ĽÉ

### HISTOIRE UNIVERSELLE

s ventra nacena as assessed and

Mississis HA

Berrane beree, dingelineura-libratera.

## L'ÉGLISE CATHOLIQUE

TOME DOUZIÈME.

F. Stanus, Rhrane. STREET, BERNETE

Largery Mesica

Water Health

- HELLIET FOR

## ľŔ

ET OUVRAGE SE TROUVE AUSSI :

BESANÇON, chez CORNU, libraire. Perisse frères, imprimeurs-libraires. GIRARD et JOSSERAND, libraires. LYON COBVAT, libraire. PALLEZ et ROUSSEAU, imprimeurs-libraires. METZ, Laine frères, imprimeurs-libraires. ANGERS. E. BARASSÉ, imprimeur-libraire. LAFOLYE, libraire. VANNES, THOMAS, libraire. NANCY, MAZEAU frères , libraires. NANTES, CLUZON, libraire. TOULOUSE,

F. SÉGUIN, libraire.

MALAVIALLE, libraire. Waton, libraire.

MONTPELLIER-

NIMES,

Turberque, libraire.

1.4

GAL

### HISTOIRE UNIVERSELLE

DE

# L'ÉGLISE CATHOLIQUE

PAR

### L'ABBE ROHRBACHER

DOCTEUR EN THÉOLOGIE DE L'UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN, ETC., ETC.

> Άρχη πάντων ἐστὶν ή καθολική καὶ ἇγία Ἐκκλησίο.

Le commencement de toutes choses est la sainte Église catholique.

S. ÉPIPHANE, I. I. c. 5, CONTRE LES MÉRÉSIES.

Ubi Petrus, ibi Ecclesia.

Où est Pierre, là est l'Église.

S. Aner. In pealm. 40, n. 50.

#### DEUXIÈME ÉDITION

REVUE, CORRIGÉE ET AUGMENTÉE PAR L'AUTEUR.

TOME DOUSIÈME.



PARIS

GAUME FRÈRES, LIBRAIRES-ÉDITEURS,

Rue Cassette, 4.

1851



L'ABBE KOHRBACHER

Examere

with the hardester of virte convent fight

atmind of the meader assect to inamanument as

L'E

in and

auple ett.

11115/119

E LA MORT

empire seule ma dent et d

Dans la c

rmée en 89 s États de mpereur so ères, Louis erver ainsi bus les ans ires impor congédien neillir avec ouvoir. Si ois fois en ée générale ur exécute partagera n qu'il plai n frère, et

315

SHTERROOF THE MA

Makeston anor

PARIS

GAUME PRÉRES. LIGRAIRES-EDITEURS.

VERN

mas a son feire alse, c'est-i-dise à lleicheeur l'alleile. Que si tothaire lei calon meret sans hisses de lla légitime, le peuple etc., engenue un de ses féurs, de la mêres manière qu'est l'a els le

ALLEGATION ASSESSMENT OF THE PARTY OF THE PA

### L'ÉGLISE CATHOLIQUE

## LIVRE CINQUANTE-SIXIÈME.

our surtout devenuit increasible. A le most de sen péce, ou 8 i

E LA MORT DE LOUIS LE DÉBONNAIRE, 840, A LA MORT DE L'EMPEREUR LOTHAIRE ET DU PAPE SAINT LÉON IV, EN 855.

l'empire des Francs se désunit en divers royaumes. L'Église scule maintient l'unité intellectuelle et sociale dans l'Occident et dans le reste du monde.

Dans la charte de constitution et de partage, faite en 817 et conrmée en 822, l'empereur Louis le Pieux, du consentement de tous s États de l'empire et avec la confirmation du Pape, avait nommé mpereur son fils Lothaire, avec une certaine suprématie sur ses ères, Louis, roi de Bavière, et Papin, roi d'Aquitaine, afin de conerver ainsi l'unité de l'empire des Francs. Louis et Pepin devaient ous les ans rendre visite à Lothaire, se consulter avec lui sur les afires importantes, ne point sans son avis entreprendre de guerre congédier d'ambassadeurs. Lothaire, de son côté, devait les acneillir avec un amour fraternel, et les secourir au besoin selon son puvoir. Si l'un d'eux devenait oppresseur ou tyran, il sera averti ois fois en secret par les autres. S'il demeure incorrigible, l'assemée générale des Francs décidera ce qu'il faut en faire, et l'empeur exécutera la sentence. Si l'un d'eux laisse des fils légitimes, on partagera pas le royaume entre eux, mais le peuple en choisira n qu'il plaira au Seigneur, et l'empereur le recevra à la place de n frère, et observera exactement la présente constitution à son

égard. Que s'il ne laisse point de fils légitime, son royaume rétournera à son frère ainé, c'est-à-dire à l'empereur Lothaire. Que si Lothaire lui-même meurt sans laisser de fils légitime, le peuple élira empereur un de ses frères, de la même manière qu'on l'a élu luimême. Telle était, en 822, la constitution de l'empire des Francs, constitution proposée par l'empereur, consentie et jurée par l'empire et confirmée par le Pape 1.

Mais un quatrième fils étant né l'an 823 à l'empereur Louis de sa seconde femme Judith, l'amour de cette femme et de ce fils, connu sous le nom de Charles le Chauve, lui fit changer cinq ou six fois la constitution et le partage de l'empire. De là les troubles qui agitèrent les dernières années de son règne. Avec ces continuelles variations, tous les droits devenaient incertains et contestables; l'unité de l'empire surtout devenait impossible. A la mort de son père, en 840, l'empereur Lothaire entreprit vainement de la rétablir. Il y avait déjà vingt-trois ans qu'il avait été associé à l'empire par l'autorité du ches de cet empire; par celle de la nation, qui l'avait solennellement reconnu dans ses diètes, et qui avait fait serment de le maintenir; par celle enfin du Pape, qui l'avait sacré et qui avait ainsi joint la sanction de l'Église aux titres qu'il tenait des lois et du consentement des peuples. Il prétendait donc qu'il avait droit à être reconnu pour chef de l'empire, comme l'avaient été son père et son aïeul ; c'est-à-dire qu'en conservant l'administration des provinces aux trois rois, ses deux frères Louis et Charles, et son neveu Pepin, il réglerait leurs opérations militaires et les appellerait aux diètes générales qu'il convoquerait et qu'il présiderait lui-même; il exercerait enfin sur eux une sorte de haute justice, telle que, pendant quarante ans, elle avait été exercée par les empereurs sur les rois, et telle qu'elle était formellement stipulée dans la charte de constitution et de partage, des années 817 et 822.

Louis de Bavière et Charles le Chauve consentaient bien à faire avec Lothaire un nouveau partage, mais non pas à lui reconnaître, sous le titre d'empereur, une suzeraineté réelle sur eux. La Germanie se déclara généralement pour Louis de Bavière, nommé aussi Louis le Germanique; l'Italie, la Provence, la Bourgogne, l'Austrasie ou la France orientale le long du Rhin et de la Meuse jusqu'à la mer, obéissaient à Lothaire; la France occidentale et l'Aquitaine étaient généralement au pouvoir de Charles. Son neveu Pepin II lui disputait l'Aquitaine, et Nomenoé la Bretagne. Pendant une année entière, il y eut entre les trois frères des marches et des contre-

marches. mais où il mort de le sence dans entre l'un veu Pepin éviter la l lui envoyè se refusait disaient-ils bait au cor jugement o prières; et cheraient à et ils lui pi ne songeait annoncant ponse. En nay, tandis

à 855 de l'é

De nouve cupèrent le renforcé de imposé sole manière il p 'était guèr ien, par ce le l'empire hoisit ou d ar le lende emander e nel il les av Le lenden n se battit antage au p tira à Aixmais il n'y acune ne do ais Italien, e Pepin, no

chemin.

Nithard, 1.

<sup>1&#</sup>x27; Baluz., t. 1; p. 573-578:

ume retour-Que si Lopeuple élira l'a élu lui-Francs, conl'empire et

VI. - De 840

Louis de sa fils, connu u six fois la pri agitèrent s variations, nité de l'emn 840, l'emy avait déjà orité du chef ellement reintenir; par t la sanction ntement des ou pour chef c'est-à-dire ois rois, ses glerait leurs es qu'il connfin sur eux ns, elle avait lle était forpartage, des

bien à faire reconnaître, La Germaommé aussi ne, l'Austrase jusqu'à la l'Aquitaine Pepin II lui at une année des contre-

marches, des négociations rompues et reprises, des diètes indiquées, mais où ils ne se trouvèrent jamais tous. Enfin, à l'anniversaire de la mort de leur père, le 21 juin 841, leurs armées se trouvèrent en présence dans le voisinage d'Auxerre. Il y avait, toutefois, trois lieues entre l'un et l'autre camp; et Lothaire, qui attendait encore son neveu Pepin, profita des bois et des marais qui coupaient le pays, pour éviter la bataille. Louis et Charles, qui avaient réuni leurs troupes, lui envoyèrent alors des hérauts d'armes pour se plaindre de ce qu'il se refusait également à la paix et à la guerre. Lothaire avait rejeté, disaient-ils, leurs offres d'accommodement, et cependant il se dérobait au combat; pour eux, ils étaient prêts à soumettre leur cause au jugement de Dieu; déjà ils l'avaient invoqué par des jennes et des prières ; et désormais, selon que Lothaire voudrait choisir, ou ils marcheraient à lui, ou ils l'attendraient en lui ouvrant tous les passages, et ils lui présenteraient, sans fraude, un combat égal. Lothaire, qui ne songeait qu'à gagner du temps, renvoya les hérauts d'armes, en annonçant que les siens porteraient bientôt à ses deux frères sa réponse. En même temps il transporta son camp au village de Fontenay, tandis que ses frères se placèrent à Tauriac pour lui couper le sonaice, il se ferait un plaisir de lui deuner la toquare circie niment

De nouvelles négociations et de nouvelles propositions de paix occupèrent les princes pendant les deux jours suivants; mais Lothaire, renforcé de Pepin, manda à ses frères de se rappeler qu'on lui avait imposé solennellement le nom d'empereur; de considérer de quelle nanière il pourrait en remplir les hautes fonctions; que, pour lui, il c'était guère porté à leur procurer de nouveaux avantages. On voit pien, par cette réponse, que le point capital était l'unité et la réalité le l'empire des Francs. Alors ses deux frères lui firent dire qu'il hoisit ou d'accepter leur dernière proposition, ou de les attendre; ar le lendemain, 25 juin, à la deuxième heure du jour, ils viendraient lemander entre eux et lui le jugement de ce Dieu tout-puissant, aunel il les avait forcés de recourir contre leur volonté.

Le lendemain, à l'heure fixée, s'engagea cette mémorable bataille. In se battit de part et d'autre avec acharnement. Lothaire eut l'antage au premier choc; mais ensuite il fut défait, prit la fuite et se stira à Aix-la-Chapelle. Toutes les chroniques s'accordent à dire que mais il n'y eut parmi les Francs une bataille aussi désastreuse; mais ncune ne donne le nombre des morts 4. Un seul écrivain du temps, ais Italien, porte à quarante mille hommes la perte de Lothaire et e Pepin, nombre que l'on peut regarder comme le plus exagéré de

Nithard, l. 2, c. 10. Ann. Bertin. Fuld. Metens.

ceux qui circulèrent sur les conséquences de cette bataille 1. Ce qu'il y a de certain, c'est que l'empire des Francs y fut enseveli dans leur sang et sous leurs cadavres. Désormais il y aura un royaume d'Italie, un royaume de France, un royaume de Germanie ; mais il n'y aura plus l'empire des Francs, comme sous Charlemagne et son fils. Les Francs mêmes cessent d'être les Francs et deviennent les Francais : nation mélée de Francs, de Gaulois et de plusieurs autres , comme sa langue est un mélange de teutonique et de latin.

Le chef de l'Église, le pape Grégoire IV, avait fait ce qui était en son pouvoir pour maintenir la paix entre les trois frères. Il leur avait envoyé trois légats, auxquels s'était joint Georges, archevêque de Rayenne. Mais il paralt que Lothaire les retenait dans son camp sans leur permettre d'aller trouver Louis et Charles. Les trois légats se sauvèrent de la bataille dans la ville d'Auxerre, qui était proche. L'archevêque Georges, que le Pape n'avait point envoyé, mais qui était venu par la permission de Lothaire, fut pris et amené à Charles le Chauve. Ce prince lui fit de vifs reproches de ce qu'il avait ainsi quitté son église pour voir une bataille; il lui reprocha surtout un mot qu'il avait dit la veille, savoir : Que quand Charles serait prisonnier, il se ferait un plaisir de lui donner la tonsure cléricale et de l'emmener dans son diocèse. Toutefois, à la prière de sa mère Judith, il lui fit rendre tout ce qu'on lui avait pris et le renvoya dans son

Les deux rois, Louis et Charles, délibérèrent sur le champ de bataille s'ils poursuivraient les fuyards, et conclurent qu'ils devaient avoir pitié de leur frère et du peuple chrétien, espérant que, Dieu s'étant déclaré en leur faveur, Lothaire ainsi frappé écouterait la justice. La bataille s'étant donnée un samedi, ils célébrèrent le dimanche au même lieu, et, après la messe, ils se mirent à enterrer les morts, amis et ennemis, et à panser les blessés. Ils offrirent aux fuyards de leur pardonner, s'ils voulaient rentrer de bonne foi dans leur devoir. Ensuite, les rois et le peuple consultèrent les évêques sur ce qu'ils devaient faire; car ils étaient affligés de la perte de tant de Chrétiens. Les évêques qui étaient à l'armée s'assemblèrent, et trouvèrent qu'on avait combattu pour la seule justice, et que le jugement de Dieu l'avait déclaré ; que, par conséquent, tous ceux qui avaient eu part à cette affaire, soit pour le conseil, soit pour l'exécution, étaient innocents, comme n'ayant été que les ministres de la justice de Dieu; mais que quiconque sentait sa conscience chargée d'avoir

agi par co motif, de de son p jours, tan les péchés secours de

à 855 de l'é

Nous a viles, bien souiller le fort d'une l'Ame des ait des se prières et d'amis et Grecs. Cer des Barba

Après la trois frères des contre à Strasbou sèrent-ils fois les con romane, le échantillon Louis, qui Vous savez et mon frèr à mort. Co expédient d entre nous, gement du que sa volo miséricorde combat, tar siens où il a et prenant poursuivre ravant, à de lui. Lotha Dieu; il n'a mon frère, et des mass

Agnell, apud Muratori, Serip', rerum ital., t. 2, p. 185. - 2 Agnell., Dom Bouquet, t. 7.

o 1. Ce qu'il li dans leur yaume d'Imais il n'y et son fils. nt les Franurs autres,

VI. - De 840

qui était en Il leur avait hevêque de camp sans bis légats se ait proche. é, mais qui né à Charles l avait ainsi curtout un se serait priéricale et de nère Judith, va dans son

amp de bails devaient que Dieu couterait la rèrent le dienterrer les ffrirent aux nne foi dans évêques sur te de tant de ent, et troule jugement qui avaient l'exécution. de la justice rgée d'avoir

Agnell., Dom

agi par colère, par haine, par vaine gloire, ou par quelque autre motif, devait se confecter en secret, pour être jugé selon la mesure de son péché. Tout fois ils ordonnèrent un jeune général de trois jours, tant pour leurs fautes volontaires ou involontaires que pour les péchés de leurs frères morts et pour attirer la continuation du secours de Dieu, et ce jeune fut observé de grand cœur.

Nous avons vu chez les Grecs du Bas-Empire bien des guerres civiles, bien des batailles; nous y avons vu bien des fois les vainqueurs souiller leurs victoires par des atrocités de Barbares. Mais qu'au plus fort d'une guerre civile, mais qu'à la fin d'une bataille acharnée, l'âme des vainqueurs s'émeuve de compassion sur les vaincus, qu'on ait des scrupules de conscience sur sa victoire, qu'on fasse des prières et des jeûnes pour les vivants et les morts, sans distinction d'amis et d'ennemis, voilà ce que nous n'avons pas vu chez les Grecs. Certainement, les Francs du neuvième siècle n'étaient point des Barbares.

Après la bataille de Fontenay, il n'y en eut plus d'autre entre les trois frères, mais seulement des négociations, avec des marches et des contre-marches. En 842, Louis et Charles firent alliance ensemble à Strasbourg, à la tête de leurs armées. Aussi l'un et l'autre s'adressèrent-ils au peuple, chacun dans sa langue; car pour la première fois les contemporains font, à cette occasion, mention de la langue romane, le commencement du français, et nous en conservent un échantillon, ainsi que de l'ancienne langue tudesque ou allemande. Louis, qui était l'aîné, parla le premier aux Allemands, et leur dit : Vous savez combien de fois Lothaire a cherché à nous détruire, moi et mon frère que vous voyez devant vous, en nous faisant une guerre à mort. Comme ni l'amour fraternel , ni le christianisme , ni aucun expédient conforme à la justice n'ont pu faire que la paix se maintint entre nous, nous avons été contraints de porter notre cause au jugement du Dieu tout-puissant, afin de nous contenter ensuite de ce que sa volonté aurait attribué à chacun. Vous savez aussi que, par la miséricorde de Dieu; nous sommes demeurés vainqueurs dans ce combat, tandis que lui, après avoir été vaincu, s'est retiré avec les siens où il a voulu ; car, nous sentant touchés d'un amour fraternel et prenant pitié du peuple chrétier, nous n'avons point cherché à le poursuivre et à le détruire, mais nous avons continué, comme auparavant, à demander que chacun re it seulement ce qui devait être lui. Lothaire, au contraire, ne s'est point soumis au jugement de Dieu; il n'a point cessé dès lors de me poursuivre, aussi bien que mon frère, et de ruiner notre peuple par des incendies, des rapines et des massacres. Aussi nous voyons-nous forcés de nous réunir de

nouveau; et, comme nous avons craint que vous doutssier de la stabilité de notre foi parétuelle, nous avons résolu de nous lier l'un à l'autre, en votre présence, par notre serment. Aucune cupidité inique ne nous a poussés à faire ce que nous faisons. Mais si Dieu neue donne la paix, à l'aide de vos secours, nous avons voulu rendre plus assuré notre commun accord. Ainsi done, ce dont Dieu me garde, si je venais à violer le serment que je vais prêter à mon frère, je délie chacun de vous de l'obéissance qui m'est due et du serment de fidélité qu'il m'a prêté.

Dès que Louis eut fini de parler, Charles adressa les mêmes paroles en langue romane aux Français. Puis chacun prononça, non point dens a propre langue, mais dans celles des sujets de son frère, Louis en roman, et Charles en allemand, le serment de l'alliance; et les deux peuples répondirent à l'un et à l'autre, en prêtant serment, dans les deux langues, de ne point aider celui des deux rois qui se départirait de l'alliance.

Voici en quels termes Louis jura aux Français : « Pro Deo amur, et pro christian poblo, et nostro commun salvamento, dist di in avant, in quant Deus savir et podir me dunat, si salvareio eist meon fradre Karlo, et in adjudha, et in cadhuna cosa, si cum om per dreit son fadre salvar dist, ir o quid il mi altre si tazet. Et ab audher nul plaid nunquam prindrai, qui meon vol cist meo fradre Karle, in damno sit. » Autrement, en français actuel : Pour l'amour de Dieu, et pour le peuple chrétien, et notre commun salut, de ce jour en avant, et tant que Dieu me donnera de savoir et de pouvoir, je soutiendrei mon frère Karle ici présent, par aide et en toute chose, comme il at juste qu'on soutienne son frère, tant qu'il fera la même chose pour moi. Et jamais. avec Lother, je ne ferai aucun accord qui de ma volonté soit au détriment de mon frère. Les França's répondirent par ce serment : Si Lodewig garde le serment qu'il a prêté à son frère Karle, et si Karle, mon seigneur, de son côté, ne le tient par, si je ne puis l'y ramener, ni moi ni aucun autre, je ne l'ai donneral nulle aide contre Lodewig. Les Allemands répétèrent la même chose dans leur langue, en changeant seulement l'ordre des noms i.

L'historien Nithard, petit-fils de Charlemagne et un des seigneurs du parti de Charles le Chauve, prend cette occasion pour tracer les portraite des deux rois, ses proches parents, qui prenaient en présence du peaple cet engagement solennel. Tous deux, dit-il, étaient de taille médiocre, mais leur figure était belle et leur corps propre à tous les exercices; tous deux étaient braves, bienfaisants, prudents

et áloguer à tionte la Dresque 41 ils se l'off destinée à harmonio mais à l'au également on proced propre à c barrières, Bretons sh comme s'il vers.leur p ls partaien vaient att eunesse, M élançasser eurs petiter aient le de igne d'une ude de ger 'offensé ; ont en très insi le mêi ument de emarquera evint dans t quelle att

à 855 de l'é

Louis et (
cais Lothai
lors, de l'u
pays que
neurs, pars
prvalle, Lou
iéu et com
es préposit
sigueurs et
e Louis et

i Nithard, I. s, c. 5.

<sup>ं</sup> अपी किये

<sup>1</sup> Nithani, 1

tassier de la ous lier l'un me cupidité Mais si Dieu oulu rendre nt Dieu me a mon frère, du serment

VI. - Dc #40

mêmes panonça, non le son frère, 'alliance; et ent serment, a rois qui se

Deo amur, , dist di in o cist meon om per dreit adher nul e Karle, in our de Dieu. ce jour en oir, je sououte chose. era la même a accord qui ica répon-'il a prêté à , ne le tient ne lui donla même des noms 1. es seigneur: ur tracer les ent en prélit-il, étnient ris propre à ts; prudents

et éloquents. La suinte concorde de ces deux frères servait d'exemple à toute le moblesse assemblée autour d'ears. Les featins se suécédaient presque sans interruption, et tout ce qu'ils possédaient de précieux, ils se l'offreient en présent l'un à l'autre. Une même maison était destinée à leur repas et à leur sommeil ; ils traitaient avec une égale harmonis leurs intérêts publics et privés, car l'un ne demandait jamais à l'autre que ce qu'il jugeait utile et avantageux à tous deux également: ils fréquentaient souvent des joux ou exercices auxquels on procédait dans l'ordre suivant. On se rassemblait dans un tieu propre à ce spectacle est toute la multitude s'arrêtant en dehors des barrières, un nombre égal de Saxons, de Gascons, d'Austrasjens et de Bretons s'avançaient d'une course rapide, les uns contre les autres, comme s'ils voulaient combattre. Ceux qu'on attaquait se retiraient vers leur parti, en se convrant de leurs boueliers dans leur fuite; puis ls partaient de leur camp et poursuivaient à leur tour ceux qui les vaient attaqués, jusqu'à ce que les rois eux-mêmes, avec toute la eunesse, lachant la bride à leurs chevaux et poussant de grands cris, l'élançassent les uns contre les autres. Ils faisaient sonner à l'envi eurs petites lances, et poursuivaient tour à tour tous ceux qui touraient le dos: Le spectacle demeura, par la modération universelle, ligne d'une si noble assemblée. En effet, dans une si grande multiude de gens de race diverse, il n'y eut personne on de blessé ou l'offensé; ce qui n'arrive pas toujours, même lorsque les joueurs ont en très-petit nombre et qu'ils se connaissent tous parfaitement 4. insi le même historien nous donne à la même page le premier moument de la langue française et le premier récit d'un tournoi. On emarquera cependant combien ce jeu guerrier était loin de ce qu'il evint dans la suite; combien les adversaires s'y ménageaient encore, t quelle attention ils apportaient alors à ne point ensanglanter l'athe terms to transfer the transfer and the second terms of the manufacturity

Louis et Charles s'avancèrent de Strasbourg pour joindre leur frère; cais Lothaire se retira devant enx, du côté de Lyon et de Vienne. lors, de l'avis des évêques, Louis et Charles résolurent de partager pays que Lothaire venait d'abandonner. On nomma deune selmeurs, parmi leuquels Nithard, pour faire le partage. Mais, dans l'insvalle, Lothaire leur envoya dire qu'il avouait avoir péché contre iéu et contre enx, et qu'il voulait faire avec eux une pais elncère, es propositions forent bien reçues de ses deux frères, de l'avis des signesses et des évêques. Lothaire consentait à ce que les royaumes s Louis et de Charles fussent indépendants de sa couronne impé-

are thines, and some un. On avail morne seith d'attorn a la fui les cours copies rese it de le void le treit, det sami se de seight thinds of the contraction of the

riale. L'Italie, la Bavière et l'Aquitaine devaient être considérées comme les apanages respectifs de Lothaire, de Louis et de Charles. Après avoir retranché ces trois royaumes de la masse, le reste devait être partagé en trois parties égales; et Lothaire, en sa qualité d'ainé et d'empereur, devait avoir le choix entre elles, Quoique ces premières bases fussent agréées et que les trois frères eussent eu, vers la mi-juin 842, une conférence amicale dans une petite île de la Saône, au-dessus de Mâcon, il fallut longtemps avant que leurs commissaires pussent réussir à s'entendre. Il y en avait quarante de la part de chaque prince. Comme ils n'avaient pas une connaissance exacte des pays qu'ils avaient fait serment de partager en conscience, on porta leur nombre à trois cents, afin qu'ils pussent les examiner par eux-mêmes. Ils communiquèrent le résultat de leurs observations. dans le mois d'août 843, aux trois rois assemblés à Verdun, et, sur ce rapport, fut fondée la division finale de l'empire de Charlemagne. Toute la partie de la Gaule située au couchant de la Meuse, de la Saône et du Rhône, avec la partie de l'Espagne située entre les Pyrénées et l'Ebre, furent abandonnées à Charles le Chauve. Ce fut là le nouveau royaume de France. La Germanie tout entière, jusqu'au Rhin, fut donnée en partage à Louis le Germanique; Lothaire joignit à l'Italie toute la partie orientale de la France, depuis la mer de Provence jusqu'aux bouches du Rhin et de l'Escaut. Cette lisière de pays, longue et étroite, qui coupait toute communication entre Louis et Charles, fut nommée le royaume de Lothaire, Lotharii regnum, Lotharingia, en vieux français Loherreigne, et finalement Lorraine. Telle est l'origine et l'étymologie de ce nom, suivant toutes les anciennes chroniques.

Ce partage rétablit parmi les trois frères une paix durable; mais il anéantit sans retour l'empire de Charlemagne. C'est ce que déplora dans le temps même, et en assez beaux vers, le diacre Florus de Lyon. « Un illustre empire, dit-il, brillait d'un glorieux diadème; il n'y avait qu'un prince, il n'y avait qu'un peuple soumis; une même loi, un même juge gouvernaient les cités entières; la paix contenait les citoyens, la valeur épouvantait l'ennemi; la paternelle sollicitude des pontifes veillait dans de fréquents conciles, dispensant aux peuples la loi divine. Aussi la parole du salut résonnait de toutes parts aux oreilles des clercs, des populations et des princes. Les jeunes gens étudiaient les volumes sacrés, l'esprit des enfants et nourrissait des arts littéraires; une censure vigilante mettait en fuite les noirs forfaits: les uns étaient amenés à la justice par la crainte, les autres par l'amour. On avait même soin d'attirer à la foi les nations étrangères et d'imposer le frein du salut aux peuples domptés

Aussi la fe tésie naim De la, la renommée toutes par rone sacr Romulus e oyaumes, mpire, pa mpire for apitale, de éternel Ro errestre! E d qu'une e couleur épouillé d royaume puté emp yaume, ce ceux que Rhône, la rde et qu'i Quand Lo ntre Dieu oses : l'une Saxons il hommes uis le Déb nement, s parti, de ciennes co s, comme nidable co bitudes pai mbats pour La seconde guerres civ étienne che continuer o amiencées a

A 855 de l'é

Dom Bouquet

LVI. - De 840 considérées de Charles. reste devait ualité d'ainé que ces prent eu, vers la de la Saône, rs commiste de la part sanco exacte nscience, on xaminer par bservations, rdun, et, sur harlemagne. leuse, de la entre les Pyve. Ce fut là re. jusqu'au thaire joignit mer de Prote lisière de entre Louis arii regnum,

rable; mais st ce que déiacre Florus ix diadème; soumis; une dres; la paix la paternelle de toutes princes. Les senfants es enfants es enfants es de tait en fuite r la crainte, a foi les nales domptés

nt Lorraine.

outes les an-

Aussi la foule des païens se soumettait au joug de la religion : l'hérésie naissante expirait gémissante sous les pieds qui la foulaient. De la, la nation des Francs resplendissait dans l'univers entier ; la renommée de ses vertus pénétrait jusqu'aux dernières limites. De toutes parts, les royaumes étrangers, barbares, grecs, ainsi que le rône sacré du Latium, envoyaient des ambassadeurs; la nation de Romulus elle-même céda à cette nation; Rome, l'illustre mère des oyaumes, lui céda; c'est là que le prince recut le diadème de cet mpire, par le don du Pontife apostolique et la protection du Christ; ampire fortuné, s'il avait connu ses avantages! lui dont Rome est la apitale, dont le porte-clef du ciel est l'auteur, dont le défenseur est éternel Roi des siècles, qui peut élever jusqu'aux cieux un empire errestre ! Et maintenant ce chef si sublime tombé d'un si haut fatte, d qu'une couronne de fleurs arrachée de la tête, couronne diverse e couleur et de parfum, il est foulé aux pieds de tout le monde ; épouillé du diadème, il a perdu et le nom et la gloire d'empire, et royaume uni s'est brisé en trois dans sa chute, nul n'est plus puté empereur. Au lieu d'un roi, c'est un roitelet ; au lieu d'un yaume, ce sont des fragments de royaume. Que feront les peuples, ceux que baigne l'immense Danube, et ceux qu'arrosent le Rhin, Rhône, la Loire et l'Éridan? eux si longtemps unis dans la conrde et qu'un triste divorce fatigue maintenant 1!»

Quand Lothaire confessa, par ses ambassadeurs, qu'il avait péché ntre Dieu et contre ses frères, il pensait probablement à deux oses: l'une qui regardait les Saxons, l'autre les Normands. Parmi Saxons il y avait trois classes: les ethelings ou nobles, les freylings hommes libres, et les lazzes, qui étaient serfs. Charlemagne et uis le Débonnaire les avaient amenées peu à peu à l'unité de gounnement, sous l'influence de l'Église. Lothaire, pour les gagner à parti, denna le choix aux deux dernières de reprendre leurs ciennes coutumes si elles voulaient. Il y eut, sous le nom de stels, comme qui dirait partisans de la restauration, une insurrection nidable contre les nobles. Quelques-uns des insurgés reprirent les bitudes païennes; et il failut à Louis le Germanique plusieurs mbats pour étouffer la révolte.

La seconde chose qui dut causer des regrets à Lothaire, c'est que guerres civiles parmi les Francs arrêtaient les progrès de la foi étienne chez les peuples du Nord, et donnaient à ceux-ci l'envie continuer et même d'augmenter les courses, qu'ils avaient déjà amencées au temps de son père. Ces peuples, connus sous le nom

855 de l'ère

veque de

foulouse, p

ttaquèrent

où ils fure

ntrèrent de

avancèrent

ues années

upidité. C'e

rancais pou

inrent avec

lors la terr

ongea plutô

vait de plus

ent celles o

Le roi Cha

la à Saint-l

rent leur de

ne île de la

nt dans Pa

pillèrent la

onastères de ais Dieu y fi

Dès l'ann

46

générique de Normands, c'est à dire hommes du Nord, étaient des Barberes encore païens, qui venaient de Danemark, de Norwége et des pays voisins, sur une multitude de petits bâtiments à voiles et à rames, pour faire partout où ils pouvaient des esclaves et du butin. L'an 844, le 12 mai, ils vinrent à l'embouchure de la Seine, pillèrent Rouen et hrûlèrent le monastère de Saint-Ouen, qui était hors de la ville. Ayant quitté Rouen, ils brûlèrent le monastère de Jumiéges; mais celui de Fontenelle se racheta. Trois jours après, vinrent des moines de Saint-Denis, qui rachetèrent soixante-huit captifs pour vingt-six livres d'argent. Le dernier de mai, les Normands se rembarquèrent après avoir pillé toutes les églises et les villages le long

de la Seine, et emportant des sommes immenses.

En 843, au mois de juin, sollicités par le gouverneur de Nantes, révolté contre le roi Charles et contre Nomenoé, duc ou roi de Bretagne, les Normands entrèrent par l'embouchure de la Loire, attaquèrent Nantes, et, la trouvant sans défense, l'escaladèrent et la prirent. L'évêque, saint Gohard, se retira dans la principale église dédiée à saint Pierre et saint Paul, avec tout son clergé, et les moines d'Aindre, île voisine dans la Loire, qui s'étaient réfugiés dans la ville et y avaient apporté le riche trésor de leur église. Il y avait aussi une grande multitude de peuple rassemblée à Nantes, nonseulement du voisinage, mais des villes éloignées, à cause de la fête de saint Jean-Baptiste. Voyant donc l'ennemi dans la ville et ne s sentant point capables de résister, ils s'enfermèrent dans l'égliss cathédrale, implorant le secours du ciel et n'en espérant point d'autre. Mais les Normands, ayant rompu les portes et les fenêtres entrèrent furieux et firent main basse sur ce peuple désarmé, hor quelques-uns qu'ils embarquèrent sur leurs vaisseaux pour le vendre. L'évêque fut tué dans l'église avec les prêtres et les clercs, et il y eut des moines massacrés jusque sur l'autel. On voyait de enfants attachés au sein de leur mère, dont ils suçaient le sang a lieu de lait : le lieu saint était rempli de carnage. Les Normand regagnèrent leurs vaisseaux avec toutes les richesses qu'ils avaier pu ramasser, et avec de grandes troupes de captifs de tout âge et de tout sexe; et les Chrétiens qui restèrent employèrent ensuité beau coup d'argent pour les racheter. Le jour de Saint-Pierre, les Nor mands passèrent dans l'ile d'Aindre, dont ils ruinèrent et brûlèren le monastère abandonné. Après qu'ils furent partis, on porta corps de l'évêque Cohard au monastère de Saint-Serge, pri d'Angers, où il est honoré comme martyr le 25 juin 1. Susan

peuples gue és n'était pa

pouillé les a ant de sapi is de ceux c saint Étien saint Germa Ces vengean dyssenterie. nd nombre t l'adresse poser au ro ils avaient f at, ils s'enga res de Franc x de conclur t des Norma aint-Denis; leurs armes

<sup>1</sup> Acta SS., 25 junii.

Norwége et la voiles et la voil

VI. - De 840

de Nantes. roi de Bre-Loire, attadèrent et la ipale église t les moines giés dans la e. Il y avait lantes, nonse de la fête ille et ne se lans l'église t point d'aules fenêtres sarmé, hor ux pour le et les clercs. n voyait des t le sang a es Normand ju'ils avaient out age et de nsuite beau re. les Nor et brûleren on porta

Serge pre

in 1. Susan

vêque de Vannes, réconcilia l'église de Nantes ainsi profanée. Dès l'année 844, les Normands remontèrent par la Garome jusqu'à coulouse, pillant partout impunément. Au retour de là, quelques-uns ttaquèrent la Galice, d'autres les parties d'Espagne plus éloignées, l'où ils furent repoussés par les Sarrasins. Au mois de mars 845, ils ntrèrent dans la Seine avec une flotte de six-vingts bâtiments et avancèrent jusqu'à Rouen. Comme ils avaient pillé ce pays quelues années auparavant, ils n'y trouvèrent pas de quoi satisfaire leur upidité. C'est pourquoi, ne voyant aucun mouvement de la part des rançais pour leur disputer le passage, ils pénétrèrent plus avant, et inrent avec un vent favorable jusqu'à Chalevanne, proche de Paris. lors la terreur s'empara des habitants de cette ville, et chacun ongea plutôt à se sauver qu'à se défendre. On emporta ce qu'on rait de plus précieux, surtout les reliques des saints, et nomménent celles de sainte Geneviève et de saint Germain.

Le roi Charles, ayant remassé à la hâte ce qu'il put de troupes, la à Saint-Denis pour défendre ce monastère. Mais les Barbares ent leur descente de l'autre côté de la rivière, et pendirent dans ne île de la Seine plusieurs Chrétiens qu'ils avaient pris. Ils entrènt dans Paris le samedi saint, qui, cette année, était le 28 mars. pillèrent la ville, qu'ils trouvèrent déserte, aussi bien que tous les onastères des environs. Celui de Saint-Germain ne fut pas épargné; ais Dieu y fit éclater sa vengeance sur ces sacriléges. Après avoir pouillé les autels, ils voulurent scier les poutres de l'église, qui, ant de sapin, leur parurent propres à bâtir des vaisseaux. Mais is de ceux qui tentèrent de le faire tombèrent morts devant l'autel saint Étienne. Un autre, frappant de l'épée la colonne du tombeau

saint Germain, perdit l'usage de la main.

Ces vengeances du ciel n'auraient pas arrêté les Normands; mais dyssenterie, qui se mit dans leur armée, et qui leur enleva un and nombre de soldats, les fit penser à la retraite. Ils eurent cepent l'adresse de dissimuler l'état où ils étaient, et ils envoyèrent poser au roi que, s'il voulait les laisser retourner avec le butin ils avaient fait, et leur payer encore sept mille livres pesant d'arat, ils s'engageraient à ne plus revenir comme ennemis sur les res de France. La terreur était si grande, que l'on se crut heux de conclure le traité à ces dures conditions. Ragenaire, commant des Normands, et les principaux capitaines vinrent saluer le roi laint-Denis, et jurèrent l'obstant lion du traité par leurs dieux et leurs armes. C'était la manière de jurer la plus solennelle parmi peuples guerriers. Mais la fidélité à garder les serments les plus rés n'était pas la vertu dont ils se piquaient.

Ragenaire, de retour en Danemark, alla présenter son butin à Horic, son roi; et, en lui rendant compte du succès de son expédition, il lui dit qu'il avait pris Paris, qu'il était entré dans la maison d'un vieillard nommé Germain, la plus belle du pays, et qu'il avait mis tout le royaume de Charles à contribution. Il parlait de Saint-Germain-des-Prés. Comme Horic avait peine à croire toutes ces prouesses, Ragenaire lui montra un morceau d'une poutre de l'église de Saint-Germain, et la serrure d'une des portes de Paris, qu'il avait emportés comme un monument de sa victoire. Il ajouta que le pays était très-fertile, mais que les habitants ne paraissaient pa gens de cœur; qu'il avait trouvé plus d'opposition de la part de morts que de celle des vivants, et que le vieillard Germain, mor depuis longtemps, était le seul qui eût osé faire quelque résistance. On assure qu'à ces mots le Barbare insolent tomba à la renverse, et criant que ce Germain le meurtrissait de coups, et l'on cite de témoins oculaires d'un fait si miraculeux.

En effet, Kobbon, envoyé de Louis de Germanie à la cour d'Moriç était présent quand ce prodige arriva. Ragenaire, changeant aussité de langage et promettant de se faire Chrétien, priait cet envoyé de la faire transporter à l'église de Saint-Germain; mais l'impie expin peu de temps après, aussi bien que plusieurs de ses compagnons. Que tout Kobbon lui-même qui, étant venu en France, raconta aux moins de Saint-Germain les particularités de ce miracle dont il avait ét témoin. Il avait aussi vu le soldat dont la main était devenue sèch lorsqu'il frappa la colonne du tombeau de saint Germain 4.

Ébroin, évêque de Poitiers, qui était abbé de Saint-Germain-de Prés, donna ordre à deux moines de ce monastère d'écrire fidèleme chacun une relation de ces miracles, suivant le rapport de Kobbo Ils le firent. Mais comme le style n'était pas assez élégant, Sauzli qui fut abbé du même monastère après Ébroin, chargea Aimoi religieux de la même abbaye, de composer des deux écrits ur relation fidèle. C'est celle que nous avons encore, et dont nous avos

tiré ce que nous venons de rapporter.

i Nous en avons aussi une des miracles qui se firent lorsqu'e transféra hors de Paris les reliques de sainte Geneviève pour le dérober à la fureur des Normands. On les rapporta dans son égliaprès la conclusion du traité; mais on ne les remit pas dans le lis souterrain d'où on les avait tirées; on les plaça plus honorablems sur le grand autel dédié à saint Pierre et à saint Paul 3.

Les Normands attaquèrent aussi le royaume de Louis en 345.

donnèrent mais ils eu Elbe avec descendirer absence di pays. L'arc défendre la qu'il ne pou I songea à le côté et c peuple s'ent ués. Les Ba in jour enti-Cet incene vec grand utres de liv Infin, il ne i orter avec out ce qu'il

855 de l'ès

Pendant q eliques de co roft d'afflicti it chassé. Un a son nevei illa tout ce q ela se fit sar ieu fit éclate furent tous rte de leurs la puissanc Après le pi ment repou pris le désas fut tellemer ur lui demai qu'il pourra rn, où le ro tte année 84

hagrin, mai

onne, le Sei

Vita S. Ansc.

<sup>1</sup> Almoin, in Relat. mirac. S. Germ. — 2 Acta SS., 3 jan.

son butin à son expédims la maison et qu'il avait ait de Saintre toutes ces tre de l'église Paris, qu'il ajouta que le raissaient pas e la part de ermain, more ue résistance. renverse, el

cour d'Morie geant aussit envoyé de k impie expin mpagnons. Q a aux moine nt il avait é evenue sèch in 4.

l'on cite de

Germain-de ire fidèleme t de Kobbon gant, Gauzlii ergea Aimoi ux écrits u nt nous avoi

ent lorsqu'a iève pour ans son égli as dans le li onorablems

iis en 945.

donnèrent trois combats en Frise: dans le premier, ils furent battus, mais ils eurent l'avantage dans les deux autres. Ils entrèrent dans 'Elbe avec six cents bâtiments, sous la conduite d'Horio, leur roi, descendirent à Hambourg, et surprirent tellement les habitants en 'absence du comte, qu'on n'eut pas le loisir d'assembler les gens du pays. L'archevêque saint Anscaire, qui y réaidait, youlut d'abord iéfendre la place, en attendant un plus grand secours; mais, voyant qu'il ne pouvait résister aux ennemis, qui assiégeaient déjà la ville, l songea à sauver les reliques des saints : ses clercs se dispersèrent le côté et d'autre, et lui-même échappa à peine sans manteau. Le peuple s'enfuit de tous côtés, quelques-uns furent pris, la plupart ués. Les Barbares étant arrivés le soir à Hambourg, y demeurèrent in jour entier et deux nuits, pillèrent et brûlèrent tout.

Cet incendie consuma l'église que le saint évêque avait fait bâtir vec grand soin, le monastère et la bibliothèque, composée entre utres de livres très-bien écrits, donnés par Louis le Débonnaire. infin, il ne resta que ce que chacun trouva sous sa main et put emorter avec lui. Saint Anscaire, ayant ainsi perdu en un moment out ce qu'il avait amassé depuis son épiscopat, ne témoigna aucun hagrin, mais répéta souvent ces paroles de Job : Le Seigneur me l'a onné, le Seigneur me l'a ôté; que le nom du Seigneur soit béni! Pendant qu'il était ainsi errant avec ses moines, portant leurs eliques de côté et d'autre, sans avoir de demeure assurée, pour surroît d'affliction, l'évêque Gauzbert, qu'il avait envoyé en Suède, en t chassé. Une partie du peuple conjura contre lui, vint à sa maison, a son neveu Nithard, le lia lui-même avec ses autres compagnons, lla tout ce qui se trouva, et les chassa honteusement du pays. Tout la se fit sans ordre du roi, par une conspiration populaire. Mais eu fit éclater sa vengeance sur ceux qui en étaient coupables, et furent tous punis en peu de temps de mort, de maladie, ou de la rte de leurs biens, en sorte que tout ce peuple demeura persuadé la puissance de Jésus-Christ. La Suède fut sept ans sans prêtres 1. Après le pillage de Hambourg, les Normands furent vigoureument repoussés par les Saxons; et le roi Roric ou Horic ayant pris le désastre de ceux qui avaient pillé la France par la Seine, fut tellement touché, qu'il envoya des ambassadeurs au roi Louis ur lui demander la paix, offrant de délivrer les captifs et de rendre qu'il pourrait de butin. Ces ambassadeurs se trouvèrent à Paderrn, où le roi Louis tint une diète générale pendant l'automne de te année 845. Il y vint aussi des ambassadeurs des Slaves et des

Bulgares. Les Slaves étaient encore palens; mais quatorse de leun duce ou capitaines s'étaient adressés au roi Louis, avec leurs vassaux. désirant se faire Chrétiens; et il les avait fait baptiser à l'outave de l'Épiphanie, la même année 845 4, es les Aparentes le manifement

En même temps que les Normands attaquèrent l'empire français par l'Océan, les Maures ou Sarrasins l'attaquèrent par la Méditerrance. En 842, ils entrerent par le Rhône, abordèrent près d'Arles, et, ayant pillé tout impunément, remenèrent leurs vaisseaux chargés de butin. En Italie, Radelgise et Siconulfe se disputaient le duché de Bénévent, tandis que l'empereur Lothaire était occupé en decà da monts contre ses frères. Radelgise appela à son secours les Sarrasin d'Afrique; Siconulfe, ceux d'Espagne; les uns et les autres s'emparèrent de plusieurs places et emmenèrent grand nombre de captifs. Pour fournir de l'argent aux Sarrasins d'Espagne, Siconulfe vint au mon Cassin la septième année de l'abbé Bassace, qui est l'an 848, et el enleva presque tous les trésors que les rois des Francs, Pepin, Carloman, Charlemagne et Louis le Débonnaire, y avaient donnés. L première fois, il emporta plusieurs croix, calices, patènes, couronne et autres vases, du poids de cent trente livres d'or, avec d'autre ornements, et promit de rendre pour le tout dix mille sous de Sicile La seconde fois, il enleva trois cent soixante-cinq livres d'argent quatorze mille sous d'or et plusieurs vases d'argent. La troisième fois, au bout de huit mois, d'autre argenterie du poids de cinq cent livres. Dix mois après, il vint pour la quatrième fois, força le ves tiaire du monastère et en enleva quatorze mille sous. L'évêque Léo et deux seigneurs jurèrent de les rendre dans quatre mois; et, l'ayant pu faire, ils cédèrent une terre au monastère. En deux autre fois, on emporta encore quatre mille sous. Enfin, pour la septièm fois, Siconulfe emportaune couronne d'or ornée d'émeraudes, donnée par son père, qui fut estimée trois mille sous 4. Telles étaient le richesses de ce monastère, na latta amp tata

Le pape Grégoire IV mourut au commencement de l'année sui vante 844. Il avait rebâti à neuf la ville d'Ostie, et l'avait fortifiée d nouvelles murailles pour la mettre en état de défense contre le pirates sarrasins, qui désolaient les côtes d'Italie, et pour en faire boulevard à la ville de Rome. Il la nomma de son nom Grégoriopoli Il entreprit encore, pour le même sujet, de fortifier Rome du côté d Saint-Pierre; mais comme il ne put achever l'ouvrage, Léon IV, so deuxième successeur, le reprit et y mit la dernière main. Le pa

Grégoire f avoir tenu fut enterrá

à 855 de l'èr

Une qui Sergius. H enfant, et i encore à l'a noblesse et le mit dans bonnes lett Léon le fit a et Pascal I mœurs, l'or le fit archip blés pour lui out d'un co et tous s'écri Son élection le l'Église r euple rustiq le Latran et nisis d'étonn opulace tém diacre Jean ccourut à pie ergius avec p ule de peup fut donc él eige, que Ro signe de jo palais de Le ison. Ils vou autres parlai rgius l'empé int-Siége au Louis le Déb ait déclaré qu nsacré sans k rois des Fi nps de Char

Anast.

<sup>1</sup> Ann. Fuld. Bertin. Chron. Norm. - 2 Ann. Bert. an. 842. Nith., 1. 4, 1 fin. Erchamp, Chronic. Cass., l. 1, c. 25.

LVI. - De 840

orze de leun

PHE VASSAUX,

A l'outave de

phre français

la Méditer-

près d'Arles,

eaux charge

t le duché de

en dock de

les Sarvasine

stres s'empa-

ecaptifs. Pour

vint au mon

an 848, et ei

Pepin, Car

t donnés. L

es, couronne

avec d'autre

ous de Sicile

res d'argent

La troisième

de cing cent

, força le ves

'évêque Léa

mois; et,

n deux autre

r la septièm

audes, donne

les étaient le

e l'année su

ait fortifiée d

se contre la

ur en faire

Grégoriopolis

Léon IV, so

nain. Le pap

me du côté

Me stilling to

Grégoire fit encore d'autres ouvrages d'utilité publique. Enfin, aprèc avoir tenu le Saint-Siège seize ans, il mourut le 25 janvier 844 et fut enterrich Saint-Pierro, of the state about the same

Une quinzaine de jours après, l'on ordonna pape l'archiprêtre Sergius. Il était Romain de naissance. Il perdit son père encere enfant, et fut élevé avec grand soin par su mère; muis il la perdit encore à l'âge de douxe ans. Le pape saint Léon III, connaissant sa noblesse et son beau naturel, se le fit amener, le prit en affection, et le mit dans l'école des chantres, pour être instruit du chant et des bonnes lettres. Il s'y distingua entre les autres enfants, et le pape Léon le fit acolyte. Étienne IV, son successeur, le fit son sous-diacre; et Pascal Ist, voyant son progrès dans la science et les bonnes mœurs, l'ordonna prêtre du titre de Saint-Silvestre. Enfin Grégoire IV e fit archiprêtre. A sa mort, les grands et le peuple s'étant assemplés pour lui donner un successeur, on en proposa plusieurs; puis, out d'un coup, on vint à parier du mérite de l'archiprêtre Sergius, et tous s'écrièrent qu'il était digne du pontificat.

Son élection étant résolue, chacun se retirachez soi. Mais un diacre le l'Église romaine, nommé Jean, ayant rassemblé une troupe de euple rustique et séditieux, enfonça les portes du palais patriarcal le Latran et y entra à main armée. Ceux qui s'y trouvèrent furent aisis d'étonnement et de frayeur; mais au bout d'une heure, cette opulace téméraire, épouvantée à son tour, se dissipa et abandonna diacre Jean. Sur la nouvelle du tumulte, la noblesse romaine ccourut à pied et à cheval à l'église de Saint-Martin, et ils menèrent ergius avec grand honneur au palais de Latran, suivis d'une grande ule de peuple, qui chantait des hymnes et des cantiques spirituels. fut donc élu solennellement, et le même jour il tomba tant de eige, que Rome en parut toute blanche, ce que le peuple prit pour signe de joie. Les chefs des Romains chassèrent honteusement palais de Latran le diacre Jean, et le firent mettre dans une étroite ison. Ils voulurent, suivant l'avis des évéques, qu'il fût déposé; autres parlaient de le mettre en pièces à coups d'épée ; mais le pape rgius l'empêcha, et il fut ainsi consacré et mis en possession du int-Siége au milieu de la joie publique 1.

Louis le Débonnaire, dans son célèbre diplôme au pape Pascal, ait déclaré que le Pape, unanimement élu par les Romains, serait nsacré sans obstacle, et qu'ensuite il enverrait des ambassadeurs k rois des Francs, pour entretenir la paix et l'amitié, comme au nps de Charlemagne, de Pepin et de Charles-Martel. Le pape

Eugène II, successeur de Pascal, afin d'empêcher les cabales et les désordres, avait réglé, de plus, que le nouveau Pape ne acraît consacré qu'après avoir fait serment, en présence de l'ambassadeur impérial, de conserver leurs droits à tous. Au sacre du pape Sergius. il n'y avait point d'envoyé de la part de l'empereur. Lothaire envoya donc à Rome Louis, son fils ainé, accompagné de son onde Drogon. évêque de Metz, pour empêcher qu'à l'avenir on n'ordonnat de Pape sans sa permission et sans la présence de ses ambassadeurs. Un autre but de ce voyage était de faire sacrer Louis, par le nouveau Pane, comme roi d'Italie. Lothaire le fit donc accompagner d'un grand nombre d'évêques, d'abbés, de comtes et de troupes ; mais, selon le biographe du pape Sergius, cette armée se conduisit fort mal. Arrivée sur les terres de Bologne, elle commit tant de meurtres et de brigandages, que les peuples des villes et des campagnes se cachaient de toutes parts. Elle en agit ainsi le long de la route, jusqu'au pont de la Chapelle, où elle fut assaillie subitement d'un orage si effroyable, que plusieurs conseillers de Drogon furent frappés de la foudre. Les Français en furent épouvantés ; mais ils n'en devinrent guère meilleurs.

Quand le Pape sut que le jeune roi approchait de Rome, il envoya jusqu'à neuf milles ou trois lieues au-devant de lui tous les magistrats, qui l'accueillirent avec les bannières et des acclamations, et i un mille, toutes les compagnies de la milice avec leurs chefs, qui chantaient en l'honneur du roi des acclamations de louanges, et des Grecs mélés avec eux en chantaient pour l'empereur. Le Pape envoya aussi les croix et les bannières du peuple, comme à la réception d'un empereur ou d'un roi, ce qui réjouit beaucoup le jeune prince Ainsi il marcha vers Saint-Pierre avec toute sa suite, le dimanche après la Pentecôte, 8 juin 844. Le Pape, avec tout le clergé le peuple romain, attendait sur les degrés de l'église. Quand le re les eut montés, il s'approcha du Pontife; ils s'embrassèrent l'u l'autre, et, le roi tenant le Pape par la main droite, ils entrèrent dans la cour intérieure et vinrent à la porte de l'église, qui était d'argent Au milieu de cette cour, un homme de l'armée fut horriblemet tourmenté du démon, à la vue de tous les Français. Alors le souve rain Pontife, ayant fait fermer toutes les portes de Saint-Pierre, d au roi : Si vous venez ici avec une intention pure et une volonté si cère, pour le salut de la république, de l'univers entier et de l'Églis je vous ferai ouvrir ces portes; sinon, je ne le permettrai pas. Le l'assura qu'il n'avait aucune mauvaise intention. Aussitôt, sur ordres du Pontife, les portes s'ouvrirent et ils y entrèrent tous. chanta : Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! et d'aut a 855 de l'ère acclamation la confession prince des a retirèrent to

L'armée d des moisson Français étai pre pays, il étrangers. Le la ville pour permit aucur maître.

Le dimance abbés et seignoblesse rom tres, le pape Louis, fils de très-précieuse Lombards ou nellement, toi

Les jours s contestation e part, et de l' archevêque de foule d'autres ne dit pas que de Drogon et verselle, chef personnelleme accusé par l'h dépendant du l'avoir pour c égats en Fran glise 1. On p prélat, on voul nencée par les le Byzance : a miverselle aux Lombards. Mai ain Pontife, ja

Agnell. Apud

Fi - De Bio

bules et les

serait con-

bassadeur

pe Sergius,

ire envoya

le Drogon,

At de Pape

deurs. Un

le nouveau

agner d'un

pes; mais,

nduisit fort

e meurtres

apagnes se

route, jus-

d'un orage

frappés de

n devinrent

e, il envoya

les magis-

nations, et i

s chefs, qui

nges, et de

ape envoya

a réception

oune prince

e dimanche

le clergé

Quand le re

ssèrent l'u

trèrent dans

ait d'argent

orriblemen

rs le soure

t-Pierre, d

volonté sin

t de l'Églis

i pas. Le 🖷

sitôt, sur ent tous.

i et d'autre

acclamations en l'honneur du roi. Ils se prosteruèrent tous devant la confession de saint Pierre, et rendirent grâces à Dieu, ainsi qu'au prince des apôtres ; et, après que le Pape eut dit une oraison, ils se retirèrent tous ensemble.

L'armée du roi était campée autour de Rome, et faisait le dégât des moissons et des prairies. Comme depuis plusieurs années les Français étaient accoutumés par la guerre civile à ravager leur propre pays, il n'est pas surprenant qu'ils en fissent autant chez les étrangers. Le Pape ayant appris qu'ils voulaient même entrer dans la ville pour y loger, il en fit fermer et fortifier les portes, et ne leur permit aucunement d'y mettre les pieds. On voit bien qui était le maître.

Le dimanche suivant, quinze juin, tous les archevêques, évêques, abbés et seigneurs qui étaient venus avec le roi, ainsi que toute la noblesse romaine, étant réunis dans la basilique du prince des apôtres, le pape Sergius sacra de ses mains, avec l'huile sainte, le même Louis, fils de l'empereur Lothaire, lui mit sur la tête une couronne très-précieuse, et lui ceignit l'épée royale, en le proclamant roi des Lombards ou d'Italie. Ensuite, la messe ayant été célébrée solennellement, tous sortirent de l'église en grande fête avec le roi.

Les jours suivants, dit le biographe Anastase, il y eut une longue contestation entre le Pape, ses évêques et les grands de Rome, d'une part, et de l'autre, l'évêque de Metz, Drogon, assisté de Georges, archevêque de Ravenne, d'Angilbert, archevêque de Milan, et d'ane foule d'autres évêques et comtes du royaume d'Italie. Le biographe ne dit pas quel en fut le sujet ; seulement il raconte que, de la part de Drogon et des siens, c'était une attaque contre cette Église universelle, chef de toutes les églises de Dieu. A la vérité, Drogon était personnellement un pieux évêque; mais Georges de Ravenne est accusé par l'historien de son église d'avoir cherché à se rendre inlépendant du Siége apostolique, en flattant l'empereur Lothaire, et l'avoir pour cela même, malgré le pape Grégoire, accompagné ses égats en France, avec trois cents chevaux et tous les trésors de son eglise 1. On peut croire que, par les suggestions de cet ambitieux prélat, on voulait faire revivre et même légitimer l'usurpation comnencée par les Goths ariens d'Italie, et continuée par les empereurs le Byzance : asservir l'élection et la consécration du chef de l'Église miverselle aux volontés de l'empereur Lothaire ou même du roi des ombards. Mais, ajoute Anastase, la grâce divine inspirant le souveain Pontife, jamais ils ne purent ni réfuter ses paroles ni surpren-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Agnell. Apud Murat., Script. rerum ital., t. 2.

dre sa prudence. Telle était la vertu qui le soutenait d'en haut, que jamais ils ne furent capables de le circonvenir par aucun discours. Ils se retirèrent vaincus et confus. Puis, considérant tout cela, ils déposèrent absolument toute l'animosité qu'ils avaient dans le cœur.

Après cela, ils demandèrent au même Pontife que tous les seigneurs de Rome prêtassent serment de fidélité au roi Louis. Le trèssage Pontife ne l'accorda nullement, et leur dit : Si vous voulez qu'on fasse ce serment à l'empereur Lothaire, voilà tout ce que j'accorde et ce que je permets; mais qu'on le fasse à son fils Louis, ni moi ni la noblesse romaine n'y consentons. D'après cette réponse du Pape, les seigneurs romains prêtèrent serment de fidélité, non au roi Louis, mais à l'empereur Lothaire, dans la même église du prince des apôtres. La raison en est facile à comprendre. Louis, roi des Lombards, n'avait aucune autorité à Rome, tandis que Lothaire y en avait une comme empereur, c'est-à-dire comme défenseur armé de l'Église romaine. Tel est l'ordre des faits, d'après Anastase, auteur contemporain ; ordre que Fleury s'est permis de bouleverser de fond en comble, sur l'autorité nulle d'une pièce apocryphe faussement attribuée à Liutprand, évêque de Crémone.

Les affaires s'étant ainsi terminées d'une manière pacifique, le pape Sergius accorda à Dragon, évêque de Metz, oncle de l'empereur, des lettres par lesquelles il l'établissait vicaire apostolique dans toutes les provinces en deçà des Alpes, avec autorité sur tous les métropolitains, et pouvoir d'assembler des conciles généraux, dont

toutefois on pourrait appeler au Pape 3.

Les églises de France eurent beaucoup à souffrir des guerres civiles. Sans l'autorité du Pontife romain, qui modérait encore la violence des partis tour à tour vainqueurs, elles eussent eu à souffrir encore davantage. On vit alors combien il importe, pour le bien même des églises particulières, que le chef de l'Église universelle ne dépende d'aucun prince, d'aucune nation en particulier, et combien le pape Sergius II eut raison de maintenir cette indépendance contre les tentatives peu réfléchies de quelques-uns.

Saint Aldric du Mans, qui continuait d'illustrer l'épiscopat par ses vertus et ses talents, fut chassé de son sière, des l'année 840, par les partisans de Lothaire. Tout son crime était sa fidélité à Charles le Chauve, que Louis le Débonnaire lui avait recommandé en mourant, et qui avait reçu le Maine dans son partage. Les rebelles promirent au saint évêque, non-seulement de lui laisser sa dignité, mais même de lui augmenter son pouvoir, s'il voulait leur prêter serment.

comme il se r iége. Ce qui l ôpitaux qu'il illés. Il craigi on innocence olution politi eur né de tou ne lettre adre este de l'Euro e quelque cri rovince, et er eint-Siége, qu ans ces sortes us les temps apes, ses préc nt éviter, dar llègues comi ur rappelle qu nt de la faveu es de Dieu et embres. Il m nque oserait l La bataille de rti de Lothair ns contradicti synode le 15 ent obligés à maine, savoir ur tous leurs serait décéd mposées à cet s propres. Da ulière, et dans pres du sujet c pour le serv nne que, dans eres, dix d'hui nte d'huile et qu'aux fêtes le t, quatre-ving

\$55 de l'ère ci

Labbe, t. 7, p. 1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Anast. in Serg. — <sup>2</sup> Labbe, t. 7, p. 1799.

haut, que n discours. ut cela, ils ns le cœur. ous les seiis. Le trèsous voulez ce que j'acs Louis, ni tte réponse lité, non au e du prince is, roi des Lothaire y nseur armé astase, aubouleverser yphe faus-

VI. - De 840

acifique, le de l'empeolique dans sur tous les craux, dont

guerres cit encore la c eu à soufour le bien iverselle ne et combien ance contre

scopat par ée 840, par é à Charles dé en mouebelles prognité, mais er serment

omme il se refusa à toutes leurs instances, ils le chassèrent de son iége. Ce qui l'affligea le plus, c'est que plusieurs monastères et sept opitaux qu'il avait bâtis furent ruinés, et les biens de son église illés. Il craignit même que Lothaire ne fit procéder à sa déposition. on innocence ne pouvait guère le rassurer dans un moment de réolution politique. Il eut donc recours au Siége apostolique, proteceur né de tous les opprimés. Le pape Grégoire écrivit à ce sujet ne lettre adressée à tous les évêques de Gaule, de Germanie et du ste de l'Europe. Il y déclara que, si l'évêque du Mans est accusé e quelque crime, il doit premièrement être déféré au synode de la rovince, et ensuite avoir la liberté de se pourvoir par appel au eint-Siége, qui a seul l'autorité de porter un jugement définitif ens ces sortes de causes. Il appuie cette autorité sur la tradition de us les temps, sur les canons des conciles et sur les décrets des apes, ses prédécesseurs. Il fait sentir aux évêques combien ils doint éviter, dans de pareilles circonstances, d'agir envers un de leurs llègues comme ils ne voudraient pas qu'on agit envers eux. Il ur rappelle que c'est à eux à instruire et à réprimer ceux qui abunt de la faveur des princes et des peuples pour opprimer les pones de Dieu et en eux la sainte Église, dont ils sont les principaux embres. Il menace enfin de la censure du Siége apostolique quinque oserait lui désobéir 1.

La bataille de Fontenay changea bientôt la face des affaires. Le rti de Lothaire, dans le Maine, fut dissipé, et saint Aldric rentra ns contradiction dans son siége. Avant ces troubles, il avait tenu synode le 15 de mai 840, où tous les prêtres de son diocèse s'éent obligés à dire pour lui et pour son peuple deux messes par naine, savoir : le mercredi et le vendredi ; d'en dire douze par an ur tous leurs confrères, et en particulier douze pour chacun d'eux serait décédé. Nous avons encore les trois messes qui furent nposées à cette occasion. Elles sont bien faites, et avec des orais propres. Dans la messe pour l'évêque, il y a une préface parılière, et dans les trois messes on voit dans le canon des prières pres du sujet. Entre plusieurs autres règlements que fit saint A!c pour le service divin, on remarque celui du luminaire. Il orme que, dans sa cathédrale, il y ait toutes les nuits quinze lueres, dix d'huile et cinq de cire, pendant matines; les dimanches, nte d'huile et six de cire, et ainsi à proportion, en augmentant qu'aux fêtes les plus solennelles, qui devaient en avoir au moins t, quatre-vingt-dix d'huile et dix de cire. On peut juger par cet

à 855 de l'ère

qui s'humili

dit : Celui q

pourquoi vo

et selon le de

de Reims, qu

d'Ingelheim,

Drogon, évê

Hetti de Tre

avaient prese

ment par les

tempête, et ei

can niques, i Muni de ce

encore vacant

suffragants : I

et Loup de Ch

les lettres, pe

Ebbon y renti

liocèse allère

ierges allumé

usqu'à l'église

ngobert, d'où

empereur Lo

t il fit lire par

ent aussi pub

entaient. Nous

ambrai, qui f

st conçu en c ale église des

es princes. Pl

ant leur troup ur nombre fu

violemment

our échapper persécutaient

ent des évêqu

ieu a rendu à

Les envoyés

exemple comment les autres églises étaient éclairées, et pourquoi, dans les fondations et les donations qu'on leur faisait, il est tant

parlé de luminaires 2.

Ebbon, archevêque de Reims, ne fut pas aussi heureux que saint Aldric du Mans. Jusqu'en 833, c'était un prélat exemplaire; non content de bien gouverner son diocèse, il allait travailler à la conversion des peuples du Nord. Les dissensions de Louis le Débonnaire avec ses trois fils furent son malheur. Lorsqu'en 833, auprès de Colmar, tout le monde abandonna l'empereur Louis pour passer à son fils Lothaire, Ebbon fit comme les autres. Lorsqu'en 834, dans l'assemblée de Compiègne, l'on eut résolu de condamner Louis à la pénitence publique, Ebbon fut contraint de la lui imposer, attendu qu'on se trouvait dans sa province. En 835, dans la réaction politique qui remit Louis sur le trône, Ebbon fut arrêté, emprisonné el accusé par le parti vainqueur dans l'assemblée de Thionville. Pour ap: r la tempête, sans être proprement déposé, Ebbon se confessi secrètement à trois de ses collègues, puis déclara renoncer à son siége. Mais, d'après toutes les règles du droit, pour être valable cette renonciation devait être volontaire, et, pour être définitive, a ceptée par le Pape; car c'était certainement une des causes majeures qui, comme on sait, doivent lui être rapportées. Or, on ne lit null part que le chef de l'Église y ait donné son approbation. Au con traire, si, pendant six ou sept ans, Louis le Débonnaire ne lui donn point de successeur dans le siège de Reims, c'est une preuve que le Saint-Siége refusait d'y consentir.

En 840, l'empereur Louis étant mort, l'abbé Boson, de Sainl Benoît-sur-Loire, à qui l'on avait confié la garde d'Ebbon en dernie lieu, le conduisit à l'empereur Lothaire, qui se trouvait sur les bord du Rhin. Lothaire assembla une vingtaine d'évêques pour le rétable et de leur conseil rendit le décret suivant : Au nom du Seigneur Jésus Christ, Dieu éternel. Lothaire, par la divine Providence, empereu auguste. Puisque la confession des péchés n'est pas moins nécessair dans l'adversité que dans la prospérité, et que Dieu ne méprise je mais un cœur contrit et humilié, nous ne doutons pas que les angenes eréjouissent dans le ciel sur un pécheur qui fait pénitence. A phosorte raison, nous autres mortels, ne devons-nous jamais rebuter se la terre ceux que l'Écriture nous assure être un sujet de joie pour la anges dans le ciel. La bonté divine nous apprend encore à ne pecondamner, mais plutôt à consoler ceux qui s'accusent eux-mêmes. Il Seigneur ne condamna point la pécheresse, non plus que le publication de la production de la production de la production de la production de la publication de la production de la produ

s pontifes ont sau qu'il avait Labbe, t. 7, p.

<sup>1</sup> Balux., Miscell.

et pourquoi, t, il est tant

ux que saint plaire; non ler à la conis le Débon-833, auprès pour passer en 834, dans er Louis à la ser, attendu action politinprisonné d onville. Pour n se confessi noncer à son être valable éfinitive, ac es majeures ne lit null ion. Au con ne lui donn reuve que

on, de Sainton en dernie sur les bord ur le rétable igneur Jésuce, empereuins nécessaire méprise ju que les angutence. A pluis rebuter se joie pour le core à ne plus e le publication en dernie de le publication en de le publication en dernie de le publication en de le publication e

qui s'humiliait et s'accusait; au contraîre, il le justifia. Il n'a point dit: Celui qui s'humilie sera condamné: mais, il sera exalté. C'est pourquoi vous, Ebbon, à la requête des enfants de votre église, et selon le décret des évêques ici présents, nous vous rendons le siège de Reims, que vous avez perdu pour nos intérêts. Ce décret, daté d'Ingelheim, est signé par vingt évêques, à la tête desquels on voit Drogon, évêque de Metz, et les archevêques Otgaire de Mayence, Hetti de Trèves, Amalwin de Besançon, Audax de Tarentaise. Ils avaient presque tous signé la renonciation d'Ebbon, mais probablement par les mêmes motifs qu'Ebbon l'avait donnée: pour calmer la tempête, et empêcher un plus grand mal. D'ailleurs, d'après les règles can niques, il restait toujours au Pape à la confirmer ou non 1.

Muni de ce décret, Ebbon retourna à Reims, dont le siége était encore vacant. Il y fut reçu le 6 décembre 840, par quatre de ses suffragants: Rothade de Soissons, Siméon de Laon, Erpuin de Senlis, et Loup de Châlons. Les autres lui avaient envoyé des députés avec les lettres, pour s'excuser de ce qu'ils ne venaient point à Reims. Ebbon y rentra comme en triomphe. Le clergé et les moines du liocèse allèrent au-devant de lui, portant en main des palmes et des ierges allumés, et ils le conduisirent ainsi, en chantant des psaumes, usqu'à l'église. Rothade y monta sur l'ambon avec un moine nommé ngobert, d'où, ayant fait faire silence, il exposa au peuple comment 'empereur Lothaire et les évêques assemblés avaient rétabli Ebbon; t il fit lire par le moine Ingobert l'acte de son rétablissement.

Les envoyés des évêques absents, suffragants de Reims, donnèent aussi publiquement les actes par lesquels leurs évêques y conentaient. Nous avons encore celui du consentement de Théoderic de ambrai, qui fut apporté à Reims par son chorévêque Vitaüs, et qui st conçu en ces termes : Personne n'ignore combien cette princiale église des Gaules a été agitée dans ces temps par les discordes es princes. Plusieurs évêques, chassés de leurs siéges ou abandonant leur troupeau par la crainte, sont exilés de côté et d'autre. De ur nombre fut Ebbon, archevêque de Reims, enlevé de son siége violemment exilé par l'indignation des princes. Réduit en prison, our échapper au péril qui le menaçait, calmer la fureur de ceux qui persécutaient et se réserver à des temps meilleurs, du consenteent des évêques, il se retira du ministère pontifical. Mais après que ieu a rendu à son Église des temps plus tranquilles, les princes et s pontifes ont jugé que ce même pasteur devait retourner au trouau qu'il avait abandonné par force. Moi Théoderic, évêque de Cambrai, me réjouissant de son retour autant que je m'étais affligé de son départ, j'acquiesce et je souscris canoniquement aux constitutions des seigneurs et de mes frères, parce que j'ai lu dans les monuments ecclésiastiques que souvent on a fait de mên a. Tel fut l'acte de consentement de l'évêque de Cambrai. Hildeman de Beauvais, Ragenaire d'Amiens, Emmond de Noyon et Folcuin de Térouanne en envoyèrent de pareils par leurs députés. Rothade fit lire toutes ces pièces, après quoi l'on chanta le *Te Deum*. Ebbon fut après cela conduit à la sacristie, où, ayant repris les habits pontificaux, les évêques le menèrent à l'autel pour y célébrer la messe, et ensuite ils l'intronisèrent dans son siége.

Siméon de Laon, Erpuin de Senlis et Loup de Châlons avaien été ordonnés pendant le temps de l'absence d'Ebbon, et sans sou consentement. C'est pourquoi, après la messe, ces trois évêques à supplièrent, en présence du peuple, de vouloir ratifier leur ordination. Il le fit volontiers, et, pour marque qu'il les rétablissait, il leur rendit à l'autel l'anneau et le bâton pastoral qu'ils lui avaient remis Tous ces faits sont rapportés dans la relation des clercs de Reims

En même temps, Ebbon publia son apologie. Il y fait d'abort l'histoire de son rétablissement, telle que nous venons de la voir Quant à l'affaire de son expulsion, il rappelle qu'il a été traîné de force au tribunal du palais, et non pas à une assemblée synodale, o il n'est pas permis de traîner par violence, mais où il faut citer cane niquement un évêque libre. En second lieu, si, dans cette assemblée il a fait un écrit où il renonçait à l'épiscopat, dont il se reconnaissa indigne, et consentait à ce que l'on en mît un plus digne à sa place il l'avait fait, non après avoir été convaincu d'aucun crime, mais pa force, étant dépouillé de tous ses biens, prisonnier et actuellement malade; c'était un écrit, non pas de condamnation, mais de libér tion, pour apaiser la fureur de ses persécuteurs et tirer de peine se propres collègues. D'ailleurs, les canons ne permettent point de dé poser un évêque sans un crime certain, et, dans son écrit, il ne s'éta confessé d'aucun crime particulier. Enfin, les sept années de priso qu'il avait souffertes depuis étaient une pénitence suffisante pour le péchés qu'il avait confessés en secret. Il concluait que, trouvant so siége encore vacant, il avait pu y rentrer légitimement, d'après décret du prince et des évêques 1.

Les clercs de l'église de Reims ajoutent dans leur relation : Qu non content d'avoir été rétabli par le consentement de tant d'évêqu et d'hommes de bien, il se rendit à Rome, comme ambassadeur

à 855 de l'ère l'empereur pape Grégo comme nou disent les cle goire IV, qu parce qu'ils évêques d'av aussi fâcher avaient tron la fureur de l'avaient rét qu'après l'a donné par c aucun crime le remettons est possible, tons comme dans le cas ce que Dieu leur de l'Écriture souffrent per les évêques fu nous pour no apostolique p charge à laqu et dans tel en Grégoire. Tou

li ne demei donna quelque partage, Ebbo de l'empereur de Rome, et d Mais, suivant munion. Depu celui de Hilder Germanique, d fonctions jusquala conversion de

même avec le

traverses, mo

<sup>1</sup> Labbe, t. 7, p. 1770.

<sup>1</sup> D. Bouq., t. 6

ais affligé de constitutions of monuments acte de consis, Ragenaire of en envoyè es ces pièces, a conduit à la éques le meils l'introni

LVI. - De 840

alons avaient , et sans son is évêques k leur ordinaissait, il leu aient remis s de Reims fait d'abon de la voir été traîné d synodale, oi it citer cano e assemblée reconnaissa e à sa place ne, mais pa actuellemen is de libén de peine se point de de , il ne s'étai es de priso ante pour le rouvant so t, d'après

lation : Qu nt d'évêqu bassadeur d

l'empereur Lothaire. Là, il fut reçu avec une grande bonté par le pape Grégoire, et rétabli très-pleinement par l'autorité apostolique, comme nous en avons la preuve par devers nous 1. Voilà ce que disent les clercs de Reims. Il existe en effet une lettre du pape Grégoire IV, que quelques-uns révoquent en doute, mais probablement parce qu'ils ne l'ont pas lue. Le Pape y félicite généralement les évêques d'avoir traversé, sans lésion, des temps et des circonstances aussi fâcheux ; il les félicite en particulier du moyen terme qu'ils avaient trouvé à Thionville pour soustraire leur collègue Ebbon à la fureur de ses ennemis, ensuite de la promptitude avec laquelle ils l'avaient rétabli dans son siège dès que cela fut possible. Il dit qu'après l'avoir entendu lui-même et examiné l'écrit qu'il avait donné par crainte dans l'assemblée de Thionville, il n'avait trouvé aucun crime certain pour mériter la déposition. C'est pourquoi nous le remettons avec confiance à votre inviolable charité; car si la chose est possible, sans l'exposer à une cruelle persécution, nous souhaitons comme vous qu'il soit restitué au siège qui lui est dû. Même dans le cas contraire, les évêques ne doivent point négliger un évêque que Dieu leur a donné pour frère. Le Pape ajoute : Nous avons appris de l'Écriture et de la tradition ecclésiastique à compatir à ceux qui souffrent persécution, et nous accordons la libre faculté de préposer les évêques fugitifs à d'autres églises vacantes. Combien plus le faisonsnous pour notre frère, qui nous est uni si intimement comme légat apostolique pour la prédication de l'Évangile dans les pays du Nord, charge à laquelle nous désirons qu'il s'applique de toutes ses forces et dans tel endroit qu'il jugera le mieux 2! Voilà ce que dit le pape Grégoire. Tout cela s'eccorde parfaitement avec les circonstances et même avec les suites ; car nous verrons Ebbon, après de nouvelles traverses, mourir évêque de Hildesheim en Germanie.

It ne demeura tranquille à Reims qu'environ deux ans, et y ordonna quelques clercs. Charles le Chauve ayant eu cette ville en son
partage, Ebbon fut obligé de la quitter de nouveau, et se retira près
de l'empereur Lothaire. Il accompagna le roi Louis dans son voyage
de Rome, et demanda le pallium, suivant Anastase, au pape Sergius.
Mais, suivant le même auteur, Sergius ne lui accorda que la communion. Depuis, désespérant de rentrer dans son siége, il accepta
celui de Hildesheim en Saxe, qui lui fut donné par le roi Louis le
Germanique, du consentement des évêques et du Pape, et il fit les
fonctions jusqu'à sa mort, qui arriva l'an 851. De là il travaillait à
la conversion des païens, et encourageait souvent saint Anscaire, ar-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> D. Bouq., t. 6, p. 279. — <sup>2</sup> Labbe, t. 7, p. 1875.

chevêque de Hambourg, contre les difficultés qu'il trouvait à sa mission de Suède. Tout bien considéré, nous croyons en conscience que l'archevêque Ebbon ne mérite aucunement les reproches qu'on lui prodigue dans bien des histoires, en particulier dans l'Histoire de l'Église gallicane.

Par la position que les évêques des Francs tenaient dans l'Église et dans l'État, il leur était impossible de ne pas prendre part aux événements politiques. L'effet général de leur présence et de leur action a été de modérer les hommes et les choses, de rendre les révolutions et les guerres moins sanglantes. Ils ne pouvaient pas empêcher tous les maux, ce qui ne sera jamais donné à personne; ils empêchaient les plus considérables, et tâchaient ensuite de porter remède aux autres. Les évêques des premiers siècles, les évêques d'Afrique en particulier, n'avaient à conduire que le peuple d'une ville ou d'un diocèse souvent très-borné; les évêques des Francs, outre leurs diocèses propres, avaient à conduire, à former et à dresser une nation tout entière, roi et peuple, guerriers et magistrats. C'était la même tâche, mais sur des dimensions plus grandes, Ce que l'évêque Synésius fit au cinquième siècle, en défendant sa ville épiscopale contre les attaques des Arabes et son peuple contre la tyrannie du gouverneur Andronique, les évêques du moyen âge étaient obligés, par leur position, de le faire plus souvent. C'est une chose qu'il ne faut point oublier, si l'on ne veut être injuste envers eux.

Sans doute, il y avait à tout cela des inconvénients; car où n'y en a-t-il pas? Les évêques et les abbés des principaux monastères se trouvant ainsi dans les assemblées nationales et dans les armées, risquaient d'être faits prisonniers ou même tués dans les combats. Ainsi, l'an 844, dans un combat entre le parti de Charles le Chauve et celui de Pepin II, deux abbés, Hugues de Saint-Quentin et Richbod de Centule, l'un fils et l'autre petit-fils de Charlemagne, furent tués: deux évêques, celui de Poitiers et celui d'Amiens, faits prisonniers. Mais si les évêques et les abbés ne paraissaient pas dans ces grandes réunions, ils voyaient leurs églises et leurs monastères dépouillés de leurs biens ou même donnés à des laïques, et leurs peuples réduits à la misère. Ces mêmes causes les obligeaient à tenir quelquefois un grand état de maison, pour recevoir convenablement les rois et les seigneurs. Ainsi, parmi les sept bôpitaux ou maisons d'hospitalité que saint Aldric fonda au Mans, il y en avait une spécialement des tinée à loger les princes et les seigneurs, une autre les évêques. De là, pour quelques-uns, la tentation de surcharger les prêtres et les paroisses de leurs diocèses.

Ainsi, Charles le Chauve ayant pris Toulouse, reçut les plainte

les prêtres d y pourvut 44. Premièr nent leurs pr ls se contente ournitures qu orter ces rec vêques n'en aisant leurs oisines puiss uatre autres uée pour la c er davantage n plusieurs v evances, et, o as. Ils ne mu enus, mais s s diviseront eux synodes, buse, confirm ar Louis le D asins avait ob Nous avons e Metz, son v vait donné le es Francs ve endants l'un o aix entre les t entendissent e ropre à cette : archichapela nants, respect de tous les év A son retour nt au mois d'o ans un lieu no ereur Lothaire véques y firent ussi fermes qu remier: Disons

855 de l'ère c

<sup>1</sup> Labbe, t. 7, p.

.VI. - De 840 ait à sa misnscience que es qu'on lui Histoire de

lans l'Église rendre part présence et s, de rendre e pouvaient is donné à Achaient enniers siècles, luire que le les évêques ire, à former rs et magis. us grandes. léfendant sa euple contre moyen age t. C'est une envers eux. r où 'n'y en onastères se armées, ris bats. Ainsi, uve et celui Richbod de furent tués: prisonniers. ces grandes épouillés de es réduits elquefois un s rois et les l'hospitalité lement des

evêques. De

les plaintes

les prêtres du pays contre leurs évêques ; et, en attendant un concile, l y pourvut par un capitulaire de neuf articles, daté du mois de juin 344. Premièrement, le roi défend aux évêques de maltraiter aucunenent leurs prêtres, en vengeance de ce qu'ils se sont adressés à lui. ls se contenteront de la quantité de blé et de vin, ainsi que des autres ournitures qui sont spécifiées; les prêtres ne seront obligés de faire orter ces redevances qu'à cinq milies de distance, et les officiers des vêques n'en prendront point prétexte de vexation. Les évêques, en aisant leurs visites, choisiront pour loger un lieu où les paroisses oisines puissent commodément s'assembler; le curé du lieu et les uatre autres voisins fourniront la quantité de vivres qui est ici maruée pour la dépense de l'évêque, sans que ses gens puissent en exier davantage ni faire du dégât chez l'hôte. Si les évêques font par n plusieurs visites des paroisses, ils n'exigeront qu'une fois ces reevances, et, quand ils ne feront pas de visite, ils ne les exigeront as. Ils ne multiplieront pas les paroisses pour augmenter leurs reenus, mais seulement pour l'utilité du peuple, et, en les divisant, s diviseront aussi la dépense des curés. Ils ne les obligeront qu'à eux synodes, et dans les temps réglés 1. Le roi Charles, étant à Toubuse, confirma encore les priviléges accordés par Charlemagne et ar Louis le Débonnaire aux Espagnols que la persécution des Sarasins avait obligés de se réfugier sur les terres des Francs 2.

Nous avons vu que le pape Sergius II avait établi Drogon, évêque e Metz, son vicaire ou légat en deçà des monts. Pour cela, il lui vait donné le pallium avec le titre d'archevêque. Comme l'empire es Francs venait d'être divisé en trois royaumes, désormais indéendants l'un de l'autre, il importait beaucoup, pour consolider la aix entre les trois rois et frères, que les évêques de leurs royaumes entendissent et travaillassent dans le même esprit. Nul n'était plus ropre à cette bonne œuvre que Drogon, fils de Charlemagne, frère archichapelain du dernier empereur, oncle des trois princes rénants, respecté pour sa naissance et ses vertus de tous les seigneurs

de tous les évêques.

A son retour de Rome, Dagon présida donc à un concile qui se nt au mois d'octobre de la même année 844, proche de Thionville, uns un lieu nommé en latin Judicium, et vulgairement Jutz. L'emereur Lothaire et les deux rois Louis et Charles y assistèrent. Les véques y firent, en six articles, aux trois princes, des remontrances nssi fermes que respectueuses. Voici comme ils leur parlent dans le êtres et le remier : Disons-le, sans vous offenser, très-nobles seigneurs, que la

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Labbe, t. 7, p. 1780. — <sup>2</sup> Sirmond, t. 3, p. 32.

sainte Église, rachetée par le sang du Christ, restaurée et réunie par les grands travaux de vos prédécesseurs, a été déchirée, troublée et affligée par votre discorde. Si donc vous voulez régner heureux dans le temps et vous sauver pour l'éternité, en réparant le mal qui a été fait, il faut avant tout, nous le croyons, que vous gardiez entre vous une paix et une charité sincères, et que vous en donniez des preuves aux fidèles et aux infidèles. Ensuite, vous le savez, celui qui est tout ensemble et roi et pontife, a constitué son Église de manière qu'elle est gouvernée par l'autorité pontificale et par la puissance royale dont la première est d'autant plus nécessaire, que l'âme est plus pré cieuse que le corps. Il faut, vous le savez également, observer les ca nons sur l'ordination des évêques et leur stabilité dans leurs siéges En conséquence, nous vous avertissons instamment, de la part d Dieu, dont nous sommes les ambassadeurs, que les siéges demeure vacants par votre funeste discorde soient pourvus sans délai d dignes évêques, et que les autres récupèrent les leurs.

Pour le rétablissement de l'ordre monastique, les évêques presser de la même manière les trois princes d'ôter aux laïques les monas tères qu'ils leur avaient donnés, d'en rendre le gouvernement à de clercs ou à des moines, et de ne donner les monastères de filles qu' des abbesses religieuses; que si les besoins de l'État ne leur per mettent d'ôter sitôt ces monastères aux laïques, on les prie de charge un évêque ou un abbé du soin de la discipline et des réparations. de faire donner aux moines les revenus nécessaires pour leur subsis tance. Enfin les évêques demandent qu'on rende à l'état ecclésiastique l'honneur convenable, et que ceux qui, pendant les dernières guerre se sont rendus coupables de rapine ou d'autres crimes en fasser pénitence, de quelque condition qu'ils soient. L'empereur et les deu rois s'étant fait lire ces articles, en jurèrent l'observation et la fire jurer aux seigneurs qui étaient présents. C'était toujours quelque chose de remontrer ainsi aux grands du monde leurs fautes et leur devoirs, et de leur faire promettre aussi solennellement de répar les premières et de remplir les seconds 1.

Au mois de décembre suivant, le roi Charles assembla à Verneur concile des évêques de son royaume, où Ébroin, évêque de Petiers, son archichapelain, présida avec Venilon, archevêque de Ses Voici comme les évêques s'expriment dans la préface des douze a ticles qu'ils y dressèrent: Nous rendons grâces à Dieu tout-puissat illustre roi Charles, nous, les évêques et autres fidèles convoqués Verneuil, de ce que, déposant la discorde, cause de maux sans nombres de la contra del contra de la contra de

à 855 de l'èr et jusqu'à dans la ps Puissiez-vo afin que, co faires tombe se relever l croire de Di Haut a la pi lui platt; i fiques, parc comme, par ordonner de bouleversé p muniquons fidèle ce qu

> ner avec ner nous-me science, cette si nous ne so Dieu, et vous pour l'utilité torité que ne est de Dieu, plisse en vou que vous n'êt

Ensuite les d'Ézéchias et missaires dan ment ceux q les monastère aux évêques; rapts, les mar religieuses qu pent les cheve guerre donne et de faire re Après ces avis roi les besoins l'une et l'autre à Drogon, ils attendre un c avoir le consen

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Labbe, t. 7, p. 1800.

et réunie par e, troublée et heureux dans mal qui a été iez entre vou z des preuve ui qui est tou anière qu'elle sance royale est plus pre bserver les ca leurs siéges ie la part de ges demeure

sans délai d

ques presser s les monas nement à de de filles qu'i ne leur per rie de charge éparations, r leur subsis ecclésiastiqu ières guerre es en fasser ur et les den on et la fire ours quelqu autes et leur nt de répar

ola à Verne êque de Po que de Sen des douze out-puissan convoqués sans nomb

et jusqu'à présent irréparables, vous êtes rentré avec vos frères dans la paix que vous vous devez par la nature et par la religion. Puissiez-vous y demeurer toujours par le Christ, qui est notre paix, afin que, comme vous avez vu, de prospères qu'elles étaient, vos affaires tomber à presque rien par la discorde, vous les voyiez de même se relever bientôt par la concorde et un fidèle secours! car il faut croire de Dieu ce que disent les très-véridiques Écritures : Le Très-Haut a la puissance sur l'empire des hommes, et il le donne à qui il lui plaît; il faut en croire cette promesse : Bienheureux les pacifiques, parce qu'ils seront appelés les enfants de Dieu! Au reste, comme, par l'inspiration de ce même Dieu, vous avez daigné nous ordonner de traiter de l'état de l'Église, lequel a été extrêmement bouleversé par la grandeur et la multitude de nos péchés, nous communiquons humblement à votre altesse et à la dévotion du peuple fidèle ce que nous avons trouvé par une commune délibération, au om et avec le secours de Dieu; car nous ne voulons pas nous justi-

ner nous-mêmes. Disons humblement, en examinant notre conscience, cette parole de Jérémie : C'est la miséricorde du Seigneur, si nous ne sommes pas consumés. Mais nous voulons retourner à Dieu, et vous y conduire avec nous, remplissant ainsi notre office pour l'utilité de quiconque sera docile. Car ce n'est pas de notre autorité que nous vous parlons, mais de l'autorité de qui a dit : Qui est de Dieu, écoute la parole de Dieu. Mais que jamais ne s'accomplisse en vous ce qui suit : C'est pourquoi vous n'écoutez pas, parce

que vous n'êtes pas de Dieu.

Ensuite les prélats exhortent le roi d'imiter les exemples de David, d'Ézéchias et de Charlemagne; et ils le prient d'envoyer des commissaires dans les provinces, pour punir les coupables, et nommément ceux qui violent la discipline de l'Église, et de nommer pour les monastères, des visiteurs qui fassent leur rapport à son altesse et aux évêques; de réprimer les moines et les clercs vagabonds, les rapts, les mariages avec les religieuses, et de faire réprimander les religieuses qui, par ignorance, prennent l'habit d'homme ou se coupent les cheveux; de permettre que les évêques qui ne vont pas à la guerre donnent le commandement de leurs troupes à des seigneurs, et de faire restituer les biens ecclésiastiques donnés à des laïques. Après ces avis généraux, les évêques représentèrent nommément au roi les besoins de l'église de Reims et de celle d'Orléans, qui étaient l'une et l'autre sans évêque. Quant à la légation apostolique donnée à Drogon, ils déclarent qu'ils n'osent rien décider, sinon qu'il fallait attendre un concile général de la Gaule et de la Germanie, pour avoir le consentement du corps épiscopal, auquel ils ne voulaient pas

résister; qu'au reste, s'il fallait donner à quelqu'un la qualité de vicaire apostolique, ils ne voyaient personne à qui cette dignité convînt mieux qu'à l'évêque Drogon, qui avait l'honneur d'être de la famille royale 1.

La vraie difficulté, plus politique que canonique, c'est que ces évêques étaient du royaume de Charles, tandis que Drogon était du royaume de Lothaire. C'était jalousie de royaume à royaume. Avant la division de l'empire des Francs, cet inconvénient n'avait pas lieu.

Tel était en Occident l'état général de l'Église de 840 à 844. En Orient, où elle avait été si longtemps persécutée par les iconoclastes, elle commençait à respirer depuis la mort de l'empereur Théophile, arrivée le 20 janvier 842. Son fils Michel, encore enfant, lui succéda, sous la conduite de l'impératrice sainte Théodora, sa mère, avec un conseil que Théophile lui avait laissé, composé du patrice Théoctiste, revêtu de deux grandes charges à la cour, du patrice Bardas, frère de l'impératrice, et de son oncle Manuel, maître des offices, originaire d'Arménie. Dès le temps qu'il y commandait, plusieurs abbés de divers monastères, étant de ses amis, l'avaient instruit de la créance catholique touchant les saintes images; et alors, étant tombé malade, les moines de Stude, en qui il avait grande confiance, le vinrent voir et lui promirent qu'il guérirait promptement, s'il entreprenait de rétablir les images des saints. Il le promit, et recouvra la santé.

Manuel ayant donc communiqué son dessein aux deux autres tuteurs de l'empereur, et les ayant persuadés de donner à son règne cet heureux commencement, il alla trouver l'impératrice Théodon et lui fit la même proposition. Elle répondit : Je l'ai toujours souhaite et je n'ai jamais cessé d'y penser; mais j'en ai été empêchée jusqu'à présent par la multitude des sénateurs et des magistrats attachés à l'hérésie des iconoclastes, par les métropolitains et principalement par le patriarche. C'est lui qui a fomenté les faibles semences de cette erreur, que l'empereur, mon époux, avait reçues de ses parents; c'est lui qui l'a poussé, par ses pressantes exhortations, à traiter si mal de saints personnages. Qui vous empêche donc maintenant, reprit Manuel, de donner au peuple cette joie? Aussitôt elle appela un officier, nommé Constantin, et l'envoya au patriarche Lécanomante, pour lui dire : Un grand nombre de moines et d'autres personnes pieuses m'ont présenté requête pour le rétablissement des saints images; si vous en êtes d'accord, l'Église reprendra son ancien orne

à 855 de l'ère ment; sinor vous à votre concile où v trer que vou

Constantir chambres du l'impératrice drait conseil lancette et s sang sans se ment dans l'etriarche. Et c de retour. Le de la vérité du les propres de aussi bien que vaincu, fut choagne.

L'impératri très-nombreu de ceux qui a faits évêques. et confirmère lean Lécanom hodius, qui a et sous Théopl eccorde le réta corder une grå 'empereur, me épondit au no étend point s oour l'ouvrir à ouvons aussi u'ils ont fait p ont morts dan Lorsque l'empe entai, le plus i a mort, s'il per nalédictions, l émoigna du re 1es baisa, et onfirma ce réc

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Labbe, t. 7, p. 1806.

ment; sinon, quittez le siége, sortez de Constantinople, et retirezvous à votre maison de campagne, jusqu'à ce que l'on tienne un concile où vous assisterez; car on veut vous y juger et vous montrer que vous soutenez une erreur.

Constantin trouva Jean couché sur un lit de repos, en une des chambres du palais patriarcal; et après qu'il lui eut dit ce dont l'impératrice l'avait chargé, Jean répondit seulement qu'il prendrait conseil, et le renvoya aussitôt. En même temps il prit une lancette et s'ouvrit les veines du ventre, pour perdre beaucoup de sang sans se mettre en danger; ainsi le bruit se répandit en un moment dans l'église que l'impératrice avait envoyé assassiner le patriarche. Et ce bruit vint jusqu'au palais avant que Constantin y fût de retour. Le patrice Bardas fut envoyé pour s'informer exactement de la vérité du fait, et trouva que les plaies avaient été faites exprès; les propres domestiques du patriarche témoignèrent la même chose, aussi bien que la lancette, qui fut représentée. Jean étant ainsi convaincu, fut chassé de l'église et enfermé dans sa maison de campagne.

L'impératrice fit assembler dans le palais un concile, qui se trouva rès-nombreux, parce que, outre les catholiques, il y vint plusieurs de ceux qui avaient suivi le parti des hérétiques, et qu'ils avaient aits évêques. Ils anathématisèrent les ennemis des saintes images, et confirmèrent le second concile de Nicée; et, après avoir déposé can Lécanomante, ils élurent patriarche de Constantinople saint Méhodius, qui avait tant souffert pour la religion sous Michel le Bègue et sous Théophile. Alors l'impératrice Théodora dit : Comme je vous accorde le rétablissement des saintes images, je vous prie de m'accorder une grâce ; c'est d'obtenir de Dieu le pardon du péché que empereur, mon époux, a commis sur ce sujet. Saint Méthodius épondit au nom de toute l'Église : Notre pouvoir , madame, ne étend point sur les morts. Nous n'avons reçu les clefs du ciel que our l'ouvrir à ceux qui sont encore en cette vie. Il est vrai que nous ouvons aussi soulager les morts, quand leurs péchés sont légers et u'ils ont fait pénitence ; mais nous ne pouvons absoudre ceux qui ont morts dans une condamnation manifeste. L'impératrice reprit : Lorsque l'empereur, mon époux, était près de mourir, je lui repréentai, le plus fortement qu'il me fut possible, les suites terribles de a mort, s'il persistait dans l'hérésie; la privation des prières, les nalédictions, le soulèvement du peuple dans cette grande ville. Il émoigna du repentir et demanda des images; je les lui présentai, les baisa, et rendit ainsi l'esprit entre les mains des anges. Elle onfirma ce récit par scrment ; et les prélats, persuadés de sa vertu,

gon était du nume. Avant n'avait pas D à 844. En s iconoclasereur Théo-

.VI. - De 840

ualité de vi-

dignité con-

être de la fa-

est que ces

e enfant, lui
ra, sa mère,
é du patrice
du patrice
, maître des
ommandait,
is, l'avaient
tes; et alors,
vait grande
it promptel le promit,

x autres tuà son règne e Théodora rs souhaité hée jusqu'à attachés à cipalement emences de ses parents; à traiter si tenant, reappela un canomante, personnes des saintes ncien ornesur ce témoignage et supposé que la chose fût ainsi, déclarèrent, par écrit, que Dieu ferait miséricorde à Théophile. Toutefois, plusieurs demeurèrent persuadés qu'il était mort impénitent, et que Théodora n'avait ainsi parlé que par l'affection qu'elle lui portait.

Saint Méthodius fut donc ordonné patriarche de Constantinople, l'an 842; et le premier dimanche de carême selon les Grecs, qui selon nous serait le second, il passa la nuit en prières, avec l'impératrice et tout le peuple, dans l'église de Notre-Dame de Blaquernes, d'où le matin ils allèrent en procession à Sainte-Sophie; la messe y fut célébrée, et les saintes images rétablies solennellement. Les habitants des provinces voisines étaient accourus à cette fête. Les moines étaient descendus en foule du mont Olympe, du mont Ida, du mont Athos, la plupart portant sur leurs corps les preuves de ce qu'ils avaient souffert dans la persécution. Mais nul n'attirait plus les regards que saint Théophane de Jérusalem, à qui l'empereur Théophile avait fait graver des vers sur le visage; il fut alors fait archevêque de Nicée. Après la solennité dans l'église, l'impératrice donna un festin dans le palais à tout le clergé et aux confesseurs qui avaient souffert pendant la persécution, et elle continua cette fête toute sa vie. On la nomma la fête de l'Orthodoxie, comme qui dirait du rétablissement de la religion, et les Grecs la célèbrent encore le même jour, c'est-à-dire le dimanche qui termine la première semaine de leur carême 1.

Jean Lécanomante, enfermé dans un monastère, se consumait de rage et de dépit. L'impératrice, ayant appris qu'il s'emportait à la vue des saintes images jusqu'à leur crever les yeux, voulut d'abord lui faire le même traitement; mais, s'étant laissé fléchir, elle se contenta de lui faire donner deux cents coups de fouet. Ce méchant homme, loin de se corriger par le châtiment, résolut de perdre saint Méthodius. De concert avec ses partisans, il suborna contre lui une veuve ; c'était la mère de Métrophane, duquel la sainteté fit oublier dans la suite l'infamie de celle qui lui avait donné le jour. Il fut évêque de Smyrne, et signala son zèle en faveur de saint Ignace contre Photius. Cette femme, s'étant laissé corrompre par l'argent des iconoclastes, accusa le saint patriarche de lui avoir fait violence. Une accusation si grave mit en mouvement toute la ville de Constantinople. Les catholiques étaient dans l'inquiétude, les iconoclastes triomphaient. Leur triomphe ne fut pas long. Le saint patriarche fil voir, par l'inspection de son corps, que, par suite des maux qu'il

Acta SS., 14 jun

855 de l'ère c

avait souffert

'accusait. Ale

crainte des to

elle nomma le et le lieu de s

ivement. Les

néritée, lorsq

eule vengeand

ession solenn établissement ambeau à la 1 rononcerait c Saint Méthod t rapporter à elui du patriar émut à Consta ient qu'on rec vaient reçu le rdaient cela c trême à saint athème pour thodoxe. Il fu int, célèbre da C'était un soli s miracles. Il 1 rents étaient p at soldat, et tor me de Consta nontrance d'u jeûnes, couch l'empereur, de Bulgares, où , et passa en t mont Olympe, ; puis il s'enfe Après douze a tère d'Ériste et onte de lui un extrémités de

<sup>1</sup> Post. Theoph., 1. G. Vit. S. Method.

VI. - De 840 si, déclale. Toutempénitent. qu'elle lui

tantinople, Grecs, qui vec l'impé-Blaquernes. la messe y t. Les habi-Les moines a. du mont le ce qu'ils olus les rereur Théofait archetrice donna qui avaient te toute sa rait du rére le même

semaine de

nsumait de portait à la lut d'abord elle se cone méchant erdre saint tre lui une fit oublier our. Il fut int Ignace ar l'argent it violence. Constanticonoclastes triarche fit

maux qu'il

avait soufferts, il était hors d'état de commettre le crime dont on accusait. Alors on saisit la femme, on la menaça de la question ; la rainte des tourments lui fit dévoiler tout le mystère de la calomnie ; lle nomma les suborneurs, elle spécifia la somme qu'elle avait reçue t le lieu de sa maison où on la trouverait, et où on la trouva effecivement. Les calomniateurs allaient subir la peine qu'ils avaient néritée, lorsque saint Méthodius demanda et obtint leur grâce. La eule vengeance qu'il exigea d'eux fut que, tous les ans, dans la proession solennelle qui se faisait à Sainte-Sophie en mémoire du établissement des saintes images, ils marcheraient à la tête, un ambeau à la main, et qu'ils seraient témoins de l'anathème qu'on rononcerait contre l'hérésie 1.

Saint Méthodius, de concert avec l'impératrice sainte Théodora, t rapporter à Constantinople le corps de saint Théodore Studite et elui du patriarche saint Nicéphore. Cependant un nouveau trouble émut à Constantinople parmi les catholiques mêmes. Les uns vouient qu'on reçût et qu'on laissât dans leur monastère ceux qui aient reçu le sacerdoce des mains des iconoclastes ; les autres rerdaient cela comme une impiété. Cette division causa une peine trême à saint Méthodius : il aurait voulu, comme saint Paul, être athème pour ses frères, pourvu qu'ils reconnussent avec lui la foi thodoxe. Il fut confirmé dans cette manière de voir par un autre int, célèbre dans ce temps, savoir : saint Joannice <sup>2</sup>.

C'était un solitaire fameux depuis longtemps par sa vertu et par s miracles. Il naquit à Marycat, village de Bithynie, l'an 765. Ses rents étaient pauvres, et d'abord il garda les porcs. Ensuite il det soldat, et tomba dans l'hérésie des iconoclastes; mais, sous le me de Constantin et d'Irène, il revint à la foi catholique par la nontrance d'un solitaire, et passa six ans dans les prières et jeunes, couchant sur terre nue, sans toutefois quitter le service l'empereur, dont il était garde. Au retour d'une campagne contre Bulgares, où il s'était signalé, il renonça au monde, apprit à , et passa en trois divers monastères. Ensuite il se retira seul sur mont Olympe, en Bithynie, et y vécut quelques années en plein ; puis il s'enferma dans une caverne, et ne vivait que de pain et

Après douze ans de cette entière solitude, il entra dans le motère d'Ériste et y prit l'habit. Il avait le don de prophétie, et on onte de lui un grand nombre de miracles. Sa réputation s'étendit extrémités de l'empire, et son autorité servit beaucoup à soutenir les catholiques contre les persécutions de Léon l'Arménien et de Michel le Bègue. Enfin la paix étant rendue à l'Église, sous le gouvernement de l'impératrice Théodora, saint Joannice, déjà parvenu à une extrême vieillesse, se renferma dans une étroite cellule, au monastère du mont Antide. Saint Joannice soutenait donc saint Méthodius, et ramena lui-même à l'Église un grand nombre d'héré.

tiques.

Saint Méthodius, de son côté, sachant que saint Joannice étai, près de sa fin, alla le voir, se recommanda à ses prières et s'entre tint longtemps avec lui. Saint Joannice se tint fort honoré de cette visite, et prédit au patriarche qu'il ne lui survivrait pas longtemps. En effet, saint Joannice mourut âgé de quatre-vingt-un ans, le 4<sup>me</sup> de novembre 846; et saint Méthodius, étant devenu hydropique, moura huit mois après, savoir le 44 de juin 847 <sup>1</sup>. Il avait tenu quatre au le siège de Constantinople. On dit qu'il portait une bandelette qu'il soutenait le menton, parce qu'il avait eu les mâchoires brises pendant la persécution, et que ses successeurs le firent passer a

coutume, comme un ornement.

Après saint Méthodius, on mit dans le siège de Constantino saint Ignace, encore plus illustre. Il était fils de l'empereur Mich Rangabé ou Curopalate, et de Précopia, fille de l'empereur Nia phore. Il était le dernier de leurs enfants, et s'appelait d'abo Nicétas; mais quand son père, en 813, céda forcément la couron à Léon l'Arménien, il se fit couper les cheveux et prit le no d'Ignace, étant âgé de quatorze ans. Léon, pour s'assurer l'empir relégua Michel et ses enfants en diverses îles, et fit cunuques trois fils, quoiqu'il fût leur parrain. Ignace embrassa sérieuseme la vie monastique, et y fit un tel progrès, qu'après la mort de s abbé, il fut mis en sa place et établit des monastères dans les tr îles de Platos, Hyatros et Térébinthe, que l'on nommait les îles Prince. Il reçut les ordres sacrés de la main de Basile, évêque Paréon, dans l'Hellespont, qui avait beaucoup souffert dans la pa sécution des iconoclastes. Ce prélat l'ordonna premièrement lecte puis sous-diacre, puis diacre, et enfin prêtre. Et comme les cat liques ne voulaient point communiquer avec les iconoclastes, p sieurs de Constantinople et des villes voisines de Bithynie menai leurs enfants au prêtre Ignace pour les baptiser. Il instruisait ceux qui venaient à lui, et les fortifiait contre les attaques de l' résie; et, d'un autre côté, il assistait ceux qui étaient persécul emprisonnés, bannis et privés de leurs biens : en quoi il était

par sa mère leurs riches l'on propose d'environ qu

à 855 de l'ère

L'impérat Bogoris, pri prise à la gu phara, que l de Bogoris, j devenue bom bien instruite retour elle ne avait déjà re demeura ence

verrons ces se Peu de ten savoir à Thé la prièrent d' n'avait été ju lisme. Ils pro stamment atta qu'ils avaient d Thessalonique ette mission. Crimée, il s'oc Pendant son s u pape saint ravaux furent eligion juive, hrétienne. Il yrille, revint e yant appris ce mbassadeurs héodora, disa it embrasser l pable de les vrille avec son ais de leur vo rivée, d'autan ngue, avec les

<sup>1</sup> Apud Sur., 4 novemb. Acta SS., 14 junii.

Vita Ignat. Lab

ménien et de sous le gouléjà parvenu e cellule, au ne saint Ménbre d'héré-

LVI. - De 810

pannice était es et s'entre poré de cette s longtemps ans, le 4me d ique, mour u quatre w andelette m hoires brise ent passer

onstantinopi pereur Mich pereur Nice elait d'abor t la couron prit le no urer l'empir cunuques sérieuseme mort de s dans les tr ait les îles ile, évêque rt dans la p ement lecter me les cat noclastes, pl vnie menai nstruisait to aques de l' nt persécui

i il était

par sa mère et sa sœur, qui vécurent longtemps et y employèrent leurs richesses. Tel était Ignace quand il fat préféré à tous coux que l'on proposait pour remplir le siège de Constantinople, étant âgé d'environ quarante-huit ans ; et il tint ce siège onze aus et demi t.

L'impératrice sainte Théodora renouvels le traité de paix avec Bogoris, prince des Bulgares, et lui rendit sa sœur, qui avait été prise à la guerre, en échange du moine Théodore, surnommé Couphara, que les Bulgares avaient pris longtemps auparavant. La sœur de Bogoris, pendant sa captivité, demeurant à Constantinople, était devenue bonne chrétienne, et, ayant appris à lire, elle s'était fort bien instruite de la religion et en avait conçu une haute idée. A son retour elle ne cessait d'exhorter son frère à embrasser la foi, dont il avait déjà reçu quelques instructions par le moine Théodore. Il demeura encore attaché à son ancienne superstition; mais nous verrons ces semences fructifier en leur temps .

Peu de temps après l'élection de saint Ignace, les Khazars firent savoir à Théodora qu'ils désiraient embrasser le christianisme, et la prièrent d'envoyer quelqu'un pour les instruire. Leur religion n'avait été jusqu'alors qu'un mélange du judaïsme et du mahoméisme. Ils promettaient, en reconnaissance, d'être désormais contamment attachés à l'empire, et commencèrent par renvoyer tout ce qu'ils avaient de prisonniers. Constantin, surnommé le Philosophe, né Thessalonique, qui prit alors le nom de Cyrille, fut choisi pour ette mission. Arrivé à Cherson, dans la Tauride, autrement la Crimée, il s'occupa de l'étude de la langue que parlaient les Khazars. Pendant son séjour en cette ville, il y fit la découverte des reliques u pape saint Clément. Il se rendit ensuite chez les Khazars ; ses ravaux furent couronnés de succès ; il confondit les sectateurs de la eligion juive, sinsi que les musulmans, et toute la nation devint hrétienne. Il y laissa des prêtres. Constantin, autrement saint yrille, revint ensuite à Constantinople. Ratislas, prince des Moraves, yant appris ce qu'il avait fait chez les Khazars, envoya aussi des mbassadeurs à l'empereur Michel, ou plutôt à sa mère sainte héodora, disant que son peuple avait renoncé à l'idolâtrie et vouit embrasser la religion chrétienne, mais qu'ils n'avaient personne pable de les instruire. L'impératrice Théodora y envoya saint yrille avec son frère saint Méthodius, et fournit abondamment aux ais de leur voyage. Les Moraves eurent une grande joie de leur rivée, d'autant plus qu'ils apportaient l'Évangile traduit en leur ngue, avec les reliques de saint Clément, pape. Ils envoyèrent donc

au-devant d'eux et les reçurent avec grand honneur. Ces deux frères inventèrent en effet l'alphabet slavon, ces peuples n'ayant point encore d'écriture alphabétique, et traduisirent l'Evangile et les autres parties de l'Écriture qu'ils crurent les plus utiles à leur instruction. Il est prohable que Constantin ou Cyrille avait donné un alphabet aux Khazars, comme il en donna un aux Moraves et aux Slaves 1. Nous verrons ces deux apôtres faire ensemble le voyage de Rome pour en obtenir l'organisation complète de cette nouvelle église et en être eux-mêmes sacrés les premiers évêques.

Ces peuples s'étaient portés d'eux-mêmes à embrasser le christianisme : l'impératrice Théodora voulut contraindre les pauliciens de renoncer à leurs erreurs. Cette secte impie des manichéens, fon cièrement ennemie de toute morale et de toute société, avait ét poursuivie par Michel Curopalate et Léon l'Arménien. Elle s'éta vengée par des assassinats des rigueurs employées contre elle. avaient massacré Thomas, évêque de Néocésarée, et Paracondace gouverneur de la province. Théodora résolut de les convertir ou les exterminer. Elle envoya contre eux trois généraux, qui en firen dit-on, périr cent mille, dont les biens furent confisqués. Le rest ugitif et caché dans les bois, menait une vie sauvage. Le Pont, Cappadoce, la petite Arménie étaient infestés de leurs brigandage Ils étaient sans chefs, Sergius, qui les avait commandés, ayant é tue à coups de hache, par un des siens, dans une forêt. Un aver turier, d'une audace déterminée, vint se mettre à leur tête. C'ét le manichéen Carbéas, attaché au service du préfet d'Orient. Aya appris que son père avait été exécuté à mort, il s'entuit de chez s maître, rassembla cinq mille pauliciens, et se réfugia auprès de l'én de Mélitine, qui l'envoya au calife. Charmé de susciter à l'empire implacable ennemi, le calife l'assura de sa protection, et lui donna pa habitation le Mont-Argée en Cappadoce. Bientôt les pauliciens disper se rendirent auprès de lui ; en sorte que, le terrain du Mont-An se trouvant trop étroit pour les contenir, Carbéas leur fit bâtir nouvelle ville dans l'Arménie-Mineure. Cette ville, qu'il nom Téphrique, devint un repaire de brigands. C'était l'asile de tous pauliciens, auxquels on donnait la chasse dans le reste de l'empi Les libertins, les banqueroutiers, les meurtriers, les gens poursi pour crime s'y réfugiaient pour y jouir de l'impunité et de la libe Ils se joignirent avec Omar, émir de Mélitine, et Alim, émir Tarse, pour ravager les terres de l'empire. Alim, s'étant séparé deux autres, périt en Arménie avec toute son armée. Omar dem

a 855 de l'ère uni avec Ca frère de l'in

Dans cest
exemple de
guerre, à la
Quand le cal
les entraves
pas le moind
la voix. Là i
de pain et d'
des haillons p
sortir pour d
dix soldats, e

eurs écuelles Quand on a longueur d le religion. L. lus habiles nêmes, par co ommandaien u des habits, our rien la co Comme les nières proposi e vous convie épriserez nos bus pas vos pe nis, les mœur couvrer tous isser circoncir biens, et la q ez vous et de useriez-vous sulmans, car nfirmèrent par enons point co as la leur. Et i Quelques jour r faire l'aumô mes. Quel ma

Petr. Seculus. C

<sup>1</sup> Acta SS. 9 mart.

deux frères nt point enet les antres instruction. un alphabet Bux Slaves 1. ge de Rome elle église d

26 Se 7 1/2 sser le chrises paulicien ichéens, fon été, avait él . Elle s'étai ontre elle. I Paracondace nvertir ou qui en firent ués. Le rest . Le Pont, brigandage lés, ayant e rêt. Un ave ir tête. C'éta Orient. Aya it de chez s près de l'én à l'empire lui donna po ciens dispen lu Mont-An ir fit batir u qu'il nom sile de tous te de l'empi

ens poursu

et de la libe

Alim, émir

tant séparé

Omar deme

uni avec Carbéas, et saccagea les provinces d'alentour. Petronas, frère de l'impératrice, fut envoyé pour réprimer leurs incursions .

Dans ces temps, quarante officiers généraux donnèrent un illustre exemple de constance dans la foi. Ils avaient été faits prisonniers de guerre, à la prise d'Amerium par le calife Motassem, en 836. Quand le calife fut revenu à Bagdad, il les fit mettre aux fers, avec les entraves aux pieds, dans une prison si obscure, qu'on n'y voyait pas le moindre jour en plein midi et qu'ils ne se connaissaient qu'à la voix. Là ils n'avaient autre compagnie que leurs gardes, un peu de pain et d'eau pour nourriture, la terre pour lit, et, pour habits, des haillons pleins de vermine. Si quelquefois on leur permettait de sortie pour demander l'aumône, chacun d'eux était accompagné de dix soldats, et, an retour, on coupait leur pain et en fouillait dans eurs écuelles, de pour qu'ils n'y cachassent quelque lettre.

Quand on vit leurs forces consumées et leurs corps exténués par a longueur de la prison, on commença à les solliciter de changer le religion. Le calife leur envoya des docteurs qui passaient pour lés lus habiles entre les Musulmans. Ils feignaient de venir d'euxnêmes, par compassion ; et ayant obtenu la permission de ceux qui ommandaient les gardes, ils apportaient aux prisonniers de l'argent u des habits, pour les gagner ; car le calife disait qu'il ne comptait our rien la conquête d'une ville en comparaison des ames.

Comme les généraux chrétiens rejetaient avec horrour les prenières propositions de se pervertir, les Musulmans leur disaient : Il e vous convient pas d'être si fiers pécoutez-nous, et ensuite vous épriserez nos conseils s'ils ne vous sont pas avantageux. N'aimezous pas vos parents, vos enfants, vos femmes, la compagnie de vos nis, les mœurs de votre pays? Vous n'avez qu'un seul moyen de couvrer tous ces biens, qui est de dissimuler un peu, de vous sser circoncire et de faire la prière avec le calife. Il vous comblera biens, et la guerre vous ouvrira quelque occasion de retourner ez vous et de reprendre votre religion. Les Chrétiens répondirent : useriez-vous ainsi si vous étiez à notre place? Oul, dirent les sulmans, car il n'y a rien de plus cher que la liberté; et ils le nfirmèrent par serment. Et nous, dirent les Chrétiens, nous ne enons point conseil sur la religion de ceux qui ne sont pas fermes ns la leur. Et ils les renvoyèrent confus.

Quelques jours après il en vint d'autres, sous le même prétexte de r faire l'aumône, qui commencèrent à les plaindre, même avec nes. Quel malheur, disaient-ils, de ne pas croire au grand pro-

phète Mahomet! Ces gens que nous voyons chargés de fers ne sontils pas parents de l'empereur, de braves guerriers, pleins d'esprit el de courage? n'avaient-ils pas de grandes troupes? Qui a rendu inutiles tous ces avantages, sinon de ne pas reconnaître le prophète dont les serviteurs les ont vaincus? Mais il ne faut pas s'étonner qu'il ne connaissent pas la vérité, dont on ne les a pas instruits ; il fau pardonner à leur ignorance. Puis, adressant la parole aux prisonniers, ils leur disaient : Quittez cette voie étroite, où le fils de Mark vous a ordonné de marcher; entrez dans la voie large, pour cette vi et pour l'autre, que le grand prophète nous a montrée. Qu'enseigne t-il d'incroyable, quand il dit que Dieu peut donner : ceux qui servent toutes sortes de plaisirs en cette vie et le paradis en l'autre Quittez votre ignorance et ne rejetez pas ces bienfaits; car, comme est bon, voyant que les hommes étaient trop faibles pour accompli la loi de Jésus, si dure et si difficile, il a envoyé son prophète Maho met pour les décharger de ce poids et les sauver par la foi seule. L Chrétiens se regardèrent les uns les autres en souriant, et leur dirent Pouvez-vous croire véritable et agreable à Dieu une doctrine qui donn à la chair toute liberté et soumet la raison aux passions? Quelle di férence y a-t-il entre les bêtes et les hommes qui vivent ainsi? Rien peut nous séparer de la charité de Jésus-Christ.

Quelque temps après, il en vint d'autres du nombre des faquirs religieux musulmans, qui donnèrent aussi l'aumône aux captifs, baisèrent tous, et, s'étant assis, leur dirent : Voyez à qui Dieu don à présent la puissance : est-ce aux Romains ou aux Musulmans ? A donne-t-il les terres fertiles et les armées victorieuses? n'est-ce à nous? Cependant il est juste ; donc si nous n'observions ses comm dements, il ne nous donnerait pas tant de biens, et il ne vous si mettrait pas à nous, si vous n'aviez refusé de croire à son prophé Les Chrétiens dirent : Permettez que nous vous fassions une queste Quand deux hommes se disputent la possession d'un héritage, si se contente de crier qu'il est à lui, sans produire de témoins, et l'autre, sans disputer, amène plusieurs témoins dignes de foi, à faut-il adjuger l'héritage? A celui, dirent les Musulmans, qui do de bons témoins. Les Chrétiens reprirent : Jésus-Christ est venu, d'une vierge, comme vous le dites vous-mêmes, ayant pour lui les anciens prophètes qui ont prédit sa venue. Vous dites que M met est venu apporter une troisième loi. Ne devait-il pas avoir moins un ou deux prophètes pour garants de sa mission? Qua l'avantage que vous prétendez tirer de vos conquêtes, ne connais vous pas celles des Perses, qui ont subjugué presque tout le me et des Grecs, qui ont vaincu les Perses, et des anciens Romains,

l'empire était ls pas plusieu quelquefois la qu'ils soient nains des méd

Ces quarant

855 de l'ère c

lemeurèrent râces à Dieu d assés, et pri assem, étant : rocura entin Le cinquièn ille d'Amoriu prison, app arlant par un arce qu'il avai urs aimé le r ue le calife a ire la prière a eut vous sauve onservant en onnera, à caus Constantin fit t : Dieu te fer ntra au fond c elé, et pourque ait résolue; s ne tentation. L igneur soit fai vita les autres eu : ce qu'ils life, avec des portes de la p isonniers de so refermer la po us avoir été e ptième année. funt calife et c

Après quelque

sulmans de ne

teur du mal co

ulez donc pas

fers ne sontis d'esprit et
a rendu inule prophète,
itonner qu'ik
ruits; il fau
e aux prisonfils de Maripour cette vi
Qu'enseigne
ceux qui l
is en l'autre;
ear, comme
our accompi

t leur dirent ine qui dom s? Quelle di ainsi? Riens des faquirso ux captifs, l

ophète Maho

foi seule. L

ni Dieu don ilmans? A ? n'est-ce s ses comma ne vous so son prophe s une question éritage, sill emoins, et es de foi, à ns, qui do st est venu, t pour luit ites que Ma pas avoir ssion? Qua

ne connais

tout le mo

Romains,

'empire était si étendu? Suivaient-ils la vraie religion? n'adoraientls pas plusieurs divinités par une idolâtrie insensée? Dieu donne quelquefois la victoire à ceux qui le servent; quelquefois il permet qu'ils soient vaincus quand ils l'offensent, pour les châtier par les nains des méchants.

Ces quarante généraux chrétiens, dont plusieurs étaient patrices, lemeurèrent sept ans entiers dans cette affreuse prison, rendant râces à Dieu de ce qu'il leur donnait ce moyen d'expier leurs péchés assés, et priant pour la conversion des Musulmans. Le calife Moassem, étant mort en 842, eut pour successeur son fils Vatek, qui rocura enfin aux quarante officiers la couronne du martyre.

Le cinquième de mars 845, le trattre Badizès, qui avait livré la ille d'Amorium, et s'était fait Musulman, vint le soir à la porte de prison, appela Constantin, secrétaire du patrice Aétius, et, lui arlant par un trou, lui recommanda que personne ne les entendit, arce qu'il avait quelque secret à lui découvrir. Alors il dit : J'ai toupurs aimé le patrice, votre maître. Ayant donc appris certainement ue le calife a résolu de le faire mourir demain, s'il ne consent à ire la prière avec lui, je suis accouru vous donner le conseil qui eut vous sauver la vie. Persuadez-lui d'obéir, et obéissez vous-même, onservant en votre cœur la foi des Chrétiens, et Dieu vous le paronnera, à cause de la nécessité que l'on vous impose.

Constantin fit le signe de la croix contre la bouche de l'apostat, et t : Dieu te fera périr , tentateur ! retire-toi, ouvrier d'iniquité ! Il ntra au fond de la prison, et le patrice lui demanda qui l'avait aplé, et pourquoi. Constantin le tira à part et lui dit que sa mort ait résolue; sans lui parler du reste, de peur de l'exposer à quelpe tentation. Le patrice rendit grâces à Dieu, et dit : La volonté du igneur soit faite! Puis il fit écrire son testament par Constantin, et vita les autres prisonniers à chanter toute la nuit les louanges de eu : ce qu'ils firent. Le lendemain vint un officier envoyé par le life, avec des gens armés et un appareil terrible. Ayant fait ouvrir portes de la prison, il ordonna aux plus considérables d'entre les isonniers de sortir. Ils sortirent, au nombre de quarante-deux, et il refermer la porte. Puis il leur demanda : Comoien d'années croyezus avoir été enfermés? Vous le savez bien, dirent-ils, c'est ici la ptième année. Il reprit : Ce long délai vous fait voir la bonté du funt calife et celle de son successeur.

Après quelques autres discours, où les Chrétiens reprochèrent aux sulmans de ne pas reconnaître le vrai Dieu, puisqu'ils le faisaient leur du mal comme du bien, l'officier du calife leur dit: Vous ne ulez donc pas faire aujourd'hui la prière avec le calife? car c'est

pour cela qu'il m'a envoyé, et je sais qu'il y en a d'entre vous qui le désirent. Quand on verva comme ils seront honorés, ceux qui l'auront refusé déploreront leur mauvaise fortune. Les Chrétiens répondirent tout d'une voix : Nous prions le seul vrai Dieu que non-seulement le calife, mais vous et toute la nation des Arabes, renoncent à l'erreur de Mahomet et adorent Jésus-Christ, annoncé par les prophètes et par les apôtres, tant nous sommes éloignés d'abandonner la lumière pour les ténèbres! Prenez garde, dit l'officier, à ce que vous dites, de peur de vous en repentir; votre désobéissance vous attirera de grands tourments. Ils répondirent : Nous recommandons à Dieu nos Ames, et nous espérons que, jusqu'au dernier soupir, il nous donnera la force de ne point renoncer à sa foi. L'officier reprit : On vous reprochera, au jour du jugement, d'avoir laissé vos enfants orphelins et vos femmes veuves; car le calife pourrait les faire venir ici; et il est encore temps, si vous voulez reconnaître le prophète Mahomet. Les Romains obéissent à une femme, qui ne pourra résister aux ordres de notre maître. Pour les biens, n'en soyez point en peine; une année du tribut de l'Égypte peut enrichir vos descendants jusqu'à la dixième génération. Les Chrétiens répondirent tout d'une voix : Anathème à Mahomet et à tous ceux qui le reconnaissent pour prophète!

Aussitôt l'officier les fit prendre par les soldats, qui leur lièrent les mains derrière le dos et les menèrent au bord du fleuve, c'est-à-dire du Tigre, sur lequel était Samarra, la résidence du calife. Une multitude infinie de Musulmans et de Chrétiens accoururent au spectacle. Quand ils furent près du fleuve, l'officier appela un des martyrs, nommé Théodore Cratère, et lui dit: Toi, qui étais prêtre parmi les Chrétiens, et as porté les armes et tué des hommes au mépris de ta profession, pourquoi maintenant veux-tu paraître Chrétien? Ne vautil pas mieux implorer le secours du prophète Mahomet, puisque tu n'as plus d'espérance en Jésus-Christ, que tu as renoncé? C'est cela même, dit Théodore, qui m'oblige à répandre mon sang pour lui, afin qu'il me pardonne mes péchés. Si votre esclave, après s'être enfui, revenait combattre pour vous jusqu'à la mort, ne lui pardonneriezvous pas? Tu vas être satisfait, dit l'officier; je le disais pour,ton bien.

Comme les bourreaux préparaient déjà leurs épées et se mettaient en posture d'exécuter les martyrs, Théodore, craignant que le patrix ne fût attendri en voyant couler le sang de ses amis, s'approcha de lui et lui dit: Seigneur, vous nous avez toujours devancés par votre dignité et par votre vertu, vous devez aussi recevoir le premier le couronne du martyre. Le patrice ne voulut pas lui ôter cet honneur, mais lui dit d'avancer avec courage, l'assurant qu'il le suivrait avec tous ses compagnons. Ainsi Théodore, s'étant recommandé à Dieu

a 855 de l'éré '
s'approcha d'
autres furent
de donner lemeté, l'officie
quarante-deu
calife, émerv
Badizès : Si
venu apostat.

A la même il y eut des n l'Orient. La pi sectateurs de Alphonse le mort l'an 849 place. Il bâtit : deux milles d paix. Son fils repeupla plusi entre autres Ti vers les Pyrén Bigorre, fut red résister aux M les Goths, suje règne faible de Chimène, lui s pelune, et viva Navarre. D'un ux Francs; e

Le prince de lui régna trent lenvoya des a ci Charles, qui ujets d'Abdera ues et aux Chiui de Chrétien xcitait Abdera our les obliger le fut le préludiens d'Espagne,

econnaissaient

Acta SS., 6 ma

I. - De 840

vous qui le

ui l'auront

épondirent

-seulement

t à l'erreur

rophètes et

la lumière

vous dites.

attirera de

à Dieu nos

nous don-

t: On vous

s orphelins

ir ici; et il

Mahomet.

ter aux or-

peine; une

jusqu'à la

voix : Ana-

prophète!

r lièrent les

c'est-à-dire

. Une mul-

a spectacle.

s martyrs,

e parmi les

répris de ta

a? Ne yaut-

puisque tal

? C'est cela

ur lui, afini

être enfui,

rdonneriez-

ur ton bien.

e mettaienl

pprocha de

s par votre

premier |

et honneur, uivrait avec ndé à Dieu,

e le patrice

s'approcha du bourreau et reçut la mort avec constance. Tous les autres firent exécutés de suite, selon l'ordre de leur dignité; et, loin de donner le moindre signe de faiblesse, ils étonnèrent, par leur fermeté, l'officier qui présidait à leur exécution. L'Église honore ces quarante-deux martyrs le jour de leur mort, sixième de mars. Le calife, émerveillé de leur hérolque fidélité, dit en voyant le renégat Badizès: Si celui-ci avait été un vrai Chrétien, il ne serait pas devenu apostat. Et, à l'instant, il lui fit couper la tête 1.

A la même époque, sous la domination des Musulmans d'Espagne, il y eut des martyrs qui ne le cédèrent point en courage à ceux de l'Orient. La plus grande partie de l'Espagne était encore asservie aux sectateurs de Mahomet. Le reste obéissait à trois princes chrétiens. Alphonse le Chaste, roi d'Asturie, ayant régné cinquante ans, était mort l'an 842, et Ramire, fils de Véremond, avait été élu roi à sa place. Il bâtit une fort belle église en l'honneur de la sainte Vierge, à deux milles d'Oviédo; et, après avoir régné sept ans, il mourut en paix. Son fils Ordogno lui succeda l'an 849, et régna onze ans. Il repeupla plusieurs villes, dont Alphonse avait chassé les Musulmans, entre autres Tuy, Astorga et Léon. Un nouveau royaume s'était élevé vers les Pyrénées. Eneco ou Ignigo, surnommé Arista, vicomte de Bigorre, fut reconnu roi par les Chrétiens du pays vers l'an 830, pour résister aux Musulmans, contre lesquels ils n'étaient protégés ni par es Goths, sujets d'Alphonse le Chaste, ni par les Francs, sous le règne faible de Louis le Débonnaire. Ignigo mourut en 835; son fils Chimène, lui succéda; puis Ignigo, fils de Chimène, qui prit Pampelune, et vivait en 850. Tel fut le commencement du royaume de Navarre. D'un autre côté, la Catalogne et le Roussillon obéissaient ux Francs; et les églises de Barcelone, Urget, Gironne et Elne econnaissaient Narbonne pour leur métropole.

Le prince des Musulmans d'Espagne était Abderame III du nom, qui régna trente et un ans, depuis l'an 821 jusqu'en 852. L'an 847, envoya des ambassadeurs en France pour demander la paix au oi Charles, qui les reçut à Reims. En même temps, tous les Chrétiens ujets d'Abderame envoyèrent une requête au même roi, aux évêues et aux Chrétiens de son royaume, contre un nommé Bodon, ui de Chrétien s'était fait Juif quelques années auparavant, et qui xcitait Abderame et les Musulmans contre les chrétiens d'Espagne, our les obliger, sous peine de mort, à se faire Juifs ou Musulmans. Le fut le prélude de la persécution. Plusieurs Goths et autres Chréens d'Espagne, pour se délivrer du joug des infidèles, avaient passé

Acta SS., 6 mart.

en France et obtenu des lettres de protection de Charlemagne et de Louis le Débonnaire, en 846. Charles le Chauve, assiégeant Toulouse en 844, ainsi que nous avons vu, en accorda de semblebles à ceux qui s'étaient retirés à Barcelone et aux environs, afin qu'ils fussent traités comme les Français.

Dès le commencement du règne d'Abderame, deux frères, Adolphe et Jean, souffrirent le martyre; et leurs actes, qu'on n'a pas retrouvés encore, furent écrits par Spera-in-Deo, abbé de Cuteclar, L'Église honore leur mémoire le 27m de septembre. En 840, deux vierges chrétiennes, Nunilo et Alodia, souffrirent le martyre près de Najara nastère de Saint-Sauve Leyre. L'Église en fait mémoire le 22= d'octobre. Mais la grande persécution commença l'an 850, la vingt-neuvième année du règne d'Abderame. Le prêtre Parfait, né à Cordoue et élevé dans le monastère de Saint-Aciscle, où il avait passé presque toute sa jeunesse, était fort bien instruit de la science ecclésiastique, et connu des Musulmans, parce qu'il possédait parfaitement la langue arabe; mais il avait renié la foi devant le cadi, par la crainte de la mort. Saint Aciscle, que l'on vient de nommer, est un martyr fameux qui souffrit à Cordoue, sous Dioclétien, avec sa sœur Victoire, et l'Église les honore le 17me de novembre.

Un jour, comme le prêtre Parfait passait par la ville pour ses affaires particulières, quelques Musulmans lui firent des questions sur la religion, et lui demandèrent son sentiment touchant Jésus-Christ et Mahomet. Jésus-Christ, dit-il, est Dieu au-dessus de tout, béni dans tous les siècles; pour votre prophète, je n'ose vous dire ce que les catholiques en pensent, vous en seriez trop offensés; mais si vous me donnez parole de ne point vous fâcher, je vous le dirai. Its lui promirent, et il continua, leur parlant arabe : Nous croyons que c'est un de ces faux prophètes prédits dans l'Évangile, qui en a séduit plusieurs et les a entraînés avec lui au feu éternel. Il ajouta plusieurs choses touchant les impuretés que leur religion autorise, et dont Mahomet leur avait donné l'exemple.

Ils dissimulèrent pour le moment leur indignation; mais peu de temps après, saint Parfait ayant encore été obligé de sortir pour quelque affaire, les mêmes Musulmans le virent venir de loin, et dirent aux assistants: Yoici un homme qui dernièrement prononça contre la prophète, que Dieu bénisse! des blasphèmes qu'aueun de vous ne pourrait souffrir. Aussitôt ils le prirent et l'enlevèrent avec tant de vitesse qu'à peine ses pieds touchaient à terre, le présentèrent au cadi, et dirent: Cet homme a maudit notre prophète et fait des reproches à ceux qui l'honorent; vous savez quelle peine mérite un

855 de l'ère el crime. Le our le faire Parfait s'app rière, pour endant il pr ui était le p ffaires d'Esp vjourd'hui s r'aura fait m Saint Parfa olennel du R nier jour du ejouissances. étis, dans ur être exécuté: it confessa d ouvéau Maho es éternelles me d'avril 85 azar mourut Un marchan ir mal parlé ez lui à quit oignage de c uellement por sa ce qu'on l ort la religion ups de fouet ; promener pa e l'on traite q sa religion. ts; et saint I ut mis lui-mê La confession és par les Mal uitter leurs x prophète; raignirent un ils étaient en nastères dont e histoire est

ne, par le pr

pour le faire mourir à la fête qui leur tient lien de Paques. Saint l'earfait s'appliqua dans la prison aux veilles, aux jeunes et à la prière, pour se tortifier dans la foi qu'il avait autrefois reniée. Ce-pendant il prédit la mort de l'eunuque Nazar, maître de la chambre, ui était le principal officier du sultan, et qui gouvernait toutes les ffaires d'Espagne. Saint Parfait dit en parlant de lui : Cet homme, ujourd'hui si puissant, ne verra pas la fin de l'année, après qu'il y'aura fait mourir.

Saint l'arfait demeura quelques mois en prison; et enfin, le jeune plennel du Ramadan étant passé, vint la fête qu'ils célèbrent le prenier jour du mois de Chaoüal, et qu'ils accompagnent de grandes jouissances. Le martyr fut tiré de prison et mené au delà du fleuve étis, dans une grande plaine au midi de la ville de Cordoue, pour être exécuté. Le peuple accourut en foule à ce spectacle. Saint Parit confessa de nouveau la divinité de Jésus-Christ, anathématisa de ouveau Mahomet et sa fausse religion, dénonça de nouveau les peise éternelles à ses sectateurs, et eut la tête tranchée le vendredi me d'avril 850, jour auquel l'Église honore sa mémoire. L'eunuque azar mourut dans l'année, comme le saint avait prédit.

Un marchand, nommé Jean, fut accusé dans le même temps d'air mal parlé de Mahomet, et d'exciter ceux qui venaient acheter
ez lui à quitter sa secte. Le cadi, ne trouvant pas suffisant le téoignage de ceux qui l'accusaient pour le condamner, le fit fouetter
uellement pour l'obliger de renoncer à Jésus-Christ. Mais Jean consa ce qu'on lui reprochait, et protesta qu'il conserverait jusqu'à la
ort la religion du Crucifié. Le cadi lui fit donner plus de cinq cents
ups de fouet; puis, demi-mort, il le fit mettre sur un âne, à rebours,
promener par toute la ville, avec un crieur qui disait : C'est ainsi
e l'on traite quiconque blasphème contre le prophète et se moque
sa religion. On le mit ensuite en prison, chargé de fers très-pets; et saint Euloge, qui a écrit cette histoire, l'y trouva quand il
ut mis lui-même.

La confession et le martyre de ces deux saints avaient été provoés par les Mahométans. Cette provocation excita plusieurs moines uitter leurs solitudes et à venir publiquement parler contre le x prophète; en sorte que les Mahométans en furent épouvantés, traignirent une révolte, jusqu'à prier les Chrétiens de se contenir. ils étaient en grand nombre, comme on voit par les églises et les nastères dont il est parlé dans l'histoire de cette persécution; et e histoire est hors de tout soupçon, étant écrite dans le temps ne, par le prêtre saint Euloge, qui était présent, et qui fut lui-

es, Adolphe pas retroueclar. L'Éeux vierges s de Najara rés au monémoire le l'an 850, la 'arfait, né à avait passé ence ecclé-

it parfaite-

cadi, par la

mer, est un

VI. - De 840

lemagne et

goant Tou-

emblables à

u'ils fussent

our ses aflestions sur lésus-Christ tout, béni dire ce que nais si vous

nais si vous lirai. His lui oyons que ui en a séajouta pluautorise, et

nais peu de sortir pour loin, et dile prononça u'aueun de vèrent avec résentèrent et fait des même un des martyrs. Nous voyons donc lei l'état des Chrétiens en Espagne sous les Musulmans. C'étaient deux nations distinctes, comme ailleurs les Grecs et les Turcs, les Coptes et les Arabes. Les Chrétiens gardaient leurs mœurs, leur làngue, qui était un latin corrompu, et leurs noms, partie goths, partie romains.

Le premier moine qui souffrit le martyre en cette persécution fut Isaac. Il était né à Cordoue, de parents nobles et riches, et comme il savait bien l'arabe, il faisait la charge de greffier public, étant encore dans la fleur de sa jeunesse, quand tout à coup il la quitta pour embrasser la vie monastique à Tabane, monastère situé à sept milles de Cordoue, dans le fort des bois, sur les plus âpres montagnes, et qui était double, d'hommes et de femmes. Il y avait été fondé par Jérémie, cousin d'Isaac, homme fort riche, qui s'y était retiré avec sa femme Élisabeth, leurs enfants et presque toute leur famille. Martin, frère d'Élisabeth, en était abbé, et Isaac y demeura trois ans sous sa conduite.

Ensuite il vint à Cordoue, dans la place publique, s'adressa au cadi, et lui dit : l'embrasserais volontiers votre religion, si vous vouliez bien m'en instruire. Le cadi, tout joyeux, lui dit qu'il fallai croire ce que Mahomet avait enseigné, suivant les révélations de l'ange Gabriel, et commença à lui expliquer sa doctrine. Il a menti, repri Isaac en arabe; il est maudit de Dieu, pour avoir attiré en enfer avec lui tant d'Ames qu'il a séduites. Vous autres, qui êtes savants, comment ne sortez-vous pas de cet aveuglement, et n'embrassez-vous pas la lumière du christianisme? Il dit beaucoup de cheses semblables de quoi le juge, surpris et hors de lui-même, le frappa au visage; mais il en fut repris par ses conseillers, qui lui représentèrent qu'i oubliait sa gravité, et que leur loi défendait de maltraiter les criminels. Alors le cadi, se tournant vers Isaac, lui dit : Peut-être es-tu ivre ou frénétique, et tu ne sais ce que tu fais? Isaac lui répondit Ce n'est ni le vin ni la maladie qui me fait parler; c'est le zèle de la justice et de la vérité, pour laquelle je ne refuse pas, s'il est be soin, de souffrir la mort.

Le cadi l'envoya en prison, et en fit aussitôt son rapport au requi le condamna à mort, pour avoir ainsi parlé du prophète. On la coupa donc la tête; puis on pendit le corps par les pieds au delà de fleuve, pour être en spectacle à tonte la ville. C'était l'an 851, le mercredi 3<sup>mo</sup> de juin, jour auquel l'Église honore la mémoire de saint martyr. Quelques jours après, son corps fut brûlé avec cent des martyrs qui l'avaient suivi, et les cendres jetées dans le fleuve

Le vendredi, 5 du même mois de juin, fut aussi décapité Sancia jeune homme laïque, natif d'Albi, d'où il avait été autrefois ames captif, et der roi et à ses e autres Ch àtie Habentius et etudié à Corresponsé une fe qui l'obligea e qu'il arriva ieues de Correntants, Valab Saint-Félix de acra à Dieu s

855 de l'ère o

ère, et fut e lierre, de la ce luteclar, près emeurait proceemond étaie ommé de la rert, à dix lieu crdoue, et au tué vis-à-vis de se montrant pair. Jérémie abane.

Après la me

Ces six vinren ix: Nous som Sanche; cond hrist est Dieu, l'Antechrist, rent condamn ur quelque ci paravant rude furent arrivés tres. Pierre et rps furent atta ns un grand fe memoire de ce Un diacre, nor mme il disait, était natif de Ba ut élevé dans distinctes, Arabes Les in latin cor-

· I tours

VI: - De 840

sécution fut et comme il étant encore ta pour emsept milles ontagnes, et é fondé par t retiré avec eur famille.

s'adressa au
si vous vouqu'il fallait
ens de l'ange
nenti, reprit
n enfer ave
vants, comrassez-vous
semblables;
a au visage;
ntèrent qu'il
er les crimint-être es-ia
ir répondit
st le zèle de

port au roi hète. On la s au delà d l'an 851, l' moire de o é avec ceu ns le fleuw pité Sancha efois amen

. s'il est be-

captif, et depuis mis en liberté, et reçu au nombre des gardes du roi et à ses gages. Le dimanche, 7ms de juin, furent martyrisés six autres Chatiens, savoir : Pierre, Valabonse, Sabinien, Vistremond, Habentius et Jérémie. Pierre était prêtre, natif d'Astigi, et avait tudié à Cordoue. Valabonse était natif d'Éleple : son père avait épousé une femme arabe, et l'avait convertie à la foi chrétienne, ce qui l'obligea de quitter son pays et de fuir en divers lieux, jusqu'à jeues de Cordoue. Sa femme y mourut, le laissant chargé de deux nfants, Valabonse et Marie. Il mit son fils dans le monastère de saint-Félix de Fronien, sous la conduire de l'abhé Sauveur, et conacra à Dieu sa fille dans le monastère de Sainte-Marie de Cuteclar. Après la mort de l'abhé Sauveur, Valabonse revint auprès de son ère, et fut ensuite ordonné diacre. Il fut chargé, avec le prêtre de l'abhé sauveur, de la conduire de l'abhé sauveur de la conduire de l'abhé sauveur.

ère, et fut ensuite ordonné diacre. Il fut chargé, avec le prêtre ierre, de la conduite du monastère des femmes de Sainte-Marie de luteclar, près de Cordoue, sous la direction de l'abbé Frugelle, qui emeurait proche avec sa communauté de moines. Sabinien et Visemond étaient du monastère de Saint-Zoïle d'Armilat, ainsi ommé de la rivière sur laquelle il était situéy dans un affreux dért, à dix lieues de Cordoue, au septentrion. Habentius était de crdoue, et avait embrassé la vie monastique à Saint-Christophe, tué vis-à-vis de la ville, sur le fleuve de Bétis, où il vivait reclus, es e montrant que par une fenêtre, portant des lames de fer sur sa labane.

Ces six vinrent ensemble se présenter au cadi, et crièrent tout d'une ix: Nous sommes dans les mêmes sentiments que nos frères Isaac Sanche; condamnez-nous de même. Nous confessons que Jésus-rist est Dieu, nous reconnaissons votre prophète pour précurseur l'Antechrist, et nous déplorons votre aveuglement. Aussitôt ils rent condamnés à perdre la tête. Toutefois, le vieillard Jérémie, ur quelque chose qu'il avait dit de plus fort que les autres, fut paravant rudement fouetté, jusqu'à ne pouvoir se soutenir. Quand furent arrivés au lieu du supplice, ils s'encourageaient les uns les tres. Pierre et Valabonse turent exécutés les premiers; tous les rps furent attachés à deux pieux, et, quelques jours après, brûlés ns un grand feu, et les cendres jetées dans le fleuve. L'Église fait memoire de ces six martyrs le jour de leur mort.

Un diacre, nommé Sisenand, se présenta aussi au martyre, invité, mme il disait, par Pierre et Valabonse, depuis qu'ils furent au ciel. était natif de Badajoz, et, ayant été amené de Cordoue pour étudier, ut élevé dans le monastère de Saint-Aciscle. On crut qu'il avait

appris par révélation l'heure de son supplice; car, étant dans la prison et faisant réponse à un ami, après avoir écrit trois ou quatre lignes, il se leva tout d'un coup, rempli de joie, et donna la réponse commencée au valet qui l'attendait, en disant: Retire-toi, mon enfant, de peur que les soldats ne te prennent. Aussitôt ils arrivèrent en crian' d'l'emmenèrent en lui donnant des souffets et des coups de poing. Il fut présenté au cadi: ayant persisté dans sa confession, on l'exécuta à mort dans la fleur de sa jeunesse, le jeudi 16 de de juillet, la même année 851. Le corps fut laissé sans sépulture à la porte du palais; mais longtemps après, des femmes ayant trouvé ses os dans les pierres que la rivière entraînait, on les enterra à Saint-Aciscle. L'Église fait mémoire de ce martyr le jour de sa mort.

Le diacre Paul, natif de Cordoue et élevé dans le monastère de Saint-Zoïle, servait les prisonniers avec une grande charité. Saint-Zoïle est un martyr qui souffrit à Cordoue avec dix-neuf autres, sous Dioclétien, et est honoré le 27me de juin. L'exemple et les discours de saint Sisenand excitèrent Paul à se présenter au cadi et à lui reprocher la fausseté de sa religion. Comme il était en prison, Tiberin, prêtre de Badajoz, arrêté depuis vingt ans pour quelque plainte que l'on avait portée au roi contre lui, le pria d'obtenir sa délivrance quand il serait devant Dieu, et Paul le lui promit. Il souffrit le martyre le lundi 20me de juillet, et, peu de jours après, le prêtre Tiberin sortit de prison et retourna chez lui. Le samedi suivant, 25m² juillet, fut martyrisé Théodemir, jeune moine de Carmone, et enterré avec Paul dans l'église de Saint-Zoïle. L'Église les honore l'un et l'autre

le jour de leur martyre.

Il y eut aussi des femmes qui souffrirent dans cette persécution. La première fut Flore, née en un lieu nommé Ausinien, à huit milles de Cordoue, d'une mère chrétienne et d'un père musulman, qui étaient venus de Séville. Il mourut, et sa veuve éleva Flore dans h piété, où elle fit un tel progrès, que dès l'enfance elle jeunait le carême et donnait secrètement aux pauvres ce qu'elle recevait de s mère pour son diner. Le carême était bien avancé quand on s'el aperçut, et sa mère, qui craignait que le jeune ne lui nuistt en un le si tendre, eut bien de la peine de l'empêcher d'achever. Au commencement, elle n'osait assister souvent aux assemblées des Chré tiens, à cause de son frère, qui était Musulman et qui l'observait mais depuis, mieux instruite de la récessité de confesser la foi, elle quitta la maison, à l'insu de sa mère, et se retira secrètement ave sa sœur chez des religieuses, où elles étaient en sûreté. Le frère s'a vengea contre les Chrétiens, fit mettre en prison quelques clercs, persécuta les religieuses; mais Flore, ne voulant pas que l'Églis

a 855 de l'ère souffrit pour puisque vou pour Jésus-

Alors son les caresses, dit : Ma jeun mais les Chr était, et elle irrité, la fit p les mains, et que le crâne l le chargeant ramener. Le mains de que de la tenir bio sentant guérie raille, bien qu gagna la rue, e puis elle sorti où elle demeu fit sortir; elle Saint-Aciscle

vierge, nomm C'était la so Comme Marie respect filial; jusque-là dans sous la condui fils Adolphe et règne d'Abder ortit du mons dans l'église de muniquèrent l' de ne se sépare allèrent se pré vez fait autre sulmans, j'ai er ne cacher jusq ance de mon l our Dieu et e moi, qui ai un f déclare aussi qu souffrit pour elle, revint publiquement à la maison, et dit : Me voilà, puisque vous me cherchez ; je suis Chrétienne et prête à tout souffrir pour Jésus-Christ.

Alors son frère, après avoir vainement essayé de la pervertir par les caresses, les menaces et les coups, la mena devant le cadi, et dit : Ma jeune sœur, que voici, observait comme moi notre religion ; mais les Chrétiens l'ont séduite. Le cadi demanda à Flore ce qui en était, et elle répondit qu'elle avait toujours été Chrétienne. Le juge, irrité, la fit prendre par deux soldats, qui l'étendirent en lui tenant les mains, et on lui donna tant de coups de fouet, même sur la tête, que le crane fut découvert. Le cadi la rendit à son frère à demi morte, le chargeant de la faire panser, de l'instruire de la loi, et de la lui ramener. Le frère, l'ayant ramenée dans sa maison, la mit entre les mains de quelques femmes pour la panser et la pervertir, ayant soin de la tenir bien enfermée. Toutefois, quelques jours après, Flore se sentant guérie, trouva moyen, une nuit, de passer par-dessus la muraille, bien que fort haute, sur une petite maison voisine, d'où elle gagna la rue, ét se retira, dans les ténèbres, chez une personne fidèle ; puis elle sortit de Cordoue et alla à Ossaria, bourgade près de Tucci, où elle demeura cachée avec sa sœur. Enfin le desir du martyre l'en fit sortir; elle vint à Cordone, et, comme elle priait dans l'église de Saint-Aciscle et se recommandait aux saints martyrs, une autre vierge, nommée Marie, y entra aussi pour prier.

C'était la sœur du diacre Valabonse, martyrisé peu auparavant. Comme Marie était son ainée, il avait eu pour elle un amour et un respect filial ; et elle, de son côte, l'aimait tendrement. Elle avait vécu jusque-là dans le monastère de Cuteclar, où son père l'avait mise, sous la conduite d'une sainte femme nommée Artémie, dont les deux fils Adolphe et Jean avaient souffert le martyre au commencement du règne d'Abderame. Marie, désirant ardemment de suivre son frère, ortit du monastère et vint à Cordoue chercher le martyre. Elle entra lans l'église de Saint-Aciscle, et, y ayant trouvé Flore, elles se communiquèrent l'une l'autre leur dessein, s'embrassèrent et se promirent de ne se séparer jamais. Ainsi, dans la ferveur de leur zèle, elles allèrent se présenter au cadi, et Flore dit : Je suis celle que vous vez fait autrefois déchirer de coups, parce qu'étant de race de Muulmans, j'ai embrassé la religion chrétienne. J'ai eu la faiblesse de ne cacher jusqu'à présent ; mais aujourd'hui, me confiant en la puisance de mon Dieu, je vous déclare que je reconnais Jésus-Christ pour Dieu et que je déteste votre faux prophète. Marie ajouta : Et noi, qui ai un frère entre ceux qui ent confessé Jésus-Christ, je vous téclare aussi que je le crois Dieu, et votre religion une invention des

nt-Aciscle. onastère de rité. Saintutres, sous discours de lui repron. Tiberin, plainte que délivrance frit le martre Tiberin

I. - Do 840

nt dans la

ou quatre

la réponse

non enfant,

ivèrent en

s coups de

fession, on

de juillet,

la porte du

ses os dans

25m° juillet, nterré avec n et l'autre ersécution.

huit milles ulman, qui ore dans h jeûnait k cevait de s and on s'es it en un Age r. Au coms des Chré l'observait r la foi, elle ternent avec e frère s'a es elercs, que l'Églis

démons. Le cadi leur fit de terribles menaces, et les envoys en prison, dans la compagnie des femmes prostituées; les deux vierges s'y ap-

pliquaient au jeune et à la prière.

Le prêtre Euloge, qui, de son côté, était alors en prison, connaissait ces saintes filles; et, ayant appris que des Chrétiens mêmes travaillaient à les ébranler, et que leur fermeté était en péril, il composi une instruction qu'il leur envoya. Euloge était né à Cordoue, de race de sénateurs, et fut élevé dans le clergé de l'église de Saint-Zoile. où il se distingua par sa vertu et par sa doctrine; mais, non content des instructions qu'il y recevait, il cherchait partout les plus habiles mattres, et fut disciple, entre autres, de l'abbé Spera-in-Deo, fameur dans toute la province. Euloge, étant venu en age, fut ordonné diacre, et peu de temps ensuité prêtre, et mis au rang des docteurs: car l'église de Cordone était une école célèbre. Dès lors il mena une vie plus austère, joignant les veilles et les jeunes à l'étude de l'Ecriture sainte. Il visitait souvent les monastères pour s'instruire de plus en plus dans la vertu, ét, après avoir profité de ceux qui étaien au voisinage de Cordoue, il se servit de l'occasion d'un voyage qu'il fut obligé de faire en France; l'an 844, pour visiter ceux du voisinage de Pampelune. Il apporta de ce pays plusieurs livres négligés alor et peu connus, entre autres, la Cité de Dieu, de saint Augustin l'Enéide de Virgile ; les Satires d'Horace et de Juvénal, et plusieur hymnes chrétiennes. Il avait résolu de faire le voyage de Rome et esprit de pénitence, pour expier les péchés de sa jeunesse; mais se amis le retinrent 1.

La persocution étant émue, un évêque nommé Reccafrède a déclara contre les martyrs, et, à sa sollicitation, on mit en prisor l'évêque de Cordoue et quelques autres, et plusieurs prêtres, de nombre desquels fut Euloge, comme celui qui encourageait le martyrs par ses instructions. Ce fut donc alors qu'il écrivit l'Exhortation au martyre, adressée aux vierges Flore et Marie. Il leur de entre autres choses : On vous menace de vous vendre publiquement et de vous prostituer; mais sachez que l'on ne peut nuire à la puré de votre âme, quelque infamie que l'on vous fasse souffrir. Ensuit il décrit ainsi la persécution Le fond de la prison est rempli de clem qui y chantent les louanges de Dieu, tandis que les églises sont e silence, désertes et pleines d'araignées. On n'y offre plus d'encens on n'y fait aucun service. Ensuite : Ceux qui veulent vous ébrank vous représentent cette solitude des églises et la cessation du sait sacrifice. C'est qu'on leur proposait de céder pour un temps, afin de

recouvrer le lib sacrifice le plus pouvez plus recu

De cette mêm Pampelune, une quelle il l'avait a nomme les moncelui de Saint-Zacélèbre par tout moines, sous la vertu et en science gardaient un grameura plusieurs Arista, premier renius, à qui il se a dont on a peine à

Dans cetto men lesquels il avait p Siguença, Vénériu rable, qu'il nomm religion se conser Euloge envoje à l promises, et y en tion de Cordoue, e usque-là, commen dore. La date est c

Cependant le cac a fit amener, son f Dui, dit-elle, c'est vient qu'il est fidèle épondit : Il y a hu bères ; mais Dieu u bour laquelle j'ai r rit : Et quel est a y a quelque temp u'elle avait pronon rête à en dire enco aint Euloge, qui ét 'elle comment cel près, c'est-à-dire le

<sup>1</sup> Acta SS., 11 mart.

- De 840

prison.

s'y ap-

comnais

mes tra-

ompos

de race

nt-Zoile.

content

habile

famen

ordonné

octeurs:

ena une

tude de

ruire de

i étaient

age qu'il

oisinag

zés alor

ugustin:

dusieur

Rome e

mais se

frède s

n prison

tres. d

geait le

Exhor-

leur di

juemen

a purel

Ensuit

de clem

sont e

'encens

ébrank

du sais

afind

recouvrer le libre exercice de la religion. Mais, dit saint Euloge, le sacrifice le plus agréable à Dieu est le contrition du cour; et vous ne pouvez plus reculer ni renoncer à la vérité que vous avez confessée 1.

De cette même prison, saint Euloge écrivit à Villesin, évêque de Pampelune, une grande lettre où il le remercie de la charité avec laquelle il l'avait reçu chez lui lorsqu'il fut obligé d'aller en France. Il nomme les monastères qu'il vieita en ce voyage premièrement, celui de Saint-Zacharie, au pied des Pyrénées, près la rivière d'Arge, célèbre par tout l'Occident pour sa régularité. Il était d'environ-cent moines, sous la conduite de l'abbé Odoaire, homme excellent en vertu et en science. Ils travaillaient tous, exerçant différents métiers, gardaient un grand silence et une obéissance parfaite. Euloge demeura plusieurs jours au monastère de Leyre, fondé par Ignigo Arista, premier roi de Navarre, et gouverné alors par l'abbé Fortunius, à qui il se recommande à la fin de sa lettre, et à quatre abbés dont on a peine à reconnaître les monastères.

Dans cette même lettre, Euloge nomme, plusieurs évêques chez lesquels il avait passé, savoir : Senior de Saragosse, Sisemond de Siguença, Vénérius de Complut, Vistremir de Tolède, vieillard vénérable, qu'il nomme la lumière d'Espagne : ce qui montre comme la religion se conservait, même sous la domination des Musulmans. Euloge envoje à Villesin des reliques de saint Zoïle, qu'il lui avait promises, et y en ajoute de saint Aciscle. Il lui dépeint la persécution de Cordoue, et lui marque tous les martyrs qui avaient souffert usque-là, commençant au prêtre Parfait et finissant au moine Théodore. La date est du 15me de novembre 854.

Cependant le cadi de Cordoue, poussé par le frère de sainte Flore, a fit amener, son frère présent, et lui demanda si elle le connaissait. Dui, dit-elle, c'est mon frère selon la chair. Le cadi reprit : D'où vient qu'il est fidèle à notre religion et que tu es Chrétienne ? Flore épondit : Il y a huit ans que je suivais, comme lui, l'erreur de nos pères ; mais Dieu m'ayant éclairée, j'ai embrassé la foi chrétienne, pour laquelle j'ai résolu de combattre jusqu'à la mort. Le cadi reprit : Et quel est aujourd'hui ton sentiment sur ce que tu m'as dit y a quelque temps ? Flore crut qu'il voulait parler des malédictions u'elle avait prononcées contre Mahomet, et lui déclara qu'elle était rête à en dire encore plus. Le cadi la fit remener en prison. Aussitôt aint Euloge, qui était dans la même prison, la vint trouver et apprit 'elle comment cet interrogatoire s'était passé. Dix ou douze jours près, c'est-à-dire le 24 e de novembre, on mena sainte Flore et sainte

<sup>1</sup> Bibl. PP . t. 15.

Marie au lieu du supplice; elles firent le signe de la croix sur leu visage, et en leur coupa la tête; premièrement à Flore, ensuite Marie. On laissa leurs corps sur la place, exposés aux chiens et au ciscaux, et le leudemain en les jeta dans le fleuve. Le corps de Marie fut retrouvé et porté au monastère de Cuteclar, d'où elle était sorti pour venir au martyre. On ne trouva point le corps de sainte Flore; mais les deux têtes furent misse à Saint-Aciscle de Cordoue. L'Églis honore ces saintes le jour de leur martyre.

Saint Euloge et les autres Chrétiens prisonniers l'ayant appris, e rendirent aussitôt grâces à Dieu, à l'office de none, et continuères de célébrer en leur honneur les vâpres, les matines et la messe, e se recommandant à leurs prières. Six jours après, c'est à du le 20me de novembre, ils furent délivrés de prison, suivant la promes de ces saintes; car elles avaient dit à quelques-unes de leurs amies que sitôt qu'elles seraient devant Jésus-Christ, elles le prieraient pour liberté de leurs frères.

Peu de temps après, Gumesind et Servus-Dei souffrirent aussi martyre. Gumesind, né à Tolède, était venu à Cordoue encore enfar avec son père et se mère, qui l'offrirent à Dieu; et il fut élevé du le clergé des trois martyrs Fauste, Janvier et Martial, que l'Égli honore le 43 d'octobre. Gumesind fut ordonné diacre et enfin pr tre, pour gouverner une église de la campagne, quoiqu'il fût enca jeune. Il vint à la ville et se présents aux juges avec Servus-Dei, jeu moine reclus; et tous deux furent martyrisés, comme les autres, 43 de janvier 852. L'Église en fait mémoire le jour de leur mo

Aurélius, noble et riche, était fils d'un Musulman et d'une Chri tienne. Étant demeuré orphelin dans son enfance, il fut élevé par u tante dans la religion chrétionne et dans la piété, quoiqu'en més temps ses autres parents l'obligeassent à étudier les livres arabes : qui ne servit qu'à lui faire mieux voir la fausseté de leur religio Ainsi, ne pouvant professer publiquement le christianisme; il se commandait aux prières des prêtres partout où il en rencontri Etant venu en age de se marier, il demandait à Dieu une femme l'aidat dans son pieux dessein. Il en trouva une qui, étant fille Musulmans, avait perdu son père en bas âge, et sa mère s'était mariée à un Chrétien caché, qui la convertit et fit haptiser sa fille so te nom de Sabigothe; et, quoiqu'en public ils se mélassent entre Musulmans, ils étaient Chrétiens dans le cœur. Aurélius épouss de Sabigothe, par le ministère des prêtres, et ils vécurent ensemble Chrétiens, mais secrètement. Il avait un parent nommé Félix, par faiblesse, ayant renoncé à la foi, déplorait en secret sa chi sans oser se déclarer Chrétien; avait épousé Liliose, fille

855 da l'ére Chrétiens cac lous ensembl

Un jour A lean le March igé. Aurélius et, étant renti ue vous m'e exemple de la une plus g œur, appliqu abigothe, ray iel. Ils avaien arément sur ant pendant la es pauvres. I ean, le moine artyre. Aurél Aurélius fit anda conseil fants que Die r en si bas âg rai-je mon bi int Euloge, a eu, lui consei nt élevés chrét x pauvres, à fants.

Peu de temps bigothe les vit urs, accompag -elle, de la prie ez heureuse p e, dirent-elles, ur signe un me is. Ayant raco préparer au m tie pour leurs ent les monas nt celui de Ta religieuses; ca

urélius alla c

croix sur les oro: openite chiens et au corps de Mari elle était sorti sainte Flore loue. L'Egli

LVL - Des

Buth the .... ant appris, continuère t la messe, L c'est-à-d nt la promes ars amies qu raient pour

rirent aussi encore enfar fut élevé du , que l'Egli e et enfin pe u'il fût enco nus-Dei, jeu les autres, de leur moi t d'une Chri élevé par u oigu'en mé res arabes: leur religio iame: il sen a rencontri ne femme étant fille ère s'était er sa fille so ssent entre epousa do t ensemble né Félix, q cret se chi

iliose, fille

Chrétiens cachés. Ces deux maris et ces deux femmes étaient unis tous ensemble d'une étroite amitié.

Un jour Aurélius, étant allé à la place publique, vit le martyr ean le Marchand, que l'on promenait par la ville après l'avoir fusigé. Aurélius, touché de ce spectacle, crut qu'il était fait pour lui, et, étant rentré dans sa maison, il dit à sa femme : Il y a longtemps ue vous m'exhortez à mépriser le monde, et que vous me proposez exemple de la vie monastique : je crois que l'heure est venue d'aspirer une plus grande perfection. Vivons désormais comme frère et œur, appliquons-nous à la prière et préparons-nous au martyre. abigothe, ravie de cette proposition, la recut comme venant du iel. Ils avaient un lit de parade magnifique, mais ils couchaient séarément sur des cilices, jeunant souvent, priant sans cesse, médint pendant la nuit les psaumes qu'ils savaient, prenant grand soin es pauvres. Ils visitaient les confesseurs prisonniers, entre autres an, le moine Isaac, Flore et Marie; car ceci se passait avant leur artyre. Aurélius visitait les hommes, Sabigothe les femmes.

Aurélius fit alors connaissance avec le prêtre Euloge, et lui deanda conseil touchant ce qu'il devait faire de son bien et de deux fants que Dieu lui avait donnés. Est-il permis, disait-il, de les laisr en si bas age exposés à être élevés dans la fausse religion ? Laisrai-je mon bien, sans en disposer, pour être aussitôt confisqué? int Euloge, après l'avoir exhorté en général à tout quitter pour eu, lui conseilla d'envoyer ses enfants en lieu de sûreté, où ils fusnt élevés chrétiennement, et de vendre son bien pour le distribuer x pauvres, à la réserve d'une partie pour la subsistance des

Peu de temps après le martyre de sainte Flore et de sainte Marie, bigothe les vit en songe, vêtues de blanc, portant des bouquets de urs, accompagnées de plusieurs saints. Que dois-je espérer, leur elle, de la prière que je vous ai faite dans votre prison? Serais-je ez heureuse pour vous suivre par le martyre ? Vous y êtes destie, dirent-elles, vous l'accomplirez dans peu ; et nous vous donnons ur signe un moine que nous vous enverrons, et qui souffrira avec is. Ayant raconté ce songe à son mari, ils ne songèrent plus qu'à préparer au martyre, vendirent tous leurs biens, gardèrent une tie pour leurs enfants, et donnèrent le reste aux pauvres. Ils visient les monastères pour y recevoir des instructions, principalent celui de Tabane, où ils mirent leurs enfants sous la conduite religieuses; car c'était deux filles, l'une de neuf ans, l'autre de

urélius alla consulter entre autres Alvar, que saint Euloge re-

connaissait pour son maître, et qui passait pour le plus grand docte de son temps. Alvar l'exhorta à bien s'éprouver, si, après avoir s sisté aux premiers tourments, il persévérait jusqu'à la fin, et s'il cha chait plus le mérite du martyre devant Dieu que la gloire qui lui a reviendrait devant les hommes.

Georges, qui, étant né près de Bethléem, avait passé vingt-sept a dans le monastère de Saint-Sabas, à huit milles de Jérusalem, a midi, où vivaient alors cinq cents moines, sous la conduite de l'abit de l'arabe. Son abbé l'avait envoyé en Afrique chercher des aumés pour le monastère. Il y trouva l'Églisa opprimée sous la servite des Musulmans; et les gens du pays lui conseillèrent de passer Espagne. Mais, y trouvant aussi la persécution grande, il délibérar retournerait à son monastère ou s'il passerait aux royaumes à Chrétiens, c'est-à-dire en France; car on la nommait alors ais parce qu'en effet presque tous les Chrétiens d'Occident étaient se la domination des rois frances.

Georges était dans cette incertitude, quand il alla de Corden Tabane, pour recommander son voyage aux prières des moins des religieuses. Alors Martin et sa sœur Élisabeth lui dirent : Va recevoir la bénédiction de la servante de Dieu, Sabigothe. S qu'elle l'eut regardé, elle dit : C'est ce moine qui nous est pro pour compagnon de notre combat. Georges, ayant appris qui elle se jeta à ses pieds et se recommanda à ses prières. Le lendem ils vinrent tous deux à Cordoue chez son mari Aurélius, devant quel Georges se prosterna de même, demandant que, par ses priè il fût associé à leur martyre. Aurélius y consentit. Georges se tro animé d'un nouveau zèle et ne les quitta plus. Il vit chez eux Féli sa femme Liliose, qui avaient aussi vendu leurs biens et se prépari au martyre. Georges se hâta de terminer les affaires qui lui restait et, quand il en fut délivré, ils consultèrent tous ensemble comm ils accompliraient leur dessein. Ils résolurent que les deux fem iraient à l'église le visage découvert, pour voir si on prendrait a sion de les arrêter; ce qui arriva.

Car, comme elles revenaient, un officier demanda à leurs man qu'elles allaient faire aux églises des Chrétiens. C'est, réponda fis, la coutume des fidèles de visiter les églises et les demeurs martirs, et nous sommes Chrétiens. Aussitôt le cadi en fut aven saînt Aurélius alla dire adieu à ses filles, leur donnant le bais paix. Le lendemain, avant le jour, il prit congé du prêtre Eule de ceux qui étaient avec lui, qui lui baisèrent les mains, le regar

soldats, qui o ouisque vous femmes sortir moine George lit : Pourquo eligion? Ne prophète? Alc ité de coups d non frère, ma la sœur, c'est nena devant le D'abord le eur religion et lais comme ils leur mépris és de chaînes, ès-longs par s en tira pour eait son mari ort, excepté l rce que les ju lors, craignant ahomet pour c damnation de lix fut exécuté the, tous le 2 ême jour. Les terrèrent en c

855 de l'ère

déjà comme r

revenu chez

Le 20 août sui
offrirent aussi le
ètre saint Eulo
mes. Lévigilde
steur, dans les
ès l'autre se pi
furent exécuté
rs corps brûle
nmes d'une fai

llemelar, Félix

int-Genès, Sal

rtial.

LVI. - De se grand doctes près avoir N fin, et s'il che oire qui lui

estine nome vingt-sept a Jerusalem, duite de l'ab e grec, le la r des aumon is la servitud de passer , il délibérat royaumes ait alors ain nt étaient se

de Corden des moine dirent : Va abigothe. Si ous est pro is qui elle ét Le lendem élius, devant par ses priè orges se tro nez eux Féli t se prépara ni lui restai mble com s deux fem prendrait of

à leurs man st, répondin s demeure en fut avert ent le bais rêtre Eule ns, le regar

déjà comme martyr et se recommandant à ses prières. Aurélius étant revenu chez lui, où les autres étaient assemblés, le cadi envoya des soldats, qui crièrent à la porte : Sortez, misérables ; venez à la mort, puisque vous vous ennuyez de vivre! Les deux maris et les deux femmes sortirent pleins de jois, comme s'ils allaient à un festin. Le noine Georges, voyant que les soldats ne le prenaient point, leur lit : Pourquoi voulez-vous obliger les fidèles à embrasser votre fausse eligion? Ne pouvez-vous pas aller en enfer, sans nous, avec votre rophète? Alors les soldats, le jetant par terre, lui donnèrent quanité de coups de pied et de poing. Sabigothe lui dit : Levez-vous, non frère, marchons! Il répondit, comme s'il n'eut rien souffert : la sœur, c'est autant de gagné. On le releva demi-mort et on le nena devant le cadi avec les autres.

D'abord le cadi leur demanda doucement pourquoi ils quittaient eur religion et couraient à la mort, leur faisant de belles promesses. ais comme ils déclarèrent leur attachement à la religion chrétienne leur mépris pour celle de Mahomet, il les envoya en prison charés de chaînes, et ils y demeurèrent cinq jours, qui leur parurent ès-longs par l'impatience de mourir pour Jésus-Christ. Comme on s en tira pour les ramener devant les juges, Sabigothe encouraeait son mari. Après le second interrogatoire, on les condamna à ort, excepté le moine Georges, à qui l'on permit de se retirer, rce que les juges ne lui avaient rien oui dire contre leur prophète. ors, craignant d'être séparé des martyrs, il déclara qu'il tenait ahomet pour disciple de Satan, ministre de l'Antechrist et cause de damnation de ses sectateurs. Il fut donc condamné avec les autres. lix fut exécuté le premier, puis Georges, Liliose, Aurélius et Sabithe, tous le 27° de juillet 853. L'Eglise honore leur mémoire le ême jour. Les Chrétiens enlevèrent leurs corps à la dérobée, et les terrèrent en divers lieux : Georges et Aurélius au monastère de lemelar, Félix à Saint-Christophe au delà du fleuve Bétis, Liliose à int-Genès, Sabigothe à l'église des trois saints Fauste, Janvier et

Le 20 août suivant, deux jeunes moines, Christophe et Lévigilde, affrirent aussi le martyre. Christophe était de Cordoue, disciple du tre saint Euloge, moine de Saint-Martin de Royan dans les monnes. Lévigilde était d'Elvire, moine de Saint-Juste et de Saintsteur, dans les mêmes montagnes de Cordoue. Ils vinrent l'un ès l'autre se présenter au cadi et faire leur profession de foi; mais furent exécutés ensemble, et on enterra à Saint-Zoile les restes de rs corps brûlés. Peu de temps après souffrirent deux jeunes nmes d'une famille illustre de Cordoue, nommés Émila et Jérémie, qui enseignaient les lettres dans l'église de Saint-Cyprien : l'était diacre, l'autre laïque. Comme ils savaient fort bien l'arabe, Émparla si fort contre Mahomet et lui dit tant d'injures, que tout que les autres martyrs, avaient dit n'était rien en comparaison.

furent exécutés le 15° de septembre.

Le lendemain furent martyrisés deux moines, tous deux eunuque l'un fort agé, nommé Rogel, natif d'Elvire; l'autre jeune, nom Servio-Deo, qui était venu d'Orient depuis quelques années. Ils joignirent ensemble, avec promesse de ne se point quitter qui n'eussent obtenu le martyre. Ils entrèrent donc dans la mosquée Cordoue, au milieu du peuple qui y était assemblé, commencère prêcher l'Évangile et à exhorter les Musulmans à se convertir. Au tôt il s'éleva un grand bruit, on commença à les frapper de tous tés, et on les aurait mis en pièces, si le cadi, qui était présent, re eût arrachés à la fureur de ce peuple. Car les Musulmans regard comme un grand crime, qu'un homme qui n'est pas de leur relia entre dans leur mosquée. Les deux moines furent chargés de cha et mis en prison, où ils continuèrent de prêcher hardiment, et p dirent la mort prochaine du roi. Pour les punir d'être entrés dans mosquée et d'y avoir prêché l'Évangile, on les condamna à avoir pieds et les mains coupés, et ensuite la tête. Ils souffrirent ce plice avec tant de constance, que les infidèles mêmes en furent chés. L'Eglise honore ces six martyrs le jour de leur mort.

Les Musulmans, étonnés de voir tant de Chrétiens courir au tyre, craignirent une révolte et la fin de leur domination. Le roi derame tint conseil, et il fut résolu d'emprisonner les Chrétiens faire mourir sur-le-champ quiconque parlerait du prophète avec pris. Alors les Chrétiens se cachèrent, et plusieurs s'enfuirent la et déguisés, changeant souvent de retraite. Plusieurs aussi, ne lant ni s'enfuir ni se cacher, renoncèrent à Jésus-Christ et en vertirent d'autres. Plusieurs, tant prêtres que laïques, qui lou auparavant la constance des martyrs, changèrent d'avis et les tèrent d'indiscrets, alléguant même des autorités de l'Écriture soutenir leur sentiment. Ceux qui, dès le commencement, d prouvaient la conduite des martyrs, se plaignaient alors haute de saint Euloge et des autres prêtres qui, en les encourage avaient attiré cette persécution. Le roi fit assembler à Cordon métropolitains des diverses provinces, et on tint un concile pour cher les moyens la apaiser les infidèles. Là, en présence des éva un greffier qui professait la religion chrétienne, mais qui, étant riche, craignait de perdre sa charge, attaqua un jour le saint Euloge, et s'emporta fort contre lui. Il avait toujours blâmé ces

rs, et pressai udraient les : venir de s'o us, suivant ter le roi et l rtyrs, quand uvait pas ce La persécution seconde fois e terrasse de hés à des pie dit la parole, nt que les b iée 852. Il av céda, et en re n'était pas n son règne, il va de leurs ch ta la paye à c rs aussi enne nt ils ne souf s ils en oblig gion. Entre ce née précédent ait le seul de se qu'il parlait t chassé com frir la perte d nter la mosque étien. Alors of r servir d'exen ependant le ro reau, et tout ination des A tiens et les Ju les révoltes péchèrent d'ex oir plusieurs N compter ceux diminué ses re

55 de l'ère ch

ibl. PP., t. 15. I

t-Cyprien : l'en l'arabe, Ém res, que tout omparaison.

Iv. LVI. - Des

deux eunuqu jeune, nom s années. Il t quitter qui la mosquée commencère convertir. Au pper de tous t présent, ne mans regard de leur religi argés de chai rdiment, et p re entrés dan amna à avoir ffrirent ce

s en furent i

mort.

courir au tion. Le roil s Chrétiens e ophète avec enfuirent la rs aussi, ne rist et en ues, qui lou 'avis et les l'Écriture cement, de alors hauter s encourage er à Cordon oncile pour nce des évé s qui, étant ir le saint p s blâmé cest

rs, et pressait les évêques de prononcer anathème contre ceux qui udraient les imiter. Enfin le concile fit un décret qui défendait à venir de s'offrir au martyre; mais en termes allégoriques et amcus, suivant le style du temps; en sorte qu'il y avait de quoi connter le roi et le peuple des Musulmans, sans toutefois blâmer les rtyrs, quand on pénétrait le sens des paroles. Saint Euloge n'appuvait pas cette dissimulation 1.

La persécution durait encore, et l'évêque de Cordoue était pour seconde fois en prison, quand le roi Abderame, étant monté sur e terrasse de son palais et voyant des corps des martyrs encore athés à des pieux, commanda de les brûler. A l'instant même il dit la parole, et, étant porté sur un lit, il expira la nuît suivante, nt que les bûchers des martyrs fussent éteints. C'était la même ée 852. Il avait régné trente-un ans. Mahomet, son fils aîné, lui

céda, et en régna trente-cinq.

n'était pas moins ennemi des Chrétiens ; et, dès le premier jour son règne, il chassa tout ce qu'il y en avait dans le palais, et les a de leurs charges. Peu de temps après, il leur imposa le tribut ta la paye à ceux qui servaient dans ses troupes. Il établit des ofrs aussi ennemis des Chrétiens que lui ; en sorte que, non-seulent ils ne souffraient pas qu'aucun parlât contre leur prophète, s ils en obligeaient plusieurs, par la crainte, à embrasser leur rion. Entre ces apostats, on remarque le cateb ou greffier, qui, née précédente, s'était déclaré contre saint Euloge et les martyrs. ait le seul de tous les Chrétiens qui fût demeuré dans le palais, à se qu'il parlait arabe très-élégamment ; mais, quelques mois après, t chassé comme les autres et privé de sa charge. Ne pouvant frir la perte de sa forture, il se fit Musulman et commença à frénter la mosquée bien plus assidûment qu'il n'allait à l'église étant tien. Alors on lui rendit sa charge et son logement au palais, servir d'exemple et en pervertir d'autres.

ependant le roi commanda d'abattre toutes les églises bâties de reau, et tout ce que l'on avait ajouté aux anciennes depuis la ination des Arabes. Il voulait chasser de son royaume tous les tiens et les Juifs, et n'y souffrir d'autre religion que la sienne; les révoltes qui s'élevèrent au commencement de son règne, pêchèrent d'exécuter ce dessein, et il eut au contraire la douleur pir plusieurs Musulmans se faire Chrétiens et mépriser la mort, compter ceux que la crainte tenait cachés. Comme la révolte diminué ses revenus, il surchargea les Chrétiens pour y suppléer,

et de faux frères entreprenaient le recouvrement de ces exactions. Les principaux des Musulmans, voyant les Chrétiens ainsi abattus, leur disaient : Qu'est devenu votre courage et votre ardeur pour le combat ? Ceux qui s'empressaient tant à attaquer notre prophète ont été punis comme ils méritaient; qu'ils y viennent maintenant, si

c'est Dieu qui les pousse.

Alors un joune moine nommé Fandila, aimable et par sa bonne mine et par sa vertu, se présenta le premier au martyre. H était de la ville d'Acci, aujourd'hui Guadix; et, étant venu étudier à Cordoue. il embrassa la vie monastique et se retira à Tabane, sous la conduite de l'abbé Martin. Après qu'il y eut vécu quelque temps, les moines de Pegna-Mellar le demandèrent à son abbé, et, malgré lui, le firem ordonner prêtre, pour gouverner la double communauté d'homme et de femmes de ce lieu-là. Étant abbé, il redoubla ses jeûnes, se veilles et ses prières. Un jour donc, il vint à Cordoue se présente hardiment au cadi, lui prêcher l'Évangile et lui reprocher les impuretés de sa secte. Le cadi, l'ayant mis en prison et chargé de chaînes en rendit aussitôt compte au roi, qui entra en grande colère, admirant cette hardiesse et ce mépris de sa puissance. Il ordonna d'arrête l'évêque de Cordoue; mais il s'était sauvé par la fuite. Le roi avait aussi donné un ordre général de faire périr tous les Chrétiens et de vendre leurs femmes pour les disperser; mais les grands lui firem révoquer cet ordre, lui représentant qu'il n'était pas juste de perde tant de peuple pour la témérité d'un seul, à laquelle aucun des plu sages et des plus considérables n'avait pris part. Il se contenta don de faire couper la tête à Fandila, et exposer son corps au delà d fleuve, le 13º de juin 853. L'Église en fait mémoire le même jour.

Le lendemain, Anastase, aussi prêtre et moine, souffeit le martyre. Il fut instruit dès l'enfance à Saint-Aciscle de Cordoue; étant diace il en quitta les fonctions pour embrasser la vie monastique, et fu enfin ordonné prêtre. S'étant donc présenté aux juges et ayant par contre leur prophète, il fut aussitôt exécuté, et, avec lui, Félin moine, natif de Complut, mais Africain d'origine. Ils eurent l'une l'autre la tête tranchée. Le même jour, vers l'heure de none, un religieuse, nommée Digne, du monastère de Tabane, que gouverné Élisabeth, se présenta au martyre. Peu de temps auparavant, el crut voir en songe sainte Agathe, qui, tenant des lis et des roses, le en donnait une et l'appelait à la suivre. Depuis ce jour, elle désira ardemment le martyre; si bien qu'ayant appris celui d'Anastase de Félix, elle ne put attendre davantage; mais, ouvrant secrètemes a clôture, elle se rendit en diligence à Cordoue, et demanda hard ment au cadi pourquoi il avait fait mourir ses frères, qui ne soute

aient que la v ontre la fauss endre le corp ouffrirent don ilde, femme hartyre; et l'I eurs corps fu Colombe, so eaucoup plus n beau-frère e se consacre rt mauvais et fusa plusieur ère, elle se re nduite de Ma euses, et, pou nfermer seule communaute rer à Cordoue int-Cyprien. , poussée par onastère, den i déclara sa fo is de sa beaut conseil, où e s de la faire c lais. Elle fit u n corps ne fut panier, reve fleuve. C'était t trouvé entier lloge, qui l'en Pompose, rel lombe. Ce mo une roche où d i signifie Rock re et sa mère rfection. Elle comme elle s rtit du monast

atin au cadi, et

é dans le fleu

855 de l'ère el

es exactions. ninsi abattus, rdeur pour le prophète ont naintenant, si

LV1. - De 840

par sa bonne re. H était de er à Cordoue. is la conduite s, les moines lui, le firent té d'homme s jeûnes, se se présente er les impué de chaînes. colère, admi nna d'arrête . Le roi avail rétiens et de nds lui firen ste de perde icun des plu ontenta don s au delà d nême jour. ik le martyn etant diace stique, et fol et ayant park ec lui, Félin eurent l'un e le none, un ue gouverna paravant, el des roses, elle désira d'Anastase t secrèteme

manda hard

qui ne soul

aient que la vérité. Elle ajouta sa profession de foi et des anathèmes ontre la fausse religion; et le cadi lui fit aussitôt couper la tête et endre le corps par les pieds avec les deux autres. Ces trois martyrs ouffrirent donc en même jour, le 14° de juin 853. Le lendemain, Beilde, femme avancée en âge et d'une grande piété, souffrit le même nartyre; et l'Église honore ces quatre saints le jour de leur mort. eurs corps furent brûlés quelques jours après et jetés dans le fleuve. Colombe, sœur de l'abbé Martin et de l'abbesse Elisabeth, mais eaucoup plus jeune, charmée de la vertu de sa sœur et de Jérémie. n beau-frère, était très-souvent chez eux et conçut un grand désir e se consacrer à Dieu. Sa mère, qui la voulait marier, le trouvait rt mauvais et s'en prenait à sa fille ainée et à son gendre. Colombe fusa plusieurs partis ; et enfin, se trouvant libre par la mort de sa ère, elle se retira avec sa sœur au monastère de Tabane, sous la nduite de Martin, son frère. Elle y fut l'exemple de toutes les relieuses, et, pour vaquer plus librement à l'oraison, elle obtint de se nfermer seule dans sa cellule. Mais les Musulmans ayant dispersé communauté de Tabane, les religieuses furent obligées de se reer à Cordoue, dans une maison qu'elles avaient près de l'église de int-Cyprien. La ferveur de Colombe y croissait de jour en jour; , poussée par de fréquentes révélations, elle sortit secrètement du onastère, demanda la demeure du cadi, se présenta devant lui, i déclara sa foi et l'exhorta doucement à se convertir. Le cadi, suris de sa beauté et de ses discours, la mena au palais et la présenta conseil, où elle continua de parler si fortement, que, n'espérant s de la faire changer, on la fit exécuter aussitôt devant la porte du lais. Elle fit un présent au bourreau qui devait lui couper la tête, et n corps ne fut point exposé comme les autres ; mais on le mit dans panier, revêtu comme il était, d'habits de lin, et on le jeta dans fleuve. C'était le 17º de septembre 853. Six jours après, son corps t trouvé entier par les soins de quelques moines, et apporté à saint loge, qui l'enterra honorablement dans l'église de Sainte-Eulalie. Pompose, religieuse de Pegna-Mellar, suivit l'exemple de sainte lombe. Ce monastère était dédié à saint Sauveur, et situé au pied une roche où des abeilles s'étaient logées, ce qui lui donna ce nom, i signifie Roche de miel. Sainte Pompose s'y était retirée avec son re et sa mère et toute sa famille, et était parvenue à une grande rfection. Elle apprit le jour même le martyre de sainte Colombe ; comme elle soupirait depuis longtemps après cette grâce, elle rtit du monastère la nuit suivante, vint à Cordoue, se présenta le atin au cadi, et eut la tête tranchée le 19º de septembre. Son corps, é dans le fleuve, fut retiré et enterré à Sainte-Eulalie avec celui

de sainte Colombe. L'Église honore ces deux saintes, chacune à leur jour <sup>1</sup>.

C'est ainsi que les provocations des Mahométans d'Espagne se voyaient confondues par le courage des vierges chrétiennes; courage pieux et calme, comme la grâce qui l'inspire, et comme l'Église de Dieu, qui pous le propose pour modèle.

Pendant que la loi se conservait ainsi dans le midi de l'Europe sous l'oppression des Musulmans, elle continuait à germer dans le Nord. malgré les incursions des Barbares. L'apôtre des pays septentrionaux. saint Anscaire, chassé de Hambourg par l'incursion des Normands dès l'année 845, ne laissait pas d'exercer sa mission en Saxe. Il tirait sa subsistance du monastère de Turholt en Belgique, que Louis le Débonnaire lui avait donné à cette fin. Mais le roi Charles le Chauve, dans les États duquel se trouva ce monastère après le partage des royaumes, le donna à un seigneur nommé Ragenaire; ce qui réduisit saint Anscaire à une extrême pauvreté. Les moines de l'ancienne Corbie, qui l'avaient suivi, retournèrent à leur monastère, et plusieurs l'abandonnèrent; mais, avec le peu de disciples qui lui restait. il ne laissa pas de continuer ses fonctions. Le roi Louis le Germanique, dans le royaume duquel il travaillait, touché de ses besoins. chercha à le faire subsister; et, ne voyant dans le pays aucun monastère qui pût lui convenir, il résolut de lui donner l'évêché de Brême, qui était voisin et alors vacant par la mort de Leuderic, troisième évêque de ce siége, décédé l'an 849. Comme saint Anscaire faisait difficulté de l'accepter, craignant qu'on ne l'accusat de cupidité. le roi proposa l'affaire dans une assemblée nationale, et demanda aux évêques s'il pouvait la faire suivant les canons. Ils répondirent que oui, et le prouvèrent par plusieurs exemples. Ainsi, attendu que le diocèse de Hambourg, pour lequel Anscaire avait été ordonné, était très-petit, n'ayant que quatre églises baptismales, et qu'il était fort exposé aux incursions des Barbares, ils décidèrent que l'on y pouvait joindre celui de Brême. Mais pour ôter tout sujet de plainte à Valdegaire, évêque de Werden, qui était voisin, et dont on avait pris la partie du diocèse qui était au delà de l'Elbe, on résolut deremettre les deux évêchés de Brême et de Werden comme ils étaient au temps de Louis le Débonnaire. A ces conditions, saint Anscaire recut l'évêché de Brême, uni à celui de Hambourg, la même année 849, neuvième du roi Louis.

Depuis, la chose étant mieux examinée dans un nouveau concile, on trouva de l'inconvénient à ce que le siége pour lequel il avait été ordonné, et c un autre dioc par conséque résolut donc un équivalent avoir le cons Cologne, parc

à 855 de l'ère

Cependant que l'évêque ( · Au bout de s envoya un pr qui restait de Hérigaire, qui prêtre, et avait e soutenait pa bleine campag eçu de grande ngagé dans u les miracles qu leuvoir, comi le pluie sur vo ésus-Christ. Il autre : ils fure es ent jetés tor outte de pluie erent confus. her. Plusieurs ux dieux, pou avait pas de s us supporter l evant tous les ut à l'heure la cus êtes le seul t si parfaiteme Un roi de Su nu assiéger Bi endre la ville e plupart, n'étar eux. Hérigaire, squ'à quand ve

ines superstitio leur en avez p Espagne se es; courage e l'Église de

.Vi. - De 840

acune à leur

Europe sous ns le Nord, entrionaux. Normands axe. Il tirait ue Louis le le Chauve. partage des qui réduisit l'ancienne re, et plui lui restait, le Germases besoins, aucun mol'évêché de uderic, trojnt Anscaire de cupidité, t demanda répondirent attendu que é ordonné, t qu'il était que l'on y t de plainte nt on avait solut dere e ils étaient nt Anscaire

au concile, I il avait été

ême année

ordonné, et dont l'érection avait été confirmée par le Pape, fût dans un autre diocèse; car Hambourg se trouvait au delà de l'Elbe, et, par conséquent, dans la partie rendue à l'évêque de Werden. On résolut donc que saint Anscaire reprendrait cette partie, en donnant un équivaicné, et l'évêque de Werden y consentit. Mais on ne put avoir le consentement du métropolitain, qui était l'archevêque de Cologne, parce que ce siége était vacant, et le fut environ dix ans.

Cependant l'église de Suède était demeurée sans prêtre, depuis que l'évêque Gauzbert, autrement nommé Simon, en avait été chassé. An bout de sept ans, c'est-à-dire vers l'an 852, saint Anscaire y envoya un prêtre anachorète, nommé Ardgaire, pour consoler ce qui restait de Chrétiens, principalement un saint homme, nommé lérigaire, qui avait soutenu cette église pendant qu'elle manquait de prêtre, et avait beaucoup souffert de la part des infidèles ; mais Dieu e soutenait par des miracles. Uu jour, tenant leur assemblée en pleine campagne, ils louaient leurs dieux, dont ils prétendaient avoir eçu de grandes faveurs, et reprochaient à Hérigaire qu'il était seul ngagé dans une vaine créance. Alors il leur dit : Éprouvons par es miracles qui est le plus puissant, vos dieux ou le mien. Il va leuvoir, comme vous voyez; priez vos dieux qu'il ne tombe point e pluie sur vous, et je demanderai la même grâce à mon Seigneur ésus-Christ. Ils s'assirent tous d'un côté, et lui avec un valet de autre : ils furent tellement trempés de la pluie, qu'il semblait qu'on s eût jetés tout vêtus dans la rivière; mais il ne tomba pas une outte de pluie sur lui, ni sur son valet; ainsi les païens demeurent confus. Il lui vint un mal de jambe qui l'empêchait de marher. Plusieurs le venaient voir : les uns lui conseillaient de sacrifier ıx dieux, pour obtenir sa guérison ; les autres lui disaient qu'il avait pas de santé, parce qu'il n'avait pas de dieu. Ne pouvant us supporter leurs reproches, il se fit porter à son église, et dit evant tous les assistants : Jésus-Christ, mon Seigneur, rendez-moi ut à l'heure la santé, afin que ces pauvres gens connaissent que us êtes le seul Dieu, et qu'ils se convertissent à vous! Aussitôt il t si parfaitement guéri, qu'il sortit de l'église sans secours.

Un roi de Suenones ou Suédois, chassé de son royaume, était nu assiéger Birca avec le secours des Danois; ils étaient prêts à endre la ville et à la piller. Les habitants, riches marchands pour plupart, n'étant pas en état de se défendre, avaient recours à leurs eux. Hérigaire, qui était gouverneur de la ville, leur dit en colère : squ'à quand voulez-vous servir les démons et vous ruiner par de ines superstitions? vous avez fait de grandes offrandes à vos dieux leur en avez promis encore de plus grandes; de quoi vous ont-

elles servi? Les habitants remirent leur salut entre ses mains, et, par son conseil, ils vouèrent à Jésus-Christ un jeûne et des aumônes. Cependant le roi qui les assiégeait dit à ses Danois : Il y a là dedans plusieurs dieux et une église autrefois dédiée à Jésus-Christ, qui est le plus puissant de tous. Cherchons par le sort, si c'est la volonté divine que vous preniez cette ville. Ils ne purent le refuser, car c'était leur coutume ; et ils trouvèrent que leur entreprise ne pouvait réussir. Ainsi ils se retirèrent, et Birca fut délivrée. Hérigaire profits de ce succès pour exhorter les habitants à se convertir, et pour prêcher hardiment la foi partout où il se rencontrait. Il persévéra jusqu'à la fin ; étant tombé malade, il fut assisté à la mort par le prêtre

Ardgaire, qui lui donna le viatique.

Il le donna aussi à une sainte femme nommée Fridburge, l'un des principaux ornements de cette église naissante. Elle résista avec une fermeté inébranlable à toutes les attaques des infidèles, disant : Si l'on doit garder la foi aux hommes, combien plus doit on la garder à Dieu? Mon Seigneur Jésus-Christ est tout-puissant; il peut, si je lui suis fidèle, me donner tout ce qui me sera nécessaire. Comme elle était âgée et qu'il n'y avait plus de prêtres en Suède, se croyant proche de la mort, elle recommanda à sa fille un peu de vin qu'elle avait fait réserver, et lui ordonna de lui en mettre dans la bouche quand elle la verrait près de sa fin, parce qu'elle n'avait pas le sacrifice qu'elle savait être le viatique des Chrétiens. Ce vin se garda environ trois ans; et l'on voit, par cet exemple, que le viatique se donnait encore sous l'espèce du vin. Le prêtre Ardgaire arriva dans l'intervalle et assista cette sainte femme à la mort. Comme Fridburge stait riche et affectionnée à l'aumône, elle ordonna à sa fille de distribuer, après sa mort, tous ses biens aux pauvres. Et parce que, lui dit-elle, nous avons peu de pauvres ici, vendez tout et portez l'argent à Dorstat, où il y a plusieurs églises et des pauvres en grand nombre. La fille exécuta cet ordre fidèlement, et trouva à Dorstat des femmes pieuses qui l'instruisirent du meilleur emploi de ses aumônes. Un jour, étant revenue à son logis, elle mit à part le sac où elle avait porté son argent, et qui était vide; mais quelque temps après, elle le trouva plein; et, ayant appelé ces pieuses femmes, elle compta l'argent avec elles et en trouva autant qu'elle en avait apporté, excepté quatre der 'ers qu'elle avait employés pour avoir un peu de vin dans un moment de fatigue. Elle rapporta ce miracle aux pretres les plus estimés, qui lui dirent : C'est le fruit de votre obéissanœ et de votre fidélité; croyez fermement que votre mère est sauvée el ne craignez point de donner aussi votre bien à Jésus-Christ.

Ces miracles sont dignes de foi, s'il y en eut jamais, étant rap-

à 855 de l'ère c portés, dans ciple et son a dû quelquefo naissantes. A en Suède que car, après cel église demeur

Mais saint A mark. Horie of froi, tué l'an 8 son amitié pa d'obtenir la peroi Louis de G traiter de la pa beaucoup de ca là sa probité, lièrement avec secrets. Il voul avec les Saxon

Saint Anscai à se faire Chréi tait de l'Écritur bonne et saluta bâtir une église chât la parole désiraient. Le 1 Slesvic, qui éta Le saint évêqu avec grand fruit même des princ ou à Hambourg de leur religion vertissaient à les emporel s'y re Dorstat et de Ha ontiers à Slesvie entaient de rece our entrer dans e baptême jusqu ortir entièreme acrifié à leurs e faire Chrétie portés, dans la Vie de saint Anscaire, par saint Rembert, son disciple et son successeur; et s'il est permis de dire que Dieu ait jamais dû quelquefois faire des miracles, c'est sans doute pour les églises naissantes. Au reste, il semblait que le prêtre Ardgaire ne fût allé en Suède que pour assister à la mort de ces deux saintes personnes; car, après celle d'Hérigaire, il retourna à sa chère solitude, et cette église demeura encore sans prêtre.

Mais saint Anscaire travaillait à introduire la foi dans le Danemark. Horic ou Éric y régnait alors seul, et il était fils de Godefroi, tué l'an 810. Anscaire le visitait souvent et s'appliquait à gagner son amitié par ses présents et par toutes sortes de services, afin d'obtenir la permission de prêcher dans son royaume. Quelquefois le roi Louis de Germanie l'envoyait en ambassade vers Horic, soit pour traiter de la paix, soit pour d'autres affaires, dont il s'acquittait avec beaucoup de capacité et de fidélité. Le roi Horic, connaissant par là sa probité, commença à le respecter et à l'aimer, à vivre familièrement avec lui et à lui donner entrée dans ses conseils les plus secrets. Il voulait toujours l'avoir pour garant des traités qu'il faisait avec les Saxons, disant qu'il ne tenait rien de si sûr que sa parole.

Saint Anscaire profita donc de cette amitié du roi pour l'exhorter à se faire Chrétien. Il écoutait volontiers ce que l'évêque lui rapportait de l'Écriture sainte, et demeurait d'accord que cette doctrine était bonne et salutaire. Enfin, le saint évêque lui demanda permission de bâtir une église dans son royaume, et d'y établir un prêtre qui prêchât la parole de Dieu et administrât le baptême à tous ceux qui le désiraient. Le roi l'accorda avec plaisir, permit de bâtir une église à Slesvic, qui était dès lors un port très-fréquenté par les marchands. Le saint évêque l'exécuta aussitôt et y mit un prêtre qui travailla avec grand fruit; car il y avait déjà en ce lieu-là plusieurs Chrétiens, même des principaux de la ville, qui avaient été baptisés à Dorstat ou à Hambourg ; et ils étaient ravis d'avoir chez eux le libre exercice de leur religion. Plusieurs infidèles de l'un et de l'autre sexe se convertissaient à leur exemple ; la joie était grande et l'intérêt même emporel s'y rencontrait; car, à cette occasion, les marchands de porstat et de Hambourg voyant la sûreté établie, venaient plus voontiers à Slesvic. Mais la plupart de ces nouveaux Chrétiens se conentaient de recevoir le signe de la croix et d'être catéchumènes, our entrer dans l'Église et assister aux divins offices; ils différaient e baptême jusqu'à la fin de leur vie, croyant plus avantageux d'en ortir entièrement purifiés. Plusieurs malades, ayant inutilement acrifié à leurs idoles pour recouvrer la santé, promettaient de faire Chrétiens, appelaient le prêtre, recevaient le baptême et

avec une lisant: Si la garder eut, si je . Comme e croyant in qu'elle la bouche

- De 840

s, et, par

umônes.

à dedans

, qui est

volonté

car c'é-

pouvait

re profita

our pré-

véra jus-

le prêtre

, l'un des

s le sacrise garda atique se rriva dans Fridburge le de dis-

arce que, et portez s en grand à Dorstat

loi de ses part le sac que temps nmes, elle

it apporté, un peu de aux prê-

obéissance sauvée e it.

étant rap-

guérissaient aussitôt. Ainsi se convertit une grande multitude de Danois.

Cependant saint Anscaire, affligé de ce que la Suède était encore une fois sans prêtre, depuis la retraite d'Ardgaire, pria le roi Horic de lui aider à rentrer dans ce pays. Il en parla aussi à l'évêque Gauzbert, qu'il y avait autrefois envoyé, craignant que la foi qui avait commencé à s'y établir ne périt par leur négligence. Gauzbert dit que, pour lui, en ayant été une fois chassé, il craignait que sa présence n'irritât de nouveau les infldèles. Il vaut mieux, ajouta-t-il, que vous y retourniez vous-même, vous qui, ayant été chargé le premier de cette mission, y avez été très-bien reçu; j'enverrai avec vous mon neveu, qui demeurera pour y faire les fonctions de prêtre, s'il y a lieu d'y prêcher. Cette résolution prise, ils allèrent demander la permission au roi Louis le Germanique, qui l'accorda volontiers, et donna la commission à l'évêque Anscaire d'aller en Suède comme son ambassadeur.

Horic, roi de Danemark, en envoya un de son côté, pour l'accompagner et dire au roi de Suède Olef ou Olave, qu'il connaissait parfaitement le serviteur de Dieu que le roi Louis lui envoyait, et qu'il n'avait jamais vu un si homme de bien, ni trouvé en personne tant de bonne foi. C'est pourquoi, ajoutait-il, je lui ai permis dans mon royaume tout ce qu'il a voulu, pour y établir la religion chrétienne; et je vous prie d'en user de même, car il ne cherche qu'à faire du bien. Après vingt jours de navigation, saint Anscaire arriva à Birca, où il trouva le roi et le peuple fort troublés; car il était venu un homme qui disait avoir assisté à l'assemblée des dieux que l'on croyait maîtres du pays. Il prétendait que ces dieux l'avaient envoyé dire au roi et au peuple: Nous vous avons longtemps été favorables, et nous avons donné l'abondance et la prospérité dans la terre que vous habitez. De votre part, vous vous êtes bien acquittés des sacrifices et des vœux que vous nous deviez, et votre service nous a été agréable. A présent, vous manquez aux sacrifices ordinaires et faites moins de vœux; et ce qui nous déplaît davantage, vous voulez introduire un Dieu étranger. Gardez-vous de recevoir ce culte contraire au nôtre, si vous voulez que nous vous soyons propices. Que si vous voulez quelque dieu nouveau, nous recevrons volontiers en notre compagnie Éric, jadis votre roi. Les Suédois, touchés de cet avertissement de leurs dieux, dressèrent un temple en l'honneur de ce roi Éric, et lui offrirent des vœux et des sacrifices.

Le saint évêque, étant arrivé, demanda à ses anciens amis comment il pourrait faire au roi sa proposition. Tous répondirent qu'il ne pouvait rien espérer pour ce voyage, et que s'il avait quelque chose à de en avait a Enfin, par manger, l sade. Le u sentirais v que je n'a lonté du p Envoyez derai pour l'évêque re Dieu lui fit

Le roi 0 position d tirent en c rent que c' chez eux. cette bonne se tint à Bir le sujet d le peuple, dit: Roi et de ce Dieu, plusieurs d d'autres occ ques-uns a naissaient l' pirates; por offrir chez n nimement à Le roi en d pouvait ence eût le conse autre partie mière.

Alors le églises, que pourrait libr roi le prêtre lui donna un téger en tout reusement ac it encore roi Horic que Gauzqui avait uzbert dit ie sa préjouta-t-il, chargé le errai avec de prêtre.

t deman-

da volon-

en Suède

. - De 840

titude de

pour l'aconnaissait voyait, et personne mis dans ion chrérche qu'à aire arriva était venu que l'on nt envoyé orables, et que vous sacrifices été agréates moins introduire traire au e si vous s en notre et avertis-

de ce roi mis comrent qu'il t quelque

chose à donner, il l'employât à racheter sa vie. Il leur dit que si Dieu en avait ainsi disposé, il était prêt à souffrir les tourments et la mort. Enfin, par leur conseil, il invita le roi à venir chez lui, lui donna à manger, lui fit des présents et lui expliqua le sujet de son ambassade. Le roi, très-content de la réception de l'évêque, lui dit : Je consentirais volontiers à ce que vous désirez ; mais je ne puis rien accorder que je n'aie consulté nos dieux par le sort, et que je ne sache la volonté du peuple, qui est plus maître que moi des affaires publiques. Envoyez quelqu'un de votre part à la prochaine assemblée, je parlerai pour vous et vous ferai savoir la résolution. Après cette réponse, l'évêque recommanda l'affaire à Dieu par des jeûnes et des prières ; et Dieu lui fit connaître intérieurement que le succès en serait beureux.

Le roi Olef assembla d'abord les seigneurs, et leur expliqua la proposition de l'évêque. Ils dirent qu'il fallait consulter les dieux, sortirent en campagne, suivant la coutume, jetèrent le sort, et trouvèrent que c'était la volonté divine, que la religion chrétienne s'établit chez eux. Aussitôt un des seigneurs, ami de l'évêque, alla lui porter cette bonne nouvelle. Le jour de l'assemblée générale étant venu, elle se tint à Birca; et le roi, suivant la coutume, fit publier par un héraut le sujet de l'ambassade. Il s'émut un grand murmure parmi le peuple, partagé en divers sentiments. Mais un vieillard se leva et dit : Roi et peuple, écoutez-moi. Nous connaissons déjà le service de ce Dieu, et qu'il est d'un grand secours à ceux qui l'invoquent : plusieurs d'entre nous l'ont éprouvé dans les périls de mer et en d'autres occasions; pourquoi donc le rejetons-nous? Autrefois, quelques-uns allaient à Dorstat embrasser ette religion, dont ils connaissaient l'utilité : maintenant ce voyage est dangereux, à cause des pirates; pourquoi ne recevons-nous pas ce bien, que l'on vient nous offrir chez nous? Le peuple, persuadé par ce discours, consentit unanimement à l'établissement des prêtres et de la religion chrétienne. Le roi en donna aussitôt avis à l'évêque, ajoutant toutefois qu'il ne pouvait encore lui accorder une entière permission, jusqu'à ce qu'il eût le consentement d'une assemblée qui devait se tenir dans une autre partie du royaume; mais elle fut aussi favorable que la pre-

Alors le roi appela l'évêque, et ordonna que l'on bâtirait des églises, que l'on recevrait des prêtres, et que quiconque voudrait, pourrait librement se faire Chrétien. Saint Anscaire recommanda au roi le prêtre Érimbert, qui était le neveu de l'évêque Gauzbert. Le roi lui donna une place à Birca pour bâtir une église, et promit de protéger en tout la religion chrétienne. Ainsi saint Anscaire, ayant heureusement accompli son dessein, retourna en Saxe. Quelque temps

après, le roi Olef attaqua les Cores, peuple autrefois sujet aux Suédois, et dont le pays est la Courlande. Il assiégea une de leurs villes, où ses troupes trouvèrent un grand péril; et, ayant jeté le sort, aucun de leurs dieux ne leur promettait du secours. En cette extrémité, quelques marchands, se souvenant des instructions de saint Anscaire, exhortèrent les Suédois à invoquer le Dieu des Chrétiens. Ayant jeté le sort, et trouvé que Jésus-Christ devait les secourir, ils reprirent cœur et marchèrent au combat. Mais les Courlandais, sans les attendre, rendirent la ville à des conditions plus avantageuses que les assiégeants ne demandaient.

Après cette victoire, les Suédois demandèrent quel vœu ils devaient faire à Jésus-Christ. Les marchands leur conseillèrent delui promettre des jeûnes et des aumônes, savoir : qu'à leur retour, après avoir demeuré sept jours chez eux, ils s'abstiendraient de chair pendant les sept jours suivants ; et qu'après quarante autres jours, ils feraient la même abstinence quarante jours durant. Ils l'observèrent de bon cœur, et commencèrent à assister toute espèce de pauvres, ayant su que c'était une chose agréable à Jésus-Christ. Et depuis ce temps, le prêtre Érimbert exerça librement ses fonctions, et la religion chrétienne fit de grands progrès en Suède.

Mais en Danemark il y eut une grande révolution; car les Normands, qui en étaient sortis et avaient ravagé la France pendant vingt années de suite, se rassemblèrent et retournèrent en leur pays. Là il s'émut une querelle entre le roi Horic et son neveu Guturm. qu'il avait chassé de son royaume, et qui avait jusque-là vécu en pirate. Ils en vinrent aux mains; et le carnage fut si grand, qu'il périt un peuple innombrable, Dieu vengeant ainsi la mort de tant de Chrétiens que les Normands avaient égorgés. Le roi Horic fut tué; et, de la race de Godefroi, son père, il ne resta qu'un enfant, aussi nommé Horic, qui fut reconnu pour roi. Mais les seigneurs qui l'environnaient, et qui n'étaient guère connus de saint Anscaire, conseillèrent à ce jeune prince d'abolir le christianisme, disant que le désastre qui venait de leur arriver était un effet de la colère des dieux, pour avoir reçu le culte d'un Dieu inconnu. Le plus ennemi du christianisme était le gouverneur de Slesvic, nommé Hovy, qui fit fermer l'égliset défendit l'exercice de la vraie religion : ce qui obligea le prêtre qui y résidait à se retirer.

Saint Anscaire, pénétré de douleur, ne savait à qui s'adresser, n'ayant auprès du nouveau roi aucun de ceux dont il avait gagné l'amitié par ses libéralités. Abandonné des hommes, il eut recous à Dieu, suivant sa coutume, et ce ne fut pas en vain. Comme il s' disposait à aller trouver le roi, ce prince, ayant chassé et disgracié

le gouvern voyer le p riter la proson prédéc senté par le jeune Horianciennes c cloche pouaux païens. Ripa, et d'y

Cependan Anfrid, Dan Ebbon, autr Érimbert en tout le mone quitta le pay caire, ne vou nommé Ragi mourut. Le s mission un au nier fut bien fonctions en t vait sa vie. L envoyait chez travailler de le contenter du v vait, de fourn quoi gagner de Suède et de Da

Dans l'ex-en manie, les trois qu'ils firent à l bonne intelliger Mastricht, la pr publièrent une c leur bon accord sents. Ces procl convenus avec l'Église et de l' soient mises en

<sup>1</sup> Vita S. Ange. 4

et aux Suéleurs villes. le sort, aue extrémité. nt Anscaire, . Ayant jeté ls reprirent sans les atuses que les

VI. — De 840

ils devaient i promettre ès avoir dependant les ils feraient rent de bon s, avant su s ce temps, ligion chré-

ar les Norce pendant leur pays. eu Guturm. ·là vécu en , qu'il périt nt de Chrétué; et, de assi nommé i l'environnseillèrent lésastre qui pour avoir ristianisme mer l'église e prêtre qui

s'adresser, vait gagne eut recous omme il se t disgracie

le gouverneur de Slesvic, pria de lui-même le saint évêque de renvoyer le prêtre à son église, disant qu'il ne voulait pas moins mériter la protection de Jésus-Christ et l'amitié de l'évêque, que le roi, son prédécesseur. Saint Anscaire alla trouver le roi ; il lui fut présenté par le comte Burchard, parent de l'un et de l'autre prince. Le jeune Horic reçut très-bien le saint évêque; renouvela toutes les anciennes concessions et accorda même aux Chrétiens d'avoir une cloche pour leur église, ce qui, auparavant, paraissait abominable aux païens. Il permit aussi de bâtir une autre église dans la ville de Ripa, et d'y établir un prêtre.

Cependant l'évêque Gauzbert envoya en Suède un prêtre nommé Anfrid, Danois de naissance, et élevé dans le service de Dieu par Ebbon, autrefois archevêque de Reims. A son arrivée, le prêtre Érimbert en revint. Anfrid y demeura plus de trois ans, chéri de tout le monde; mais ayant appris la mort de l'évêque Gauzbert, il quitta le pays, et mourut lui-même quelque lemps après. Saint Anscaire, ne voulant pas laisser périr l'église de Suède, y envoya un prêtre, nommé Ragimbert, qui fut pillé en chemin par des pirates danois, et mourut. Le saint évêque, sans se rebuter, ordonna exprès pour cette mission un autre prêtre, nommé Rimbert, Danois de nation. Ce dernier fut bien reçu par le roi et par le peuple, et exerçait encore ses fonctions en toute liberté quand le successeur de saint Anscaire écrivait sa vie. Le saint évêque recommandait à tous ces prêtres, qu'il envoyait chez les païens, de ne demander rien à personne, mais de travailler de leurs mains, à l'exemple de l'apôtre saint Paul, et de se contenter du vivre et du vêtement. Il ne laissait pas, tant qu'il pouvait, de fournir abondamment à leurs besoins, et de leur donner de quoi gagner des amis. Tels furent les commencements des églises de Suède et de Danemark 1.

Dans l'ex-empire des Francs, savoir : l'Italie, les Gaules et la Germanie, les trois frères, Lothaire, Louis et Charles, depuis le partage qu'ils firent à la suite de la bataille de Fontenay, vécurent en assez bonne intelligence. Ils s'assemblèrent deux fois à Mersen, près de Mastricht, la première en 847, la seconde en 851. Chaque fois ils y publièrent une espèce de proclamation où ils annonçaient aux peuples leur bon accord et leur résolution de réparer les maux passés et présents. Ces proclamations étaient accompagnées de certains articles, convenus avec les seigneurs et les évêques, pour la restauration de l'Église et de l'État. Ainsi, l'an 847, l'on ordonne que les églises soient mises en possession de tout ce qu'elles possédaient du temps

<sup>1</sup> Vita S. Ansc. Acta SS., 3 febr.

de Louis le Débonnaire. On défend les rapines et les violences qu'on avait crues, dit-on, permises jusqu'alors; ce qui montre bien la confusion où étaient encore les nouveaux royaumes. On défend de nouveau les rapts, apparemment à l'occasion d'une fille de Lothaire, enlevée par un vassal de Charles. Enfin, les princes déclarent qu'ils ont résolu, dans cette assemblée, d'envoyer une ambassade au roi des Normands et à Nomenoé, duc des Bretons, pour les exhorter à observer la paix. A cette dernière résolution, il fallait une bonne armée pour être efficace; mais c'était précisément ce qui man-

quait.

Des trois frères, Lothaire, Louis et Charles, celui qui sut le mieur gouverner et défendre son royaume fut Louis de Germanie. Il le maintint tranquille au dedans, et le défendit au dehors contre les Slaves, les Bohèmes et les Normands; s'il éprouva quelques échecs, il fut généralement victorieux. Nous l'avons vu aider efficacement saint A scaire à christianiser les peuples du Nord et à préparer ainsi la cessation finale de leurs terribles invasions. Lothaire, pour avoir le nom d'empereur, n'en fut pas un souverain plus capable. Il ne su défendre ni l'Italie contre les incursions des Sarrasins d'Afrique, ni la Provence contre les insultes des Sarrasins d'Espagne, ni la Frist et les pays voisins contre les ravages des Normands. Au lieu de les battre, il accorda, l'an 850, l'investiture du comté de Dorstat et de quelques autres comtés à un chef de ces pirates. En 851, une armé de ces Barbares pénètre jusqu'à Gand, y brûle le fameux monastère de Saint-Bavon; puis, remontant la Meuse et le Rhin, ils arriventa Aix-la-Chapelle, capitale de l'empereur Lothaire, y brûlent le palais de Charlemagne et les couvents les plus riches; ils poussent ensuit leur navigation jusqu'à Trèves et à Cologne, massacrant presqu tous les habitants de ces deux villes célèbres, et livrant leurs édifice à l'incendie. Et on ne voit pas que Lothaire ait rien fait pour empt cher ces ravages.

Mais où la confusion paraissait à son comble, c'était dans le nouveau royaume de France, échu à Charles le Chauve. Ce prince a était la cause et la mesure. Personnage singulier, il n'a jamais fai une chose remarquable, mais il en a occasionné plusieurs. A peim né, il occasionne l'infraction, par son père, de la charte constitutionnelle de l'empire des Francs; il occasionne ainsi l'incertitude é tous les droits et de tous les devoirs, la guerre civile entre le père les fils, la guerre civile entre les frères et les peuples; il occasionne l'extinction de l'empire des Francs et son démembrement en troi royaumes; après la bataille de Fontenay, au lieu de profiter de sa avantages, il laisse aller son armée à la débandade; sa négligence

à 855 de l'ère occasionne u parent Nitha

Les Norma deux fois Par il se contente mands, après iusau'à Beauv Les monastèr Normands pa gions adjacen quand ils part France, ce n'e ransporter à ieu de s'oppo: un de leurs ch mands ou de I ar la Seine su u'au mois de lu pays, brûla aptivité ceux c uer. Une autre lantes, le couve out l'été sans q emonter la Loii ontrer de résist illée de même. ormands n'aba n Touraine l'an u'ils brûlent. C oire avec une a on pas aux Noi ussi inutile. Vo mps. Il abando rent qu'à s'enr s habitants. Il ens des églises ands se disposa es; mais Agius, ant fait consti

Nithard, l. 3, c. 2

ldats, les Dano

VI. - De 810

ences qu'on

n défend de

de Lothaire.

larent qu'ils

s exhorter à

une bonne

sut le mieux

manie. Il le

s contre les

ques échecs,

réparer ainsi

, pour avoir

ble. Il ne sul

l'Afrique, n

, ni la Frise

u lieu de les

Dorstat et de

, une arme

x monastère

ls arriventa

lent le palais

ssent ensuit

ant presque

eurs édifice

pour empe

lans le nou-

Ce prince e

a jamais fai

urs. A pein

rte constitu

certitude d

re le père

il occasion

nent en tro rofiter de 🛭

négligence!

occasionne une irremédiable indiscipline : c'est son historien et son 65 parent Nithard qui nous l'apprend 1.

ntre bien la Les Normands ravagent ses provinces, pillent et brûlent jusqu'à deux fois Paris, sa capitale ; nulle part on ne le voit qui les repousse ; il se contente de faire des règlements. En 851, une troupe de Normands, après avoir laissé leurs bateaux à Rouen, s'avancent à pied sade au roi jusqu'à Beauvais, et portent le ravage dans tous les lieux environnants. Les monastères de Fontenelle et de Saint-Germer sont détruits. Les Normands passent deux cent quatre-vingt-sept jours dans les réqui mangions adjacentes de la Seine, de l'automne de 851 à l'été de 852; et quand ils partent avec leurs vaisseaux chargés des dépouilles de la france, ce n'est point pour retourner dans leur patrie, mais pour ransporter à Bordeaux la scène de leurs déprédations. Charles, au ieu de s'opposer à eux quelque part, accorde, l'an 850, à Godfrid, nn de leurs chefs, un comté sur la Seine. En 853, une bande de Norefficacement nands ou de Danois, auxquels se joignit ce même Godfrid, entrent par la Seine sur les terres des Français; ils y passent l'hiver et jusu'au mois de mars de l'année suivante, enlevant toutes les richesses u pays, brûlant ce gu'ils ne pouvaient emporter, et réduisant en aptivité ceux qu'ils épargnaient, seulement quand ils étaient las de uer. Une autre flotte était entrée par la Loire. Elle pille la ville de lantes, le couvent de Saint-Florent et tous les lieux voisins. Elle y passe out l'été sans qu'on songe à l'attaquer. En automne, elle continue à emonter la Loire, et, le 8<sup>me</sup> de novembre, elle entre à Tours sans renontrer de résistance. La basilique de Saint-Martin est pillée ; la ville, illée de même, est livrée aux flammes. Pendant toute l'année, les ormands n'abandonnent point les rives de la Loire. Ils sont encore n Touraine l'an 854, et ils s'avancent jusqu'à Blois, qu'ils pillent et n'ils brûlent. Cependant, durant le carême de 854, Charles passe la oire avec une armée ; mais c'est pour faire la guerre à l'Aquitaine, on pas aux Normands ; à l'Aquitaine, qui ne voulait plus d'un roi assi inutile. Voici comme il y fit la guerre, suivant les annales du mps. Il abandonna le peuple en proie à ses soldats, qui ne sonrent qu'à s'enrichir de butin, à brûler les maisons et à faire esclaves s habitants. Il ne s'abstint pas même de porter les mains sur les ens des églises et les autels de Dieu. De Blois, les Danois ou Norands se disposaient à piller et à brûler de même Orléans et Chares; mais Agius, évêque d'Orléans, et Burchard, évêque de Chartres, ant fait construire quelques bâtiments et rassemblé quelques ldats, les Danois renoncèrent à l'attaque de ces deux villes et re-

Nithard, 1. 3, c. 2, p. 24. D. Bouq.

descendirent vers la Loire-Inférieure, où, pour la seconde fois, ils brûlèrent la ville d'Angers 1. Ainsi ce furent deux évêques qui arrêtèrent, pour le moment, les ravages des Normands. Au retour de cette expédition. ces Barbares eurent, en Danemark, l'effroyable guerre civile où périrent tous ceux qui avaient ravagé la France.

Ce qui occupait le plus Charles le Chauve pendant les invasions des Normands, c'était la guerre avec son neveu Pepin II, au sujet de l'Aquitaine. Pepin Ier, roi d'Aquitaine et fils de Louis le Débonnaire. étant mort en 838, les Aquitains proclament roi son fils Pepin II. Louis le Débonnaire fait proclamer roi du même pays son fils Charles le Chauve. De là une longue alternative de guerre et de paix entre l'oncle et le neveu. En 844, les trois frères, Lothaire, Louis et Charles, s'étant réconciliés, envoient ordre à Pepin de se soumette à Charles, qui, l'année suivante, ayant reçu serment de fidélité, lui accorde toute l'Aquitaine. En 848, où Bordeaux est livrée par les Juis aux Normands, qui la pillent et la brûlent, les Aquitains rejetten Pepin pour son inertie, et s'en vont à Orléans, où ils choisissent pour leur roi Charles le Chauve, qui est solennellement sacré par le évêques. Bientôt ils se lassent de Charles et se donnent de nouveau à Pepin, qui, en 852, est pris et amené à Charles, reçoit la tonsur et l'habit monastique, et est renfermé dans le monastère de Saint-Médard de Soissons. En 853, les Aquitains envoient prier Louis de les délivrer de la tyrannie de Charles et de leur envoyer son fils pour roi. En 854, Pepin II s'échappe du monastère de Soissons, rentre et Aquitaine et appelle les Normands au siège de Toulouse. En 855 les Aquitains, assemblés à Limoges, proclament roi le jeune Charles fils de Charles le Chauve, qui est sacré par les évêques. L'année sui vante 856, ils le méprisent et rétablissent Pepin échappé du couvent

Au milieu de toutes ces guerres et de ces révolutions, ce qu'il y de plus à remarquer dans Charles le Chauve, c'est sa conduite à l'é gard de Bernard, duc de Septimanie et de Barcelone, le même que sa mère Judith avait employé pour bouleverser la charte de const tution et de partage, et lui assurer un royaume. On devait s'attendr naturellement que Charles eût pour lui de la reconnaissance. 0 voici ce que dit Nithard, sur l'an 841, dans son histoire dédiée Charles lui-même. Charles, irrité de voir que Bernard le jouait comme il avait joué son père, et croyant ne pouvoir le saisir autre ment, voulut le surprendre à l'improviste. Bernard en ayant eu que que avis, échappa par la fuite, mais à grand'peine 3. Par ces parole insemble ceux q

on voit que voir joué L Bertin disent criminel de l de Herman, et sans défian nière suivant fait sa paix a charistique, v de Saint-Satu comme pour côté, et le tua même sans êt ment fils de bouche, la na exécrable, le r pied le cadavr de mon père comme l'adult

a 855 de l'ère

ce fut Nomeno s'était fait roi d les Normands, oorta ses ravag usqu'en Aquit finit même par Tours, et les so conservât sur Hérispoé, son f Charles le Chau lus, la ville de hassa les Norn Aux incursion

Ce qui augn

asins et même vignit, en 846, entales de la l ans l'Aquitaine rois cents, mar

<sup>1</sup> Narrat. de mort

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ann. Bertin., an. 864, p. 70. D Bouq. - <sup>2</sup> Ann. Bertin., t. 7. D. Bouq. <sup>2</sup> Nithard, 1. 2, n. 5.

on voit que Charles et son historien tenaient Bernard coupable d'avoir joué Louis le Débonnaire. Sur l'année 844, les annales de Bertin disent que Charles le fit punir de la peine capitale, comme criminel de lèse-majesté; suivant les annales de Fulde, de Metz, et de Herman, Charles le tua dans un moment où il était sans armes et sans défiance. Un ancien chroniqueur raconte cette mort de la manière suivante. Bernard, comte de Toulouse et de Barcelone, ayant fait sa paix avec le roi en recevant, chacun de son côté, le sang eucharistique, vint à Toulouse et adora le roi Charles dans le monastère de Saint-Saturnin. Le roi, prenant le comte de sa main gauche, comme pour le relever, lui enfonça de l'autre un poignard dans le côté, et le tua cruellement, non sans violer la foi et la religion, ni même sans être soupçonné de parricide; car on le croyait vulgairement fils de Bernard, et il lui ressemblait singulièrement par la bouche, la nature trahissant l'adultère maternel. Après ce meurtre exécrable, le roi, s'éloignant du trône taché de sang, et frappant du pied le cadavre, s'écria ainsi : Malheur à toi, qui a souillé la couche de mon père et de ton seigneur! Voilà, conclut le chroniqueur, comme l'adultère fut puni par un parricide 1.

Ce qui augmenta encore les calamités dans l'ouest de la France, ce fut Nomenoe, qui, de duc et lieutenant de Louis le Débonnaire, s'était fait roi de Bretagne. Tantôt d'accord, tantôt en désaccord avec es Normands, il prit et détruisit les villes de Nantes et de Rennes, porta ses ravages jusqu'au Mans et dans le territoire d'Angers, même usqu'en Aquitaine; il battit plus d'une fois Charles le Chauve; il înit même par soustraire les évêques de Bretagne à l'archevêque de l'ours, et les soumettre à celui de Dol, afin que le roi de France ne conservât sur eux aucune influence. Nomenoé étant mort en 851, lérispoé, son fils, lui succéda d'une manière si indubitable, que Charles le Chauve lui reconnut la dignité royale, et lui donna, de dus, la ville de Rennes avec celle de Nantes, de laquelle Hérispoé hassa les Normands.

Aux incursions des Danois, des Normands, des Bretons, des Sarissance. 0 asins et même des pirates grecs, qui, en 848, pillèrent Marseille, se oignit, en 846, une incursion de loups, qui, dans les parties occientales de la France, dévoraient les hommes. On rapporte que, ans l'Aquitaine, ils se réunissaient en armée jusqu'au nombre de vant eu que vois cents, marchant en bataille sur les routes, et combattant avec ces parole nsemble ceux qui voulaient résister 2.

VI. - De 840

de fois, ils

es qui arrè-

u retour de

l'effroyable

es invasions

au sujet de

Débonnaire,

s Pepin II.

avs son fils

e et de paix

re, Louis et

e soumettre

fidélité, lui

par les Juis

ns rejettent

s choisissent

sacré par les

de nouveau

t la tonsure

re de Saint-

er Louis de

son fils pour

s, rentre el

se. En 855

une Charles

L'année sui

lu couventi

ce qu'il yi

nduite à l'é

e même que

te de consti

it s'attendr

re dédiée

d le jouait

saisir autre

France.

<sup>7.</sup> D. Bouq . 1 Narrat. de mort. Bern., p. 286, t. 7. D. Bouq. - 2 Ann. Bertin., an. 846 et

Tel était l'état politique et temporel du royaume de France sous les premières années de Charles le Chauve. Son état religieux et ecclésiastique se ressentait de cette confusion, mais n'était pas sans remède. L'empire matériel des Francs était divisé à jamais, la charte constitutive de son unité politique était déchirée; mais l'empire spirituel du Christ, dont la France n'est qu'une province; mais l'Église catholique restait et restera toujours une. Sa constitution n'est pas de l'homme. Le ciel et la terre passeront, mais non cette parole du Christ: « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Et je te donnerai les clefs du royaume des cieux; et tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Pais mes agneaux, pais mes brebis. Il n'y aura qu'un bercail et qu'un pasteur. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. » En vertu de ces paroles, qui font ce qu'elles disent, l'Église de Dieu est toujours une comme Dieu même, ayant toujours en soi une source intarissable de vie et de force, pour réparer ses pertes et guérir les plaies que le temps et l'humanité ne cessent de lui faire. C'est un navire vivant et merveilleux, qui se refait au milieu de la tempête. Par leur union intime avec l'Église universelle et son chef, les églises particulières participent à cette immortelle vie et jeunesse. L'église de France sera de ce nombre.

Après le démembrement final de l'empire des Francs, les églises particulières du royaume particulier de France avaient bien des brèches à réparer. La principale de ces églises, celle de Reims, était sans pasteur. Son archevêque, Ebben, dont la renonciation, donnée de force, acceptée de même par les évêques, n'avait jamais été ratifiée par le Pape, n'était pas remplacé. Rentré dans son siége pendant deux ans, il avait été obligé de nouveau d'en sortir pour se soustraire aux périls d'une réaction politique. Le pape Grégoire l'avait témoigné le désir de le voir rétabli d'une manière permanente, si toutefois cela se pouvait sans danger pour sa personne; is sinon, il était d'avis qu'on lui donnât ailleurs une église vacante.

C'est dans cet état de choses que, dans un concile tenu à Beauvais, l'an 845, on élut Hincmar, moine de Saint-Denis. Il y avait dix ans que l'église de Reims était vacante. Elle avait été successivement gouvernée dans l'intervalle par deux prêtres, Foulque el Nothon, sauf les deux années que l'archevêque Ebbon y était revenu-Hincmar fut donc élu par le clergé et le peuple de Reims, et par le évêques de la province, du consentement de l'archevêque de Sens de l'évêque de Paris et de l'abbé de Saint-Denis, ses supérieurs; du

à 855 de l'ère consenteme Charles.

Il était F comte de T Saint-Denis, sous l'abbé la plus gran ment. Il en de Louis le employa son tablir à Sainques; ce qui archevêque o gants, comme

Hincmar se

nastique, em temps en cet L'abbé Hildui le suivit dans la bénédiction l'empereur et restitution de s Hilduin voulu n'y réussit pa rendit à Hildu Depuis, il de résorier ou g appelé à la co des évêques, e abbé de Saint nagne, le mer bbayes de No 'accepta que lonna aussi un le Saint-Denis

Le concile de pêque de Reim ation entre le r vêques; car on e ferez rien, c uisse être préju lieu et contre à 855 de l'ère chr.] DE L'EGLISE CATHOLIQUE.

consentement aussi de la communauté, et avec l'agrément du roi Charles.

Il était Français, d'une ancienne noblesse, et parent de Bernard, comte de Toulouse. Dès son enfance, il fut mis au monastère de Saint-Denis, pour y être instruit dans la piété et les bonnes lettres, sous l'abbé Hilduin. Mais il ne prit que l'habit de chanoine, comme la plus grande partie de cette communauté tombée dans le relâchement. Il en fut tiré pour son esprit et sa naissance, et mené à la cour de Louis le Débonnaire, dont il fut particulièrement connu; et il employa son crédit auprès de l'empereur, avec son abbé, pour rétablir à Saint-Denis la discipline monastique par l'autorité des évêques; ce qui fut exécuté au concile de Paris, tenu en 829, par Aldric, archevêque de Sens, Ebbon, archevêque de Reims, et leurs suffragants, comme on le voit par les lettres de Louis le Débonnaire.

Hincmar se réforma le premier. Il quitta la cour, prit l'habit monastique, embrassa toute la rigueur de la règle et demeura longtemps en cet état, sans espérance de l'épiscopat ou d'autre prélature. L'abbé Hilduin étant tombé dans la disgrâce de l'empereur, Hincmar le suivit dans son exil, en Saxe, avec la permission de son évêque et la bénédiction de ses frères. Mais il employa son crédit auprès de l'empereur et des seigneurs, pour obtenir le rappel d'Hilduin et la restitution de ses abbayes. Quand le pape Grégoire IV vint en France, Hilduin voulut engager Hinemar dans le parti de Lothaire ; mais il n'y réussit pas, et, après le rétablissement de l'empereur Louis, il rendit à Hilduin tous les bons offices qui furent en son pouvoir. Depuis, il demeura paisible dans le monastère, avec la charge de résorier ou garde des reliques. Mais l'empereur l'ayant encore appelé à la cour, il y vint par obéissance et assista aux assemblées les évêques, entre autres au concile de Verneuil, en 844, où Louis, abbé de Saint-Denis, successeur d'Hilduin et petit-fils de Charlenagne, le mena avec lui. Le roi Charles donna à Hincmar les deux bbayes de Notre-Dame de Compiègne, et de Saint-Germer, qu'il l'accepta que par l'ordre de son évêque et de son abbé. Le roi lui lonna aussi une terre, qu'il laissa depuis son épiscopat à l'infirmerie le Saint-Denis.

Le concile de Beauvais, où Hincmar fut élu et ordonné archecèque de Reims, fit huit canons, ou plutôt huit articles de capituation entre le roi Charles et Hincmar, qui s'étendent aussi aux autres vêques; car on y parle tantôt au pluriel, tantôt au singulier. Vous e ferez rien, dit Hincmar, à cause de ce qui s'est passé, qui me uisse être préjudiciable, si je ne me rends coupable à l'avenir contre jeu et contre vous. Cet article est une précaution à cause des

on n'est pas te parole du n Eglise, et je te donnelieras sur la sur la terre s. Il n'y aura ous les jours paroles, qui comme Dieu le vie et de le temps et vant et merunion intime lières partiance sera de . les églises

LVI. - De 840

France sous

religieux et

ait pas sans

is, la charte

empire spi-

mais l'Église

nt bien des Reims, était tion, donnée mais été raon siége penrtir pour se Grégoire IV permanente, te;] sinon, il

enu à Beauis. Il y avait été successi-Foulque d était revenuns, et par les ue de Sens, périeurs ; du guerres cîviles: l'archevêque Ebbon en était un exemple. Vous me restituerez présentement les biens de mon église, qui lui ont été ôtés de votre règne. Vous casserez les lettres que vous en avez données, et n'en donnerez plus de semblables, et vous ne chargerez mon église d'aucune exaction indue; mais vous la maintiendrez en l'état où elle

était du temps de votre père et de votre aïeul.

En exécution de ces trois articles, le roi Charles rendit à l'église de Reims, Épernay, Juilly, Cormici, et tout ce qu'il avait donné à diverses personnes, tant ecclésiastiques que laïques : comme il se voit par ses lettres du 1<sup>er</sup> d'octobre 845. Les trois derniers articles du concile de Beauvais sont au nom de tous les évêques, qui demandent au roi sa protection contre ceux qui pillent leurs églises, la confirmation de leurs chartes; et que si lui ou eux contreviennent à ces articles, on y remédiera par un commun consentement. Le roi Charles jura l'observation de ces huit articles, et promit de les étendre à toutes les églises de son royaume 1.

La même année, le 17<sup>me</sup> de juin, fut tenu un concile à Meaux, pour le restauration de l'Église, pour le salut du prince et de la république par les évêques des trois provinces de Sens, de Reims et de Bourges ayant à leur tête les archevêques Venilon, Hincmar et Rodulfe; el l'on recueillit les canons de quelques conciles précédents, qui étaient demeurés sans exécution, savoir : de Thionville, de Lauriac en Anjou, de Coulaines près du Mans, et de Beauvais; on y en ajouta cir quante-six, faisant en tout quatre-vingts. Ceux du concile de Verneuil n'y sont point insérés, et on se plaint qu'ils ne soient pas en

core venus à la connaissance du roi et du peuple.

Que la fragilité humaine, disent les évêques dans la préface, so plus portée à se relâcher qu'à persévérer dans la réforme, l'Écriture et l'expérience nous le montrent chaque jour. Pareillement, qui soit plus facile de planter les vertus que d'extirper les vices, nou le voyons par la culture des champs et par ces paroles que dits Seigneur au prophète qui représentait le sacerdoce : Je t'ai établie ce jour sur les nations et les royaumes, pour arracher et détruin dissiper et ruiner, édifier et planter. En mettant quatre expression pour détruire ce qui est mal, et deux pour établir ce qui est bien, i montre ce qui doit être sévèrement et fréquemment retranché par faux sacerdotale, savoir : tout ce qui s'est glissé de pervers da l'Église ou dans la société humaine, par la puissance terrestre de cupidité, l'ignorance ou la fragilité, à dessein ou par subreptiet C'est au sacerdoce à intimer au peuple les commandements du Sé

gneur et ses glaive menac Les pontifes en public et e n'a point obé le Seigneur a tons, savoir : lesquels, en leurs ravages ont entendu c de vive voix

à 855 de l'ère

Dieu. Les articles que des plain le roi et les se loger des fem temps. C'est jours en voyag de piller les v fonctions, prin ques n'abuser corriger, donn le temps de le fois l'année les par aucun tro ront les nouve et chacun d'eu ses curés. Les position. Les saintes. Le roi ment de ceux sonnes pieuses les survenants, fance, et on les au rétablisseme en propriété. Il un état des bie propriété par s

On défend au On ne consacr ne peut faire se que à y pourvo

<sup>1</sup> Labbe, t. 7, p. 1812.

e: Vous me ont été ôtés ez données, z mon église l'état où elle

VI. - De 840

lit à l'église vait donné à comme il se comme il se comme il se demandent es, la confirment à ce tent. Le roi comit de le

eaux, pourla république. de Bourges. Rodulfe; e , qui étaien uriac en Ann ajouta cin cilé de Verpient pas en-

préface, soile, l'Écritumement, qui s vices, nou les que dit la t'ai établie et détruire expression ii est bien, l'anché par pervers dan terrestre o le subreption ents du Se

gneur et ses réponses. C'est au sacerdoce à signaler au peuple le glaive menaçant du Seigneur, c'est-à-dire sa colère et sa vengeance. Les pontifes l'ont fait dès le temps de l'empereur Louis; ils l'ont fait en public et en particulier, de vive voix et par écrit. Mais parce qu'on n'a point obéi, comme il était nécessaire, aux ordonnances divines, le Seigneur a suscité de l'aquilon des apôtres tels que nous en méritons, savoir : les Normands, ces cruels persécuteurs de la chrétienté, lesquels, en pénétrant jusqu'à Paris, nous ont fait connaît e, par leurs ravages, ce que Dieu exigeait de nous. Les seigneurs évêques ont entendu ce langage, et, s'étant rendus à Beauvais, ils ont déclaré de vive voix et par écrit ce qu'ils avaient connu être la volonté de Dieu.

Les articles dressés à Meaux de nouveau sont moins des canons que des plaintes des abus, auxquels on prie le roi de remédier. Que le roi et les seigneurs logent dans les maisons épiscopales, et y font loger des femmes et des personnes mariées, et y séjournent longtemps. C'est que la cour était ambulante, et les rois presque toujours en voyage. Que les passages du roi sont des occasions à sa suite de piller les villes. Le roi ne détournera point les évêques de leurs fonctions, principalement pendant l'avent et le carême; et les évêques n'abuseront point de leur loisir, mais s'occuperont à prêcher, corriger, donner la confirmation, et résideront dans leurs villes, hors le temps de leurs visites. Les princes permettront de célébrer deux fois l'année les conciles provinciaux, qui ne doivent être interrompus par aucun trouble des affaires temporelles. Les évêques empêcheront les nouveautés de doctrine, principalement dans les monastères, et chacun d'eux aura près de soi une personne capable d'instruire ses curés. Les clercs ne porteront point les armes, sous peine de déposition. Les évêques ne prêteront point de serment sur les choses saintes. Le roi sera averti de la désolation des hôpitaux, principalement de ceux des Écossais, fondés dans ce royaume par des personnes pieuses de cette nation. Non-seulement on n'y recoit point les survenants, mais on en chasse ceux qui y ont servi Dieu dès l'enfance, et on les réduit à mendier de porte en porte. Le roi pourvoira au rétablissement des monastères, qui sont donnés à des particuliers en propriété. Il enverra par le royaume des commissaires pour faire un état des biens ecclésiastiques, que lui ou son père ont donnés en propriété par subreption.

On défend aux chorévêques les fonctions proprement épiscopales. On ne consacrera le saint chrême que le jeudi saint. Si un évêque ne peut faire ses fonctions pour cause de maladie, c'est à l'archevêque à y pourvoir, de son consentement. Quant à ce qui regarde le

service de la république, l'évêque malade y pourvoira, du consenta ment de l'archevêque. Les prêtres ne baptiseront que dans les églises baptismales et aux temps réglés, sinon pour cause de nécessité. Les cleres qui viennent dans nos diocèses avec leurs seigneurs n'exerceront point leurs fonctions, s'ils n'apportent des lettres formées de leurs évêques, et on les instruira encore de leurs devoirs; mais, s les seigneurs présentent des clercs pour être ordonnés, on les avertira de les renvoyer aux évêques des diocèses desquels ils sont tirés pour y être ordonnés ou avoir leurs démissoires. On voit ici que ces cleres, attachés aux seigneurs, troublaient fort la discipline. Les chanoines vivront en communauté, suivant la constitution de l'empereur Louis. Le roi ne prendra point de chanoines à son service sans le consentement de l'évêque. Les évêques disposeront, selon les canons. des titres cardinaux des villes et des faubourgs. On nommait encom titres cardinaux les églises de toutes les villes épiscopales.

Les moines n'iront point à la cour sans l'autorité de l'évêque, el les évêques ou les abbés ne les emploieront point à faire leurs messages, ou à gouverner leurs métairies, sous prétexte d'obédience. l'a moine ne sera point chassé du monastère, sans la participation de l'évêque ou de son vicaire, qui réglera sa manière de vie, afin qui ne se perde pas entièrement. L'évêque n'excommuniera personn que pour un péché manifeste, et ne prononcera point d'anathème sans le consentement de l'archevêque et des comprovinciaux. réitère les pleintes contre les usurpations sur l'Église, et on demand que ceux qui doivent à l'Église les nones et les dîmes à cause de héritages qu'ils possèdent soient excommuniés, s'ils ne les payent pour fournir aux réparations et à l'entretien des clercs. C'est que le laïques qui tenaient des terres, par concession, de l'Église, lui de vaient double redevance; premièrement la dîme ecclésiastique, puis la neuvième partie des fruits, comme reate seigneuriale. Il y a plusieurs canons contre les ravisseurs, les adultères et les corrupteus de religieuses.

Chaque évêque aura par devers soi des lettres du roi, en vert desquelles les officiers publics seront obligés de lui prêter secous pour l'exercice de son ministère. On n'enterrera personne dans le églises, comme droit héréditaire, mais seulement ceux que l'évêque ou le curé en jugeront dignes pour la sainteté de leur vie, et « n'exigera rien pour le lieu de la sépulture, suivant l'autorité de sain le nnée, une assem Grégoire. On recommande l'observation des lois et des canons contre les Juifs, et l'on en rapporte plusieurs. On exhorte les seigneurs de naint l les dames à empêche. dans leurs maisons le concubinage et la débauche, et à autoriser leurs chapelains pour instruire et corriger leur Labbe, t. 7, p. 10

domestiques. l'on pouvait. quelquefois à exhorté à ne p laisseront aux pitalité. Les audiences dep Paques entière Charlemagne

a ass de l'ère e

Par ces règl déroger à la sé méprisera ce qu s'il est ecclésia l sera privé de es deux puiss lous ces règle inissant. Ils lu canons, et l'exi le sa main, coi Cependant, s Sergius, qui n'a rdonna que l'a in concile com le Charles, et as Charles ne perm ous prétexte qu itèrent Ebbon ût été plus libr rançais plus d'é t, pendant cinc iége, ni à aucu ranquillement à nscaire dans se En ce concile anons qu'ils a

ressaient le 1 1 vaient dressés p es canons par le

VI. - De 840

u consente

s les églises

cessité. Les

eurs n'exer-

formées de

rs; mais, si

on les aver-

ls sont tires

tici que ces

ne. Les cha-

l'empereur

rice sans le

les canons.

mait encom

l'évêque, e

leurs mes-

édience. La

icipation de

e, afin qui

ra personne

l'anathème

nciaux.

on demand

à cause de

les payent

l'est que le

ise, lui de-

stique, puis

. Il y a plu-

corrupteur

oi, en verte

er secoun

ne dans le

ue l'évêque

r vie, et o

nons contre

ze et la dé

rriger leus

domestiques. C'est que les seigneurs étaient déjà si puissants, que I'on pouvait, chez eux, faire tout impunément. Comme on donnait quelquefois à des laïques les chapelles des maisons royales, le roi est exhorté à ne pas permettre qu'ils en prennent les dimes ; mais ils les laisseront aux prêtres, pour les réparations, le luminaire et l'hospitalité. Les comtes et les autres juges ne tiendront point leurs audiences depuis le mercredi des Cendres, et on fera l'octave de Paques entière. On observera tous les capitulaires ecclésiastiques de Charlemagne et de Louis le Débonnaire.

Par ces règlements, disent les évêques, nous ne prétendons pas deroger à la sévérité de la discipline ecclésiastique ; mais quiconque néprisera ce qui est ainsi ordonné par l'autorité pontificale et royale, s'il est ecclésiastique, il sera déposé par le concile; s'il est séculier, l sera privé de sa dignité et banni par la puissance du roi. On joint es deux puissances, parce que l'on suppose que le roi confirmera ous ces règlements. C'est ce que les évêques lui demandent en inissant. Ils lui représentent que lui-même les a priés de faire ces anons, et l'exhortent à exécuter ceux qu'il a déjà résolus et signés te sa main, comme ceux de Coulaines et de Beauvais 1.

Cependant, sur les instances de l'empereur Lothaire, le pape ergius, qui n'avait point encore approuvé l'ordination d'Hincmar, prdonna que l'affaire d'Ebbon, son prédécesseur, serait revue dans m concile composé des évêques des deux royaumes de Lothaire et e Charles, et assemblé à Trèves sous la présidence des légats. Mais harles ne permit point aux évêques de son royaume d'aller à Trèves, ous prétexte qu'ils n'y auraient pas été libres ; et ces mêmes évêques itèrent Ebbon à leur concile de Paris pour 847, comme si Ebbon út été plus libre à Paris qu'eux à Trèves. On voudrait à ces évêques rançais plus d'équité et de franchise. Ebbon ne fit point de réponse, t, pendant cinq ans qu'il vécut encore, il ne s'adressa ni au Saintiége, ni à aucun concile, pour y porter ses pla ates ; il s'appliqua ranquillement à gouverner l'évêché d'Hildesheim 🗆 à seconder saint nscaire dans ses travaux apostoliques.

En ce concile de Paris, les évêques mirent la dernière main aux anons qu'ils avaient dressés dans le concile de Meaux, l'an 845. Ils ressaient le 1 de Charles de les confirmer, d'autant plus qu'ils les vaient dressés par son ordre. Le roi convoqua à ce sujet, la même rité de sain de nnée, une assemblée extraordinaire à Épernay pour y faire examiner es canons par les seigneurs laïques. Jamais l'épiscopat, disent les seigneurs annales de saint Bertin, ne reçut un si grand affront sous des princes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Labbe, t. 7, p. 1814.

chrétiens, que dans cette assemblée. Les seigneurs, qui craignaient d'être obligés de restituer les biens ecclésiastiques, aigrirent l'espri du roi contre les évêques. On les fit sortir honteusement de l'assemblée; et les seigneurs laïques, délibérant entre eux, firent un choix des canons qui ne les regardaient pas, ou dont l'observation devait peu les incommoder. Après quoi ils envoyèrent cette liste aux évêques, en déclarant que le roi et eux ne voulaient observer que ces canons. Ils n'eurent garde de mettre de ce nombre les règlements faits pour la restitution des biens ecclésiastiques. On le voit, ces nobles seigneurs, qui n'avaient pas le courage de combattre les Normands, avaient le courage d'insulter les évêques : au lieu de protéger les églises, les monastères et les peuples contre les pillages des Barbares, ils se donnaient le privilége de les piller eux-mêmes. C'est peut-être le seul côté par où la noblesse de France se distingul à cette époque.

Les plaintes des évêques sur la déprédation des biens ecclésiatiques se retrouvent dans les lettres d'un savant homme de ce temps Loup, abbé de Ferrières. Charlemagne avait donné à Alcuin, abb de ce monastère, la celle ou le prieuré de Saint-Josse, et Louis le Débonnaire confirma cette donation; ce qui n'avait pas empêche Lothaire d'en disposer en faveur d'un seigneur nommé Rodingue Loup plaida si bien sa cause, qu'il paraît que Lothaire lui rendit celle en question. Mais Charles, étant devenu maître de ce pays pa un nouveau partage, en fit présent an comte Odulfe. L'abbé de Ferières, qui se voyait par là privé de la meilleure partie de ses revena et hors d'état de nourrir ses religieux, écrivit à ce sujet plusieur lettres très-vives au roi Charles, pour l'engager à restituer la celle de Saint-Josse au monastère des Ferrières.

Souvenez-vous, lui dit-il, du Dieu tout-puissant qui vous a dona gratuitement la vie, la noblesse, la beauté, la puissance, la prudena et, ce qui est plus estimable, la connaissance de lui-même; et come vous ne pouvez pas reconnaître ses bienfaits par vos dons, dont i n'a pas besoin, puisqu'il possède tout, honorez-le dans la persom de ses serviteurs. Soyez-nous miséricordieux dans notre extrêmindigence. Il y a environ quatre ans que soixante et douze moina dont vous m'avez donné le soin et qui ne cessent de prier pour vou souffrent une incroyable disette d'habits, de légumes, et de poisson C'est l'extrémité où nous ont réduits les fréquentes usurpations qu'a faites des biens de notre monastère. Nous ne sommes pas en d'exercer l'hospitalité, ainsi que les premiers rois l'avaient ordonne nous ne pouvons pas même fournir à l'entretien de nos domestique L'empereur Louis, votre auguste père, avait pourvu à nos besois

à la sollicitat ajouté à nos i vait à peine f d'hui que nou accordé, nous pouvoir soula nous ne laisso prières et de père, et l'imp de ce qu'il not sommes privé vous avez auta la recevoir. Il la crainte et p que vous dites que nous du n de qui il est te pas nous accor connaît l'étend bien convienne pouvoir, il nou

a 855 de l'ère o

Loup fut of Louis, abbé de ward, abbé de charte de Charmandait, du mandait été mands comme ecclésiastiques.

qu'à nous 1.

Loup, dont le diocèse de province par le ment nommée maison paterne ui fit apprendraux. Étant de pour prendre le coup de réputa Seliguen-Stadt.

<sup>1</sup> Lupi, epist. 45

ii craignaiem
rirent l'esprit
nent de l'asix, firent un
l'observation
cette liste aux
observer que
ore les règle
s. On le voit,
combattre le
: au lieu de
re les pillages
eux-mêmes,
se distingui

LVI. - De 840

ens ecclésias de ce temps.
Alcuin, abb., et Louis le pas empéché Rodingue lui rendit le ce pays purabbé de Fere ses revena jet plusieur la celle de

vous a done
la prudence
ne; et comme
dons, dont
s la persone
otre extrêne
ouze moine
er pour von
t de poissone
pations qu'e
es pas en ét
ent ordonné
domestique
nos besois

à la sollicitation de l'impératrice, votre mère; et avec ce qu'il avait ajouté à nos revenus, nous n'étions pas encore fort riches, et on pouvait à peine fournir aux moines ce que la règle leur permet. Aujourd'hui que nous ne possédons plus le supplément qui nous avait été accordé, nous sommes contraints de souffrir le froid et la faim, sans nouvoir soulager les infirmes, les enfants, ni les vieillards. Cependant nous ne laissons pas, malgré notre misère, d'offrir tous les jours des prières et de faire tous les ans un service pour l'empereur, votre père, et l'impératrice, votre mère, quoique nous ne jouissions plus de ce qu'il nous ont donné. Restituez-nous leur aumône, dont nous sommes privés depuis longtemps. Ne vous oubliez pas vous-même ; vous avez autant besoin de faire l'aumône que nous avons besoin de a recevoir. Il est temps que vous vous laissiez toucher le cœur par la crainte et par l'amour de Dieu. Ne différez pas davantage un bien que vous dites avoir envie de faire; car vous approchez aussi bien que nous du moment où vous serez jugé par un Dieu entre les mains de qui il est terrible de tomber. N'allez pas dire que vous ne pouvez oas nous accorder notre demande, ce serait se moquer de Dieu, qui connaît l'étendue du pouvoir qu'il vous a donné. Tous les gens de bien conviennent que ce que nous demandons est juste. Il est en votre pouvoir, il nous est nécessaire, il vous est même plus avantageux qu'à nous 1.

Loup fut obligé d'écrire souvent sur la même affaire au diacre Louis, abbé de Saint-Denis et petit-fils de Charlemagne, à Marcward, abbé de Prom, et à l'archevêque Hincmar. Il paraît, par une charte de Charles le Chauve, que cet abbé obtint enfin ce qu'il demandait, du moins après la mort d'Odulfe, à qui la celle de Saint-losse avait été donnée. On regarda les nouveaux ravages des Normands comme une punition que Dieu tirait des usurpations des biens ecclésiastiques.

Loup, dont le prénom était Servat ou Servais, vint au monde dans le diocèse de Sens, vers l'an 805, de parents considérés dans la province par leur noblesse. Il fit, dans l'abbaye de Ferrières, autrement nommée Bethléem, les études qu'il n'avait pu faire dans la maison paternelle, faute de maîtres; saint Aldric, qui en était abbé, ui fit apprendre la grammaire, la rhétorique et les autres arts libéraux. Étant devenu archevêque de Sens, il envoya Loup à Fulde, pour prendre les leçons de Raban Maur, qui y enseignait avec beaucoup de réputation. Cette abbaye n'était pas éloignée de celle de Seliguen-Stadt. Ce fut une occasion à Loup de cultiver l'amitié du

<sup>1</sup> Lupi, epist. 45, Bibl. PP., t. 15.

célèbre Éginhard, qui en était abbé. Celui-ci lui prétait à lire oui transcrire les livres qui ne se trouvaient pas à Fulde, répondait à se difficultés et lui fournissait, autant qu'il était en son pouvoir, le moyens de se perfectionner dans les sciences. Dès la première lettre qui, ainsi que toutes les autres, est écrite avec beaucoup d'élégane, de politesse et de modestie, il prie de lui prêter à transcrire u exemplaire correct de la rhétorique de Cicéron, parce que le sie était plein de fautes; ensuite un exemplaire des Nuits attique, d'Aulu-Gelle, dont il n'y en avait point à Fulde. Dans une autre lette, il le consulte tout à la fois sur certains endroits difficiles de l'arith métique de Boëce, sur la prosodie exacte de certains mots latins dont une même syllabe est longue dans Donat et brève dans Catulle enfin il le prie de lui envoyer la mesure précise des grandes lettres dites onciales, pour les manuscrits. Nous verrons Loup écrire a Pape même pour lui demander des exemplaires corrects, non-seule ment d'auteurs ecclésiastiques, mais d'auteurs profanes. On voit, pa cet exemple, à quoi entre autres servaient les revenus des abbayes Loup compta depuis Eginhard entre ses maîtres. Et Éginhard hi donna des marques publiques de son amitié en lui dédiant son Trait de la Croix. Il semble même que Loup l'avait engagé à travailler su cette matière. Ce fut lui aussi qui fit naître à Raban Maur le dessei de commenter les Épîtres de saint Paul 1. Tout cela se passait avant l'année 836.

En cette année, après avoir fait de grands progrès dans les belles lettres et dans l'étude de la théologie et de l'Écriture sainte, Lou quitta l'Allemagne pour retourner en France. Il ne fut pas arrivé qu'il perdit saint Aldric, archevêque de Sens, à qui il devait son éde cation. Mais son mérite, ayant pénétré jusqu'à la cour, lui attiral bienveillance de l'impératrice Judith, qui le présenta elle-mêmei Louis le Débonnaire, son mari. Loup en fut reçu avec bonté. Le n Charles le Chauve ne lui en témoigna pas moins. Au mois de ne vembre 842, ce prince le nomma à l'abbaye de Ferrières, où il avai embrassé la profession monastique sous l'abbé saint Aldric. Quoique souhaité par ses confrères, il eut le chagrin, en acceptant la dignik d'abbé, de se voir obligé de l'ôter à Odon, devenu odieux à la cou, apparemment pour avoir pris le parti de Lothaire contre Charles. La ennemis de Loup en prirent occasion de le blâmer et de lui reproche le défaut de canonicité de sa promotion, le regardant comme un usus pateur. Il se justifia dans une de ses lettres adressée à Jonas d'Orléan et gouverna paisiblement cette abbaye tout le reste de sa vit

855 de l'ère chr Cet évêque, u'il avait com n dire son sen ue l'on avait s as l'âge de l'au lui renvoya s oi Charles, de roves, à la réi tiles à quelque e fut lui qui co ssista, en 847, aire, Louis et ons encore d'au docte abbé de Son maître, le isciple d'Alcuin é dans cette v onastère de F nbrassa ensuite II, il fut ordon prendre les ar aur, suivant l'u opre un nom l'école de ce r e de savants qu Ferrières. L'ai faire fleurir les ire, son abbé, l aison, beaucou ntage fut l'enlè e cette abbaye e inte. Il trouva à n de Ratgaire, ques. Eigil étan remplit cette cl pin, dans le roys putés pour l'ex unauté. Sur le tton, qui avais rès cette élection uvel abbé et de mont de Saint

Cet évêque, avec lequel il était en relation, lui envoya l'ouvrage u'il avait composé contre Claude de Turin, pour l'examiner et lui n dire son sentiment. Loup avait corrigé avec liberté d'autres écrits ue l'on avait soumis à sa censure; mais respectant dans celui de Joas l'âge de l'auteur et le caractère épiscopal dont il était revêtu, il lui renvoya sans y avoir rien changé. Il fut chargé, de la part du oi Charles, de travailler, conjointement avec saint Prudence de royes, à la réformation de plusieurs monastères; ses soins furent tiles à quelques-uns, d'autres continuèrent dans leur inobservance. e fut lui qui composa les canons du concile de Verneuil, en 844. Il ssista, en 847, à l'assemblée de Mersen, où les trois princes, Loaire, Louis et Charles, renouvelèrent la paix entre eux. Nous verons encore d'autres preuves de la confiance générale dont jouissait docte abbé de Ferrières.

Son maître, le bienheureux Raban Maur, qui lui-même avait été sciple d'Alcuin, devint archevêque de Mayence, en 847. Ruban était é dans cette ville même. On le mit, étant encore enfant, dans le onastère de Fulde, pour y recevoir une éducation chrétienne. Il nbrassa ensuite l'état monastique et y fit ses premières études. En )i, il fut ordonné diacre, et envoyé l'année suivante à Tours, pour prendre les arts libéraux sous Alcuin, qui lui donna le surnom de aur, suivant l'usage des savants de ce siècle de joindre à leur nom opre un nom étranger. De Tours, il revint à Fulde, où il prit soin l'école de ce monastère. Il la mit en réputation par le grand nome de savants qui en sortirent, entre autres Walafride Strabon, Loup Ferrières. L'ample bibliothèque de Fulde ne contribua pas peu à faire sleurir les sciences. Raban fut ordonné prêtre en 814. Ratire, son abbé, lui fit essuyer, comme aux autres religieux de la aison, beaucoup de mauvais traitements. Celui qu'il ressentit dantage fut l'enlèvement de ses livres et de ses mémoires. Pendant e cette abbaye était dans le trouble, Raban fit un voyage à la terre inte. Il trouva à son retour la paix rétablie à Fulde, par la déposin de Ratgaire, et l'élection d'Eigil. Il reprit donc ses leçons puques. Eigil étant mort en 822, Raban fut élu pour lui succéder. Il remplit cette charge que jusqu'en 842, qu'il se retira en decà du in, dans le royaume de Lothaire. Ses religieux lui envoyèrent des putés pour l'engager à reprendre le gouvernement de la commauté. Sur le refus qu'il en fit, ils élurent pour leur abbé, tton, qui avait été avec lui disciple d'Alcuin. Peu de jours rès cette élection, Raban revint à Fulde; et, avec l'agrément du uvel abbé et des frères, il se renferma dans une cellule sur mont de Saint-Pierre, environ à douze stades du monastère,

it à lire oui pondait à se

LVI. - De 840

pouvoir, le emière lettre d'élégance transcrire u que le sien uits attiques e autre lettre es de l'arith mots latins ians Catulle indes lettres

ip écrire a , non-seule On voit, par des abbayes Eginhard h nt son Trait travailler su ur le desseit passait avar

ns les belles sainte, Lou pas arrivé ait son édu lui attiral elle-mêmei onté. Le ni mois de no s, où il avai ric. Quoique at la dignité x à la cour, Charles. La ui reproche me un usur

as d'Orléan

de sa vie

où il se donna tout entier aux exercices de piété et à l'étude Dans ses différentes positions, Raban composa un grand nombre d'ouvrages. Premièrement, à la prière de ses moines, il écrivit son commentaire sur saint Matthieu, et le dédia à Haistulfe, archevêque de Mayence, à qui, dès l'année 819, il avait présenté son livre A l'Institution des Clercs. Ce commentaire, comme la plupart de ceur de Raban, n'est presque qu'un recueil de passages des Pères. Ven l'an 830, il envoya à Fréculfe, évêque de Lisieux, son explication su l'Octateuque, c'est-à-dire les huit premiers livres de l'Ancien Testa ment. Fréculfe l'en avait instamment prié, n'y pouvant travailler luimême, faute de livres, jusqu'à n'avoir pas une Bible entière. Rahas se conduisit si bien pendant la division de Louis le Débonnaire et à ses enfants, qu'il conserva les bonnes grâces des uns et des autres. et, en 834, il écrivit à Louis une lettre de consolation, puis il lui en voya un recueil de passages de l'Écriture, touchant le respect que doivent les enfants aux pères, et les sujets aux princes. Peu de temm après, il présenta au même empereur, à Fulde, l'explication des livre des Rois, faite à la prière de l'abbé Hilduin, et ensuite les Paralipe mènes. En 836, il dédia à l'impératrice Judith ses commentaires s Judith et Esther, parce, disait-il, qu'elle avait le nom de l'une et dignité de l'autre.

Après la mort de Louis le Débonnaire, et du fond de sa retraite, dédia à l'empereur Lothaire ses livres sur Jérémie; quelque temp après, ses commentaires sur Ézéchiel. Continuant d'écrire, il dédia l'archevêque Otgaire de Mayence, un livre pénitentiel; et à Drogos évêque de Metz, un traité des chorévêques, où il conseille aux évêque de consentir qu'ils confèrent les ordres sacrés, puisqu'ils ont la consécration épiscopale. Il répondit vers le même temps à diverses qua tions sur la pénitence, qui lui avaient été proposées par Régimbol chorévêque de Mayence. Pendant ce temps de sa retraite, il compos les vingt-deux fivres De l'Univers, qu'il adressa à Hermon, évêque d'Halberstadt, son compagnon d'étude; et, dans son épître, l'exhorte à ne pas imiter plusieurs évêques, qui s'occupaient plusieurement des affaires temporelles que de l'instruction du peuple.

Louis, roi de Germanie, ayant oui parler de ce traité De l'Université de demanda à Raban, qui le lui envoya; car ces princes aimaient scion du roi. Or s'instruire et avaient des lecteurs. Cet ouvrage traite premièreme de Dieu, puis de tous les ordres des créatures, et ne consiste presqu'en explications de noms et définitions de mots, pour servir à l'intentitions de mots, pour servir à l'intentition de mots de mo

sst tracé sur u et les lettres qu vers. Cet ouvra rê as; aussi fi Louis le Débor au pape Sengiu

Raban, étant iré de sa retra avait au moi vec son agrém our de Saint-J Trois mois ar nême fin que le charles, c'est-àes biens ecclés èrent avec lui. vec les chorévé unèrent trois j e Dieu sur leur irait pour le ro dix-sept cents Ensuite ils s'a on avait accou oupes : l'une d ient l'Écriture oyens de main abbés, avec des our en rétablir ente-un canons Chaque évêque s fera traduire e us puissent les roi ou contre communiés. Or ateurs des biens ction du roi. Or res, même les f vêque. On exha aient libres; car cuple. On donne aient condamné LVI. - De 840

et à l'étude,

and nombre

il écrivit son

archevêque

on livre De

part de ceur

Pères. Vers

plication sur

ncien Testa ravailler lui-

tière. Raban

onnaire et de des autres

uis il lui en

respect que

eu de temp

ion des livre

les Paralipe

nentaires s

e l'une et

sa retraite,

elque tem

re, il dédia

et à Drogon

aux évêqu

ont la con

liverses que

Régimbol

e, il compos mon, évêqu

on épître, i

aient plus

a peuple.

De l'Univen

es aimaient remièreme

est tracé sur un tableau dont le fond est rempli de vers héroïques; et les lettres qui se rencontrent dans la figure sont encore d'autres vers. Cet ouvrage, d'une pieuse curiosité, était d'une difficulté exré 133; aussi fut-il si estimé, que Raban le présenta à l'empereur Louis le Débonnaire, et l'envoya depuis à Rome, où il fut présenté u pape Sergius, en 844, et les annales du temps en font mention.

Raban, étant donc si connu par ses écrits et par sa conduite, fut iré de sa retraite, nonobstant son peu de santé et son grand âge ; car avait au moins soixante-dix ans. On le présenta au roi Louis, et, vec son agrément, il fut élu et consacré archevêque de Mayence, le our de Saint-Jean, 24me de juin 847.

Trois mois après, il assembla son concile par ordre du roi Louis, à nême fin que le concile de Meaux avcit été, tenu dans le royaume de harles, c'est-à-dire principalement pour remédier aux usurpations es biens ecclésiastiques. Douze évêques, ses suffragants, s'y trouèrent avec lui, entre autres saint Anscaire. Étant tous à Mayence, vec les chorévêques, les abbés, les prêtres et le reste du clergé, ils eunèrent trois jours en faisant des processions, pour attirer la grâce e Dieu sur leur concile ; puis ils résolurent qu'en chaque diocèse 🗛 irait pour le roi, la reine, leurs enfants, trois mille cinq cents no secs dix-sept cents psautiers.

Ensuite ils s'assemblèrent dans le monastère de Saint-Alban, où on avait accoutumé de tenir les conciles, et se séparèrent en deux oupes : l'une des évêques, qui, ayent avec eux des secrétaires, liient l'Écriture sainte, les canons et les Pères, pour chercher les oyens de maintenir la discipline de l'Église; l'autre troupe était abbés, avec des moines choisis, qui lisaient la règle de saint Benoît, our en rétablir l'observance. Ces conférences eurent pour résultat ente-un canons, dont voici les dispositions les plus remarquables. Chaque évêque aura des homélies pour l'instruction du peuple, et s fera traduire en langue romaine rustique et en tudesque, afin que us puissent les entendre. Ceux qui feront des conjurations contre roi ou contre les puissances ecclésiastiques ou séculières seront communiés. On prononce aussi excommunication contre les usurteurs des biens ecclésiastiques, et on implore contre eux la proction du roi. On défend aux moines la propriété et les affaires sécures, même les fonctions ecclésiastiques, sinon du consentement de siste presque. Evêque. On exhorte le roi d'empêcher l'oppression des pauvres qui aient libres; ear les serfs composaient encore la plupart du petit vait compusuple. On donne plusieurs règles pour la pénitence. Les parricides Louanges, aient condamnés à vivre errants dans le monde, à l'exemple de ses : chacult aîn : d'où ils prenaient occasion de s'abandonner aux excès de

bouche et à d'autres vices. Le concile ordonne qu'ils demeureront en un lieu, pour faire une sévère pénitence, avec défense de porter les armes ni de se marier. Il y avait des prêtres qui, étant dégradés, alaient par pénitence en divers pèlerinages. Quelques-uns ayant été tue, le concile prononce excommunication contre les meurtriers. Les prêtres feront confesser les malades et leur déclareront la pénitence qu'ils devraient faire, sans la leur imposer : leurs amis y suppléeront par leurs prières et leurs aumènes ; mais si le malade guérit, il accomplira sa pénitence. Ceux qui sont exécutés à mort pour leur crimes, ne seront privés ni des prières de l'Égise après leur mort, ni de la communion de leur vivant, s'ils sont vraiment pénitents, à l'exemple du bon larron 1.

Les évêques envoyèrent les canons au roi Louis, auquel ils donnèrent le titre de défenseur de l'Église, le priant de les appuyer de son autorité; et ils les accompagnèrent d'une lettre synodale, où le se plaignirent, entre autres choses, du peu de respect que l'on posserte de l'entre d

tait aux lieux saints.

En ce concile, on condamna une femme nommée Thiote, qui, fai sant la prophétesse, avait causé un grand trouble dans le diocèse de Constance; car elle était de ce pays, nommé alors l'Allemagne. El prétendait que Dieu lui avait révélé plusieurs choses qui ne son connues que de lui, entre autres la fin du monde, qui devait arriva cette même année. Plusieurs personnes de l'un et de l'autre sera épouvantées de ses prédictions, lui apportaient des présents et se re commandaient à ses prières; il y avait même des ecclésiastiques qua la suivaient. Étant venue à Mayence, elle fut amenée à Saint-Alban en la présence des évêques, qui, l'ayant soigneusement interrogalui firent avouer qu'un certain prêtre lui avait suggéré ce qu'el avançait, et que le désir du gain était son motif. C'est pourquoil concile la condamna à être fustigée publiquement, comme ayau usurpé le ministère de la prédication, contre les règles de l'Églis Ainsi elle cessa de prophétiser et demeura chargée d'ignominie

Walafride, condisciple de Loup de Ferrières, sous Raban, est su nommé Strabon ou Strabus, parce qu'il était louche. Né en Allemagne l'an 807, d'une famille obscure, il effi ca bientôt par ses talents l'd scurité de sa naissance. Il n'avait que quinze ans, qu'il réussissal faire des vers qui méritaient l'approbation du public, et il nous ret une petite pièce de cet âge, adressée à Ebbon, archevêque de Reime et qui n'est pas méprisable. A peine avait-il atteint l'âge de dix-lit ans, qu'il était déjà en relation avec les savants du premier ordu

fut élevé dans brassa la vie n ait se traduir et Wettin, don chenau il passa ban Maur. On 'histoire, il tra at qu'il récueill our compose ciences à Fuld lécole de cette tudia sous ce i les doctes à ur ie. Au bout de tant mort, St orsqu'il n'avait ultiver les let ermanie le dé ut en France t 849, ågé sen Quoique Stra e lui plusieurs eux est le glo out le texte de entaires de Ra es anciens inter iqués. Cet ouv touché et augr nselme de Lao ent entrer ce d us les écrits d sint eu d'explic x cents ans. U raité des Choses nposa après l mme mort. Ge r il blame et se perstitieux, me

855 de l'ère ci

Dulib ara pyci Vers silk dillék Pripales fêtes d

ndéré.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Labbe, t. 8, p. 39. - <sup>2</sup> Ann. Fuld., 847.

neureront en de porter les légradés, alns ayant été meurtriers. ont la péni. amis y sup. alade guérit rt pour leur s leur mort. pénitents,

LVI. - De 840

qui ne son t interroge é ce qu'el de l'Églisi il nous rest ue de Rein e de dix-hi

niër orde

at élevé dans l'abbaye de Reichenau, près de Constance, où il emprassa la vie monastique et fit ses premières études. Reichenau pourait se traduire par Richevel. Walafride y eut pour maîtres Tatton t Wettin, dont il rehausse le mérite et le savoir. De l'école de Reihenau il passa à celle de Fulde, et prit quelq 19 temps des leçons de Raen Maur. On croit même que ce fut là qu'étudiant la théologie et histoire, il travailla aux annales qui portent le nom de ce monastère, et qu'il recucillit les monuments des Pères, dont il se servit ensuite pour composer la glose ordinaire. Après s'être perfectionné dans les ciences à Fulde, il retourna les enseigner à Reichenau. On vit alors école de cette maison reprendre un nouveau lustre. Ermanric, qui tudia sous ce nouveau modérateur, dit qu'il réunissait tout le savoir quel ils don les doctes à une grande droiture et à une plus grande simplicité de appuyer de le. Au bout de quelques années, Rudhelme, abbé du monastère, odale, où it stant mort, Strabon fut élu à sa place. Son élection se fit en 842, que l'on per d'orsqu'il n'avait encore que trente-cinq ans. Il continua toujours à ultiver les lettres, qui faisaient ses plus chères délices. Louis de iote, qui, fai . Jermanie le députa vers son frère Charles le Chauve. Straber: moule diocèsed put en France dans le cours de cette ambassade, ie 17 de juilemagne. El 849, âgé seulement de quarante-deux ans.

qui ne son quoique Strabon soit mort à la fleur de son âge, on a cependant levait arrive de lui plusieurs écrits en prose et en vers. Le principal et le plus fal'autre sens neux est la glose ordinaire, c'est-à-dire de très-courtes notes sur ents et sen put le texte de la Bible. Strabon les tire particulièrement des comsiastiques que entaires de Raban, son maître, qui avaient paru alors, y ajoutant, es anciens interprèces, les endroits que son mattre n'avait pas exiqués. Cet ouvrage, qui doit son origine à Strabon, fut ensuite touché et augmente par plusieurs autres écrivains, nommément pourquoit nselme de Laon, Nicolas de Lire et Paul, évêque de Burgos, qui vent entrer ce qu'ils avaient trouvé de plus propre à leur dessein uns les écrits des Pères et des interprètes de l'Écriture. Il n'y a ignominie de la cerits des Pères et des interprètes de l'Écriture. Il n'y a bun, est sur a cents ans. Un autre ouvrage considérable de Strabon est son talents l'observement des offices divins. Il le réussissant de mont. Ce qu'il y dit du culte des saints impresse l'an etc. mme mort. Ce qu'il y dit du culte des saintes images est très-bien ; r il blame et ceux qui is s rejettent et ceux qui leur rendent un culte perstitieux, mai: approuve ceux qui leur rendent un honneur odéré.

Unite ses nustages en prose. Strahon a laissé beaucoup de pièces vers sin differents single II I III II sur des vies de saints, sur les incipales fêtes de l'attribe : il y att a di l'Il adresse à l'empereur Louis, MII.

à l'impératrice Judith, à l'empereur Lothaire, au roi Louis le Germaique et à d'autres grands personnages. Il y a surtout un charma petit poëme sur un petit jardin qui était devant sa cellule et qu'e cultivait de ses mains. Il en décrit les diverses plantes, leurs men et leurs vertus médicinales, avec une élégance et un naturel qui peuvent guère être surpassés. En un mot, la prose et les versés

Walafride Strabon sont d'un très-bon goût 1.

Un autre saint et savant homme continuait d'édifier et de sen l'Eglise : c'était saint Pascase Radbert. En 844, étant déjà avancée age, il fut élu abbé de Corbie à la mort d'Isaac, successeur de Va Il n'était encore que diacre, et son humilité ne lui permit jamais monter à un degré plus élevé. Sa qualité d'abbé le fit appeler, en 84 au concile de Paris, qui accorda à son monastère un privilége au glorieux pour lui-même qu'honorable et avantageux pour cette con munauté. Ce privilége regardait la liberté des élections; mais dem que Radbert eut accepté le gouvernement de cette maison, il trouvait presque plus de temps pour l'étude. Les affaires temporel ou l'occupaient au dedans ou l'obligeaient de sortir. Il s'éleva par ses religieux quelques disputes littéraires : d'autres avaient pein suivre l'austérité de la vie dont il donnait l'exemple. Tous ces mo lui firent prendre le parti d'abdiquer et de laisser à la communa la liberté de choisir un autre supérieur. Plusieurs de ses moi s'opposèrent à son dessein. Il les écouta pour un temps ; mais e il se démit de sa charge après l'avoir exercée pendant sept ans, de à-dire en 851.

Rendu alors à lui-même et à ses chers livres, qui faisaient principales délices, il ne put s'empêcher de donner des marques bliques de la joie que lui causait son affranchissement. Afin de prof de toute sa liberté, il se retira pour un temps au monastère de Sai Riquier. Là, rentré dans le sein de la philosophie, pour parlers langage, il reprit ses travaux littéraires, continua ses ouvrages i terrompus et en composa de nouveaux. De retour à Corbie, il cu tinua les mêmes exercices, c'est-à-dire l'étude et la pratique de tou les vertus. Telles furent toujours ses occupations pendant une long vie, qu'il termina, par une bienheureuse mort, le 26me d'avril, m l'an 868. Il fit voir en ce moment combien son humilité et sincère et profonde, en défendant à ses disciples d'écrire sa vie. Il fense trop scrupuleusement observée, qui nous aurait jetés dans ignorance presque totale des actions d'un si grand homme, sans secours que nous fournissent ses propres écrits. Son corps fut inhus

ans la chapell rincipale églia ar un grand no mit au nombi année <sup>1</sup>.

Saint Pascase livre de l'Ecci de, l'ont cherch Écriture et les fut dans ces tres et qu'il n res hasardées, res saints et le prunte leurs prend le sens. tre de l'Écriti ons et quelque ecque et hébraï oral, dans le de sprit et le cœu ement usage. A autres par son là, ce titre qu scase Radbert, l ripsema : de là er indigne d'ex entreprendre . vertu que dans l y avait dans le se nommait F de très-grands 4 maines comme s les unes et les ire; en quoi il profession de nt Adalard; car ver au sacerdoce ques de France, l'étude lui fit pr

Acta SS., 26 april.

on.

<sup>2</sup> Bibl. PP., t. 18. Collier, t. 18. Hist. litt. de France, i. 5.

LVI. - Best

nis le Germa

un charma

llule et qu'

leurs me

aturel qui

et les vers

er et de ser

éjà avancé

seur de Val

nit jamais

peler, en 84

rivilége au

ur cette co

; mais depr

maison, il

es temporel

s'éleva par

aient pein

ous ces mo

commun

de ses moi

s : mais e

ept ans, c'e

faisaient

marques

fin de pro

tère de Sai

our parler

ouvrages

orbie, il o

que de tor

nt une lone

d'avril, v

humilité é

re sa vie.

etés dans

mme, sans

ps fut inhu

ans la chapelle Saint-Jean, d'où il fut transféré, en 1073, dans la rincipale église, par l'autorité du Saint-Siége, qui, déterminé ar un grand nombre de miracles opérés au tombeau du pieux abbé, mit au nombre des saints que l'Église honore dans le cours de année 4.

Saint Pascase Radbert fut l'imitateur de ces sages préconisés dans livre de l'Ecclésiastique, qui, faisant leur étude du vrai et du sode, l'ont cherché dans les écrits des anciens et dans les prophètes. Écriture et les Pères furent toujours le sujet de son application; fut dans ces sources qu'il puisait la doctrine qu'il enseignait aux tres et qu'il nous a laissée dans ses écrits. On n'y voit ni conjecres hasardées, ni opinions singulières. Il ne parle que d'après les res saints et les docteurs de l'Église les plus accrédités. Souvent il nprunte leurs propres paroles ; et. lorsqu'il ne les rapporte pas, il prend le sens. Il s'applique principalement à l'intelligence de la tre de l'Écriture, appelant à son secours les plus anciennes verns et quelquefois le texte hébreu; car il avait étudié les langues ecque et hébraïque. Au sens de la lettre, il joint ordinairement le pral, dans le dessein de nourrir en même temps dans le lecteur sprit et le cœur. Quoiqu'il eût appris les belles-lettres, il en fait ement usage. Aussi humble que savant, plus il brillait aux yeux autres par son érudition, plus il s'avilissait à ses propres yeux. là, ce titre qu'il prend à la tête de presque tous ses ouvrages : scase Radbert, la balayure de tous les moines, monachorum omnium ripsema : de là ces dispositions si humbles, qui le portaient à se er indigne d'expliquer les paroles de l'Évangile; ce qu'il n'aurait entreprendre sans le désir qu'il avait d'avancer encore plus dans vertu que dans la science.

l y avait dans le monastère de Corbie un autre moine distingué, se nommait Ratramne. D'un esprit vif, pénétrant, laborieux, il de très-grands progrès dans les études. Il s'appliqua aux lettres naines comme aux sciences ecclésiastiques, et devint très-habile s les unes et les autres. Il donna une attention particulière à bien ire; en quoi il réussit à un degré très-remarquable. Il avait profession de la vie monastique, ou sous l'abbé Vala, ou sous nt Adalard; car l'époque n'en est pas certaine. Si vertu le fit er au sacerdoce. Quoiqu'il fût très-estimé du roi Charles et des ques de France, on ne lui voit ni emploi ni dignité. L'amour l'étude lui fit préférer l'obscurité du cloître à tout degré d'éléon.

Vers ce temps, il s'éleva dans la Germanie une discussion sur virginité et l'enfantement de la Mère de Dieu. Quelques-uns dissique la sainte Vierge avait enfanté de la manière ordinaire, avec de leur et avec lésion du sceau virginal; mais que, cependant, elle a toujours demeurée vierge, parce qu'elle avait conçu sans la partic pation d'aucun homme; ils ajoutaient que, si on ne pensait come eux, on supposait nécessairement que la naissance de Notre-Seigna n'était pas véritable. Quelques autres donnaient dans l'extrém contraire et soutenaient que la sainte Vierge n'avait enfanté ni de manière ordinaire ni même par la voie ordinaire. Saint Pascase écripour réfuter et redresser les premiers; Ratramne écrivit pour réfuter terdresser les seconds.

Dans deux livres De l'Enfantement de la Vierge, adressés auxiligieuses de Soissons, où il avait été élevé, saint Pascase fait voir, l'Écriture et les Pères, que la sainte Vierge a bien enfanté par la vordinaire, mais non de la manière ordinaire, avec douleur et avec sion de l'intégrité virginale; ce qui l'eût fait cesser d'être vient Comme le Christ est'scrti du sépulcre sans ôter la pierre, sans rom le sceau; comme il entre dans le cénacle par la porte, mais par porte fermée, ainsi est-il né du sein de sa mère 1. Telle est la doctit telles sont les paroles mêmes de saint Pascase Radbert, qu'il apprarticulièrement de l'autorité de saint Ambroise.

Ratramne, de son côté, montre également, par l'Écriture el Pères, que le Sauveur ne serait pas proprement né de la Vierge n'en était né par la voie naturelle, mais s'il en était sorti soit par les comme les brachmanes le disent de Bouddha; soit du cerva comme la Minerve de Jupite; soit de la cuisse, comme Back Ratramne apporte ces trois exemples. Il prouve donc, et par l'Éture et par les Pères, que le Sauveur est né de la Vierge par la naturelle, mais d'une manière miraculeuse et surnaturelle, s'ompre le sceau de l'intégrité virginale; comme il est entré par portes du cénacle sans les ouvrir; comme il est sorti du sépa sans en déranger la pierre ni en briser le sceau. Ce que Ratra appuie de l'autorité de saint Grégoire et développe avec beaucoup justesse<sup>2</sup>. Cet écrit, ayant pour titre: Que le Christ est né de la Vie est remarquable par l'ordre, la clarté et l'élégance. On ne peut guiteux écrire.

On voit donc que Pascase et Ratramne, en combattant deux opposés, ne se combattent pas entre eux, mais qu'ils s'acces

ass de l'ère chr erveilleuseme eury, qui en empe donc to rivirent en cel tte dispute ait estions inutile ent chez les Ba emiers docteu ste qu'injurieu eins de mesure rdies qui s'y 'ils citent des Ce qui est arri ur leur est ar dessus l'un c jet, mais dans rps du Seigneu n 844, Pascase nple, la doctrir la nouvelle Co vaient la leur e tte matière au ire, répond ressées.

Il s'éleva de so Lucharistie, les ux voyaient tou n voile ; les aut e chose de secre i n'était découv rps que l'on re erge, qui a souf ciel, est assis à lui dire son sen Ratramne satisf r la première q Eucharistie, il s' ent aucune mati vérité, parce qu ministère du pr une autre au de forme du pain,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De Partu Virg., l. 1. Spicil., t. 1, p. 48, édit. in-fol.— <sup>2</sup> De Nativit. de c. 8. Spicileg, t. 1.

cussion sur les-uns disais, aire, avec de andant, elle a ans la paris consait come Notre-Seigne uns l'extrémentanté ni de Pascase écrit pour réfu

dressés aux se fait voir, naté par la vi leur et avec d'être vier e, sans rom rte, mais pa est la docta t, qu'il app

tant deux a 'ils s'accal

e Nativit. Ch

erveilleusement dans la même solution et dans les mêmes termes. eury, qui embrouille cette discussion au lieu de l'éclaireir, se ompe donc tout à fait quand il avance que Pascase et Ratramne rivirent en cela l'un contre l'autre. Il ajoute : On ne voit pas que tte dispute ait eu de suite ; et il eût mieux valu ne point agiter ces estions inutiles et indécentes. Mais ces savants, élevés grossièrent chez les Barbares, n'avaient plus la sagesse et la discrétion des emiers docteurs de l'Église. Cette remarque de Fleury est aussi inste qu'injurieuse Les deux écrits de Pascase et de Ratramne sont eins de mesure et de convenance. Il y a plus : les expressione les plus rdies qui s'y rencontrent sont précisément dans les passages 'ils citent des premiers docteurs de l'Église.

Ce qui est arrivé à Pascase et à Ratramne sur la naissance du Sauur leur est arrivé sur l'Eucharistie. On a cru qu'ils avaient écrit
dessus l'un contre l'autre. Ils ont seulement écrit sur le même
jet, mais dans des vues différentes. Dans son livre intitulé : Du
rps du Seigneur, dont il dédia la seconde édition au roi Charles, vers
n 844, Pascase expose, d'une manière dogmatique et d'un style
nple, la doctrine de l'Église sur l'Eucharistie, telle que les moines
la nouvelle Corbie, chargés d'instruire les néophytes de la Saxe,
vaient la leur exposer : d'où vient qu'il compare ce qu'il dit sur
te matière au lait dont on nourrit les enfants. Ratramne, au conire, répond à deux questions particulières qu'on lui avait
ressées.

Il s'éleva de son temps une dispute entre les fidèles au sujet de lucharistie, les uns soutenant que tout y était à découvert, que les ux voyaient tout ce qui s'y passait, sans aucune figure et sans aun voile; les autres, que cela se faisait de manière qu'il y avait quele chose de secret et de caché sous les espèces du pain et du vin, i n'était découvert qu'aux yeux de la foi. On disputait encore si ce rps que l'on reçoit dans l'Eucharistie est le même qui est né de la erge, qui a souffert, qui est mort, et qui, étant ressuscité et monté ciel, est assis à la droite du Père. Le roi Charles pria Ratramne lui dire son sentiment sur ces deux points.

Ratramne satisfit par son Traité du Corps et du Sang du Seigneur. It la première question, il dit que, s'il n'y a aucune figure dans lucharistie, il s'ensuit qu'il n'y a aucun mystère, ni conséquement aucune matière à la foi. Il veut donc qu'on dise qu'il y a figure vérité, parce que le pain qui est fait le corps de Jésus-Christ, par ministère du prêtre, montre au dehors une autre chose aux sons, une autre au dedans à l'esprit des fidèles. Au dehors se représente forme du pain, qu'il était auparavant : la couleur se montre, la

ituelle : comm ministère des s mystère (tui soi Christ, mais no ng de Jésus-C s de la aphè es passages ence entre le c et le sang qu'il lous les jours et fert no paraissa vu étant sur la ésus-Christ ne ous lesquelles l e divisent en pi corps de Jésuseut dire de ce c che les sens ; qu ne sont pas le co 'ont reçu, qu'ils paissance parfait lu sacrement ; q

855 de l'ère c

souffert. Tous ces raiso irés de saint A onc avec ses ac éelle et la transs ue sur les expre chappé quelque la fin de son tr Seigneur dans le nême sur co suj orité des ancien voit, il n'y a rie Pascase Radbert l est de la justice Il y eut à cette

mais beaucoup Saxon de naissan

saveur se fait sentir; mais au dedans, on apprend qu'il y a queique chose de bien plus précieux et plus excellent, parce qu'il est divin c'est-à-dire le corps de Jésus-Christ, qui est vu, reçu et mangé, noi par les sens corporels, mais par les yeux de l'e prit fidèle. De mêm le vin, qui est fait le sacrement du sang de Jésus-Christ, par la consécration du prêtre, nous montre en sa superficie autre chose que qu'il contient au dedans. Car que voit-on, sinon la substance du visi Goûtes-en, il sent le vin, il en a l'odeur et la couleur. Mais si le considérez au dedans, ce n'est plus la liqueur du vin, mais la queur du sang de Jésus-Christ qui frappe le goût, les yeux et l'odon des ames fidèles. Et ensuite : Le pain qui est offert, étant pris de fruits de la terre, est changé au corps de Jésus-Christ par la sancification; comme le vin, quoiqu'il soit sorti de la vigne, est fait sang de Jésus-Christ par la sanctification du mystère, non pas visi blement, mais par l'opération invisible du Saint-Esprit. C'est pour quoi on les appelle le corps et le sang de Jésus-Christ, parce qu'a les prend, non pour ce qu'ils paraissent au dehors, mais pour ce qu'il sont devenus au dedans par l'opération du Saint-Esprit, et que, p cette puissance invisible, ils sont tout autre chose que ce qu'ils pa raissent visiblement. Et encore: Nous avons montré, par tout ce qui a été dit jusqu'ici, que le corps et le sang de Jésus-Christ, qui so reçus dans l'Église par la bouche des fidèles, sont des figures sele l'apparence visible; mais, selon la substance invisible, c'est véris la même manièr blement le corps et le sang de Jésus-Christ.

Ainsi la première question que traite Ratramne n'est pas des voir si l'Eucharistie est figure ou réalité, mais si, outre la réalité, et est encore figure. En cette première partie, il est parfaitement d'a cord avec saint Pascase, qui lui-même prouve expressément, da son Traité de l'Eucharistie, qu'elle est tout ensemble et vérité figure. Et, dans sa lettre à Frudegard, il dit : Si quelqu'un dit m cette chair et ce sang sont sans mystère et sans figure, il anéantif

sacrement.

La seconde question, qui tient à la première, consistait à savoir le corps de Jésus-Christ dans l'Eucharistie est précisément le mêment le mêm qui est né de la vierge Marie et qui a souffert sur la croix. La doction de Ratramne est que c'est le même corps quant à la substance, m non quant au mode: sur la croix, il était visible et palpable; da l'Eucharistie, il est impalpable et invisible. Ses adversaires disaient Mais saint Ambroise n'avoue-t-il pas clairement que ce pain et breuvage sont le corps de Jésus-Christ? Cela est vrai, répond le tramne; mais il faut prendre garde comment cela s'entend. Care Père ajoute : Ce n'est donc pas une nourriture corporelle, mais si

<sup>1</sup> Cellier, t. 19.

y a quelque a'il est divin mangé, no , par la conchose que ance du vint Mais si v n, mais la . ex et l'odon tant pris de par la sancti e, est fait non pas visi C'est pour parce qu'a pour ce qu'i , et que, pe

st pas de s a réalité, el tement d'a sément, da et vérité u'un dit a il anéantith

figures selo

it à savoiri ent le mên . La doctri stance, ma lpable : das res disaient pain et répond R tend. Caro le, mais sp

ituelle ; comme s'il disait : ne prétendez pas la connaître par le ministère des sens corporels et de la chair. Il ne se fait rien dans on nystère qui soit de leur ressort : c'est à la vérité le corps de Jéansle. De mem Chast, mais non pas d'une manière corporelle et sensible; c'ast le ng de Jésus-Christ, non pas corporel et sensible, mais spirituel et de la sphère des sens. Il prouve cette distinction par plusieurs es passages de saint Ambroise et montre qu'il met de la différence entre le corps dans et le sang qu'il y a répandu, et ce corps que les fidèles célèbrent ous les jours et le sang qu'ils houvent, le corps dans lequel il a soufert ne paraissa point à nos yeux dans l'Eucharistie comme il était u étant sur la croix. Il ajoute : Qu'on ne peut nier que le corps de ésus-Christ ne soit incorruptible ; qu'ainsi il est différent des espèces ous lesquelles les tidèles le reçoivent, puisqu'elles se corrempent et e divisent en plusieurs parties ; qu'encore que l'on dise du véritable orps de Jésus-Christ qu'il e de rai Dieu et vrai homme, cela ne se eut dire de ce qui paraît à l'exterieur dans l'Eucharistie et qui touthe les sens ; que l'Église, persuadée que les espèces et apparences ce qu'ils pe ne sont pas le corps de Jésus-Christ, demande, après que les fidèles r tout ce qu'ils receivent dans le ciel, sans voile et dans une conont reçu, qu'ils reçoivent dans le ciel, sans voile et dans une consist, qui soi paissance parfaite, ce qu'ils ont reçu sous l'image et sous les voiles lu sacrement; qu'il suit de là que le corps du Sauveur n'est pas en c'est véris la même manière dans l'Eucharistie qu'il est né de la Vierge et qu'il souffert.

Tous ces raisonnements de Ratramne sont appuyés de passages irés de saint Augustin et de saint Fulgence. Ratramne convenait ione avec ses adversaires sur le fond du mystère, sur la présence éelle et la transsubstantiation, et leur dispute ne roulait, à bien dire, ue sur les expressions. Il craignait lui-même qu'il ne lui en eût chappé quelques-unes de peu correctes ; c'est pourquoi il déclare, la fin de son traité, que les fidèles recoivent le corps et le sang du Seigneur dans le mystère de l'Eucharistie; qu'il n'a rien dit de luinême sur ce sujet, et qu'il a tâché de ne jamais perdre de vue l'auorité des anciens Pères de l'Église 1. Dans tout ceci, comme l'on roit, il n'y a rien de contraire à ce qu'enseigne, de son côté, saint Pascase Radbert. Si dans l'ouvrage il y a quelques locutions obscures, l est de la justice de les expliquer par celles qui sont plus claires.

Il y eut à cette époque un autre moine qui avait quelque science, nais beaucoup plus de témérité. Il se nommait Gothescalc, était Saxon de naissance, fils du comte Bern, et avait été offert dès son enof armiguitas 2.3

<sup>1</sup> Cellier, t. 19.



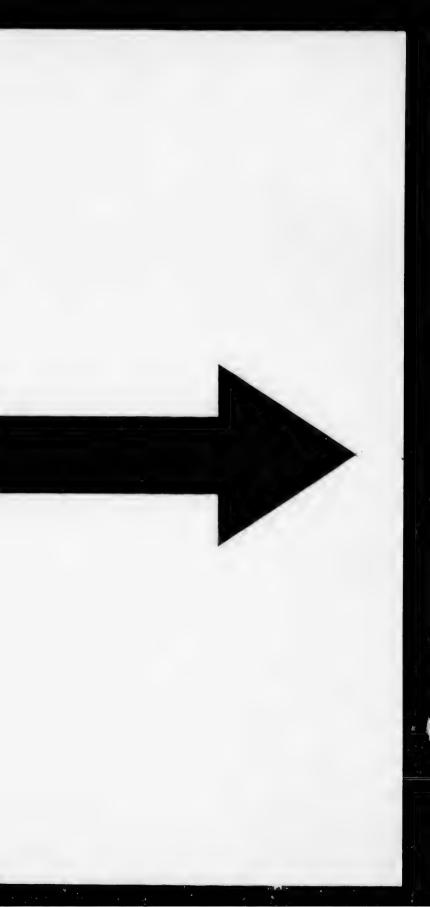



IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503 STILL SECTION OF THE SECTION OF THE

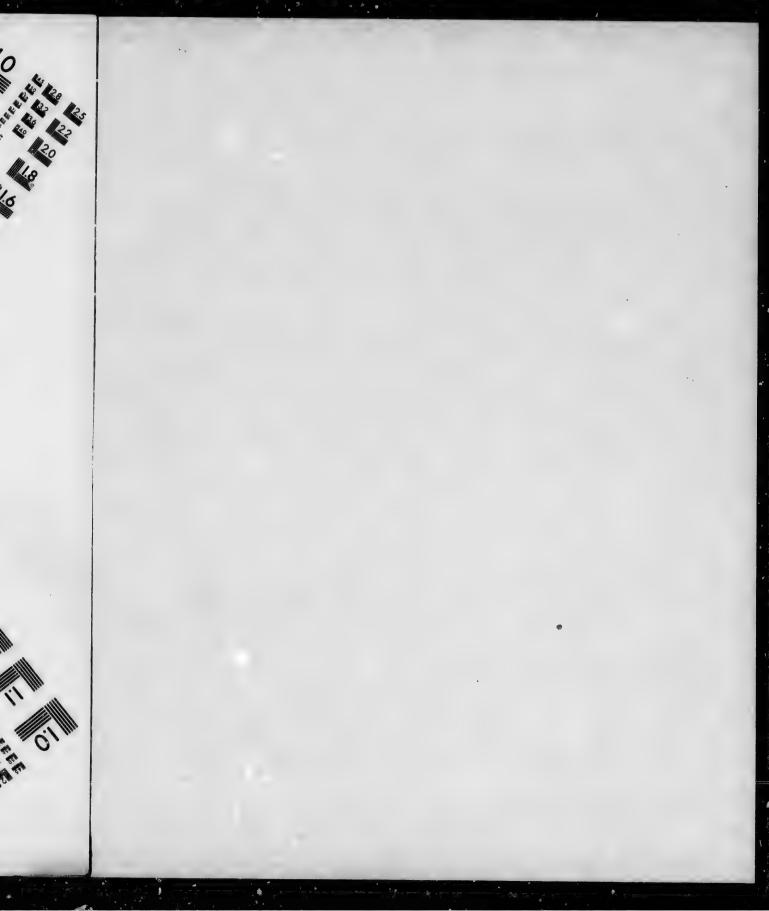

fance, par ses parents, au monastère de Fulde, dans le temps que saint Eigil en était abbé. Après y avoir vécu bien des années en moine, avoir achevé ses études et même reçu les premiers ordres sacrés, il s'avisa de réclamer contre ses vœux :' ce qui était, pour le moins, s'y prendre un peu tard. L'affaire fut portée au concile de Mayence en 829, et jugée en faveur de Gothescalc. Rabar, qui de puis 822 était abbé de Fulde, appela de cette sentence à l'empereur Louis le Débonnaire et lui présenta à cette occasion un traité qu'il avait fait exprès sur l'oblation des enfants, suivant la règle de saint Benoît. Il y a quelque apparence que ce prince engagea Otgaire à révoquer sa sentence, et que Gothescalc se trouve sinsi obligé de reprendre la vie de moine.

Ne jugeant plus à propos de retourner à Fulde, il passa au monastère d'Orbais, dans le diocèse de Soissons. Là, sous l'abbé Davon, il s'appliqua fortement à la lecture des Pères de l'Église, surtont de saint Augustin, dont il apprit par cœur un grand nombre de sentences. C'était précisément sur les matières si difficiles de la grâce, du libre arbitre et de la prédestination; matières bien dangereuses pour un esprit présomptueux et inquiet. Déjà lié avec Walafride Strabon pour avoir étudié quelque temps dans le monastère de Rechenau, Gothescale se mit en correspondance avec Ratramne et avec Loup de Ferrières. Celui-ci, s'apercevant, par les questions que lui adressait Gothescale, qu'il poussait trop loin la curiosité dans se études, lui donna à ce sujet des avis salutaires.

études, lui donna à ce sujet des avis salutaires.

Gothescale ne montra pas plus de sagesse d

Gothescale ne montra pas plus de sagesse dans sa conduite que dans ses études. Il se fit ordonner prêtre, sans le consentement de son évêque, qui était celui de Soissons, par Rigbode, chorévêque de Reims pendant la vacance du siége après l'abdication d'Ebbon. En 846, il fit le pèlerinage de Rome. A son retour, il passa quelque temps chez Éberard, comte de Frioul. Là, il lui arriva de traiter la matière de la prédestination. Ce qu'il en dit ne parut point correctà Nothingue, évêque de Vérone, qui se trouvait dans ces quartiers-là. Il en parla à Raban, alors archevêque de Mayence, qui se chargea de réfuter la doctrine téméraire que le bruit public attribuait à Gothescale. Il écrivit en ces termes au comte Éberard, qui d'ailleurs le connaissait et l'estimait:

Il s'est répandu un bruit constant dans ces quartiers, que vous avez chez vous je ne sais quel demi-savant qui enseigne que la prédestination de Dieu impose à l'homme une telle nécessité, que, quand il voudrait se sauver, et s'efforcerait, avec le secours de la grâce, d'opérer son salut par de bonnes œuvres et par une foi orthodoxe, tous ses efforts seraient inutiles s'il n'était pas prédestiné à la vie; comme

a 855 de l'ère el si Dieu, qui e forçait à nous dans le désespalut et pour prédestiné, ce et que je sois pareille doctrinciles aux exhorsalut. On dit qua fait plusieurs ce docteur cat grâce, a été le orthodoxe.

Raban mont que la prédesti faire le mal, et ajoute que mê point être prêch prudence, de p pables de le bie

Raban traite à l'évêque Nothi que si la prescie 'homme de fai penser les uns c mal, mais qu'il bon et juste. Ra Prosper et de s prévu qui sera ons pour recev périront éterne prévus. Dans ce péché et la pein cite font express Dieu le prévoit a peine que mé mais qu'il la pr D'où suit nature

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sirmond, t. 2,

si Dieu, qui est l'autour de notre salut et non de notre perte, nous forçait à nous dammer. Cette secte a déjà jeté bien des personnes dans le désespoir. Qu'est-il besoin, disent-ils, que je travaille à mon salut et pour la vie éternelle? Si je fais le bien et que je ne sois pas prédestiné, cela ne me servira de rien; au contraire, si je fais le mal et que je sois prédestiné, le mal que je fais ne me nuira en rien, parce que la prédestination de Dieu me fera acquérir la vie éternelle. Une pareille doctrine cause un grand scandale et rend les Chrétiens indociles aux exhortations, en les faisant présumer ou désespérer de leur salut. On dit que votre nouveau docteur, pour soutenir ses opinions, a fait plusieurs extraits des ouvrages de saint Augustin. Mais ce Père, ce docteur catholique, en combattant les pélagiens, ennemie de la grâce, a été le défenseur de cette grâce et non le destructeur de la foi orthodoxe.

Raban montre ensuite, par saint Augustin et par caint Prosper, que la prédestination divine n'impose aucune nécessité à l'homme de faire le mal, et que le penser ou le dire serait une horrible impiété. Il ajoute que même le dogme catholique de la prédestination ne doit point être prêché à tort et à travers, mais avec grande discrétion et prudence, de peur de scandaliser les faibles qui ne seraient pas capables de le bien entendre 1.

Raban traite la même matière plus au long dans une lettre adressée al'évêque Nothingue lui-même. Il y montre, par l'Écriture et les Pères, que si la prescience et la prédestination divines imposaient nécessité à l'homme de faire bien ou mal, Dieu ne serait plus juste de récompenser les uns et de punir les autres ; que Dieu prévoit le bien et le nal, mais qu'il ne prédestine ou n'ordonne d'avance que ce qui est on et juste. Raban le prouve principalement par l'autorité de saint Prosper et de saint Augustin. Il conclut qu'il faut croire que Dieu a prévu qui seraient bons et méchants; qu'il n'a prédestiné que les ons pour recevoir la vie éternelle ; mais que, pour les méchants, qui périront éternellement, il ne les a pas prédestinés, mais seulement prévus. Dans ces dernières paroles, Raban confond deux choses, le péché et la peine qui lui est due. Cependant les auteurs mêmes qu'il rite font expressément cette distinction. Ils disent que, pour le péché, Dieu le prévoit seulement et ne le prédestine pas ; mais que, pour a peine que mérite le péché prévu, non-seulement Dieu la prévoit, pais qu'il la prédestine, la préordonne comme une chose juste . D'où suit naturellement qu'il y a une double prédestination: l'une

assa au moabbé Davon, surtout de abre de sende la grâce, dangereuss c Walafride atère de Reitions que lui sité dans ses

LVI. - De 846

temps que

années en

niers ordres

ait, pour le

u concile de

pan, qui da

a l'empereur

n traité qu'il

ègle de saint

ea Otgaire à

obligé de re-

conduite que centement de corévêque de on d'Ebbon. assa quelque de traiter la int correct à quartiers-la. e chargea de ait à Gotheseurs le con-

que la préque, quand grace, d'onodoxe, tous vie; comme

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sirmond, t. 2, p. 1341. — <sup>2</sup> Sirmond, t. 2, p. 1328. B. C., p. 1334. D., p. 1336. A. C.

des bons, à la grâce et à la gloire ; l'autre des méchants, non pas au péché, mais à la punition du péché prévu. Pour n'avoir pas pris garde à cette distinction et pour n'avoir voulu admettre, du moins quant au mot, d'autre prédestination que celle à la grâce et à la gloire. Raban se jette gratuitement dans un fâcheux embarras, et donne imprudemment à Gothescale un avantage dont ce sophiste ne and the second s

manquera pas de profiter.

Obligé de quitter l'Italie par suite de ces lettres de Raban, Gothescale écrivit contre lui pour se défendre 1. Cette défense roulait sans doute sur ces deux questions : La prédestination impose-t-elle nécessité à l'homme? La prédestination est-elle simple ou double! Gothescale parcourut la Dalmatie, la Pannonie et le Norique, où i n'aura pas manqué de répandre ses opinions. Enfin il vint à Mayence. Aussitôt Raban assembla son concile vers le commencement d'oc tobre 848, et le roi Louis le Germanique y assista. Gothescale y présenta un écrit où il disait qu'il y a deux prédestinations; et que, comme Dieu, avant la création du monde, a prédestiné incommutablement tous les élus à la vie éternelle, par sa grâce gratuite, de même il a prédestiné à la mort éternelle tous les méchants, à cause de leurs démérites. Il blamait Raban de dire que les méchants m sont pas prédestinés à la damnation, mais qu'elle est seulement prévue. Car, disait-il, Dieu connaît par sa prescience qu'ils auron un mauvais commencement et une fin encore pire, et il les a prédestinés à la peine éternelle. On voit avec quelle adresse Gothescale sut profiter de l'avantage que Raban lui avait donné. D'une question secondaire il fait la question principale, pour accuser lui-même sot juge, au lieu de répondre sur l'accusation primitive, dont il ne di mot dans son écrit, savoir : La prédestination impose-t-elle nécessité à l'homme?

Il y eut, notamment sur ce dernier point, un interrogatoire et um discussion de vive voix, dont il est à regretter que nous n'ayons par le procès-verbal. Il ne nous reste que la lettre suivante de l'arche vêque Raban à l'archevêque Hincmar de Reims, auquel Gothescal fut renvoyé. Nous avons cru devoir vous donner avis qu'un moin vagabond nommé Gothescalc, qui se dit prêtre de votre diocèse, es venu d'Italie à Mayence, séduisant les peuples par de nouvelles superstitions et une doctrine pernicieuse sur la prédestination. Il enseign que Dieu prédestine au mal comme au bien et qu'il y a des homms qui ne peuvent se corriger de leurs péchés ni de leurs erreurs, à caus de la prédestination qui les entraîne malgré eux à leur perte, comm

à 855 de l'ère si Dieu les w opinions de peu à Maye trine: et. av pieux roi, ne vous le fassi pas la libert peuples. Car tiens, en qui salut. A quo le Seigneur ? viterai pas; a vivre mal, j's écrit ce mot avons reconn plus en détai qu'il convien

pour nous 4. Tel est le prélats de sor interrogé et o que l'expositi peu fidèle, pa Hincmar cite en entier cet qu'il rapporte les a entendu l'intérêt de ce

Renvoyé à treize évêques de l'État. Aya incorrigible, reçu contre le son évêque, qu treté et son in cile d'Agde et en prison, co ecclésiastiques perpétuel siler publiquement.

<sup>1</sup> Hincmar, De Præd., c. 21.

<sup>1</sup> Labbe, t. 8, 1

nts, non pas voir pas pris e, du moins grâce et à la embarras, et sophiste ne

de Raban, fense roulait mpose-t-elle ou doublet orique, où i tà Mayence. cement d'oc escale y preons; et que, incommutagratuite, de ants, à cause méchants m st seulement qu'ils auron il les a prée Gothescale une question i-même son ont il ne di elle nécessité

gatoire et un s n'ayons pa e de l'archeel Gothescak qu'un moine e diocèse, es nouvelles suon. Il enseigne des homma reurs, à causs perte, comm

si Dieu les avait créés incorrigibles et pour les damner. Ayant oul ces opinions de la bouche de ce moine dans notre concile tenu depuis peu à Mayence, nous l'avons condamné, lui et sa pernicieuse doctrine; et, avec l'agrément et même par ordre de Louis, notre trèspieux roi, nous avons pris la résolution de vous l'envoyer, afin que vous le fassiez renfermer en quelque lieu de votre diocèse, où il n'ait pas la liberté d'enseigner ses erreurs et de séduire davantage les neuples. Car, à ce que j'ai appris, il a déjà perverti bien des Chrétiens, en qui il a éteint le zèle et l'ardeur qu'ils avaient pour leur salut. A quoi bon, disent-ils, me donner tant de peine pour servir le Seigneur ? Si je suis prédestiné pour la mort éternelle, je ne l'éviterai pas ; au contraire, si je suis prédestiné pour la vie, j'aurai beau vivre mal, j'arriverai certainement au repos éternel. Nous vous avons écrit ce mot de lettre pour vous informer de la doctrine que nous avons reconnue être enseignée par ce moine. Vous pourrez apprendre plus en détail ses sentiments de sa propre bouche, et déterminer ce qu'il convient de faire. Que le Seigneur vous conserve en santé. Priez pour nous 4. Job ten i up seither da

Tel est le jugement qu'un des plus pieux et des plus savants prélats de son temps porta des sentiments de Gothescalc, aprèa l'avoir interrogé et oui en plein concile. Cependant Fleury donne à entendre que l'exposition que Raban fait ici de la doctrine de Gothescalc est peu fidèle, parce qu'elle n'est pas exactement conforme à l'écrit que Hincmar cite de Gothescalc. Mais d'où sait-il que Hincmar rapporte en entier cet écrit? Ensuite Raban ne dit point que les blasphèmes qu'il rapporte soient contenus dans l'écrit en question ; il assure qu'il les a entendus de la bouche même de Gothescalc. Enfin il était de l'intérêt de ce dernier de donner le change.

Renvoyé à Hincmar, Gothescalc fut jugé, à Kiersy-sur-Oise, par treize évêques assemblés, par ordre du roi Charles, pour les affaires de l'État. Ayant été examiné en ce concile, il fut jugé hérétique et incorrigible, et comme tel déposé de l'ordre de prêtrise, qu'il avait reçu contre les règles, de Rigbode, chorévêque de Reims, à l'insu de sonévêque, qui était Rothade de Soissons. D'ailleurs, pour son opiniâtreté et son insolence, il fut condamné, suivant les canons du concile d'Agde et la règle de saint Benoît, à être fouetté de verges et mis en prison, comme s'étant ingéré mal à propos d'affaires civiles et ecclésiastiques. On lui fit défense d'enseigner, et on lui imposa un perpétuel silence. La sentence fut exécutée à la rigueur : il fut fouetté publiquement, en présence du roi Charles, obligé de brûler ses

<sup>1</sup> Labbe, t. 8, p. 52.

écrits, et renfermé dans l'abbaye d'Hautvilliers, du diocèse de Reims; car Hincmar ne s'en flait pas à Rothade, son évêque.

Nous n'avons pas non plus les actes de ce concile, mais seulement quelques lignes d'une ancienne chronique. Hincmar, qui fut l'Ame de cette assemblée, n'en dit pas plus. Seulement on voit par la suite qu'il se méprit, comme Raban, sur les deux prédestinations, ne voulant en admettre qu'une, et prétendant obliger Gothescale à penser de même. Cette méprise faisait oublier la question principale, donnait à Gothescale un avantage considérable, lui conciliait l'intérêt de bien des personnes, d'autant plus qu'on le voyait plus maltraité.

Il sut profiter de cet état de choses, et publia de sa prison deux confessions de foi : l'une plus courte, l'autre plus ample, mais toutes deux dans le même sens. Je crois, dit-il dans la première, que Dieu a prédestiné gratuitement les élus à la vie éternelle, et que, par son juste jugement, il a prédestiné les réprouvés à la mort éternelle, à cause de la prescience très-certaine de leurs démérites. Car le Seigneur dit lui-même: Le prince de ce monde est déjà jugé. Ce que saint Augustin explique ainsi: C'est-à-dire qu'il est destiné irrévocablement au feu éternel. Notre-Seigneur dit encore: Celui qui ne croit pas est déjà jugé, c'est-à-dire, dit saint Augustin, le jugement est déjà fait, quoiqu'il n'ait pas encore paru. Après plusieurs autres passages de saint Augustin, il cite saint Grégoire, saint Fulgence et saint Isidore.

L'autre confession de foi de Gothescalc est adressée à Dieu en forme de prière. Il insiste sur son immutabilité, dont l'éternité de ses décrets est une suite. Il dit que la prédestination est une en ellemême, quoiqu'elle soit double par ses effets : comme saint Augustin dit que la charité est double par rapport à Dieu et au prochain. Il souhaite, en faveur des moins instruits, de soutenir ce qu'il croit être la vérité, dans une assemblée publique, devant la mu tude du peuple fidèle, en présence du roi, des évêques, des pretres, des moines et des chanoines. Qu'il lui soit permis de faire l'épreuve de sa doctrine, en passant de suite par quatre tonneaux pleins d'eau bouillante, d'huile et de poix, et enfin par un grand feu. Que s'il en sort sain et sauf, on reconnaisse la vérité de sa doctrine; s'il craint de s'y exposer, ou ne va pas jusqu'au bout, qu'on le fasse périr par le feu 1.

Dans ces deux professions de foi, Gothescalc ne parle que de la double prédestination: question secondaire; mais il ne dit pas un mot de la question principale, si la prédestination imposait à l'homme

une nécessi paroles, qui ment. Ce fi secondaire poser nette justifier ain destination, tent et l'ens

Cependar
pour le con
raconte ce q
a employés
dre l'office l
la communi
diocèse, po
dont il voya
sache, sur l
double préd

En effet, lettre où il c Ratramne fu saint Pruder sainte et des la vérité des questions dé et en quel se tous général entendre, d'a Pardule de l'automne d J'avais souha chant les que obligé de vo mettre que l Il s'étend ens l'Église 1.

A la fin de qui s'était pa envoya la gr même avait

<sup>1</sup> Cellier, t. 19, p. 204 et 205.

<sup>1</sup> Bibl. PP., 1

VI. - De 840

diocèse de que

s seulement

fut l'Ame de

par la suite

nations, ne

othescale à

rrincipale.

iait l'intérét

s maltraité. Orison deux

mais toutes

e que Dieu

ue, par son

éternelle, à

Car le Sei-

gé. Ce que né irrévoca-

qui ne croit

igement est

eurs autres

Fulgence et

à Dieu en

'éternité de

une en elle-

nt Augustin

prochain. Il

e qu'il croit

recres, des 'épreuve de

oleins d'eau

Que s'il en

; s'il craint se périr par

le que de la

dit pas un tà l'homme une nécessité fatale : erreur à laquelle nous verrons, par ses propres paroles, qu'il revenait à travers tous ses détours, et tenait opinistrément. Ce fut une faute à Hincmar de se méprendre sur la question secondaire ; de laisser de côté la question principale, au lieu de la poser nettement, de citer les paroles précises du coupable, et de justifier ainsi sa sentence. En ne voulant pas admettre la double prédestination, il semblait condamner les Pères de l'Église, qui l'admettent et l'enseignent.

Cependant Hincmar écrivit à saint Prudence, évêque de Troyes, pour le consulter sur la manière de réprimer Gothescalc. Il lui raconte ce qui s'était passé dans le concile, et tous les moyens qu'il a employés pour le convertir, et demande s'il doit l'admettre à entendre l'office le jeudi saint ou le jour de Pâques, ou même lui donner la communion. D'un autre côté, Hincmar écrivit aux reclus de son diocèse, pour les précautionner contre les erreurs de Gothescalc, dont il voyait que plusieurs prenaient le parti, non pas, que l'on sache, sur la fatalité nêcessitante de la prédestination, mais sur la double prédestination, que Hincmar combattait mal à propos.

En effet, Ratramne, moine de Corbie, écrivit à Gothescale une lettre où il censurait librement cet écrit d'Hincmar, à qui la lettre de Ratramne fut rendue par les gardes de Gothescalc. D'un autre côté, saint Prudence de Troyes fit un recueil de passages de l'Écriture sainte et des Pères, principalement de saint Augustin, pour prouve la vérité des deux prédestinations. Il y traitait aussi deux autres questions délicates : En quel sens Dieu veut sauver tous les hommes, et en quel sens Jésus-Christ est mort pour tous. Il dit que c'est pour tous généralement, mais non pour tous spécialement, où il faut sousentendre, d'une manière efficace. Il envoya ce traité à Hincmar et à Pardule de Laon, du consentement d'un concile tenu à Paris vers l'automne de l'an 849. Prudence mit en tête une lettre où il dit : l'avais souhaité de traiter avec vous à l'amiable et en particulier touchant les questions proposées ; n'en ayant pas eu la liberté, j'ai été obligé de vous écrire, vous priant principalement de ne pas permettre que l'on attaque de votre temps l'autorité de saint Augustin. Il s'étend ensuite à prouver combien cette autorité est grande dans l'Eglise 1

A la fin du mois de mars 850, Hincmer écrivit à Raban tout ce qui s'était passé jusque-là dans l'affaire de Gothescale, dont il lui envoya la grande confession de foi avec l'écrit que Hincmar luimême avait adressé aux reclus, la lettre de Ratramne et l'ouvrage

<sup>1</sup> Bibl. PP., t. 15.

de Prudence. Raban s'excuse sur sa vicillesse et ses infirmités de répondre à ces écrits; et, pour faire connaître ses sentiments sur la prédestination, il envoie à Hincmar les deux traités qu'il en avait écrits à Nothingue et à Éberard. Il ne laisse pas de traiter encore assez au long la matière en cette lettre à Hincmar, et l'exhorte à ne plus souffrir que Gothescalc écrivit ou parlât à personne, déclarant qu'il ne veut pas conseiller qu'on lui donne la communion. Dans cette lettre, Raban craint toujours d'admettre la prédestination des méchants à la peine, persuadé que ce serait admettre leur prédestination au péché; il regrette beaucoup de voir traiter avec tant d'animosité des questions inutiles. Quant à la volonté de Dieu de sauver tous les hommes, et la mort de Jésus-Christ pour tous, il entend ces paroles tout bonnement avec saint Ambroise, sans excepter personne.

Le roi Charles le Chauve ayant demandé à Loup de Ferrières son sentiment sur le libre arbitre, la prédestination et la rédemption, Loup lui expliqua succinctement ce qu'il en avait appris dans l'Écriture et dans les Pères. Mais, voyant que sa doctrine était suspecte, il composa sur ces trois questions un traité où il dit, sur la première: Que le libre arbitre a été vicié par le péché d'Adam; « que, tant qu'il n'est pas guéri par la grâce de Jésus-Christ, il ne peut aucun bien dans l'ordre du salut. Sur les deux prédestinations, il observe que celle des réprouvés à la peine ne répugne à plusieur personnes, même à des évêques de réputation et de savoir, que parce qu'ils craignent qu'en l'admettant ils ne soient obligés de dire que Dieu n'a créé quelques hommes que dans la vue de les punir, et qu'il les condamne injustement, puisqu'il n'a pas été en leur pouvoir d'éviter le péché, ni conséquemment les supplices qui en sont la peine. Nous verrons qu'en effet Gothescale tirait de là des conséquences de cette nature. Enfin, sur la rédemption de Jésus-Christ pour tous les hommes, il finit par saint Chrysostôme, qui dit : Qu'il est mort non-seulement pour les fidèles, mais encore pour tout le monde. Loup de Ferrières témoigne un grand désir de pouvoir con-

Ratramne, à la demande du même roi Charles, composa également un ouvrage de la prédestination. De tous ceux que l'on fit à cette époque sur cette matière, il n'y en a point qui soit mieux écrit en tout sens, et dont la doctrine soit plus solidement établie. Il trace son plan en peu de mots. Comme la prédestination est un mystère profond, il croit, pour en faciliter l'intelligence, devoir commencer

cilier les hommes et les choses 2.

par traiter veraine sage ce plan, il qu'un tissu presque nul providence à la grâce e ce premier l tion des gene goire le Gran

Dans le se mément sair Cassiodore, nels, en con moins il ne s que les méch éternelles; m péché qui le beaucoup, et coup plus d'u premier. Il y bien que Dier voulaient pas peine, tomba ouvrage, il pr que la questio devait croire faire à son livi donnât connai

Cet écrit d qu'au milieu lides études é d'autres siècles l'on ne trouver

Hincmar et soutenue par le écrire, de leur ne se trouve pl C'était un homoué. Il sayait le

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sirmond, t. 2, p. 1295. — <sup>2</sup> Bibl. PP., t. 15. Sirmond, t. 2.

<sup>1</sup> Bibl. PP., 1.

LVI. - De \$40 infirmités de iments sur la qu'il en avait traiter encore exhorte à ne ne, déclarant union. Dans estination des eur prédestiec tant d'ani. eu de sauver ous, it entend

ans excepter

Ferrières son rédemption, appris dans ine était susil dit, sur la d'Adam; et Christ, il ne destinations. e à plusieurs ir, que parce de dire que les punir, d en leur pouqui en sont à des consé-Jésus-Christ rui dit : Qu'il pour tout le pouvoir con-

nposa égaleue l'on fit à mieux écrit blie. Il trace un mystère commencer

par traiter de la providence divine en général, par laquelle la souveraine sagesse de Dieu règle tout ce qui se fait dans le monde. Sur ce plan, il divise son ouvrage en deux livres. Le premier, qui n'est qu'un tissu continuel de passages de l'Écriture et des Pères, sans presque nulle réflexion de l'auteur, est tout employé à établir la providence de Dieu, et, par suite, la prédestination gratuite des élus à la grâce et à la gloire. Les Pères dont il est fait plus d'usage dans ce premier livre sont : saint Augustin, l'auteur du Traité de la Vocation des gentils, qu'il cite sous le nom de saint Prosper, saint Grégoire le Grand et le prêtre Salvien.

Dans le second livre, il montre, par l'Écriture et les Pères, nommément saint Augustin, saint Fulgence, saint Isidore de Séville et Cassiodore, que Dieu a prédestiné les méchants aux supplices éternels, en conséquence de la prévision de leurs péchés; que néanmoins il ne s'ensuit nullement ni que Dieu prédestine au péché, ni que les méchants soient nécessités à périr et à souffrir les peines éternelles; mais que c'est leur malice qui les porte au péché, et leur péché qui les conduit à la peine. C'est sur quoi Ratramne insiste beaucoup, et ce qu'il développe en profond théologien. Il fait beaucoup plus d'usage de raisonnement dans ce second livre que dans le premier. Il y montre que ceux qui, comme Hincmar, admettaient bien que Dieu prédestine la peine éternelle aux méchants, mais ne voulaient pas admettre que Dieu prédestine les méchants à cette peine, tombaient en contradiction avec eux-mêmes. En finissant son ouvrage, il prie le roi Charles de ne point le rendre public jusqu'à ce que la question eût été examinée, et que l'on fût convenu de ce qu'on devait croire sur cette matière. Que si on trouvait des corrections à aire à son livre, il demandait qu'on les fit, mais aussi qu'on lui en donnat connaissance 1.

Cet écrit de Ratramne est une preuve, entre plusieurs autres, qu'au milieu du neuvième siècle, il y a mille ans, les bonnes et soides études étaient loin d'être perdues, ni même négligées. Il y a l'autres siècles, même de ceux qui se disent siècles de lumières, où 'on ne trouverait peut-être pas si bien.

Hincmar et Pardule, voyant la doctrine des deux prédestinations outenue par les écrits de Prudence, de Loup et de Ratramne, firent crire, de leur côté, par un diacre nommé Amalarius, dont l'ouvrage ne se trouve plus, et par Jean Scot ou Érigène, c'est-à-dire Irlandais. Cétait un homme de très-petite taille, d'un esprit vif, pénétrant, enoué. Il savait le grec, et traduisit en latin les ouvrages de saint Denys,

<sup>1</sup> Bibl. PP., 1. 15,

à la prière du roi Charles. It avait fort étudié la dialectique et la philosophie humaines; mais il n'était pas grand théologien, ni même grand philosophe. Ce n'était au fond qu'un sophiste superficiel, hardi subtil, grand discoureur, souvent caustique. Ainsi Charles le Chauve qui l'admettait dans sa familiarité et à sa table, lui ayant demand un jour pendant le repas : Quelle différence y a-t-il entre un Scote un sot ? Sire, répliqua le sophiste, il y a tout juste la largeur de le table. Un homme de ce caractère n'était guère propre à traiter con venablement une des questions les plus profondes et les plus délicates de la théologie; et les deux évêques, Hincmar et Pardule, en le choisissant pour leur avocat, ne firent pas preuve de beaucoup de dis cernement. Jean Scot commence son traité par cet axiome : Que tout question peut être résolue par ces quatre règles, savoir : la division la définition, la démonstration et l'analyse. Après quoi, s'abandonnant aux fausses subtilités de sa dialectique, il prétend démontrer pe ses raisonnements philosophiques qu'il n'y a qu'une prédestination Il avance même quelques propositions erronées sur la damnation qui, selon lui, ne consiste que dans une privation ; d'où il concle que Dieu ne peut, à proprement parler, ni la prédestiner ni la pré voir. Il cite quelquefois saint Augustin, mais plus pour la forme ga pour connaître et suivre sa doctrine.

Cet ouvrage, divisé en dix-neuf chapitres, ayant paru, Venilo. archevêque de Sens, en envoya un extrait, divisé aussi en dix-ner articles, à saint Prudence, évêque de Troyes, le priant d'en réfute les erreurs. Prudence crut y trouver celles de Pélage et d'Origène et en fut épouvanté. Pour s'en assurer mieux, il chercha le livre ente de Jean Scot, et, l'ayant trouvé, l'auteur lui parut absolument pér gien. Il entreprit donc de le réfuter, en 852, par un traité de même titre, De la Prédestination, divisé de même en dix-neuf chapitres, y rapporte les paroles de Scot et y répond pied à pied. Scot préter dait qu'avec ses quatre règles de philosophie on pouvait résoud toute sorte de questions; que la prédestination et la prescience Dieu étaient l'essence de Dieu, comme sa volonté, sa sagesse ; quel prédestination et la prescience sont une même chose; que l'hom pouvait, avec le don de la grâce coopérante, retourner à Dieu; qu la prédestination est en Dieu substantivement et non relativement que, comme il n'y a qu'une charité, il n'y a qu'une prédestination Saint Prudence fait voir que les règles de la sagesse mondaine ne sa fisent point pour résoudre toutes sortes de questions ; qu'il est besi pour cela de la grâce et de la foi qui opère par la charité, de l'étil sérieuse et de la science des divines Écritures; que la prescience et prédestination n'étant en Dieu que relativement aux créatures, elle

a 855 de l'ère
ne sont poin
la prédestin
choses qu'il
qu'il ne prédestin
concevoir le
grâce préver
ainsi nomme
dons ni ne le
soutiennent de
bitre sans le
tout à la grâc
détestons pas
impose aux c

Les mêmes église crut né docteur fame res ouvrages. ion. Son trai Dans son quai le Pélage, rec ont il ne disa re arbitre ; le ations une fo ustement con arler de la se ermé dans une e le convainci sévèrement ttres synodiqu vaient condam eigne une préc oint blâmable, est Scot qui es ques. Que si le s réprouvés à é de mal faire ie; car c'est un i ne veut pas c 'un à l'être. Il mme. Il a péc

Bibl. PP., t. 15

. LVI. - Dose

ique et la phi

gien, ni meme

perficiel, hardi.

rles le Chauve.

vant demande

tre un Scote

largeur de k

à traiter con-

plus délicate

ile, en le choi

lucoup de dis

me : Que touk

r : la division

oi, s'abandon

démontrer pe

rédestination.

la damnation

l'où il conclu

iner ni la pré

r la forme qu

paru, Venilos

ssi en dix-ner

nt d'en réfute

et d'Origène

a le livre entic

solument pél

aité de mêm

of chapitres.

I. Scot préten

ıvait résoude

prescience de

agesse ; quel

que l'homm

r à Dieu ; qu

relativement

rédestination

ndaine ne su

u'il est besoi

ité, de l'étud rescience et l réatures, elle

ne sont point la substance de Dieu; qu'il y a de la différence entre la prédestination et la prescience, puisque Dieu prévoit plusieurs choses qu'il ne prédestine pas, comme sont les péchés des hommes, et qu'il ne prédestine rien qu'il n'ait prévu ; que l'homme ne peut même concevoir le dessein de travailler à son salut sans le secours d'une grâce prévenante. Quant à l'hérésie de Gothescale, que Scot avait ainsi nommée expressément, saint Prudence dit : Nous ne la défendons ni ne la tenons; mais comme nous détestons les pélagiens, qui soutiennent que l'on peut faire quelque chose de bon par le libre arbitre sans le secours de la grace, et ceux, s'il en est, qui attribuent tout à la grâce seule et détruisent le libre arbitre, de même nous ne détestons pas moins ceux qui rêvent que la prédestination divine impose aux créatures une force nécessitante 1.

Les mêmes extraits de Jean Scot ayant été portés à Lyon, cette glise crut nécessaire d'y répondre, et en chargea le diacre Florus, locteur fameux dès le temps d'Agobard, dont il reste encore d'aures ouvrages, et qui avait déjà donné un discours sur la prédestinaion. Son traité contre Jean Scot est semblable à celui de Prudence. Dans son quatrième chapitre, Scot avait signalé trois hérésies : celle e Pélage, reconnaissant le libre arbitre sans la grâce ; une seconde, ont il ne disait pas l'auteur, reconnaissant la grâce seule sans le lire arbitre ; la troisième, de Gothescalc, imposant par les prédestiations une force nécessitante. Florus répond que la première a été ustement condamnée par l'Église, mais qu'il n'a jamais entendu arler de la seconde ; qu'à l'égard de Gothescale, condamné et enrmé dans une prison depuis plusieurs années, on serait plus en état e le convaincre d'erreur et de le réfuter si ceux qui l'avaient traité sévèrement eussent envoyé, suivant la coutume de l'Église, des ttres synodiques à tous les évêques, pour les informer de ce qu'ils raient condamné dans ce malheureux moine. Que si Gothescalc enigne une prédestination double quant à ses effets, en cela il n'est pint blâmable, puisqu'elle est fondée sur l'Écriture et les Pères; est Scot qui est blâmable de la nier par ses argumentations sophisques. Que si le même Gothescale soutient que cette prédestination s réprouvés à la peine impose à quelqu'un d'entre eux la nécesé de mal faire, voilà qui est absolument contraire à la foi catholile; car c'est une absurdité et une impiété extrême de dire que Dieu, i ne veut pas que personne soit mauvais, nécessite ou pousse quel-'un à l'être. Il en est de tous les réprouvés comme du premier mme. Il a péché de son seul et plein gré, mais il a subi malgré lui

Bibl. PP., t. 15, cap. 4 et Recapitul. definit. 10, cap. 4, sec. 1.

la peine de son péché. Ainsi en sera-t-il au jugement derniet, où les méchants seront précipités dans la fournaise ardente. Voilà done quelle nécessité l'Église de Dieu reconnaît dans la prédestination divine à l'égard des réprouvés, la nécessité du jugement, mais non la nécessité du péché. Quiconque dit que Dieu a imposé ou impose à l'homme la nécessité de pécher, celui-là profère manifestement contre Dieu un horrible blasphème, puisqu'en disant qu'il pousse au péché, il le fait auteur du péché <sup>1</sup>.

Voilà comme le diacre Florus, ou plutôt l'église de Lyon, flétri, au neuvième siècle, le dogme impie qui suppose que Dieu nécessite l'homme au péché par la prédestination, et qui fait ainsi Dieu même auteur du péché de l'homme; dogme impie enseigné par l'impoteur Mahomet et renouvelé depuis par Luther, Calvin et Jansénius.

Gothescale lui-même envoya de ses écrits par un moine à Amolo, archevêque de Lyon, le priant instamment de les lire. Amolon, la ayant reçus, demeura longtemps en doute s'il devait répondre à un homme excommunié; ce qui semblait un mépris des évêques qui l'avaient condamné. D'un autre côté, il paraissait contre la charité de rejeter les prières d'un malheureux. Il prit donc un tempérament qui fut d'écrire à Gothescale, mais d'adresser la lettre à Hincman, son métropolitain. Voici comme il parle à Gothescale: Lorsque vou étiez encore en Germanie, nous avons oul de vous des bruits fâcheux que vous semiez des nouveautés et que vous agitiez des question insensées et indiscrètes. Depuis, nous avons reçu, tant par d'autra que par vous, plusieurs de vos écrits où nous voyons pleinement va erreurs.

Amolon les réduit à six: 1° Aucun de ceux qui ont été rachete par le sang de Jésus-Christ ne peut périr. 2° Le baptême et les autres acrements ne sont donnés que pour la forme et d'une manière ille soire à ceux qui périssent après les avoir reçus. 3° Les fidèles que périssent n'ont point été incorporés à Jésus-Christ et à l'Eglise qua ils ont été régénérés. 4° Tous les réprouvés sont tellement prédatinés de Dieu à la mort éternelle, qu'aucun d'eux n'a pu ni ne par être sauvé. 5° La prédestination des réprouvés à leur perte est au irrévocable que Dieu est immuable. 6° Dieu et ses saints se réjouind de la perte de ceux qui ont été prédestinés à la damnation éternelle Telle était donc l'hérésie de Gothescale, d'après ses propres écits

Amolon réfute chacune de ces erreurs avec beaucoup de calme de charité et, en même temps, de force. Ce que vous dites d'abor nous déplait surtout souverainement : que nul ne peut périr apri

avoir été ra doublement des Chréties role de l'Apo deront pas la reniera deva qui nous me pas mis d'hi que tous ceu de Jésus-Chi tous, qui avo mort; et con et nous a lav parlant de cei et s'attirent

à 855 de l'ère

soutenir que la une manièr tandis que l'A cacement con que ceux qui céleste et par peuvent plus qui foule aux plequel il a été celui qui a vio votre conscien ferez périr un

En second

Ce qui nous que ceux des Christ et à l'Égment jamais contrair l'Esprit-Saint c dans leur péch nembres du (pour en faire lencore : Ne sav'Esprit-Saint l'Dieu, Dieu le p Ce qui nous

<sup>1</sup> Bibl. PP., t. 15, c. 4.

derniet, où e. Voilà done rédestination nt, mais non sé ou impose anifestement d'il pousse au Lyon, flétrit

LVI. - De 810

Dieu nécessite si Dieu même par l'imposet Jansénius. ne à Amolon, les épondre à un évêques qui tre la charite empérament, e à Hinemar. Lorsque vou units fâcheux des question t par d'autre

e et les aute manière illa-Les fidèles qua l'Eglise qua ement prédapu ni ne per perte est au les se réjouire tion éternelle propres écris oup de calme s dites d'abor ut périr apre

leinement vo

avoir été racheté par le sang du Christ; car cette proposition est doublement contraire à la foi catholique. Si vous soutenez qu'aucun des Chrétiens une fois baptisé ne peut périr, vous allez contre la parole de l'Apôtre disant aux Chrétiens mêmes: Les injustes ne posséderont pas le royaume de Dieu; et contre la parole du Christ, qui reniera devant son Père ceux qui le renieront devant les hommes, et qui nous montre les vierges folles exclues du festin pour n'avoir pas mis d'huile dans leurs lampes. Ou bien, si vous ne croyez pas que tous ceux qui ont reçu le baptême ont été rachetés par le sang de Jésus-Christ, vous allez contre cette parole de saint Paul: Nous tous, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, nous l'avons été en sa mort; et contre cette parole de saint Jean: Le Seigneur nous a aimés et nous a lavés de nos péchés dans son sang; et contre saint Pierre parlant de certains hérétiques: Ils nient le Seigneur qui les a rachetés, et s'attirent une prompte perdition.

En second lieu; ce qui nous déplaît bien fort, c'est de vous voir soutenir que le baptême et les autres sacrements ne sont donnés que u une manière illusoire à ceux qui périssent après les avoir reçus; tandis que l'Apôtre enseigne, au contraire, que ces mystères sont efficacement conférés, même à ceux qui périssent. Il dit aux Hébreux que ceux qui ont été illuminés par le baptême, qui ont goûté le don céleste et participé à l'Esprit-Saint, et qui ensuite retombent, ne peuvent plus être régénérés par un nouveau baptême; et que celui qui foule aux pieds le Fils de Dieu, profane le sang du testament par lequel il a été sanctifié, mérite des supplices bien plus grands que celui qui a violé la loi de Moïse. Et aux Corinthiens: Quoi donc? par votre conscience éclairée, mais peu charitable et peu discrète, vous ferez périr un frère faible pour qui Jésus-Christ est mort?

Ce qui nous déplait en troisième lieu, c'est de vous voir soutenir que ceux des fidèles qui périssent n'ont jamais été incorporés au Christ et à l'Église, n'ont jamais été ses membres, et conséquemment jamais Chrétiens: car comment le seraient-ils s'ils n'appartiennent au corps de Jésus-Christ, s'ils ne sont ses membres? Tandis qu'au contraire l'Apôtre appelle membres du Christ et temples de l'Esprit-Saint ceux mêmes qui peuvent pécher grièvement et périr lans leur péché. Ne savez-vous pas, dit-il, que vos corps sont les nembres du Christ? Irai-je donc prendre les membres du Christ pour en faire les membres d'une prostituée? A Dieu ne plaise! Et encore: Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit-Saint habite en vous? Si quelqu'un profane le temple de Dieu, Dieu le perdra.

Ce qui nous déplait extrêmement, en quatrième lieu, c'est que

vous souteniez que tous les réprouvés sont tellement prédestinés de Dieu à la mort éternelle, qu'aucun d'eux n'a pu ni ne peut être sauvé. Penser et parler de la sorte, qu'est-ce autre chose que de proférer contre Dieu un horrible blasphème, si sa prédestination leur impose cette irrévocable nécessité, en sorte qu'ils ne puissent jamais rien faire pour leur salut? Cette erreur ou plutôt cette atroce impiété est contraire à l'Écriture, qui dit de Dieu : Il n'a commandé à personne de mal faire et n'a donné à personne un temps pour pécher 1. Le juge des vivants et des morts renverse lui-même ce furieux mensonge. Retirez-vous de moi, maudits, dira-t-il à ceux qui seront à gauche; allez au feu éternel, qui a été préparé au diable et à ses anges. Et pourquoi? Parce que j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger: j'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. Par où l'on voit évidemment qu'ils sont damnés, non parce qu'ils n'ont pu faire les œuvres de leur salut, mais parce qu'ils ne l'ont pas voulu. Aussi le psalmiste dit du même juge : Vous rendrez à chacan selon ses œuvres. Il ne dit pas selon vos préjugés, comme s'efforce de le soutenir cette extravagante et furibonde doctrine, dans le seul but de perverti les auditeurs. La foi catholique tient, au contraire, trèsfermement que le diable même et ses auges n'ont jamais été rédestinés à être tels; mais qu'avant voulu être tels par leur faute, il leur a été préparé les supplices du feu éternel.

En cinquième lieu, nous ne détestons et n'abhorrons pas moins votre emportement contre ceux qui sont dignes de la mort éternelle, allant jusqu'à dire qu'ils sont prédestinés à la perdition aussi irrévocablement et aussi immuablement que Dieu lui-même est immuable. Vous allez jusqu'à exhorter les évêques de prêcher cela aux peuples, afin que, puisqu'ils ne peuvent éviter la damnation qui est prédestinée, ils leur allégent au moins un peu les peines qui leur sont préparées. De grâce, dans quel endroit de l'Écriture avez-vous jamais lu de pareilles choses? dans quel saint et catholique docteur de l'Église les avez-vous trouvées? Pourquoi ne pas faire une pareille exhortation au diable et à ses anges? car que laissez-vous de plus à ceur dont vous soutenez la damnation également irrévocable? Cette impiété si atroce est en contradiction avec la foi de l'Église, qui croit ue le diable et ses anges sont tombés sans remède; mais que les hommes, même impies, s'ils reconnaissent leurs péchés, s'ils les

hommes, même impies, s'ils reconnaissent leurs péchés, s'ils les pleurent, s'ils les confessent, s'ils implorent la divine miséricorde, touveront, sans aucun doute, les portes de l'indulgence ouvertes. Que vous a donc fait le genre humain? que vous a fait l'Église? que

vous ont fa vouliez abomiséricord pour que tion? En v païen, mai

En sixièn Dieu et de vous ne ces que l'Écritu la mort et r leurs: Auss mort du péc

A ces six En septième dans votre co prit d'erreur pasteurs des vous les fou vous re par chrétienne : tiques tous co de vos sentim évêque cathol Dieu, même une vaine ins arrogance plu vain\_a par to songes; et voi retranché du c rité, et privé d êtes demeuré destiné au feu. lion et d'ameri une sacrilége a vous lancez de ez, mais centre est que dans ar vos écrits, riez humbleme

<sup>1</sup> Ecel., 15, 21.

à 855 de l'ère chr.]

édestinés de e peut être que de protination feur ssent jamais roce impiété andé à perur pécher 1. urieux menui seront à ble et à ses m'avez pas nné à boire. parce qu'ils

ne l'ont pas

rez à chacun

s'efforce de

s le seul but

ntraire, très-

été médes-

faute, il leur pas moins ort éternelle, aussi irrévot immuable. aux peuples, est prédestisont prépaus jamais lu r de l'Église ille exhortaplus à ceux e? Cette imse, qui croit mais que les nés, s'ils les miséricorde.

ce ouvertes.

Eglise ? que

vous ont fait dans l'Église tant de proches et de frères, pour que vous vouliez absolument leur fermer la porte si grande et si ouverte de la miséricorde divine? Quel ecclésiastique fidèle a jamais prêché ainsi pour que vous ne rougissiez pas de l'inculquer avec tant d'obstination? En vérité, c'est là une dureté, non pas de Chrétien, mais de païen, mais de Satan.

En sixième lieu, nous détestons de même ce que vous dites de Dieu et de ses saints : qu'ils se réjouiront de la perte de ceux que vous ne cessez de dire prédestinés à l'éternelle damnation; tandis que l'Écriture nous dit, au contraire, expressément : Dieu n'a pas fait la mort et ne se réjouit pas dans la perdition des vivants 1. Et ailleurs: Aussi vrai que je vis, dit le Seigneur Dieu, je ne veux pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive?.

A ces six erreurs, l'archevêque Amolon ajoute le reproche suivant. En septième lieu, deux maux très-graves nous ont absolument déplu dans votre conduite : l'un, c'est que, misérablement trompé par l'esprit d'erreur et d'orgueil, vous déchirez les Pontifes de Dieu et les pasteurs des églises par tant d'injures, d'outrages et de malédictions, vous les foulez aux pieds avec tant de mépris et d'insolence, que vous re paraissez pas avoir un atome de patience et de modestie chrétienne; car, entre autres, vous ne craignez pas d'appeler hérétiques tous ceux qui, par zèle pour la foi, résistent à l'extravagance de vos sentiments, et vous osez les appeler rabaniques, du nom d'un évêque catholique, homme de bien et savant. Et vous ne craignez pas Dieu, même après être tombé dans tous ces piéges du démon, par une vaine instabilité d'esprit et de corps, et par une curiosité et une arrogance plus vaines encore. Et vous ne rougissez pas d'être convain a par tout le monde et partout de tant d'erreurs et de mensonges; et vous ne vous affligez pas de ce que, depuis tant d'années, retranché du corps de l'Église par la condamnation d'une juste sévérité, et privé de toute communion avec les hommes de bien, vous ètes demeuré comme un tronc inutile et comme un sarment aride destiné au feu. Mais, de plus, votre bouche est pleine de malédicion et d'amertume; et, devenu un arc pervers en méprisant avec une sacrilége audace l'Église, votre mère, et ses Pontifes, vos pères, ous lancez des flèches, non pas pour le Seigneur, comme vous penez, mais centre le Seigneur. Il y a un autre mal dans votre conduite, est que dans tout ce que vous dites et pensez, comme on le voit er vos écrits, jamais, suivant l'usage des hommes de bien, vous ne riez humblement personne, jamais vous ne vous soumettez au sen-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sap., 1, 13. - <sup>2</sup> Ezech., 33, 11.

timent et à l'autorité de personne, jamais vous ne dites ce que la piété a coutume de dire : De grâce, excellent homme ou bon frère, si je me trompe dans ce que je dis, excusez ma faiblesse, instruisez mon ignorance, et vous me trouverez docile ; car je suis prêt à recevoir avec reconnaissance tout ce que la vérité daignera déclarer. Mais vous vous fiez tellement à votre manière de voir, vous vous glorifiez tellement de contempler la vérité en elle-même, que, dans vos écrits, vous ne priez pas même Dieu de vous faire connaître quelque chose de meilleur.

Amolon conjure enfin Gothescalc de revenir à lui-même et de rentrer au sein de l'Église par une sincère obéissance à ses Pontifes, l'assurant qu'on le recevrait avec charité, et que tout le monde intercédera pour lui. Il finit par lui citer ce canon du concile d'Orange, présidé par saint Césaire: Nous croyons aussi, suivant la foi catholique, qu'après avoir reçu la grâce du baptême, tous les baptists peuvent et doivent, s'ils veulent travailler fidèlement, avec le secous et la coopération du Christ, accomplir ce qui regarde le salut de leur âme. Mais qu'il y en ait quelques-uns de prédestinés au mal par la puissance divine, non-seulement nous ne le croyons pas, mais s'ily en a qui veuillent croire une telle impiété, nous les anathématisons avec horreur 1.

Telle est la lettre remarquable de l'archevêque Amolon au moine Gothescalc. On y voit jusqu'où allait l'impiété et l'orgueil de cet hérétique : impiété qui a été renouvelée par Luther, Calvin et Jansénius. On y voit avec quel calme et quelle force Amolon la réfute.

Amolon mourut peu de temps après, vers l'an 852. Il était fot habile, même dans la langue hébraïque. On lui attribue que que autres écrits sur la prédestination, et un recueil de sentences tirés des ouvrages de saint Augustin sur les matières de la grâce. Il nou reste aussi de lui un traité contre les Juifs, avec une lettre à Théobold, évêque de Langres, qui l'avait consulté sur un événement fot singulier.

Quelques moines vagabonds avaient apporté comme de Rome de reliques d'un saint dont ils disaient avoir oublié le nom, et les avaient déposées dans l'église de Saint-Bénigne de Dijon. Théotbold, que était alors évêque de Langres, ne voulut pas recevoir ces reliques jusqu'à ce que ces moines lui en eussent fourni les attestations convenables. On ne laissa pas de les exposer malgré lui à la vénération des peuples; et il s'y fit un grand concours, que la nouveauté et un dévotion mal réglée y attirèrent. Mais on y vit une espèce de mirack

bien extrao tendues rel battaient, to et après les marque de

Ce specta encouragea ou quatre vulsifs, don triste que bi rôle; et, apr avec agilité, naient en a publiaient q d'abord que étrange pers tôt avec la p plus contagio symptômes o d'Amolon, e envoyant son nement, en q

Amolon co ces prétendu afin qu'on ne vulsions ne s moins des pr qui n'ont ni posent à être porté ces ma aumônes qu'o à prolonger o de Dieu, aux les malades ne fussent frappe tout cela n'arr ou par les illu sont dépourvu vanité?

C'est pourque sévérité épisco Seigneur une n

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sirmond, t. 2, p. 1135.

bis ce que la bid ter pur bon frère, base, instruisez et gret à recerra déclarer, ous yous gloue, dans you

me et de renses Pontifes, monde interile d'Orange, t la foi cathos les baptisés ce le secous e salut de leur u mal par la as, mais s'ily athématisons

itre quelque

lon au moine leil de cet hélvin et Janséla réfute. 2. Il était fon oue que lques ntences tirés

ntences tirés grâce. Il nou ettre à Théolvénement for de Rome da

, et les avaient héotbold, qui cas relique, estations con la vénération veauté et un cee de mirade

bien extraordinaire. Plusieurs de ceux qui venaient honorer ces prétendues reliques enéraient dans d'horribles convulsions; ils se débattaient, tembaient à la renverse, paraissaient hors d'eux-mêmes; et après les plus violents mouvements, ils se relevaient sans aucune marque de blessure.

Ce spectacle attira bientôt une plus grande foule de curieux, qui encouragea les acteurs et en multiplia le nombre. On vit jusqu'à trois ou quatre cents personnes, qui, frappées de ces mouvements convulsifs, donnèrent dans l'église de Saint-Bénigne une scène aussi triste que bizarre. De jeunes filles et de jeunes femmes jouèrent leur rôle; et, après avoir éprouvé ces convulsions ou les avoir contrefaites avec agilité, elles ne voulaient plus quitter l'église, où elles se donnaient en spectacle. Si elles retournaient dans leurs maisons, elles publiaient qu'elles y éprouvaient les mêmes accidents. Ce n'était d'abord que des personnes de la lie du peuple qui jouèrent cet étrange personnage; mais des femmes de qualité se mélèrent bientôt avec la populace pour gressir ce concours, et, comme rien n'est plus contagieux que le fanatisme, on ne tarda pas à voir les mêmes symptômes dans d'autres églises. Tout ce détail est tiré de la lettre d'Amolon, en réponse à celle que Théotbold lui avait écrite en lui envoyant son chorévêque, Engelram, pour le consulter sur cet événement, en qualité de son métropolitain.

Amolon conseille à l'évêque de faire incessamment ôter de l'église ces prétendues reliques, et de les faire enterrer ailleurs secrètement, afin qu'on ne puisse plus les aller honorer. Il soutient que ces convulsions ne sont que des impostures d'hommes artificieux, ou du moins des prestiges du démon, qui aime à tromper les personnes qui n'ont ni foi ni bon sens, et qui, par leur vaine curiosité, s'exposent à être séduites ; que c'est l'intérêt et l'amour du gain qui avait porté ces malheureux à contrefaire ces accès convulsifs, et que les aumônes qu'on leur avait faites en conséquence les avaient engagés à prolonger ces scènes. Car, dit-il, quand a-t-on vu dans les églises de Dieu, aux tombeaux des martyrs, de pareils prodiges par lesquels les malades ne fussent pas guéris, mais ceux qui se portaient bien fussent frappés et devinssent hors d'eux-mêmes? Qui ne voit que tout cela n'arrive que par les artifices de quelques hommes pervers, ou par les illusions des démons, qui se jouent ainsi des personnes qui sont dépourvues de sens, vides de foi et pleines de curiosité et de vanité? angichemos og stemp, semble og te to sciencies.

C'est pourquoi, conclut Amolon, revêtez-vous de la force et de la sévérité épiscopales, pour empêcher qu'on ne fasse de la maison du Seigneur une maison de trafic et une caverne de voleurs. Exterminezen ces diaboliques fictions, qui captivent honteusement les sens et la raison d'une si grande multitude d'hommes, et surtout de femmes. Proscrivez ce vain et pernicieux concours, qui n'est utile ni au salut de l'âme ni à la santé du corps. Ordonnez que chacun aille à sa paroisse, et y donne aux pauvres ce qu'il donnait pour le profit de ces hommes vains et trompeurs. Les fletions cesseront dès qu'on cessera de donner; ou, si quelqu'un persiste encore à feindre des convulsions, il faudra, à coups de fouet, le contraindre de confesser son imposture 1.

Hincmar, zyant reçu la lettre d'Amolon pour Gothescale, écrivit à Amolon une lettre, où il exposa la manière dont ce moine avait été jugé à Mayence et à Kiersy, et le sommaire de sa doctrine. Il oblige aussi Pardule, évêque de Laon, à écrire à Amolon sur ce sujet, et à leurs lettres ils joignirent celle de Raban à Nothingue, évêque de Vérone. Dans la sienne, Hincmar donnait toujours lieu à des difficultés, en ne voulant admettre qu'une prédestination; ensuite, comme il n'envoyait pas l'interrogatoire ni les propres paroles de Gothescale, mais seulement le sommaire de sa doctrine, c'était un nouveau motif ou prétexte d'en suspecter la parfaite exactitude; enfin, plus homme d'affaires que théologien, les idées d'Hincman n'étaient pas toujours assez justes, ni son langage assez précis. Autant de circonstances qui retardaient le parfait éclaircissement d'un controverse déjà très-difficile en soi.

Ce fut saint Remi, successeur d'Amolon, qui reçut ces lettres, o du moins qui y fit réponse par un livre ou mémoire. Ce mémoire n vaut pas l'excellente lettre d'Amolon. Il paraît même que Remin connaissait pas cette lettre, non plus que les écrits de Gothescale; car il lui semble incroyable que ce moine eût avancé les proposition qu'on lui attribuait, et il trouve excessive la sévérité dont on avait usé à son égard. Venant à la question de la prescience et de la prédestination divines, il pose sept règles de foi qu'il explique d'une minière catholique d'après l'Écriture et les Pères. Sur la question de savoir en quel sens Dieu veut sauver tous les hommes, saint Rem de Lyon convient que plusieurs Pères entendent que Dieu veut la sauver tous, dans ce sens conditionnel, s'ils le veulent eux-mêmes. Il ne voit dans cette interprétation qu'un inconvénient à prévenir, qui serait de laisser croire que le commencement du salut vint dels volonté humaine. Au reste, ajoute-t-il, comme toutes ces choses son si obscures, si profondes et si perplexes, nous ne voudrions pas qu'i y eût, à cet égard, parmi nos frères et nos bien-aimés aucune dis-

Plus loin, ire qu'elles : vons vu qu'il e l'Apôtre : ui, dans l'Ép elon la consc liguer là-dess er à Hincmar as admettre l iste et que les spèce d'incon rédestinée aux estinés à la pe Ce qui donn était un livre lemi de Lyon u'il avait raiso Hinemar, voy rminait pas, v uthentique. Il le à Kiersy, a ants:

1. Dieu a cre bre arbitre, et, érât dans la se bre arbitre, a p é qu'une mas hoisi de cette a râce pour la vi u'il a laissés da tient, et il ne le t juste, il leur

oute contention of the content of th

<sup>1</sup> Amolon. Post Agobard. Baluz.

les sens et la t de femmes, ile ni eu salut aille à sa paprofit de ces qu'on cessera e convulsions, er son impos-

LV1: - De 840

calc, écrivit à
coine avait été
ine. Il obliga
ir ce sujet, a
ne, évêque de
na des difficon; ensuite,
es paroles de
ne, c'était un
e exactitude;
es d'Hinema
z précis. Ausement d'un

es lettres, ou mémoire ne que Remin Gothescale: proposition dont on avail et de la préue d'une maquestion de s, saint Remi Dieu veut les eux-mêmes. à prévenir, lut vint de la a choses son ions pas qu'i aucune disoute contentieuse ni aucune définition téméraire, mais que l'en déendit plutôt, sans hésitation, ce qu'il y a de certain. Quant à ce qui st demeuré incertain et douteux parmi les grands docteurs euxnêmes, nous voudrions qu'en respectât le pour et le contre, puisque i l'un ni l'autre ne paraît faux ou contraire à la foi; nous voudrions ue, sur ces questions peu claires, on travaillât à ramener les esprits aquiets à la modestie, plutôt que de les condamner avec une rigueur xcessive 1.

Plus loin, parlant des actions des païens, Remi de Lyon semble ire qu'elles sont toutes mauvaiscs; se méprenant, comme nous vons vu qu'il est arrivé à saint Augustin, sur le sens de ces paroles le l'Apôtre: Tout ce qui n'est pas selon la foi est péché. Paroles ui, dans l'Épître de saint Paul, veulent dire: Tout ce qui n'est pas elon la conscience est péché <sup>2</sup>. Mais nous verrons saint Remi s'exliquer là-dessus d'une manière plus correcte. Il fait voir en particuer à Hincmar, et avec heaucoup de justesse, qu'il avait tort de ne as admettre la prédestination à la peine, puisque c'était une chose iste et que les Pères sont d'accord là-dessus. Il y avait d'ailleurs une spèce d'inconséquence à dire, comme il faisait, que la peine était rédestinée aux réprouvés, mais que les réprouvés n'étaient pas préstinés à la peine <sup>3</sup>.

Ce qui donnait lieu à Hincmar et aux siens de s'aheurter en ceci, était un livre intitulé *Hypomnesticon*, attribué à saint Augustin. emi de Lyon soutient qu'il n'en est pas. Et les critiques conviennent n'il avait raison.

Hinemar, voyant que la controverse ne s'éclaircissait ou ne se rminait pas, voulut faire quelque chose de plus précis et de plus athentique. Il tint, par ordre du roi Charles, un second conle à Kiersy, au mois de mai 853, et y dressa les quatre articles suiants:

1. Dieu a créé l'homme dans la justice, sans péché, et avec le bre arbitre, et, en le plaçant dans le paradis, il a voulu qu'il persérât dans la sainteté et la justice; mais l'homme, abusant de son bre arbitre, a péché et est tombé par là, et le genre humain n'a plus é qu'une masse de perdition. Alors Dieu, qui est bon et juste, a hoisi de cette masse de perdition ceux qu'il a prédestinés par sa râce pour la vie, et il leur a préparé la vie éternelle. Pour les autres l'il a laissés dans la masse de perdition, il a prévu qu'ils se damneuent, et il ne les a pas prédestinés à la damnation mais, parce qu'il st juste, il leur a prédestiné une peine éternelle. C'est pourquoi

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bibl. PP., t. 15, n. 12 et 13, p. 678. — <sup>2</sup> G. 22. — <sup>3</sup> Ibid., 28 et 30.

nous disons qu'il n'y a qu'une prédestination de Diau, laquelle carne le don de la grâce, ou la rétribution de la justice.

2. Nous avons perdu dans le premier homme la liberté de non arbitre, mais nous l'avons recouvrée en Jésus-Christ. Nous avez pour le bien le libre arbitre aidé et prévenu de la grâce, et no avons pour le mai le libre arbitre abandonné de la grâce. Nous avon donc le libre arbitre, parce que, par la grâce, il a été délivré et guar de blessé et corrompu qu'il était.

3. Dieu, qui est tout-puissant, veut que tous les hommes sois auvés; mais ceux qui sont sauvés, le sont par la grâce de celui que les a sauvés, et ceux qui sont damnés, le sont par leur faute.

4. Comme il n'y a pas d'homme, qu'il n'y en a jamais eu, et qu'n'y en aura jamais, dont Jésus-Christ n'ait pris la nature, il n'y pas d'homme, il n'y en a jamais eu, et il n'y en aura jamais, po qui Jésus-Christ n'ait souffert. Quoique tous ne soient pas rache par le mystère de sa passion, ce n'est pas que le prix ne soit as abondant, mais c'est qu'il y a des infidèles et d'autres qui ne cros pas de la foi qui opère par le charité; car le remède qui opère salut de l'homme, et qui est composé de notre faiblesse et de la vai divine, a en soi de quoi être utile à tous. Mais si on ne le prend pa ce remède, il ne guérit pas. Tels sont les quatre articles d'Hincma qui furent signés par le roi Charles, les évêques et les abbés à concile 1.

Ces articles ayant été portés à Lyon, l'archevêque Remi et si église y découvrirent plusieurs propositions louches et peu réfléche Le pieux archevêque de Lyon crut devoir les signaler dans un én ayant pour titre : De l'attachement inviolable à la vérité. Il trom d'abord à redire que, dans le premier article, en parlant de l'état arginel du premier homme, les évêques de Kiersy n'aient fait aucumention de la grâce, mais seulement du libre arbitre, supposant que premier homme eût pu persévérer dans la justice par son librarbitre seul; tandis que, sans la grâce, aucune créature raisonnable in ange ni homme, n'a jamais pu, ni ne peut, ni ne pourra jamaêtre, demeurer et persister dans la justice et la sainteté. Ce sont la paroles de saint Remi de Lyon 2.

Cette observation, qu'il appuie de saint Augustin, de saint Aubroise et du concile d'Orange, nous paraît des plus justes et des plus capitales. A elle seule, bien comprise, elle suffit pour éclaireit question de la nature et de la grâce : question si embrouillée pluther, Calvin et Jansénius. Elle indique nettement que le premis

855 de l'ère o omme n'a pa ême temps i de sainteté, le. En sorte ature, mais u elle-même. Saint Remi remier article n ne parle pa as que parce dépendamme est pas cathe ême article, c ants, sans vo stinés à cette ns les derniè il n'y a qu'u la grâce, ou

même? Saint Remi oposition du mme la liber sus-Christ; ca ace de Jésuss hommes ne nisqu'ils ne son sent-ils que to nt le libre arbi ivé de la puiss bi're, ils peuve pelque bien, et honnéteté hum ais que ce mêr conserve les bi antages tempo seule hormêtet vie éternelle:

ne la prédestin

grace à l'éga

ors, pourquoi

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Labbe, t. 9, p. 56. — <sup>2</sup> Bib'. PP., t. 15, p. 70?, c. δ.

C. 4, p. 704.

iberté de nob ist. Nous avo grâce, et no ice. Nous avos

Iv. LVI. - Dott

ı, laquelle cu

nommes soice de celui que faute.

lélivré et gué

nais eu, et qu' nature, il n'y a jamais, pa nt pas rachei ix ne soit au s qui ne crois de qui opèn se et de la van e le prend pa cles d'Hincme t les abbés à

e Remi et se peu réfléchie r dans un écrité. Il trom nt de l'état co ent fait aucu supposant que par son libre raisonnable pourra jame eté. Ce sont le

de saint Anstes et des plour éclaireit mbrouillée p omme n'a pas été créé dans un état purement naturel, mais qu'en seme temps il a été élevé par la grâce à un état surnaturel de justice de sainteté, où il pouvait persévérer avec la grâce, mais non sans le. En sorte que la grâce n'est pas une simple restauration de la ature, mais une élévation gratuite et ineffable de la nature au-dessus elle-même.

Saint Remi de Lyon trouve encore mauvais que, dans ce même remier article, en disant que Dieu a élu les uns selon sa prescience. ne parle pas non plus de la grâce; comme si Dieu n'avait élu les ns que parce qu'il prévoyait de leur part des bonnes œuvres faites dépendamment de sa grâce, et par le seul libre arbitre : ce qui est pas catholique 1. Enfin, il trouve inconséquent que, dans le éme article, on dise que la peine éternelle est prédestinée aux méants, sans vouloir admettre toutefois que les méchants soient préstinés à cette peine. Cette inconséquence d'Hinemar est flagrante ns les dernières paroles de l'article : C'est pourquoi nous disons l'il n'y a qu'une prédestination de Dieu, laquelle concerne le don la grâce, ou la rétribution de la justice. En effet, n'est-ce pas dire e la prédestination divine, une en soi, est double dans ses effets ; grâce à l'égard des élus, de justice à l'égard des réprouvés? Mais ors, pourquoi ne pas parler comme les autres, puisque l'on pense même?

Saint Remi trouve encore blâmable, du moins équivoque, cette oposition du second article : Nous avons perdu dans le premier mme la liberté de notre arbitre, mais nous l'avons recouvrée en sus-Christ; car, observe-t-il, si les infidèles, qui n'ont pas reçu la ace de Jésus-Christ, ont perdu le libre arbitre en Adam, ni Dieu ni shommes ne peuvent plus les condamner pour le mal qu'ils font, nisqu'ils ne sont pas libres de ne pas le faire. Aussi les saints Pères sent-ils que tous les hommes, même ceux qui ne sont pas Chrétiens, nt le libre arbitre, mais affaibli par la prévarication d'Adam, mais ivé de la puissance et de l'innocence originelles; que, par ce libre bi're, ils peuvent encore vouloir le mal, ils peuvent encore vouloir pelque bien, et même le faire, mais par une affection humaine, pour onnêteté humaine : ce qu'il prouve par un texte de saint Augustin. ais que ce même libre arbitre aime, comprenne, reçoive, pratique conserve les biens divins par une affection divine, non pour quelques antages temporels, mais pour les récompenses éternelles; non pour seule homnéteté de la vie présente, mais pour la seule béatitude de vie éternelle : voilà ce qu'il ne peut, s'il n'est inspiré, excité, illuminé, aidé et comme ressuscité par la grâce divine; car cette vie maine, qui n'a pour principe que l'affection humaine, peut para vie aux hommes, mais devant Dieu elle est morte 4.

Cette distinction de l'archevêque Remi entre les actions nature ment bonnes et celles qui le sont surnaturellement est d'autant par remarquable, que nous ne l'avons encore vu poser nulle part d'u manière aussi nette.

Les observations sur le troisième article sont perdues. Dans le p qui en reste, on voit que, sur ce texte de saint Paul : Dieu veut sa ver tous les hommes, il eût voulu qu'on laissât libres les diverses à terprétations des Pères, sans en adopter une à l'exclusion des aute Il s'explique à peu près de même sur le quatrième article, touch le sens dans lequel Jésus-Christ est mort pour tous les hommes.

Le huitième jour de janvier 855, il s'assembla, par ordre de l'a pereur Lothaire, un concile à Valence, pour juger l'évêque de civille, accusé de plusieurs crimes. Il s'y trouva quatorze évêques trois provinces, avec leurs métropolitains qui les présidaient, savor Remi de Lyon, Agilmar de Vienne, et Roland d'Arles. Ebbon de 65 noble s'y distingua le plus entre les évêques. Après que l'on eut to miné l'affaire de l'évêque de Valence, on dressa vingt-trois canon dont les six premiers sont de doctrine et se rapportent aux article dressés à Kiersy.

Nous évitons, disent les évêques, les nouveautés de paroles et disputes présomptueuses, qui ne causent que du scandale, pour no attacher fermement à l'Écriture sainte, et à ceux qui l'ont claimment expliquée, à Cyprien, Hilaire, Ambroise, Jérôme, Augustine autres docteurs catholiques. Quant à la prescience de Dieu, la pridestination et les autres questions qui scandalisent nos frères, no neus en tenons à ce que nous avons appris dans le sein de l'Églis notre mère.

Dieu, par sa prescience, a connu de toute éternité les biens que devaient faire les bons, et les maux que devaient faire les mauvaill a prévu que les uns seraient bons par sa grâce, et par sa mén grâce recevraient la récompense éternelle; et il a prévu que les aute seraient mauvais par leur propre malice, et par sa justice condamné à la peine éternelle. La prescience de Dieu n'impose à personne nécessité d'être mauvais; personne n'est condamné par le préjug de Dieu, mais par le mérite de sa propre iniquité. Les méchants périssent pas parce qu'ils n'ont pu être bons, mais parce qu'ils nel'upas voulu et sont demeurés par leur faute dans la masse condamné.

Nous confes édestination i seront sau ns la condan ste jugement 'il devait fai ent. C'est po n pas prédes mais il a p juste, la pei issance divin pouvaient ét nis, si quelqu Orange. Ces trois prer même du qu rist, ceux-là ur les impies, puis le comm rist. Et nous ur ceux qui c Dans ces parc ques de Kier ur tous les ho qui, sans dout mes que Jésu il faut sous-er

855 de l'ère ch

l'Apôtre : Die

nt des fidèles <sup>1</sup> héologie scola

voloniés, abso

e concile de V

s, nuisibles et

us avec peu dons aussi dix-n

ismes imperti

e des propositi nt-Esprit, et v

s. Les quatre a

n Scot. Le cor

<sup>1</sup> Bibl. PP., t. 15, p. 711.

car oétte vie h e, peut parai

ctions nature est d'autant p nulle part d'u

ues. Dans le p : Dieu veut sa s les diverses i usion des autra article, touch s hommes.

r ordre de l'a
évêque de ca
orze évêques
idaient, savoi
. Ebbon de 6
que l'on eut a
gt-trois canon
ent aux artic

e paroles et le dale, pour no ui l'ont clain ne, Augustin de Dieu, la pr nos frères, no ein de l'Églis

e les biens que les mauvait par sa mén que les autrice condamné à personnel par le préjus méchants ne qu'ils ne l'otse condamné de condamné de les présents ne l'otse par l'otse par l'otse par l'otse par l'otse présents ne l'otse prése

Nous confessons hardiment la prédestination des élus à la vie et la tédestination des méchants à la mort. Mais, dans le choix de ceux is seront sauvés, la miséricorde de Dieu précède leur mérite; et, ins la condamnation de ceux qui périront, leur démérite précède le ste jugement de Dieu. Il n'a ordonné, par sa prédestination, que ce il devait faire par sa miséricorde gratuite ou par son juste jugent. C'est pourquoi, dans les méchants, il a seulement prévu et in pas prédestiné leur malice, parce qu'elle vient d'eux et non de i; mais il a prévu, parce qu'il sait tout, et prédestiné, parce qu'il juste, la peine qui doit suivre leur démérite. Au reste, que par la issance divine quelques-uns soient prédestinés au mal, comme s'ils pouvaient être autre chose, non-seulement nous ne le croyons pas, ais, si quelqu'un le croit, nous lui disons anathème avec le concile drange.

Ces trois premiers canons sont très-bien. Il n'en est pas tout à fait même du quatrième. Quant à la rédemption du sang de Jésus-rist, ceux-là se trompent qui disent qu'il a été répandu même ur les impies, qui, étant morts dans leur impiété, ont été damnés puis le commencement du monde jusqu'à la passion de Jésus-rist. Et nous disons, au contraire, que ce prix n'a été donné que

ur ceux qui croient en lui.

Dans ces paroles, les évêques de Valence semblent attribuer aux ques de Kiersy cette idée, que Jésus-Christ était tellement mort ir tous les hommes, qu'il avait délivré tous les damnés de l'enfer, nui, sans doute, serait une méprise ; ou bien ils semblent dire eux+ mes que Jésus-Christ n'est mort que pour les fidèles, proposition il faut sous-entendre, d'une manière spéciale, suivant cette parole l'Apôtre : Dieu est le Sauveur de tous les hommes, principalcntdes fidèles 4. Ces questions difficiles ont été éclaircies depuis par héologie scolastique, qui a utilement distingué différentes espèces volontés, absolue ou conditionnelle, antécédente ou conséquente. le concile de Valence ajoute : Nous rejetons, au reste, comme inus, nuisibles et contraires à la vérité, les quatre articles qui ont été us avec peu de précaution par le concile de nos frères. Nous rens aussi dix-neuf autres articles, qui sont des conclusions de sylismes impertinents, et contiennent des articles du diable plutôt des propositions de foi. Nous les interdisons par l'autorité du nt-Esprit, et voulons que les auteurs des nouveautés soient répris. Les quatre articles sont ceux de Kiersy, les dix-neuf, ceux de n Scot. Le concile continue :

sas de l'ère ch

l'Eglise, en

emeurent exe

n n'admettra

un des deux

es duels, quoi

nel sera soun

era privé des

peurtrier de l

ar des ordons

De sou côté

cathédrale,

ans l'église de

ierreries, où i

ence de tous l

t mis dans ur

ppe; mais le

'ivoire et port

ear mit sur le

e l'autre, avec

rières de ce si

ouge avec une

it un ouvrag

hauve. Ce con

ien que le cor

ique avait den

i en avait pro

u'il regardera

ue Dieu avait

fet plus de tro

Le premier jo

ynode des prét

ur conduite, d

apitulaire de vi

e la discipline

Chaque prêtr

e l'oraison dor

vec soin son pe

le canon, lire

s évangiles ; il

ymnes ordinai

Nous croyons que tous les fidèles baptisés sont véritablement lavipar le sang de Jésus-Christ, et qu'il n'y a rien d'illusoire dans les sacrements de l'Église; mais que tout y est vrai et effectif. Toutefoi de cette multitude de fidèles, les uns sont sauvés parce qu'ils persivèrent par la grâce de Dieu; les autres n'arrivent point au sala parce qu'ils rendent inutile la grâce de la rédemption par leur mas vaise doctrine ou leur mauvaise vie. Ce cinquième canon est direct ment contre les erreurs de Gothescale, telles que l'archevêque Ama lon les avait trouvées dans ses écrits.

Le concile dit dans le sixième: Touchant la grâce par laquelle sauvés ceux qui croient, et sans laquelle aucune créature raise nable n'a jamais bien vécu, et touchant le libre arbitre, affaibli pur le péché dans le premier homme, réintégré et guéri par la grâce Jésus-Christ dans les fidèles, nous croyons fermement ce qu'ont a seigné les saints Pères par l'autorité de l'Écriture, ce que le cond d'Afrique et le concile d'Orange ont déclaré, et ce qu'ont tenublemheureux Pontifes du Siége apostolique. Mais nous rejetons au dédain les questions impertinentes et les fables des Écossais, qui a causé dans ces temps malheureux une triste division 1. C'est ence Jean Scot Érigène qui est signalé par ces paroles.

Une circonstance rendait encore plus difficile aux évêques de bis'entendre sur des questions déjà si difficiles : c'était la division plitique des royaumes. Le concile de Mayence était du royaume Louis le Germanique; le concile de Kiersy, du royaume de Charles Chauve; le concile de Lyon, du royaume de l'empereur Lothaire, ces trois conciles avaient pu se réunir, nous n'avons aucun de qu'on ne se fût entendu beaucoup mieux et plus tôt; car, quoi que en dise dans l'Histoire de l'Église gallicane, nous ne voyons aucu animosité de part ou d'autre.

Les autres canons du concile de Valence regardent la disciplin On commence par l'ordination des évêques. Le prince sera suppi de laisser au clergé et au peuple la liberté de l'élection. On chois ou dans le clergé de la cathédrale, ou dans le diocèse, ou du moi dans le voisinage. Que si l'on prend un clerc attaché au service prince, on examinera soigneusement sa capacité et ses mœurs, quoi on charge la conscience du métropolitain. On lui enjoint même temps de faire, auprès du prince, du clergé et du peuple, to ce qui sera nécessaire pour ne pas ordonner un évêque indigne. Le métropolitains veilleront sur les mœurs et la réputation des évêque Les évêques se soutiendront l'un l'autre contre ceux qui sont rebelle.

Flod., Hist. eccl

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Labbe, t. 8, p. 134.

v. LVI. - DON

ablement lavi

ire dans les p

ectif. Toutefoi

e qu'ils peni

point au sala

par leur ma

on est direct

heveque Am

ar laquelle so

réature raiso

tre, affaibli m

par la grace

t ce qu'ont a

que le cond

qu'ont tenui

s rejetons an cossais, qui q

1. C'est ence

véques de bi

la division p

e de Charles

ur Lothaire.

s aucun do

car, quoi qu'a

voyons aucu

nt la disciplin

ce sera supp

n. On choisi

, ou du moi é au service d

ses mœurs,

lui enjointe du peuple, w

ie indigne. L

n des évêgue

ni sont rebel

l'Église, en sorte qu'ils se soumettent à la pénitence, ou que, s'ils emeurent excommuniés, ils ne trouvent personne qui les reçoives en n'admettra point en justice deux serments contraires, puisque un des deux est nécessairement un parjure. On ne souffrira point es duels, quoique autorisés par la coutume : celui qui aura tué en uel sera soumis à la pénitence de l'homicide; celui qui aura été tué era privé des prières et de la sépulture ecclésiastiques, comme étant neurtrier de lui-même, et l'empereur sera supplié d'abolir cet abus ar des ordonnances publiques.

De sou côté, Minemar de Reims ayant achevé l'agrandissement de cathédrale, commencé par son prédécesseur Ebbon, fit construire, ans l'église de Saint-Remi, un tombeau magnifique orné d'or et de ierreries, où il transféra le corps du saint le 1" d'octobre 852, en préence de tous les évêques de sa province. Le corps fut trouvé entier t mis dans une châsse d'argent, avec le linceul dont il était enveppé ; mais le voile qui couvrait sa tête fut mis dans une cassette ivoire et porté à l'église Notre-Dame, qui est la cathédrale. Hinonar mit sur le visage du saint un autre voile, violet d'un côté et vert e l'autre, avec une inscription par laquelle il se recommandait aux rières de ce saint évêque. On plaça sous la tête un coussin de soie puge avec une autre inscription en broderie, qui marquait que c'éit un ouvrage de la princesse Alpaïde, sœur du roi Charles le hauve. Ce coussin et ce voile furent encere trouvés entiers, aussi ien que le corps de saint Remi, en 1646. Le roi Louis le Germaique avait demandé avec instance des reliques du saint ; Hincmar i en avait promis, mais il n'osa tenir sa promesse, et écrivit au roi u'il regarderait comme une grande témérité de diviser un corps ue Dieu avait conservé entier durant tant d'années. Il y avait en fet plus de trois siècles qu'il était inhumé 🔩

Le premier jour de novembre de la même année, Hincmar tint un ynode des prêtres de son diocèse, et il publia, pour le règlement de ur conduite, des statuts synodaux, ou, comme on parlait alors, un apitulaire de vingt-sept articles fort instructifs pour la connaissance e la discipline de ce siècle; en voici les principales dispositions:

Chaque prêtre doit savoir exactement l'exposition du symbole et e l'oraison dominicale suivant la tradition des Pères, et instruire vec soin son peuple par ses prédications, savoir par cœur la préface t le canon, lire distinctement les oraisons des messes, les épîtres et es évangiles; il doit même apprendre par cœur les psaumes avec les ymnes ordinaires et le symbole de saint Athanase; il doit aussi sa-

<sup>1</sup> Flod., Hist. evel. Rem. Bibl. PP., t. 17.

voir par cœur tout l'ordre du baptôme, la formule et les prières pou le réconciliation des pécheurs, pour l'onction des malades, pour le obsèques des morts et pour la bénédiction de l'eau et du sel.

Tous les dimanches, avant la messe, le prêtre fera l'eau bénite dan un vase propre, afin qu'on en jette sur le peuple qui entre dans l'église, et que ceux qui le voudront en puissent emporter dans de vases pour en faire l'aspersion dans leurs maisons, dans leurs champ, sur leur nourriture et sur leurs bestiaux. Le prêtre coupera par mocceaux et bénira ce qui reste des pains offerts par le peuple; ou bies, s'il n'en reste pas assez, il en fournira du sien, afin que les dimanche et les fêtes on en donne des eulogies à ceux qui ne sont pas assez bies disposés pour communier. C'est qu'en effet le pain bénit a été par culièrement institué pour servir d'une sorte de supplément à la communion sacramentelle et pour consoler ceux qui n'étaient pas en éta de la recevoir.

Chaque prêtre doit lire et entendre les quarante homélies de sain Grégoire, et savoir par cœur celle de ce saint docteur sur les septant disciples, sur le modèle desquels les prêtres sont promus au ministère ecclésiastique. Après matines, c'est-à-dire après laudes, prêtre dira, en particulier, prime, tierce, sexte et none; de sont cependant, qu'il les chantera ou les fera chanter ensuite publique ment dans l'église aux heures compétentes. Après quoi, ayant de la campagne ou à ce qui lui convient, et demeurera à jeun jusqu'il l'heure marquée pour le repas, selon le temps; et cela, afin qu'i soit en état de secourir les malades, les pèlerins qui passent, et d'esterrer les morts. Ce règlement fait voir qu'on chantait l'office entire même dans les paroisses de campagne, et que les prêtres s'occapaient au travail des mains dans les heures que leurs fonctions les laissaient libres.

On n'enterrera personne dans l'église sans avoir consulté l'évique, et on n'exigera rien pour la sépulture. Si on offre quelque chou gratis pour l'autel, on permet de le recevoir. Il est pareillement de fendu aux prêtres de recevoir aucun présent des pénitents. Il se pas sait de grands abus dans les repas qui se donnaient après le savie anniversaire d'un mort, ou après celui du septième et du trentièm jour de la sépulture. On défend aux prêtres qui s'y trouveront de s'y enivrer, de boire pour l'amour des saints ou de l'âme du défunt de souffrir qu'on y représente des spectacles bouffons avec un our, avec des danseuses et des figures de démons nommées talamasque, d'où le man de masque nous est resté. De plus, on ordonne que quand plusieurs prêtres se trouvent à un repas, le plus ancien fass

sss de l'ére el abord la bér son tour, h temples font énissait en p donne aussi Dans les ass premier jou esse et la con n dans la mai ups. C'est pe s prêtres fix nces; usage ns presque to écautions ser cher que ces user plus de nférences. On défend a and un prêtr n église ou s rchevêque. Il y avait dès paroisses, c' s'informer, da lui en faire le oir: Quels so que église a cine pour jete dont le prêtre n; si le prêtre mes les corpor in ciboire pou ême est enferi r administre p ne donne pas a un clerc qui bien couverte eaux n'y font p a fait quatre po

de la portion

crits sur la ma

lades, pour le du sel. au bénite de entre dans l'a orter dans de leurs champ pera par mos uple; ou bien les dimanche pas assez bie nit a été pari nent à la com ent pas en éu

- Date

es prières pou

nélies de sais ur les septan romus au m rès laudes, one; de sorte uite publiqu uoi, ayant & a à son travi à jeun jusqu'i cela, afin qu'i ssent, et d'a l'office entie rêtres s'occu fonctions les

onsulté l'évéquelque cho reillement de nta. Il sc par ires la san du trentièm trouveront d ne du défunt avec un ours talamasques ordonne que s ancien fass

abord la bénédiction de la table, et que les autres ensuite, chacun son tour, bénissent la boisson et les viandes. Plusieurs autres temples font voir qu'outre la première bénédiction de la table, on enissait en particulier chaque mets à mesure qu'on le servait. On donne aussi qu'un clerc fasse une lecture sainte pendant le repas. Dans les assemblées que les prêtres font aux calendes, c'est-à-dire premier jour de chaque mois, il n'y aura pas de repas après la esse et la conférence ; mais ils prendront seulement du pain et du n dans la maison de leur confrère, et ils ne boiront pas plus de trois ups. C'est peut-être la première fois qu'on trouve ces assemblées s prêtres fixées au premier jour du mois pour tenir des confénces; usage ancien qui a été rétabli avec tant de fruit de nos jours ns presque tous les diocèses, et la plupart des évêques ont pris des écautions semblables à celles que prend ici Hincmar pour emcher que ces assemblées ne dégénérassent en repas capables de user plus de scandale qu'on ne pourrait espérer de fruit des nférences.

On défend aussi les repas dans les assemblées des confréries. and un prêtre est mort, défense au prêtre voisin de demander n église ou sa chapelle au seigneur du lieu sans avoir consulté rchevêque.

Il y avait dès lors des doyens qui avaient inspection sur les prêtres s paroisses, c'est-à-dire sur les curés. Hincmar ordonne aux doyens s'informer, dans l'étendue de leur district, des articles suivants, et lui en faire leur rapport le premier jour de juillet de l'année 853, oir: Quels sont les revenus et les titres des prêtres; combien que église a d'ornements; quels livres a le prêtre; s'il y a une cine pour jeter l'eau avec laquelle on a nettoyé les vases sacrés, dont le prêtre s'est lavé la bouche et les mains après la commun; si le prêtre, son diacre ou son sous-diacre, lavent d'abord euxmes les corporaux ; de quel métal est le calice et la patène ; s'il y n ciboire pour conserver le viatique des insirmes; si le saint éme est enfermé sous la clef; si le prêtre visite les malades, s'il r administre par lui-même l'extrême-onction et le viatique, ou ne donne pas l'eucharistie à quelque laïque pour la leur porter; a un clerc qui puisse tenir école, lire l'épître et chanter ; si l'église bien couverte; si elle est voûtée; si les pigeons et les autres eaux n'y font pas leurs nids ; de quel métal sont les cloches ; si fait quatre portions des dimes, et si l'on rend compte tous les de la portion de l'église et de celle de l'évêque; si ceux qui sont rits sur la matricule de l'église pour être nourris sont véritablent pauvres et hors d'état de gagner leur vie. Si un prêtre de paroisse a chez lui des parents qui ne soier pas dans le bescin, Hincmar veut qu'ils soient nourris sur la portion de la dime qui es assignée à coprêtre, et non pas sur celle qui est assignée aux pauvre

L'archevêque recommande aussi aux doyens de s'instruire si la prêtres qui n'ont pas de patrimoine n'ont pas acheté quelques terres parce que ces terres doivent appartenir à l'église; si les prêtres parce que ces terres doivent appartenir à l'église; si les prêtres parce que ces terres doivent pas aux cabarets; s'ils ne demeurent pas avec des femmes: su quoi il dit qu'il ne s'informera pas s'ils ont péché avec ces femmes; mais que s'ils ont demeuré avec elles, ou s'ils leur ont rendu de visites suspectes, il ne cherchera pas d'autres preuves pour les juga

et les déposer.

Hincmar ajouta dans la suite plusieurs articles à ce ; i èglement Il recommande aux prêtres des paroisses de faire venir en sa pre sence les pécheurs publics, afin qu'il leur impose la pénitence pa blique; à quoi ceux qui ne voudront pas se soumettre seront sépar de l'assemblée les fidèles. Il ordonne encore que chaque mois. l'assemblée des caiendes, on lui rende compte, de chaque doyemi de la manière dont les pénitents font la pénitence publique; et l arrive quelque désordre dans une paroisse qu'il ait su par un am que par le prêtre chargé du soin de la paroisse, il veut que ce pré demeure suspens et excommunié, et soit réduit au pain et à l'en autant de jours qu'il aura négligé de lui faire connaître ce désorte Il défend de démolir les sépulcres des morts pour en faire des ch minées, comme il arrivait souvent, parce que ces tombeaux étais de pierre ou de brique. Pour dire la messe dans des églises qui sont pas encore dediées, ou dans des chapelles qu'on ne destine po à l'être, il déclare qu'il suffit de faire consacrer par l'évêque table de marbre, ou bien de pierre noire, ou d'ardoise, qui s propre 4.

Le détail où l'on entre dans ces divers règlements fait l'éloge la vigilance et de la sagesse d'Hincmar qui les a portés. La condu de cet archevêque autorisait son zèle. Toujours appliqué à l'étude aux affaires, il donnait à son clergé l'exemple d'une vie labores et sobre; car il n'avait pas oublié dans l'élévation la profession mastique d'où il avait été tiré, et il en gardait les observances de l'épiscopat, du moins par rapport à l'abstinence de la chair d'animaux à quatre pieds. Nous avons une lettre de Pardule de La qui l'exhorte à en user tandis qu'il est convalescent, et à attent que sa santé soit parfaitement rétablie pour reprendre les mets se

et misérables des moines, ainsi qu'il s'exprime.

Raban, arc vec encore p Ine grande fa thin, lui avaous les jours glise, sans co qui venaien isères. Ce sa pouvaient s ouché d'un s mme qui ver orte. Elle por arent voir sa

ême de faim

ait.

La misère éta re à vouloir rreur dans le r la famine, re jeune. En m, qu'il dit à t enfant, que au se récrier che son fils de ère la vue d'u olonger le pois i mangeaient ips, il revint rter de la b.ch e rapportait so elle tomba év ofant plein de nce les avait s me 1.

Pour déraciner eu, Raban tint uis, l'an 852. T la Bavière et d is les canons <sup>2</sup>. <sup>V</sup>ous avons vu

Ann. Met. ad an

<sup>1</sup> Labbe, t. 8, p. 568, etc. Hist. de l'égl. gall., l. 16.

ans le besoin e dime qui est e aux pauvres. instruire si la uelques terres les prêtres m s femmes: se ont rendu de pour les juge

v. LVI. - De 84 P

ca règlement enir en sa pri pénitence p seront sépari chaque mois, i oublique; et il it que ce prén pain et à l'es re ce désorda faire des che mbeaux étaic s églises qui ne destine poi ır l'évêque 🛚 doise, qui si

s fait l'éloge és. La condu ué à l'étudea e vie laborien profession m servances da de la chair d ardule de Las , et à attend re les mets sa

Raban, archevêque de Mayence et ami d'Hincmar, g'acquittait. vec encore plus d'édification de tous les devoirs d'un bon pasteur. ne grande famine, qui affligea, l'an 850, les provinces voisines du hin, lui avait donné lieu de faire éclater sa charité. Il nourrissait, ous les jours plus de trois cents pauvres dans une terre de son glise, sans compter ceux qu'il recevait continuellement à sa table, qui venaient de toutes parts lui demander du secours dans leurs c ces femms, isères. Ce saint archevêque ne rebutait personne ; mais ses facultés e pouvaient suffire à tous les besoins. Il fut un jour sensiblement uché d'un spectacle bien triste dont il fut témoin. Une pauvre mme qui venait lui demander l'aumône expira de faiblesse à sa orte. Elle portait un jeune enfant entre les bras; et les assistants ne prent voir sans verser des larmes cet enfant, qui, mourant luiême de faim, suçait la mamelle de sa mère toute morte qu'elle ait.

La misère était en effet si extrême, qu'elle porta un malheureux aque doyem sere à vouloir renouveler les barbares cruautés qu'on ne lit qu'avec preur dans les anciennes histoires. Cet homme, chassé de son pays u par un au r la famine, se retirait en Thuringe avec sa femme et son fils enre jeune. En passant par une forêt, il fut tellement pressé par la re jeune. En passant par une loret, n lut tenement presse par la im, qu'il dit à sa femme : Ne vaut-il pas mieux que nous mangions t enfant, que de nous laisser mourir tous trois? La femme eut au se récrier contre une proposition si détestable, le père lui arche son fils des bras, et s'enfonce dans la forêt pour épargner à la ère la vue d'une action si inhumaine. Mais comme il se préparait plonger le poignard dans le sein de l'enfant, il aperçut deux loups i mangeaient une biche. Il y courut, et, ayant fait lâcher prise aux ips, il revint promptement vers sa femme avec ce qu'il put emrter de la b.che. La femme, voyant de loin la chair ensangiantée erapportait son mari, ne douta pas que ce ne fût celle de son fils, elle tomba évanouie. Mais il la consola bientôt, en lui montrant nant plein de vie, et ils louèrent le Seigneur de ce que sa province les avait secourus si à propos, pour leur sauver la vie et un me 1.

Pour déraciner les vices qui attiraient ces fléaux de la colère de eu, Raban tint un nouveau concile à Mayence, par ordre du roi uis, l'an 852. Tous les évêques et les abbés de la France orientale, la Bavière et de la Saxe s'y trouvèrent; mais nous n'en avons is les canons 2.

Yous avons vu que l'archevêque Ebbon, étant rentré dans son

Ann. Met. ad an. 850. - 3 Ann. Fuld.

siège pendant deux ans, y avait ordonné quelques clercs. Ils étaien au nombre d'environ quatorze, tant prêtres que diacres. Hincmar la ayant succédé en la manière que nous avons vue, il suspendit es clercs de leurs fonctions. En 853, ces clercs se présenter ent au con cile de Soissons, en présence du roi Charles, et supplière et Hincme de vouloir bien lever la suspense qu'il avait prononcée contre eu Comme la déposition ou plutôt la renonciation d'Ebbon, extorqué par une réaction politique, n'avait jamais été confirmée par le Saint Siége, puisque, depuis peu encore, il en avait ordonné la révision sous la présidence de ses légats, il eût été à la fois sage et charitain à Hincmar d'accéder à la demande de ces clercs, pour ne pas donne lieu d'examiner et peut-être de révoquer en doute la canonicité sa propre ordination. Hincmar fut inexorable. Il voulut que leural faire, celle d'Ebbon et la sienne, fût jugée par ce concile part culier, sans l'assistance des légats du Saint-Siége, à qui cependa l'affaire d'Ebbon avait été dévolue en dernier lieu. Les clercs sup pliants furent déposés. Ils en appelèrent au Saint-Siége, à qui Him mar, de on côté, demanda la confirmation de la sentence. Nous ve rons sa conduite sévèrement blâmée par le chef de l'Église, et une clercs déposés devenir archevêque de Bourges.

Hincmar de Reims avait assisté, l'an 849, à un concile de Pan où se trouvèrent vingt-deux évêques dos quatre provinces de Tour de Sens, de Reims et de Rouen: concile qui écrivit la lettre suivan à Nomenoi, autrement Nominoé, chef de la nation bretonne.

C'est par un jugement caché, quoique juste, que Dieu a permis quous fussiez placé à la tête de votre nation. Mais les reproches votre conscience, les plaintes amères de diverses églises, les gémis sements des grands et des petits, des riches et des pauvres, les larme des veuves et des orphelins que vous avez cruellement opprimés pune damnable avarice, rendent assez témoignage de la manière de vous gouvernez vos peuples. Cependant, comme vous n'avez pase tièrement secoué le joug de la religion, et que nous, en qualité successeurs des apôtres, et en vertu de l'autorité divine qui nous confiée, sommes obligés d'exhorter les justes à la persévérance les pécheurs à la pénitence, nous ne pouvons voir qu'avec une tent compassion et une vive douleur les attentats où vous vous êtes por Notre sollicitude paternelle et épiscopale nous fait ardemment désin que vous rentriez dans le devoir, et elle nous engage à vous y repeler en vous représentant vos excès.

randes des fi ppliqués à ve rande multit ude. On a ierges; les é lace des mer our ne pas métropole e pouvez nie 'est-à-dire d ot, tout l'ord ar votre gouv ur que nous N'en était-c our mettre le c té, et faire inju int Pierre, le ans l'univers ? re, et de vou n'il vous accor ssiez suivre s en fait de ce c cevoir ses lett peur d'enten nsé les apôtre évêques qui iracles; vous eu, occupons us leur soyon Vous avez été rt, que l'Églis , à condition crimes et de orez pas que ancs, les limite pays qu'ils or urquoi passezvoulez-vous en

ignez-vous do

bornes de so

ement, lorsque actions et de t

855 de l'ère e

randes des fidèles et le patrimoine des pauvres, ont été illicitement ppliqués à votre usage ; les héritages des riches ont été enlevés ; une rande multitude d'hommes ont été mis à mort ou réduits en serviude. On a exercé des pillages, commis des adultères, violé les ierges; les évêques ont été chassés de leurs siéges, et on a mis à leur lace des mercensires, pour nous servir du terme le plus modéré, et our ne pas dire des voleurs et des larrons. On a violé les droits de métropole de Saint-Martin, notre patron et le vôtre, puisque vous e pouvez nier que la Bretagne ne fasse pas partie de son diocèse, est-à-dire de l'archevéché de Tours. Enfin, pour tout dire en un not, tout l'ordre de la discipline ecclésiastique a été violé et renversé ar votre gouvernement : c'est avec le sentiment de la plus vive douur que nous vous le disons.

concile part. N'en était-ce donc pas assez pour votre condamnation? Fallait-il, our mettre le comble à tous ces maux, porter encore plus loin la témé-Les clercs su té, et faire injure à la chrétienté tout entière, en méprisant le vicaire de int Pierre, le seigneur apostolique, à qui Dieu a donné la primauté ans l'univers ? Vous l'aviez en effet supplié de vous écrire dans son re, et de vous faire participant de ses prières; il vous a répondu l'il vous accorderait volontiers cette grâce, pourvu que vous voussiez suivre ses avis paternels; mais non-seulement vous n'avez n fait de ce qu'il vous avait mandé, vous n'avez pas même voulu cevoir ses lettres. Ne voulant pas cesser de faire le mal, vous avez peur d'entendre qui vous remontrait bien. En quoi vous avez ofnsé les apôtres, dont saint Pierre est le prince; vous avez offensé sévêques qui règnent dans le ciel et brillent sur la terre par leurs racles; vous nous avez offensés nous-mêmes, qui, par la grâce de eu, occupons aujourd'hui les siéges de ces saints évêques, quoique us leur soyons bien inférieurs en mérites.

Vous avez été la cause de nouveaux troubles en protégeant Lamrt, que l'Église, avec une bonté maternelle, avait déjà reçu en par-, à condition qu'il se corrigeát. Vous vous êtes rendu complice de crimes et de tous les maux qu'il a faits par sa révolte. Vous n'iorez pas que, depuis le commencement de la domination des ncs, les limites de leurs États ont été fixées, aussi bien que celles pays qu'ils ont bien voulu céder aux Bretons, qui les en ont priés. urquoi passez-vous les bornes que vous ont marquées vos pères, voulez-vous envahir les provinces du royaume des Francs? Ne ignez-vous donc pas cette sentence : Maudit quiconque transgresse bornes de son prochain? Oh! que ferez-vous au grand jour du ement, lorsque vous rendrez compte au tribunal de Dieu de toutes actions et de tous les moments de votre vie ? Et cela sera bientôt.

ge, à qui Him ence. Nous ve Eglise, et un de oncile de Pari inces de Tour lettre suivan

retonne.

v. LVI. - Dese

ercs. Ils étaien

es. Hincmar li

il suspendit cu

ntèr int au com ière et Hincme

ée contre em

bon, extorque

ée par le Saint

nné la révision

ge et charitable

r ne pas donne

a canonicité de

ut que leur il

qui cependa

eu a permis qu s reproches ises, les gémis vres, les larm nt opprimés p la manière do s n'avez pase s, en qualité ine qui nouse persévérance avec une tende vous êtes porti

re ambition, l c les ossemen qui sont les

emment désin

e à vous y ras

Un jeune homme peut mourir dans peu; mais un vieillard ne sauri

vivre longtemps.

Après avoir exhorté le prince breton à la pénitence, les évêques à concile continuent ainsi: Nous savons que vous vous êtes rendu su verginement coupable en refusant de recevoir la lettre du Siè apostolique, dans la persuasion où vous étiez qu'elle contenait à choses contraires à vos intérêts. Mais comme le Pape a daigné no en adresser une copie, nous vous assurons que vous n'y trouverien qui puisse vous offenser. Nous sommes même disposés, si voi le voulez, à vous envoyer une seconde fois le légat du Saint-Siè avec ces lettres respectables à tout l'univers. Si vous méprisez nos si lutaires avis, soyez certain que vous n'aurez jamais de place dans ciel et que bientôt vous n'en aurez plus sur la terre, parce qu'en séparé par votre faute de la communion du Siège apostolique et la nôtre, l'enfer ne pourra manquer d'être votre partage. Que le si gneur détourne de vous ce malheur 1.

Pour bien comprendre cette lettre, il faut se rappeler que Nomen établi duc ou gouverneur de Bretagne par Louis le Débonnaire, fita des guerres civiles entre ses fils pour se rendre lui-même in pendant, faire des courses dans le royaume de Charles le Cham dont il battit plusieurs fois les troupes. En 847, il fit assembler concile, aux instances de saint Convoyon, abbé de Redon, qui l vertit que les évêques de la province étaient tous simoniaques, ticulièrement Susan, évêque de Vannes, et qu'ils n'ordonnaient s argent ni prêtres ni diacres. Saint Convoyon menaçait le prince la colère de Dieu s'il ne réprimait cet abus. Il fit donc assemble tous les évêques de la province, avec les plus habiles docteurs, demandèrent aux évêques, en présence du prince, s'il était vrai qu recuisent des présents pour les ordinations. Ils répondirent qu'ils recevaient que la marque d'honneur qui leur était due. Après l'on eut bien disputé, on convint que deux d'entre eux iraient à Ro et que l'on s'en tiendrait au jugement du Pape. On choisit pour députation Susan de Vannes et Félix de Quimper; et Nomenoir saint Convoyon de les accompagner, le chargeant d'offrir à s Pierre une couronne d'or ornée de pierreries et de demander au l' le corps de quelqu'un des papes martyrs, ses prédécesseurs.

Saint Convoyon était né dans le diocèse de Vannes, et fut and diacre de cette église pendant quelques années, sous l'évêque Rain Touché du désir de la solitude, il s'associa cinq autres ecclésiastiq de la même église, la plupart prêtres, et obtint d'un seigneur nom

Ratvil le lieu un ermite n pratique de l ses compagn quelques env Nomenoi, alc une terre au confirma et a le monastère ment: il s'y i Coislin, natif vrer la vue, fi prosterna dev de moi, et fai temps. Le sai dit : Taisez-vo d'éclairer les au logis des pa sembla tous le vous revêtir de et l'abbé dit e oire : Apporte eurs mains ar lit: Portez co risage, et dite ut lavé de cet ui arrosa le vi rois ou quatre Saint Convo

a sas de l'ère

Pape, c'était si Dn y fit des re des présents pe gnorance; ma de doit pas être Si le sel s'affad pr'aucun évêq sous peine de ions, sur lesque Siége, comme Vous demand

1 Vita S. Conv.

<sup>\*</sup> Labbe, t. 8, p. 59.

iv. LVI. — Deta illard ne saura

les évêques de étes rendu soi ettre du Sié contenait de la daigné no son le la daigné no son le place dans le place dans parce qu'éta postolique et la ge. Que le si

r que Nomen ébonnaire, p lui-même ind rles le Cham it assembler Redon, qui h moniaques, n rdonnaient s ait le prince lone assemb s docteurs, était vrai gr dirent qu'ils due. Après c iraient à Ro hoisit pour et Nomenoi p d'offrir à s nander au Pr

cesseurs. es, et fut an 'évêque Rain s ecclésiastiq eigneur nom

Ratvil le lieu de Redon, qui par suite est devenu une ville. En 831. un ermite nommé Gerfroi, qui avait appris à Fleury-sur-Loire la pratique de la règle de saint Benoît, l'enseigna à saint Convoyon et à ses compagnons ; et comme ce nouvel établissement était troublé par quelques envieux, le saint homme envoya un de ses confrères au duc Nomenoi, alors soumis aux Francs. Il vint au monastère, et y donna une terre au nom de Louis le Débonnaire, qui, la même année 834, confirma et augmenta la donation. Depuis ces marques de protection. le monastère de Saint-Sauveur de Redon augmenta considérablement: il s'y fit des miracles, entre autres celui-ci. Un aveugle nommé Coislin, natif de Poitou, ayant été en divers lieux saints pour récouvrer la vue, fut averti en songe d'aller à Redon. Étant arrivé, il se prosterna devant saint Convoyon et lui dit : Saint prêtre, ayez pitié de moi, et faites-moi recouvrer la vue, que j'ai perdue depuis longtemps. Le saint homme, après avoir gardé longtemps le silence, lui dit: Taisez-vous, mon frère, taisez-vous; il ne nous appartient pas d'éclairer les aveugles. Comme il persistait, le saint abbé le fit mener au logis des pauvres ; puis, étant allé à l'église de Saint-Sauveur, il assembla tous les prêtres du monastère, et leur dit : Allez promptement vous revêtir des habits sacrés, et offrez à Dieu le sacrifice. Ils le firent, et l'abbé dit ensuite au moine qui le servait et qui a écrit cette hisoire : Apportez promptement le bassin d'airain où les prêtres lavent eurs mains après le sacrifice. Et quand ils les eurent lavées, il lui iit: Portez cette eau à l'aveugle, afin qu'il s'en lave les yeux et le risage, et dites-lui: Qu'il te soit fait selon ta foi. Quand l'aveugle se ut lavé de cette eau, il sortit de ses yeux et de son nez du sang qui ui arrosa le visage, et aussitôt il recouvra la vue et demeura encore rois ou quatre jours dans le monastère à louer Dieu 1.

Saint Convoyon étant arrivé à Rome avec les deux évêques, le Pape, c'était saint Léon IV, assembla un concile où il le fit assister. In y fit des reproches aux évêques bretons de ce qu'ils avaient reçu les présents pour les ordinations. Ils dirent qu'ils l'avaient fait par gnorance; mais un archevêque nommé Arsène leur dit. Un évêque ne doit pas être ignorant. Et le Pape ajour l'autorité de l'Évangile: Si le sel s'affadit, avec quoi le salera-t-on? Ainsi le concile déclara praucun évêque ne devait rien prendre pour conférer les ordres, sous peine de déposition. Le concile décida plusieurs autres questions, sur lesquelles les évêques de Bretagne avaient consulté le Saint-Biége, comme on le voit par la lettre du Pape, où il leur dit:

Vous demandez si les évêques convaincus de simonie peuvent faire

<sup>1</sup> Vita S. Conv. Acta Bened., sect. 4, pars 2.

pénitence en gardant leur rang, et nous répondons, selon les canons qu'ils doivent être déposés ; mais ce doit être dans un concile et par douze évêques, ou sur le témoignage de soixante-douze témoins : si l'évêque accusé demande d'être entendu à Rome, il y doit être renvoyé. Le Pape répond ensuite à six articles de consultation, s décido, entre autres choses, que les prêtres venant au synode m doivent point être obligés d'y rapporter des présents ou eulogies, è peur que cette charge ne les détourne d'y venir. Qu'il n'est pas per mis d'employer le sort dans les jugements, parce que c'est une espèce de divination; que les évêques ne doivent pas juger sur les écrit des autres, mais seulement sur les canons et les décrétales des Papes; et il spécifie les conciles et les Papes compris dans le code des ca nons, y ajoutant seulement saint Sylvestre avant saint Sirice: ce qui montre qu'il ne s'arrête point au recueil d'Isidore. Avec cette lettre le Pape envoya au duc Nomenoi, par saint Convoyon, le corps de pape saint Marcellin 1.

Quand les évêques bretons furent de retour, Nomenoi, n'étant pa content que le Pape les eût renvoyés sans les déposer, résolut de faire lui-même et de trouver en même temps le moyen de se faire reconnaître roi ; car il s'était emparé de Nantes, de Rennes, de l'Ap jou et du Maine, jusqu'à la Mayenne. Il fit assembler, au monaster de Saint-Sauveur de Redon, les quatre évêques de Bretagne, savoir Susan de Vannes, Salaçon d'Alet ou Saint-Malo, Félix de Cornoual les et Libérat de Léon, avec un grand nombre de seigneurs, et le obligea de renoncer à leurs siéges, en quittant les crosses et les a neaux, qui étaient les marques de la dignité épiscopale. On de même qu'il les avait fait menacer secrètement de mort s'ils ne s confessaient coupables. A leur place, il fit élire et ordonner quate autres évêques; mais, jugeant bien que l'archevêque de Tours, les métropolitain, ne voudrait pas les consacrer ni même venir en Br tagne, de peur de déplaire au roi Charles, il érigea trois nouveau évêchés, à Dol, à Saint-Brieuc et à Tréguier, qui étaient alors de monastères; déclara l'évêque de Dol métropolitain, et sépara ains la Bretagne de la province de Tours. Ensuite il se fit sacrer roi pr ces sept évêques assemblés à Dol.

Actard, évêque de Nantes, avait refusé de se trouver au sacre à Nomenoi; il fut aussitôt chassé de son siége. Il se retira à Tours, a un nommé Gislard fut intrus à sa place. Latram, archevêque à Tours, se plaiguit vivement au Saint-Siége de l'injure faite à sa église par l'érection irrégulière de la prétendue métropole de Bre-

a ass de l'ère o tagne. Nome Pape, pour ta Léon lui rép prières, com Il lui parlait chassés de le Nomenoi, qui était pas favoi porteur, qui s es évêques di nous avons vu Nomenoi, n l mourut peu ses États avec ra pas moins le nouveau les e titre de roi e hé de Retz, a nent de fidélit le s'arroger le sera parlé so e France, et n e l'archevêque Le pape Ser près avoir ten lais avant qu'o our lui succéd ar ses parents près de Saint régoire IV, ays onna sous-diac onnés, où il se

butume. Les circonstai jur de Rome; othaire ni de so 'Afrique, que l' ar le Tibre; et

on l'en tira m

alais de Latrar

<sup>1</sup> Labbe, t. 8, p. 80.

<sup>1</sup> Apud Sirmond,

v. LVI - Da 44

lon les canons

concile et par

ze témoins; d

il y doit etre

onsultation, d

au synode m

n'est pas per

'est une espèce

sur les écrit

les des Papes;

e code des ca

Sirice : ce qui

ec cette lettre

n, le corps de

oi, n'étant pa

, résolut de l

en de se fair

nnes, de l'A

au monaster

tagne, savoir

de Cornouai-

gneurs, et le

saes et les an

copale. On d

nort s'ils ne s

lonner quain

de Tours, leu

venir en Bre

rois nouveau

ient alors de

t sépara ains

sacrer roi pa

r au sacre de

ra à Tours, d

tagne. Nomenoi, de son côté, écrivit une lettre fort respectueuse au Pape, pour têcher de lui faire approuver ses démarches. Le pape saint Léon lui répondit qu'il lui accordait volontiers le suffrage de ses prières, comme il le demandait, pourvu qu'il voulût suivre ses avis. I lui parlait ensuite avec vigueur, touchant les évêques déposés et chassés de leurs siéges, et traitait Gislard de voleur et de larron. ou eulogies, de Nomenoi, qui sut par ses émissaires que la lettre du Pape ne lui etait pas favorable, refusa de la recevoir, et chassa avec mépris le porteur, qui se retira dans le royaume de Charles. C'est là-dessus que es évêques du concile de Paris lui écrivirent, en 849, la lettre que nous avons vue 1.

Nomenoi, n'ayant pas profité de leurs avis, vérifia leur prédiction. l mourut peu de temps après, au mois de mars de l'an 851, et laissa ses États avec sa qualité de roi à Érispoé, son fils. Érispoé ne monra pas moins de valeur que son père et en soutint la gloire. Il défit le nouveau les Français, et obligea Charles le Chauve à lui accorder etitre de roi et à lui céder les villes de Rennes, de Nantes et le duhé de Retz, ap. ւժ néanmoins que ce prince breton lui eut fait sernent de fidélité à Angers. L'évêque de Dol, de son côté, continua e s'arroger les droits de métropolitain; et cette contestation, dont sera parlé souvent dans la suite, troubla encore longtemps l'église e France, et ne fut terminée que dans le treizième siècle, en faveur e l'archevêque de Tours.

Le pape Sergius II était mort subitement le 27me de janvier 847, près avoir tenu le Saint-Siége trois ans. Il fut enterré à Saint-Pierre. ais avant qu'on l'y eût porté, on élut tout d'une voix saint Léon IV our lui succéder. Léon était Romain, fils de Rodoalde, et fut mis ar ses parents dans le monastère de Saint-Martin, hors de la ville près de Saint-Pierre, pour y apprendre les saintes lettres. Le pape régoire IV, ayant ouï parler de sa vertu, le prit à son service et l'oronna sous-diacre. Sergius II le fit prêtre du titre des Quatre-Couonnés, où il se distingua surtout par son amour pour les pauvres, on l'en tira malgré lui lorsqu'il fut élu Pape, pour le mener au alais de Latran, où tous lui baisèrent les pieds, suivant l'ancienne butume.

Les circonstances étaient fort critiques; les Sarrasins étaient auur de Rome; il n'y avait aucun secours à espérer de l'empereur othaire ni de son fils le roi Louis. Au mois d'août 846, les Sarrasins Afrique, que l'on nommait aussi Maures, vinrent jusqu'à Rome ar le Tibre; et, ne pouvant entrer dans la ville, ils pillèrent les

rchevêque de re faite à son opole de Bre-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Apud Sirmond, t. 3, p. 409.

eglises de Saint-Pierre et de Saint-Paul, qui étaient dehors. Ils a emportèrent tous les ornements et les richesses, entre autres l'aute d'argent posé sur le sépulcre de saint Pierre. De Rome, ils allèren à Fondi, qu'ils prirent et livrèrent aux flammes, tuant une partie de habitants, emmenant les autres captifs; et, après avoir ravagé tout pays d'alentour, ils campèrent près de Gaëte, au mois de septembre Celui qui commandait à Spolète pour l'empereur Lothaire, envon contre eux des troupes de Français qui furent battues et s'enfuirent honteusement. En les poursuivant, les Sarrasins arrivèrent près à mont Cassin, dont ils avaient oui vanter les richesses; mais comme il était trop tard, ils campèrent tout près, comptant qué ce buting pouvait leur échapper : car le monastère était sans désense, et à n'en étaient séparés que d'un ruisseau que l'on pouvait aisément passer à gué. Les moines, n'attendant plus que la mort, allèrente procession, nu-pieds et la cendre sur la tête, à l'église de Saint-Benoît, et y passèrent la nuit en prières. Alors le temps, qui été fort serein, se couvrit tout à coup; il tomba quantité de pluie, et ruisseau enfla de telle sorte, qu'on ne pouvait le passer. Les Sarasins, qui étaient campés sur le bord, vinrent le matin chercher gué ou des bateaux ; et, n'en trouvant point, ils grinçaient les des de rage et se mordaient les doigts. Il fallut retourner à leur camp avant seulement brûlé deux celles ou métairies du monastère 1.

Consternés de ces deux calamités, la mort du pape Sergius et le ravages des Sarrasins, qui étaient encore au voisinage de la ville, le Romains ne voyaient plus aucun moyen d'échapper à la mort. cherchaient donc avec anxiété un Pontife qui, dans ce péril extrêm, pût les gouverner et les sauver avec le secours de Dieu. On vint parler du prêtre Léon, de ses vertus, de son mérite. Aussitôt, une inspiration divine, tous les Romains, depuis le dernier jusqu'a premier; s'écrièrent d'une voix unanime que Léon serait leur Pontit et qu'ils n'en voulaient point d'autre 2. La confiance des Romains sera point trompée. Saint Léon IV sera le sauveur de Rome, et, p là même, de la chrétienté entière; il repoussera pour jamais Rome les farouches sectateurs de Mahomet, et donnera l'idée monde chrétien d'aller briser leur funeste puissance en Orien même.

Mais un obstacle arrêtait le joyeux empressement des Romain Le pape Eugène II avait réglé que le Pape nouvellement élu s serait sacré qu'après avoir prêté serment, en présence de l'ambass deur impérial, de conserver les droits de tous. On n'osait de En l'année

à 855 de l'ère ordonner le thaire : ce qu craignant qu Léon le 12m pas encore v déroger à l' nous avons défenseur ar serment de au Pape. ""

Cependani chargés de l blasphémaie pête, leurs v périrent la pl on trouva qu y furent rapp leurs chefs. demourait à Télèse et pill

Le pape sa ments de l'ég qui fut de hu des chandelie précieuses. M sépulture de l tispice des tal l'on voyait en le poids en é dures d'argen baldaquin de autres églises. rétablit aussi faire, le jour d pus sous les d

prit un ouvrag et un Pontife Pierre et de l'e sensiblement a

<sup>1</sup> Chronic. Cassin., 1. 1, c. 27. - 1 Anast.

<sup>1</sup> Ann. Bertin.

ordonner le nouveau Pape sans l'autorisation de l'empereur Lothaire: ce qui fit que le Saint-Siège vaqua deux mois et demi. Enfin, craignant que Rome ne fût assiègée de nouveau, on consacra le pape Léon le 12<sup>me</sup> d'avril, quoique le consentement de l'empereur ne fût pas encore venu, mais avec protestation que l'on ne prétendait point déroger à l'honneur et à la foi qui lui étaient dus, après Dieu. Car nous avons vu, sous le même pape Eugène, que l'empereur étant le défenseur armé de l'Église romaine, les Romains lui prêtaient un serment de fidélité, mais sans préjudice de celui qu'ils faisaient au Pape.

Cependant les Sarrasins se rembarquèrent, ayant leurs vaisseaux chargés de butin, et firent voile vers l'Afrique; mais, comme ils blasphémaient contre Jésus-Christ et ses apôtres, il survint une tempéte, leurs vaisseaux se brisèrent les uns contre les autres, et ils périrent la plupart. Avec les cadavres que la mer rejeta sur les côtes, on trouva quelque partie des trésors de l'église de Saint-Pierre, qui y furent rapportés <sup>1</sup>. Il resta toutefois des Sarrasins en Italie: un de leurs chefs, nommé Maslor, étant venu au secours de Radelgise, demeurait à Bénévent, et, la même année 847, il prit la ville de Télèse et pilla le monastère de Sainte-Marie de Cingle <sup>2</sup>.

Le pape saint Léon donna ses premiers soins à réparer les ornements de l'église de Saint-Pierre, et continua pendant son pontificat, qui fut de huit ans. Il y donna des croix, des images, des calices, des chandeliers de diverses sortes, des rideaux en tapisserie d'étoffes précieuses. Mais il orna principalement la confession, c'est-à-dire la sépulture de saint Pierre, et l'autel qui était dessus. Il mit au frontispice des tables d'or chargées de pierreries et peintes en émail, où l'on voyait entre autres son portrait et celui de l'empereur Lothaire : le poids en était de deux cent seize livres d'or. Il y mit des bordures d'argent du poids de deux cent huit livres, et un ciboire ou baldaquin de seize cent six livres. Il orna à proportion plusieurs autres églises, particulièrement son titre des Quatre-Couronnés. Il rétablit aussi une salle, où ses prédécesseurs avaient accoutumé de faire, le jour de Noël, les festins solennels, qui avaient été interrompus sous les deux derniers Papes.

En l'année 848, deuxième de son pontificat, saint Léon IV entreprit un ouvrage qui, à lui seul, eût suffi pour illustrer un souverain et un Pontife : ce fut de bâtir une ville autour de l'église de Saint-Pierre et de l'enfermer de murailles. Toute la noblesse de Rome était sensiblement affligée du pillage que les Sarrasins y avaient fait, et

in chercher us caient les dent ra leur camp on astère 1. Es Sergius et le de la ville, la la mort. Il péril extrêm;

r. LVf. - De 10

dehors. Ilsa

e autres l'aute

me, ils allèren

une partie de

ravagé tout

de septembre.

thaire; envon

et's'enfuiren

vèrent près d

mais commei

ué ce butin

défense, et il

uvait aisémen

ort; allèrente

glise de Saint

emps, qui éta

de pluie, et

er. Les Sarn

Dieu. On vinti . Aussitöt, pr ernier jusqa'n ait leur Poniit les Romainsa Rome, et, pr

nera l'idéen nce en Orien

des Romain

lement élu

de l'ambass

n n'osait don

our jamais

<sup>1</sup> Ann. Bertin., 847. - 2 Chron. Cassin.

craignait encore pire à l'avenir. Pour la rassurer, le nouveau Pape résolut d'exécuter le dessein que saint Léon III, son prédécesseur, avait conçu, de hâtir une nouvelle ville auprès de Saint-Pierre, dont Grégoire IV avait même commencé les fondements. Léon IV en écrivit à l'empereur Lothaire, qui reçut avec joie la proposition, exhorta le Pape à mettre au plus tôt la main à l'œuvre, et envoya quantité de livres d'argent pour cet effet, tant de sa part que des rois, ses frères. Le Pape, ayant reçu la réponse de l'empereur, assembla les Romains et les consulta sur l'exécution de son dessein. Il fut résolu de faire venir des ouvriers de toutes les villes, des terres qui appartenaient au public, et des monastères, pour travailler tour à tour à ce grand ouvrage. On y employa quatre ans, le saint Pape s'y appiquant continuellement et y donnant tout le temps qui lui restait après ses fonctions spirituelles, sans que le froid, le vent ni la pluie l'en détournât et l'empéchât de visiter tous les travaux.

Dans le même temps, il travaillait aussi à réparer les murs de Rome, tombés en ruine par le temps. Il fit refaire les portes et rebâtir quinze tours de fond en comble, visitant souvent les ouvrages, tantôt à cheval, tantôt à pied. Il fit faire entre autres deux tours su le Tibre, à la porte qui conduisait à Porto, avec des chaînes, pour arrêter jusqu'aux moindres barques des ennemis. Il fit aussi transporter dans la ville quantité de corps saints, pour les mettre et sûreté.

L'année suivante 849, les Sarrasins vinrent à Tozat en Sardaigne, d'où ils partirent pour venir à Porto. Les Romains et étaient fort effrayés. Mais les habitants de Naples, d'Amalfi et de Gaëte s'embarquèrent et vinrent à Ostie, d'où ils envoyèrent avert le Pape, qu'ils étaient venus au secours pour combattre les Sarrasins. Le Pape, voulant s'en assurer davantage, les pria d'envoyeri Rome quelques-uns d'entre eux. Leur chef, nommé Césaire, fils de Sergius, maître de la milice, y vint avec quelques autres, et confirma au Pape ce qu'il lui avait mandé. Aussitôt le Pape se rendit Ostie, avec une grande suite de gens armés, pour témoigner au Napolitains l'affection avec laquelle il les recevait. A sa vue, ils se prosternèrent, lui baisèrent les pieds et le prièrent de les communie de sa main, pour les fortifier contre les ennemis. Pour cet effet, il les mena en procession à l'église de Sainte-Aure, où, s'étant misi genoux, il prononça-sur eux une oraison appropriée à la circonstance; puis il célébra la messe et les communia tous. Le lendemait, le Pape étant déjà parti, les Sarrasins parurent sur la côte avec une multitude de navires. Les Napolitains les attaquèrent vigoureusement. Mais un vent extraordinaire, tel qu'on ne se souvenait pas

d'avoir vu, a des Sarrasin trouva mour et on en me divers ouvra autour de Sa

a 855 de l'ère

Vers ce ter pereur Lotha encore recu l firmation aut ses intérêts 1 décesseur Eb Constantinop d'Hinemar. D cette inscripti Léon, souvers dence divine, lans le Seigne mage remarq Le Siége apos les apôtres, p hisme peut s'é a divine Prov outes les autre ous leurs besc nère de la reli lation et ces ir ccorda le pall En l'année 8 ui fut recu av ont les paroles ans quel sens evoir au Saint ont jouissait s Sur la fin de se tint un cor lilan, avec The

<sup>1</sup> Labbe, t. 8, p.

anons, dont vo

ura dans sa ch

es et des clerc

d'avoir vu, s'éleva tout à coup et sépara les deux flottes. La plupart des Sarrasins périrent. On en tua plusieurs dans les tles, où on les trouva mourant de faim. On en pendit quelques-uns près de Porto, et on en mena un grand nombre à Rome, où on les fit travailler à divers ouvrages, particulièrement aux murailles que l'on bâtissait autour de Saint-Pierre.

Vers ce temps, le saint pape Léon IV reçut deux lettres de l'empereur Lothaire : voici à quel sujet. Hincmar de Reims n'avait pas encore reçu le pallium du Saint-Siége. Il lui manquait ainsi la confirmation authentique de sa promotion. Pour l'obtenir, il mit dans ses intérêts l'empereur Lothaire, qui alors avait disgracié son prédécesseur Ebbon, parce qu'il n'avait pas voulu aller en ambassade à Constantinople. Lothaire écrivit donc jusqu'à deux lettres en faveur d'Hincmar. Dans celle des deux qui est venue jusqu'à nous, on lit ette inscription : A notre très-saint et très-révérend père spirituel, Léon, souverain Pontife et Pape universel, Lothaire, par la provitence divine, empereur auguste, votre fils spirituel, éternel salut lans le Seigneur. Dans le corps de la lettre, le prince rend un témoimage remarquable à la supériorité du Saint-Siége dans toute l'Église. e Siége apostolique, dit-il, a été fondé par le bienheureux prince les apôtres, pour être, dans l'univers entier, parto at où le christiaisme peut s'étendre, le principe et le fondement de la sainteté. Et adivine Providence a donné à l'Église romaine la supériorité sur outes les autres églises, afin que, dans toutes leurs affaires et dans ous leurs besoins, elles eussent toutes recours à elle, comme à la nère de la religion et à la source de la justice. Sur cette recommanation et ces instances de l'empereur Lothaire, le pape saint Léon IV ccorda le pallium à Hincmar 1.

En l'année 850, l'empereur Lothaire envoya à Rome son fils Louis, ui fut reçu avec honneur par le pape Léon, et sacré empereur. Ce ont les paroles des annales de saint Bertin. Nous verrons plus tard ans quel sens et jusqu'à quel point l'empereur Louis II reconnaissait evoir au Saint-Siége la dignité impériale et même la dignité royale ont jouissait sa famille.

Sur la fin de la même année, en présence du nouvel empereur, se tint un concile à Pavie, où présida Angilbert, archevêque de lilan, avec Théodemar, patriarche d'Aquilée. On y fit vingt-cinq anons, dont voici les dispositions les plus remarquables : L'évêque ura dans sa chambre et pour ses services les plus secrets, des prêces et des clercs de honne réputation, qui le voient continuellement

les murs de les portes de t les ouvrages, leux tours sur chaînes, pour le aussi transles mettre de

v. LVI. - Deta

nouveau Pape

prédécesseur.

t-Pierre, dont

. Léon IV en

a proposition.

re, et envoy

part que de

erettr, assem-

dessein. Il fut

des terres qui

ler tour à tou

Pape s'y appli

qui lui restait

ent ni la pluie

Romains en l'Amalfi et de yèrent averir re les Sarra d'envoyer à désaire, fils de tres, et conpe se rendit démoigner au sa vue, ils se es communier re cet effet, il s'étant misi à la circon

e lendemain.

côte avec une t vigoureuse-

souvenait pas

Labbe, t. 8, p. 82. Flodoard, l. 3. Dom Bouq., t. 7, p. 565.

veiller, prier, étudier l'Écriture sainte, pour être les témoins et le imitateurs de sa conduite. L'évêque ne célébrera pas seulement le messe; les dimanches et les principales fêtes, mais tous les jours, autant qu'il sera possible, et priera en particulier pour lui, pour le autres évêques, pour les rejs, pour toute l'Église et principalement pour les pauvres. Les repas de l'évêque s'eront modérés, sans être accompagnés de spectacles rédicules, ni de fous ni de bouffons; mais on y verra des pèlerins et des pauvres, on y lira l'Écriture sainte q on s'entretiendre de discours spirituels. L'évêque n'aimera ni les oiseaux, ni les chiens, ni les chevaux, ni les habits précieux et tout ce qui sent le faste, et sera simple et vrai dans ses discours. Il méditera continuellement l'Écriture sainte, pour instruire exactement son clergé et prêcher aux peuples selon leur portée.

Comme nous avons vu des doyens dans les statuts d'Hincmard Reims, ainsi l'on voit dans les canons de Pavie des archiprêtres, qui outre le soin de leurs paroisses, avaient encore inspection sur le moindres cures, et rendaient compte à l'évêque, qui gouverna par lui-même l'église cathédrale. Le concile ordonne aux archiprêtres de visiter tous les chefs de famille, afin que ceux qui font de péchés publics fassent pénitence publique. Pour les péchés secret ils se confesseront à ceux qui seront choisis par l'évêque ou l'archi prêtre ; s'ils trouvent de la difficulté, ils consulterent l'évêque, s l'évêque consultera ses confrères. Les prêtres de la ville et de la campagne veilleront sur les pénitents, pour voir comment ils obses vent la pénitence qui leur est prescrite; s'ils font des aumônes q d'autres bonnes œuvres, et quelle est leur contrition, afin d'abréga ou d'étendre le temps de leur pénitence. Quant à la réconciliation des pénitents, elle ne doit pas être faite par les prêtres, mais pe l'évêque seul, suivant les canons, si ce n'est en cas de péril ou d'a sence de l'évêque. Ceux qui sont en pénitence publique ne peuve ni porter les armes, ni juger des causes, ni exercer aucune fond tion publique', ni se trouver dans les assemblées, ni faire de visites. Quant à leurs affaires domestiques, ils peuvent en prende soin, si ce n'est, comme il arrive souvent, qu'ils ne soient ton chés de l'énormité de leurs crimes, jusqu'à ne pouvoir s'y appl quer.

Outre ces canons ecclésiastiques et quelques autres, l'emperer Louis, qui assistait à ce concile, y fit un capitulaire ou une orden nance pour les affaires séculières qui fut depuis confirmé par l'empereur Lothaire, son père. Il y enjoignit, sous peine de son indignation et de perte de leurs charges, aux comtes et aux autres magistrats, à réprimer, par la force publique, les bandes de voleurs qui infestaint

les campagne empereur fut Lombards, di donc à Bénév es Sarrasins, chef, la veille

L'année 85 velle ville qu' chevée. Il en 27me jour de ju ous les évêgu les hymn**es** et u-pieds et la vèques cardii ouvelle ville rononça l'ora ui, en confian vez remis la ntercession, d ille, que nous our jamais à e nombreux t onstruite. Il p ortes; après q aint-Pierre, p rgesses à tout da drap de soie La paternelle uit et jour, il épeuplée de P ns, qui étaient étaient pour la ntà Rome, p orses, fugitifs o on Pape les a resse le récit d voir, de deme esseurs. Ravi d

1 Labbe, t. 8, p.

Porto, bien fo

bles, des boer

LVI. — De se lámoine et les seulement la sous les jours, r. lui, pour les principalement érés, seus éts pouffons; mais iture sainte a l'aimera ni les récieux et tout scours. Il mé.

re exactement d'Hincmar de hiprétres, qui ection sur le rui gouvernai ne aux archiux qui font de néchés secret, me ou l'archi t l'évêque, ville et de le ment ils obser s aumônes a afin d'abrege réconciliation tres, mais pe péril ou d'a ue ne peuve aucune force , ni faire de nt en prenda ne soient ton oir s'y appli-

es, l'emperer ou une ordon mé par l'empe son indignation magistrats, de qui infestain es campagnes et les grandes routes 4. L'année suivante 854, ce jeune empereur fut prié par Basace, abbé du mont Cassin, au nom des Lombards, de les délivrer de la vexation des Sarrasins. Louis vint donc à Bénévent, où il fut reçu par le duc Radalgise, et on lui livra es Sarrasins, qu'il fit tous égorger hors de la ville, avec Maslar, leur chef, la veille de la Pentecôte, 9<sup>me</sup> de mai <sup>3</sup>.

L'année 852, qui était la sixième du saint pape Léon IV, la nouelle ville qu'il faisait bâtir autour de l'église de Saint-Pierre fut chevée. Il en eut une joie extrême, et en fit la dédicace solennelle le 7m jour de juin. Il la nomma, de son nom, la cité Léonine. Il assembla ous les évêques et tout son clergé ; on chanta les litanies, les psaumes, les hymnes et des cantiques ; la procession fit le tour des murailles, u-pieds et la cendre sur la tête ; le saint Pontife fit faire par les vèques cardinaux de l'eau bénite, dont ils aspergeaient les murs. La ouvelle ville avait trois portes. A la première, le Pape lui-même rononça l'oraison suivante, en versant beaucoup de larmes : Dieu, ui, en confiant à votre apôtre Pierre les clefs du royaume céleste, lui vez remis la puissance de lier et de délier, accordez-nous, par son tercession, d'être délivrés des liens de nos péchés ; accordez à cette ille, que nous avons fondée nouvellement par votre secours, d'être our jamais à l'abri de votre colère, et de remporter de nouveaux et e nombreux triomphes sur les ennemis, à cause desquels elle a été onstruite. Il prononça deux oraisons semblables, aux deux autres ortes ; après quoi il célébra la messe solennelle dans la basilique de aint-Pierre, pour le salut du peuple et de la ville, et fit de grandes rgesses à tout le monde, Romains et étrangers, en or, en argent, drap de soie; en sorte que ce fut partout une joie inexprimable. La paternelle sollicitude de l'excellent Pontife n'en demeura pas là. uitet jour, il songeait aux moyens de remettre en bon état la ville épeuplée de Porto, pour l'assurer contre les tentatives des Sarrans, qui étaient la terreur des Chrétiens d'Italie, comme les Normands etaient pour la France. Dieu voulut que, vers ces temps-là même, il nt à Rome, pour implorer sa compassion, plusieurs milliers de orses, fugitifs de leur pays par la crainte des mêmes Sarrasins. Le on Pape les accueillit avec l'amour d'un père et écouta avec tenresse le récit de leurs malheurs. Ils promirent, si on voulait les revoir, de demeurer pour toujours au service du Pape et de ses sucsseurs. Ravi de cette rencontre, le saint Pontife leur offrit la ville Porto, bien fortifiée, avec des vignes, des prés et des terres laboubles, des bœufs, des chevaux et d'autres bestiaux, s'ils venaient

Labbe, t. 8, p. 62 et seqq. — 2 Chron. Cass., l. 1, c. 29.

s'y établir avec leurs femmes et leurs enfants, sous la seule condition d'être fidèles au Pape et au peuple romain. Les Corses en furent au comble de la joie ; ils promirent non-seulement d'être fidèles, mais de vivre et de mourir en ce lieu. Et le Pape leur donna un acte de donation, non pas, comme traduit Fleury, sous le bon plaisir des empereurs Lothaire et Louis, mais pour l'avantage spirituel des empereurs Lothaire et Louis, et pour le sien propre ; le tout à valoir tant que les Corses seraient fidèles et obéissants en tout aux Pape et au peuple romain. Les terres qui leur furent données appartenaient à l'Église, à des monastères et à divers particuliers.

Les villes d'Horta et d'Amérie éprouvèrent également la munificence du saint Pontife. Leurs portes et leurs murailles étant tombées en ruine, les habitants étaient exposés aux attaques nocturnes des voleurs et des assassins. Saint Léon IV vint à leur secours. Il rétablit en peu de temps leurs murailles et leurs portes, et leur rendit ainsi

la sécurité 1.

Le 8 décembre de l'année 853, cet excellent Pape tint à Rome, dans l'église de Saint-Pierre, un concile de soixante-sept évêques, entre lesquels il v en avait quatorze envoyés par l'empereur Lothaire. D'a bord, le diacre Nicolas lut un discours du Pape au concile, et le diacre Benoît lut une réponse au nom des évêques; puis on public quarante-deux canons, dont les trente-huit premiers sont ceux de concile tenu par le pape Eugène II, en 826, avec quelques additions. Les quatre derniers canons faits de nouveau en ce concile portent: Que l'on retranchera le nombre superflu des prêtres qui se trouvaient à Rome, ordonnés par les évêques les plus voisins, et dont le tier suffisait pour faire le service. Tous les prêtres de la ville et de la campagne viendront au synode de leur évêque. Les laïques ne mettront point de prêtre d'un autre diocèse dans les églises de leur de pendance sans le consentement de l'évêque diocésain, sous peine d'excommunication contre le laïque et de déposition contre le prête. Les abbés ni les autres patrons ecclésiastiques ne se donneront par non plus cette liberté; car les prêtres ne peuvent être placés que par ceux qui ont droit de les ordonner et de les corriger, c'est-à-dire par les évêques.

En ce même concile fut déposé Anastase, prêtre-cardinal de l'Églisromaine, du titre de Saint-Marcel. Depuis cinq ans, il avait quité Rome et demeurait dans le diocèse d'Aquilée. Le Pape l'avait avert par lettres jusqu'à quatre fois, et excommunié en deux conciles pour sa désobéissance. Ensuite, le Pape, se trouvant à Ravenne avec le

dition jeune emper retourner à a Nothingue, é passé, le Pap étant parti de s'était avance pour le citer même année du concile et position sous évêques prése

D'après les même année plétement de Maures. En ef gu'à la chass femme Erme donna un fils 1 autres fils ne s ravageaient de celles de l'Itali ces derniers, a el point, qu'il ongtemps ass près avoir ét voir rien fait. ondées 3.

de l'Eglise ro

On en voyai
Centumcelles.
Stant ruinées,
Sarrasins : ce quit sur les monlarmes continuois et des empoape Léon IV.
Seigneur nuit es leu propre à lui-même ord un lieu na

<sup>1</sup> Anast.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Labbe, t. 8, p.

eule condition sen furent au efidèles, mais ma un acte de on plaisir des rituel des emtout à valoir aux Pape et ées apparte-

ent la muniétant tombées nocturnes des urs. Il rétallit ur rendit ains

à Rome, dans vêques, entre Lothaire. D'a. concile, et le uis on public sont ceux de ues additions. icile portent: i se trouvaient et dont le tien ville et de h iques ne metes de leur dén, sous peine ntre le prêtre. donneront pas placés que par

inal de l'Église il avait quitté e l'avait avert conciles pour evenne avec le

est-à-dire par

jeune empereur Louis, obtint de lui un ordre au prêtre Anastase de retourner à son églisc, à un jour marqué, et chargea de l'exécution Nothingue, évêque de Bresce, et le comte Adalgise. Le terme étant passé, le Pape, du consentement des évêques, l'anathématisa. Puis, étant parti de Ravenne et revenu à Rome, comme il sut qu'Anastase s'était avancé jusqu'à Clusium en Toscane, il lui envoya trois évêques pour le citer au concile qui devait se tenir le 15mº de novembre de la même année 853. Comme il manqua encore, il fut déposé, de l'avis du concile et suivant le troisième canon d'Antioche, et l'acte de déposition souscrit par le Pape, par l'empereur Louis, cinquante-neuf évêques présents, huit députés d'absents, vingt prêtres et six diacres de l'Église romaine 4.

D'après les annues de saint Bertin, les Romains se plaignirent, la nême année 853, à l'empereur Lothaire, de ce qu'i négligeait complétement de les défendre contre les incursions des Sarrasins et des saures. En effet, ce prince, oubliant Dieu et ses devoirs, ne songeait qu'à la chasse et à ses plaisirs. Depuis l'an 851, qu'il perdit sa emme Ermengarde, il vivait avec deux servantes, dont l'une lui ionna un fils nommé Carloman. Les mêmes annales ajoutent que ses autres fils ne suivirent que trop son mauvais exemple. Les Normands avageaient donc impunément les côtes de France, et les Sarrasins elles de l'Italie. L'empereur Louis II, qui marcha quelquefois contre es derniers, avait eu peu de succès. En 846, il s'en laissa battre à el point, qu'il put à peine se sauver à Rome 2. En 852, après avoir ongtemps assiégé la ville de Bari, occupée par les Sarrasins, et près avoir été sur le point de la prendre, il s'en était revenu sans woir rien fait. Les plaintes des Romains n'étaient ainsi que trop bien ondées 3.

On en voyait une preuve bien parlante dans la ville maritime de l'entumcelles. Elle était déserte depuis quarante ans; ses murailles étant ruinées, elle était continuellement exposée aux insultes des sarrasins: ce qui avait obligé les habitants à se retirer dans les forêts et sur les montagnes, où ils vivaient comme des bêtes, dans des larmes continuelles. Tandis qu'ils étaient oubliés, abandonnés des ois et des empereurs, un autre homme pensait à eux: c'était le saint pape Léon IV. Profondément touché de leur misère, il conjurait le beigneur nuit et jour, avec beaucoup de larmes, de lui montrer un ieu propre à bâtir une ville pour y réfugier ce peuple infortuné. Il lla lui-même explorer le voisinage de Centumcelles. Il trouva d'a-ord un lieu naturellement fortifié, mais il n'y avait pas assez d'eau;

Labbe, t. 8, p. 101-129. — 2 Annal. Bertin. — 2 Ibid., et Erchemp, cap. 20.

enfin, d'après une révélation divine, il en découvrit un autre, qui, avec des fortifications naturelles, présentait encore les autres avantages. Il y fit bâtir une ville, qu'il appela de son nom Léopolis. Elle était à douze milles ou quatre lieues de Centumcelles. Quand elle fut achevée, il en fit lui-même solennellement la dédicace, le 15<sup>me</sup> d'octobre 854, comme il avait fait celle de la cité de saint Pierre. Il fit le tour en procession, jetant de l'eau bénite sur les murailles; el, ayant célébré la messe, il distribua de sa main de grandes largesses au peuple. Il fit aussi de grands présents aux églises de cette nouvelle ville. Dans la suite des siècles, cette demeure s'est trouvée moin commode, et les habitants sont retournés à l'ancienne Centumcelles, sur la mer, qu'ils ont nommée, pour cette raison, Civita-Vecchia, ville-vieille <sup>1</sup>.

Pendant d'e esaint Pontife s'occupait à cette œuvre de charité, il si arriver à Rome le prince Alfred, fils d'Éthelwolf, roi de Wessex, etk plus puissant de toute l'Angleterre. Le jeune prince était accompagné de saint Swithin, évêque de Winchester. A la demande d'Éthelwolf, le Pape donna l'onction royale au jeune prince et l'adopta pour son fik

Le saint évêque de Winchester, issu d'une noble famille, monta dès sa jeunesse beaucoup de vertu. Après avoir étudié les lettres de philosophie, il s'appliqua à l'étude de l'Écriture sainte. Son mérit le fit élever au sacerdoce. Devenu prêtre, on le choisit pour rempir la place de prévôt ou doyen de l'ancien monastère de cette ville. Le roi Egbert, instruit de sa piété, de son savoir et de sa prudence, le fit son prêtre, autrement son aumônier, et le saint souscrivit en cett qualité une charte que le prince accorda, l'an 833, à l'abbaye de Croyland. Il lui confia l'éducation de son fit Éthelwolf, et il eut toujours lieu de s'applaudir d'avoir suivi ses conseils dans les affairs importantes.

Depuis quelque temps, les royaumes de Mercie et de Northumberland étaient déchirés par des divisions intestines. Egbert profit de ces troubles. Il vainquit d'abord Swithred, roi d'Essex, et le de pouilla de ses États. Ayant été plusieurs fois attaqué par les Merciens, il les défit, et s'empara de leur pays en 828; mais, peu de temp après, il rétablit Withlaï leur roi, à condition qu'il tiendrait de lui la couronne et qu'il lui payerait un tribut annuel. Il traita de la mêm manière Endred, dernier roi des Northumbres. Les Estangless soumirent aussi après une guerre longue et sanglante. Le pays de Kent, alors tributaire de la Mercie, éprouva le même sort. Egber, vainqueur de ses ennemis, convoqua à Winchester tous les grand

855 de l'ère de ses États. pellerait dés tous ceux o et commence l'Angleterre. heptarchie r nivante. Il eu Ce prince within, pré Sberge, prin ald, Ethelbi 'Alstan, évêc onsultait sair ans tout ce d eux grands h nt peu de car ormands, et ien de la reli int Swithin, ever sur le si Ce fut par tion, qui se t donnait à l'I ser d'autres d us les mercre eu, sur l'ante nnée suivante ome l'école fo lité qu'il donr is cents man ar entretenir int-Pierre et nier de saint P ndes noces, Ju re, il fit de sa bon prince r tes ses pieuses le 2me de juil r de sa mort;

Alban, Buttler, 1

ne du même m

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Anast.

iv. LVI. - De 840 t un autre, qui. es autres avan-Léopolis. Ele . Quand elle fut , le 15me d'oc. nt Pierre. Il ft s murailles; et andes largesse e cette nouvelle trouvée moins e Centumcelles.

Civita- Vecchia

decharité, il vi le Wessex, etk ait accompagne d'Éthelwolf, a pour son fils amille, monta lié les lettres « nte. Son mérite it pour rempli cette ville. L a prudence, k iscrivit en cett à l'abbaye f, et il eut touans les affaire

de Northum-Egbert profit Essex, et le de é par les Mer s, peu de temp drait de lui la ta de la mêm es Estangles a te. Le pays de e sort. Egbert tous les grands

te ses États, et il fut décidé dans l'assemblée que le royaume s'appellerait désormais Angleterre, et qu'on donnerait le nom d'Anglais tous ceux qui l'habitaient. Le prince se fit couronner de nouveau, t commença dès lors, c'est-à-dire en 829, à prendre le titre de roi l'Angleterre. On ne connut plus le nom de Jutes et de Saxons, et heptarchie prit fin. Egbert mourut en 837, ou, au plus tard, l'année nivante. Il eut pour successeur son fils Éthelwolf.

Ce prince avait été élevé dans la piété et les sciences par saint within, prévôt de l'ancien monastère de Winchester. Il épousa sberge, princesse remplie de vertu, qui lui donna quatre fils, Éthelald, Éthelbrigt, Éthelred et Alfred. Il se conduisit par les avis 'Alstan, évêque de Schirbørn, dans le gouvernement civil ; mais il onsultait saint Swithin dans les matières ecclésiastiques, ainsi que ans tout ce qui regardait le règlement de son intérieur. Aidé de ces eux grands hommes, il régna avec gloire et sans troubles, quoiqu'il it peu de capacité par lui-même. Il repoussa souvent les Danois ou ormands, et exécuta plusieurs projets qu'il avait formés pour le en de la religion et de l'État. Toujours plein de vénération pour int Swithin, qu'il appelait son maître et son précepteur, il le fit ever sur le siège de Winchester, en 852, après la mort de Helmstan. Ce fut par ses conseils que, dans une assemblée générale de la tion, qui se tint en 854, le roi Éthelwolf porta une loi par laquelle donnait à l'Église la dixième partie de son domaine, sans imser d'autres charges aux églises particulières que de prier pour lui us les mercredis. Pour rendre l'acte plus sacré, le prince l'offrit à eu, sur l'autel de Saint-Pierre, dans un pèlerinage qu'il fit à Rome nnée suivante ; il pria aussi le Pape de le confirmer. Il rebâtit à ome l'école fondée par les Anglais. Entre autres marques de libéité qu'il donna à cette ville, il ordonna d'y envoyer tous les ans s cents mancuses ou marcs d'or, cent pour le Pape et deux cents ur entretenir, la veille de Pâques, le luminaire dés églises de int-Pierre et de Saint-Paul. Il étendit aussi à tout son royaume le nier de saint Pierre. En repassant par la France, il épousa, en sendes noces, Judith, fille de Charles le Chauve. De retour en Anglere, il fit de sages règlements pour que les pauvres fussent assistés. bon prince mourut en 857. Saint Swithin, qui l'avait aidé dans tes ses pieuses entreprises, lui survécut de quelques années. Il moule 2<sup>me</sup> de juillet 862. Il est nommé dans le martyrologe romain le r de sa mort; mais l'Angleterre célébrait sa principale fête le e du même mois, jour auquel se fit la translation de ses reliques 1.

Les plaintes que les Romains avaient faites en 853 à l'emperem Lothaire, sur le peu de soin qu'il avait de les défendre contre les Sa. rasins, vinrent à son fils, l'empereur Louis, en 855, mais transfor mées en calomnie. Louis venait de consulter les évêques de Lonbardie sur les abus à réformer, et d'ordonner l'observation des an ciens capitulaires, lorsque Daniel, maître de la milice, vint le trouve de Rome, et lui dit : Gratien, gouverneur du palais de Rome, ou vous croyez vous être fidèle, m'a ainsi parlé seul à seul dans maison: Ces Français ne nous font aucun bien; ils ne nous donne aucun secours; au contraire, ils nous pillent. Que n'appelons-nou les Grecs pour faire un traité avec eux et chasser de notre royaum et domination le roi et la nation des Français? L'empereur Lois fut tellement irrité de ce discours, qu'il marcha vers Rome en de gence, sans écrire au Pape ni au sénat. Le saint Pontife ne laissa n de le recevoir honorablement, suivant la coutume, sur les grand degrés de l'église de Saint-Pierre, et commença à l'apaiser par douces paroles.

Le jour fut pris pour juger Gratien. Et l'empereur Louis, accompagné du Pape, ainsi que des seigneurs romains et français, pa séance dans le palais que Léon III avait fait bâtir près l'église à Saint-Pierre. Daniel réitéra son accusation contre Gratien, qui éta présent, d'avoir voulu lui persuader de livrer Rome aux Grecs. Le Gratien et tous les Romains avec lui dirent aussitôt: Vous en amenti; il n'y a rien de vrai dans ce que vous dites. L'empereur, avec lui toute la noblesse, voyant bien que Daniel n'avait accus Gratien que par envie, ordonna qu'ils fussent jugés suivant la loin maine. Daniel fut convaincu, par son propre aveu, d'avoir per faux témoignage. C'est pourquoi il fut livré à Gratien, pour en fi ce qu'il voudrait; mais, sur les instantes prières de l'empereur, il denna non-seulement la vie, mais la liberté <sup>1</sup>. Cette histoire fait bi voir que l'empereur Louis avait une certaine autorité à Rome; me elle ne prouve pas qu'il en fût le souverain exclusif.

Le pape saint Léon IV mourut la même année 855, le 47<sup>me</sup> de juille après avoir tenu le Saint-Siége huit ans et trois mois, et fut enter à Saint-Pierre. Il institua l'octave de l'Assomption de la sainte Vienqui ne se célébrait point encore à Rome; et, la première fois, il de tribua des pièces d'argent au peuple. Outre les immenses construtions dont il a été parlé, il fonda plusieurs monastères. Il en fit mi religieuses dans sa propre maison, qu'il dédia à saint Symmitre saint Césaire; il rebâtit et orna celui de Saint-Martin, où il availée

moine. Il rétaire séculiers, et y à Saint-Laure On lui réponde établi deux mer. Il en rétaire, le dota sien, le dota sien, le dota sien, le dota sien l'ancien On lui attri

dans le pontif des évêques. pour les prièr Chaque prêtre es psaumes e confesser le me er à commun a Pentecôte ; este est assez a discipline d Mais la princ voir sauvé Ron apitale du chri Aussitôt que rands et le pe onnaître celui oix unanime, avait instruit atran et recu liacre, et Léon peuple en foul rouva en prièr genoux, et di glise, je vous a rande dignité. hantant des h

coutume, dans

erselle. Puis

lergé et des gr pereurs Lothair nagni, et Mercu

<sup>1</sup> Anast.

moine. Il rétablit celui de Corsare, qui re servait plus qu'à loger des séculiers, et y mit des religieuses. Un jour, étant allé faire ses prières à Saint-Laurent, il demanda combien de moines y faisaient le service. On lui répondit que quelques-uns de ses prédécesseurs y avaient établi deux monastères , mais que la pauvreté les avait fait abandonner. Il en rétablit un sous le nom de Saint-Étienne et de Saint-Cassien, le dota suffisamment, et y mit des moines grecs pour faire l'office jour et nuit. Entre les ornements qu'il renouvela, on marque une croix d'or, qu'un sous-diacre portait devant le cheval du Pape, selon l'ancienne coutume.

On lui attribue une instruction aux, prêtres, qui se trouve insérée tans le pontifical romain , à la suite de la forme de tenir le synode des évêques. Les prêtres y sont exhortés à se lever toutes les nuits our les prières nocturnes et à chanter l'office aux heures marquées. Chaque prêtre doit avoir un clerc ou disciple, qui lui aide à chanter es psaumes et qui réponde à la messe. Il doit inviter le peuple à se confesser le mercredi des Cendres, et imposer les pénitences : l'exhorer à communier quatre fois, à Noël, le jeudi saint, à Pâques et à a Pentecôte; ne rien exiger pour les fonctions ecclésiastiques. Le este est assez semblable aux instructions d'Hincmar : ce qui fait voir a discipline du temps.

Mais la principale gloire de ce grand et saint Pape seratoujours d'apoir sauvé Rome et l'Italie de la domination des Sarrasins. Sans lui, la apitale du christianisme devenait peut-être une bourgade musulmane.

Aussitôt que le pape saint Léon fut mort, le clergé de Rome, les rands et le peuple s'assemblèrent ; et, ayant prié Dieu de leur faire onnaître celui qui devait être leur pasteur, ils élurent tous, d'une oix unanime, Benoît III. Il était Romain. Son père, nommé Pierre, avait instruit dans les saintes lettres ; ensuite il fut mis au palais de atran et reçu dans le clergé. Le pape Grégoire IV l'ordonna sousiacre, et Léon IV l'ordonna prêtre du titre de Saint-Calliste, où le euple en foule alla lui porter la nouvelle de son élection. On le rouva en prière. Il se leva, et, voyant de quoi il s'agissait, il se remit genoux, et dit avec beaucoup de larmes : Ne me tirez point de mon glise, je vous en prie; je ne suis point capable de porter une si nière fois, il 🕳 rande dignité. Mais melgré lui ils l'emmenèrent au palais de Latran, enses constru chantant des hymnes et des cantiques, et le placèrent, suivant la outume, dans le trône pontifical, avec une joie incroyable et unierselle. Puis on dressa le décret d'élection, qui fut souscrit du dergé et des grands, et envoyé, suivant l'ancienne coutume, sux empereurs Lothaire et Louis, par deux députés, Nicolas, évêque d'Aagni, et Mercure, maître de la milice.

apaiser par Louis, accom et français, pi près l'église d ratien, qui éta aux Grecs. M

3 à l'empereur

contre les Sar.

mais transfer

ques de Lon

rvation des an

vint le trouve

de Rome, qu

à seul dans s

e nous donner

'appelons-non

notre royaum

empereur Louis

Rome en di

fe ne laissa pe

sur les grand

: Vous en am L'empereur, n'avait acces uivant la loi n , d'avoir por n, pour en fai empereur, ill nistoire fait bi

à Rome; m

e 17me de juile , et fut enler a sainte Viere s. Il en fit un nt Symmittee , où il avaité

Cette ancienne coutume, dont parle le biographe des Papes, datait des rois ostrogoths et ariens, desquels la prirent les empereurs gres de Constantinople. Le pape Eugène II l'avait restreinte à ce que le nouveau Pape ne fût sacré qu'après avoir prêté, en présence des envoyés de l'empereur, le serment de conserver à chacun ses droits. Nous allons voir que l'intervention de ces envoyés mêmes n'était pas sans inconvénient.

Les deux députés romains rencontrèrent en chemin Arsène, évêque d'Eugubie, qui leur persuada d'abandonner Benoît, quoiqu'ils in eussent juré fidélité, et d'élire l'accette Anastase, déposé dinhuit mois auparavant dans le cor Rome. Ayant donc rendu l'empereur Louis le décret d'élection, ils revinrent à Rome, où ils donnèrent avis qu'il envoyait des ambassadeurs, et rendirent ses lettre à Benoît. Les ambassadeurs arrivèrent quelques jours après à Hora à quarante milles de Rome, où ils prirent le parti d'Anastase, à la persuasion de l'évêque Arsène, qui était allé au-devant d'eux are l'évêque Nicolas et trois capitaines, Mercure, Grégoire et Christophe, tous quatre du complot. Deux autres évêques, Rodoalde de Porto d'Agathon de l'odi, se joignirent aussi à eux, au mépris du serment de fidélité que les uns et les autres avaient fait au nouveau Pape.

Benoît, l'ayant appris, envoya les évêques Grégoire et Mayon au ambassadeurs impériaux; mais, à l'instigation d'Anastase, on les lia et on les fit garder, contre le droit des gens. Benoît y envoya encore Adrien, secondicier du Saint-Siége, et le duc Grégoire. Le lendemain, les commissaires de l'empereur demandèrent à tout le clergé, le sénat et le peuple, de venir au-devant d'eux, au delà de Ponte-Mole. Les Romains, qui ne soupçonnaient point la trahison, y acquiescèrent et vinrent à l'église de saint Leucius, martyr, où les envoyés impériaux s'étaient arrêtés, et Anastase avec eux. De là is marchèrent vers Rome, menant comme prisonniers Adrien, Gratien et Théodore, officiers du Saint-Siége. Ils entrèrent dans la cité Léonine et dans l'église de Saint-Pierre, où Anastase, se montrant plus impie que les Sarrasins, abattit à coups de hache l'image de Notre-Seigneur et de sa sainte Mère, ce qui fit verser des larmes i tous les fidèles.

Ensuite il entra dans Rome même à main armée, se fit ouvrir de force le palais de Latran, et s'assit dans le trône pontifical, après es avoir fait ôter de force Benott, par les mains de Romanus, évêque de Bagni. Il le fit aussi dépouiller des habits pontificaux et charge d'injures et de coups, et le donna en garde à Jean et Adrien, deux prêtres déposés pour leurs crimes par le pape saint Léon. Alors toute la ville de Rome fut dans une consternation extrême, et on n'enten-

dait que des la poitrine e le vestibule malheur. C

[△ lender

blèrent, ave

envoyés de montèrent j le clergé, et épées, en di pour Pape! pondirent: matisé par le et le rejetons constance, le l'église, où il Ils contraign ayant comme dirent d'un sacrer Anasta souffrir la mo de l'emperei l'injustice de secrètement e

de Latran, av voulons le b Les commissa et voyant qu'évêques et qu triarcal. La d si puissantes : Pre qu'il vous plai dites être dép nous ferons ce l'on commenç honteusement à Dieu.

Le mardi n

Alors les éve le menèrent au ils le mirent su iv. LVI. - De MI es Papes, datait empereurs gree inte à ce que le résence des en cun ses droits êmes n'était pas

Arsène, évêque , quoiqu'ils in se, déposé dix. ot donc rendui à Rome, où ik dirent ses lettre après à Horta l'Anastase, à la ant d'eux avec et Christophe, lde de Portoe ris du serment nouveau Pane. e et Mayon aux nastase, on le enoît y envoya c Grégoire. Le dèrent à tout le x, au delà de t la trahison, martyr, où les eux. De là is Adrien, Gratien t dans la cité e, se montrant che l'image de r des larmes i

se fit ouvrir de fical, après en nanus, évêgue aux et charger Adrien, deux on. Alors toute et on n'enten-

dait que des cris lamentables. Les évêques et les prêtres, se frappant la poitrine et fondant en larmes, étaient prosternés sur le payé, entre le vestibule et l'autel, conjurant le Seigneur de les délivrer de ce malheur. Cela se passait le samedi.

Le lendemain dimanche, les évêques qui étaient à Rome s'assemblèrent, avec le clergé et le peuple, dans l'église d'Émilienne : les envoyés de l'empereur s'y rendirent aussi, frémissant de colère. Ils montèrent jusqu'à l'abside, où les évêques étaient assis chantant avec le clergé, et leur présentèrent les pointes de leurs lances et de leurs épées, en disant avec fureur : Rendez-vous et reconnaissez Anastase peur Pape! Les évêques, remplis de la force de l'Esprit-Saint, répondirent : Nous ne recevrons jamais un homme déposé et anathématisé par le saint Pontife et par le saint concile ; nous le repoussons et le rejetons de toute assemblée divine. Les Français, voyant leur constance, les quittèrent en colère et entrèrent dans une chapelle de l'église, où ils commencèrent à délibérer et à proposer divers avis. lls contraignirent les évêques d'Ostie et d'Albane d'y entrer; et, avant commencé par la douceur, ils finirent par les menaces, et leur dirent d'un ton très-rude : Il y va de votre tête si vous refusez de sacrer Anastase. Les évêques répondirent qu'ils aimaient mieux souffrir la mort et être mis en pièces. Ils reprirent même les envoyés de l'empereur, et leur remontrèrent, par l'autorité de l'Écriture, l'injustice de leur prétention. Alors les Français se mirent à parler secrètement en leur langue : après quoi ils parurent apaisés.

Le mardi matin, les évêques s'assemblèrent dans la grande église de Latran, avec le clergé et le peuple, qui cria à haute voix : Nous voulons le bienheureux pape Benoît! C'est lui que nous désirons. Les commissaires de l'empereur, étonnés de cette union du peuple, et voyant qu'ils ne pouvaient faire élire Anastase, assemblèrent les évêques et quelques-uns du clergé dans une chambre du palais pariarcal. La dispute y fut grande ; mais les Romains apportèrent de si puissantes raisons, que les Français se rendirent et dirent aux évêques . Prenez celui que vous avez élu et menez-le en telle église nu'il vous plaira : nous allons chasser du palais Anastase, que vous dites être déposé. Passons trois jours en jeûnes et en prières, puis nous ferons ce que Dieu nous inspirera. Les évêques s'écrièrent que l'on commençat par chasser Anastase, et aussitôt on le fit sortir honteusement du palais patriarcal, et tout le peuple en rendit grâces à Dieu.

Alors les évêques tirèrent Benoît de l'église où on le gardait, et e menèrent au palais de Latran, dans la basilique du Sauveur; puis is le mirent sur le cheval que montait ordinairement le pape saint Léon, et le menèrent comme en triomphe à Sainte-Marie-Majeure, où ils passèrent trois jours et trois nuits en jeûnes et en prières. Ensuite ceux qui avaient suivi le parti d'Anastase vinrent dans la même église baiser les pieds de Benoît, avouant leur faute et le priant de les recevoir. Il les reçut à bras ouverts, les embrassa et les consola même. Les envoyés de l'empereur s'y rendirent aussi, et lui parlèrent en secret avec amitié. Tous étant ainsi réunis, les évêques remenèrent Benoît au palais de Latran, chantant des hymnes et accompagnés d'un grand peuple, et le replacèrent dans le trône poutifical. Enfin, le dimanche, premier jour de septembre 855, quarante-cinq jours après la mort de Léon IV, ils le menèrent à l'église de Saint-Pierre, où il fut sacré solennellement, en présence des envoyés de l'empereur Louis et de tout le peuple.

Tel est le récit d'Anastase, témoin oculaire, récit confirmé par tous les auteurs du temps. Nous faisons cette remarque à cause d'une fable surannée qui plaçait entre Léon IV et Benoît III une prétendue papesse Jeanne, avec un pontificat de deux ans et demi, dont aucun auteur contemporain, ni latin, ni grec, n'offre le moindre vestige. Les protestants, qui, dans les premiers moments, ont exploité cette fable avec une animosité prodigieuse, ont fini par reconnaître euxmêmes que ce n'est qu'une fable. D'ailleurs il leur siérait mal de reprocher aux catholiques une papesse Jeanne, eux qui, en Angleterre et ailleurs, ont ou peuvent avoir des papesses de tout nome de tout âge.

Pendant qu'à Rome un bon Pape succédait à un très-bon, l'empereur Lothaire tomba dangereusement malade. Bientôt, n'espérant plus de guérir, il se retira dans le monastère de Prom, diocèse de Trèves, où, renonçant au monde, il se fit couper les cheveux et pril l'habit monastique. Il partagea les États qu'il avait en deçà des Alpes à ses deux fils qui étaient auprès de lui, Lothaire et Charles: celui-ci eut la Provence, jusque vers Lyon, et Lothaire le reste, jusqu'aux embouchures du Rhin et de la Meuse : ce qui confirma à ce pays le nom de royaume de Lothaire, autrement Lorraine. L'empereur crut Louis, son fils aîné, assez bien partagé avec le royaume des Lombards et le titre d'empereur. L'empereur Lothaire ne vécut que six jours depuis qu'il eut pris l'habit monastique, et mourut le 28me de septembre 855, après avoir régné quinze ans depuis la mort de son père.

L'empereur Lothaire fut un homme médiocre, ni assez bon pour mériter l'éloge, ni assez mauvais pour que l'on puisse le condamner absolument. Sous ce rapport, il représente le caractère politique de son époque.

4 870 de l'ère

LIV

DE LA MOR

En Occiden

— Ce qu'il
tius ; ce qu'il
tius ; ce qu'il
et combat
tienne des
en Espagn
rient , les
dans celui

Les royau
temps et cor
tient de Dieu
et qui passe
bâtie sur cett
dront point.
centre d'attra
leur commun
trouvent pas
ment à l'époc

Les nations
bête terrible,
broyé et dévo
l'empire roms
subi à leur tou
les Vandales,
Visigoths et le
d'Ismaël ou d
sortir nation e
combats; dan
des Bretons et
rer par des gu
seul sous le n

## · LIVRE CINQUANTE-SEPTIÈME.

DE LA MORT DU PAPE SAINT LÉON IV, 855, A LA FIN DU HUITIÈME CONGILE ŒCUMÉNIQUE, 870.

En Occident, princes médiocres; en Orient, princes détestables.

— Ce qu'il y a de faux chez les Grecs se personnifie dans Photius; ce qu'il y a de bon, dans saint Ignace. — Les papes saint Nicolas Ier et Adrien II soutiennent partout ce qu'il y a de bon et combattent ce qu'il y a de mauvais. — Civilisation chrétienne des Scandinaves, des Eulgares et des Slaves. — Martyrs en Espagne. — Au huitième concile œcuménique, dernier d'Orient, les Grecs condamnent d'avance leur schisme à venir, dans celui de Photius.

Les royaumes temporels tiennent du temps; ils changent avec le temps et comme le temps. L'Église de Dieu, royaume de l'Éternel, tient de Dieu et de l'éternité: au milieu des royaumes qui changent et qui passent, l'Église catholique demeure toujours la même, bâtie sur cette pierre contre laquelle les portes de l'enfer ne prévaudront point. Dans cette immutabilité vivante et divine, elle est un centre d'attraction et de gravitation pour les siècles et les peuples, et leur communique une certaine unité de vie et d'intelligence qu'ils ne trouvent pas en eux-mêmes. C'est ce que nous voyons particulièrement à l'époque où nous sommes.

Les nations barbares sous les coups desquelles a succombé cette bête terrible, aux dents de fer et aux ongles d'airain, qui avait broyé et dévoré le monde; les nations barbares qui avaient détruit l'empire romain et s'en étaient partagé les lambeaux sanglants, ont subi à leur tour de sanglantes vicissitudes. Les plus barbares de tous, les Vandales, ont disparu de l'Afrique et du monde entier; les Visigoths et les Suèves d'Espagne ont été refoulés par les enfants d'Ismaël ou d'Agar jusque dans les cavernes des Asturies, pour en sortir nation espagnole et reconquérir l'Espagne par des siècles de combats; dans la Grande-Bretagne, les Anglo-Saxons, vainqueurs des Bretons et des Pictes, ont vu leurs sept royaumes s'entre-déchirer par des guerres incessantes, jusqu'à ce qu'ils se fondissent en un seul sous le nom d'Angleterre; en Italie, les Ostrogoths ont suc-

nfirmé par tous à cause d'une une prétendue ni, dont aucun pindre vestige. t exploité cette connaître euxsiérait mal de qui, en Anglele tout nom e

v. LVI. - De 810

Marie-Majeure, s et en prières, vinrent dans la nute et le priant nssa et les con-

t aussi, et lui iis, les évêques des hymnes et

s le trône pon-

bre 855, quaèrent à l'église

présence des

rès-bon, l'emtôt, n'espérant
m, diocèse de
cheveux et pri
c en deçà des
re et Charles:
e le reste, jusconfirma à œ
orraine. L'emec le royaume
haire ne vécul
1e, et mourut
ans depuis la

ssez bon pour le condamner e politique de combé sous les coups des Hérules, les Hérules sous les coups des Lombards, les Lombards sous les coups des Francs; dans les Gaules, les Burgondes, les Alains, les Goths, les Huns, les Taïfales, ains que les anciens Gaulois, ont plié sous la puissance des mêmes Francs. Sous Charlemagne, l'empire de ces Francs s'étend de l'Ébre à l'embouchure du Rhir, le Bénévent à la mer Baltique, de l'océan Atlantique à la Hong. 1 et à la Bulgarie. Mais Charlemagne, issu d'une suite de héros et plus grand qu'eux tous, n'a pour descendants que des princes plus médiocres les uns que les autres. Sous leurs inhabiles mains, le vaste empire des Francs s'écroule en trois royaumes; le nom même de Franc se perd : on n'entendra plus que des Italiens, des Français et des Allemands.

Il n'y a que l'Église de Dieu qui reste toujours la même, tcujous une, toujours sainte, toujours universelle. Ses Pontifes suprêmes & succèdent sans interruption sur le trône de saint Pierre; quand les affaires ou les difficultés sont grandes, Dieu y fait asseoir des hommes plus grands que les difficultés et les affaires. Un premier saint Lém arrête le farouche Attila à l'entrée de l'Italie; un autre saint Léon rétablit l'empire d'Occident dans la personne de Charlemagne, pour la défense de l'Église romaine; et lorsque les petits-fils dégénérés de Charlemagne ne savent plus se défendre eux-mêmes contre les incursions de nouveaux Barbares, un troisième saint Léon se trouve qui défend Rome et ses provinces contre la fureur des Sarrasins. Cependant tous ces peuples divers, Francs ou Français, Lombards ou Italiens, Visigoths ou Espagnols, Bretons ou Anglais, Germains ou Allemands, ne forment dans l'Église catholique qu'un seul peuple, k peuple chrétien; tous ils reconnaissent l'Eglise romaine pour leur mère, le Pape pour leur père, Rome pour leur centre.

Ainsi, à l'époque même où nous en sommes, nous voyons le roi Éthelwolf, qui venait de réunir en un les sept royaumes des Anglo-Saxons, faire le pèlerinage de Rome, rendre son royaume d'Angleterre tributaire du Saint-Siége, et rebâtir l'école ou le collége que les Anglais avaient dès lors à Rome, et qui peu auparavant avait beaucoup souffert d'un incendie. Éthelwolf ne repartit de Rome que sous le pontificat du pape Benoît III.

Vers le même temps, le même Pontife reçut une ambassade de la part de Michel, empereur de Constantinople, avec de grands présents pour l'église de Saint-Pierre <sup>1</sup>. Les extrémités de l'Orient et de l'Occident se joignaient ainsi à Rome pour honorer saint Pierre et son successeur. De toutes parts on recourait à son autorité. Saint

Sicile, prov le Saint-Sié Ignace envo comparu, le Benoît <sup>1</sup>. En Franc nouveau Pa

a 870 de l'ère

Ignace de

En Franc nouveru Pa cile de Sois que saint L apostolique déposés en a concile d'Hir les choses so les actes que d'avoir supp supprimé das encore dema accorde dans de Reims de stolique, étab déclare l'arch de celle des saire même, convenable a Hinemar aur mais encore quelquefois. Un sous-di

Teutberge, fe pour plusieur ligence entre lettre qu'il en raitre par-deva de sa lettre ; fa l'Église et de le On ne sait poi

Nous n'avor à Loup, abbé (

<sup>1</sup> Anast. in Bened. III.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Epist., 6 et <sup>3</sup> Ibid., p. 233.

a sto de l'ère chr.)

les coups des mis les Gaules, ains les Gaules, ains nêmes Francs. l'Èbre à l'em-l'océan Atlance, issu d'une scendants que us leurs inhacis royaumes:

e des Italiens.

ême, toujous suprêmes se re; quand les r des hommes ier saint Léon re saint Léon emagne, pour dégénérés de contre les insetrouve qui asins. Cepen-Lombards ou Germains ou eul peuple, le ine pour leur

voyons le roi es des Angloyaume d'Ane collége que aravant avait de Rome que

bassade de la grands prél'Orient et de int Pierre et atorité. Saint Ignace de Constantinople avait déposé Grégoire de Syracuse en Sicile, province alors soumise à son patriarcat par usurpation sur le Saint-Siége, faite par violence de la part des empereurs grecs. Ignace envoya à Rome les actes de son concile; et Grégoire y ayant comparu, la sentence rendue contre lui fut confirmée par le pape Benoît <sup>1</sup>.

En France, Hinemar de Reims ayant appris l'exaltation de ce nouveeu Pape, lui écrivit aussi pour le prier de confirmer son concile de Soissons et la déposition des clercs ordonnés par Ebbon; ce que saint Léon avait refusé de faire, par la raison qu'aucun légat apostolique n'avait assisté à ce concile, et que, d'ailleurs, les clercs déposés en avaient appelé au Saint-Siége. Le pape Benoît donna au concile d'Hinemar une approbation conditionnelle, en ces termes : Si les choses sont comme elles sont rapportées dans votre lettre et dans les actes que vous avez envoyés. Hincmar fut accusé, dans la suite, d'avoir supprimé cette clause de la lettre du Pape, et même d'avoir supprimé dans les actes des circonstances importantes. Hincmar avait encore demandé certains priviléges pour son siége. Le Pape les lui accorde dans la même lettre, et défend aux diocésains de la province de Reims de demander justice ailleurs, sauf le droit du Siège apostolique, établi par Jésus-Christ même et par les saints canons. Il déclare l'archeveque de Reims exempt de toute autre juridiction que de celle des Pontifes romains 2. La précaution était bonne, nécessaire même, pour conserver aux évêques et à leurs églises la stabilité convenable au milieu des révolutions et des réactions politiques. Hincmar aurait dû s'en souvenir, non-seulement pour lui-même, mais encore pour les autres, à quoi nous le verrons manquer quelquefois.

Un sous-diacre nommé Hubert, fils du comte Boson et frère de Teutberge, femme du jeune roi Lothaire, fut déféré au Saint-Siége pour plusieurs crimes, entre autres d'avoir troublé la bonne intelligence entre le roi Louis II et les rois ses frères. Le Pape, par une lettre qu'il en écrivit aux évêques de France, le fit citer de comparaître par-devant lui dans l'espace de trente jours après la signification de sa lettre; faute de quoi, il le déclare privé de la communion de l'Église et de la participation au corps et au sang de Jésus-Christ 3. On ne sait point si Hubert comparut, ni s'il y eut une sentence.

Nous n'avons pas non plus la réponse que ce Pape fit sans doute à Loup, abbé de Ferrières, qui lui avait écrit par deux de ses moines,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Epist., 6 et 10. Nicol. pap., 1. - <sup>2</sup> Ibid., 1. Bened. Labbe, t. 8, p. 232. - <sup>3</sup> Ibid., p. 233.

pour le prier de les faire instruire des coutumes de l'Église romaine, asin d'avoir une règle certaine contre la variété des usages qui régnaient en divers lieux. L'abbé de Ferrières l'avait encore prié de lui envoyer, par ces mêmes moines, quelques livres qu'il ne trouvait pas en France, savoir : les Commentaires de saint Jérôme sur Jérémie, depuis le sixième livre jusqu'à la fin; Cicéron, De l'Orateur; les douze livres Des Institutions, de Quintilien; le Commentaire de Donat sur Térence, promettant de les renvoyer aussitôt qu'il les aurait fait copier 1. Rome était le centre de la littérature aussi bien que de la doctrine.

Benoît confirma aussi, dès le commencement de son pontificat, tous les priviléges accordés au monastère de Corbic, dont Anselme était alors abbé. Le pape y parle avec force contre les usurpateurs des biens de l'Église. Il ne s'en tint pas là, mais écrivit aux évèques de France une lettre pleine d'avis et de réprimandes, pour exciter leur zèle contre tant de désordres. Les évêques en firent retomber la faute sur le roi Charles le Chauve, comme on le voit par une lettre où ils lui reprochent de ne pas faire exécuter les règlements de Coulaines, de Beauvais, de Verneuil, d'Épernay, de Mersen, qu'il avait cependant souscrits de sa main 2.

Le pape Benoît fit encore un décret pour obliger les évêques et ceux de leur clergé d'assister aux funérailles les uns des autres; et pour les porter plus efficacement à remplir ce devoir de piété, il joignit l'exemple au commandement, en quoi il fut exactement suivi

par son successeur 3.

Le pape Benoît III ne tint le Saint-Siége que deux ans et demi, et mourut le 10<sup>mo</sup> de mars 858. Le Saint-Siége ne vaqua que quinze jours, et on élut Nicolas, premier du nom, dont l'Église honore la mémoire le 13<sup>me</sup> de novembre. Il était Romain de naissance, fils de Théodore, magistrat d'un des quartiers de Rome. Dès sa première enfance, Nicolas s'appliquait à la patience, à la sobriété, à l'humilité, mais surtout à la pureté; son enfance même n'eut rien de puéril. Son père, qui était d'une haute noblesse et qui aimait singulièrement les belles-lettres et les beaux-arts, l'instruisit lui-même, avec le plus grand soin, dans toutes les sciences divines et humaines. Nicolas croissait en âge et en sagesse. Dès qu'il apercevait un homme de bien, aussitôt il s'affectionnait à lui et recherchait sa compagnie. Un saint homme, qu'il allait voir fréquemment avec son père, prédit aux fidèles qu'il s'élèverait à un haut degré de perfection. Le pape Sergius, ayant appris sa vertu, le tira de la maison de son père, le

prit dans témoin de fection. No exemplaire du peuple gouvernen moment. A et aida à l'

L'emper

tement dès grands et li jeûnes et li pareil à ce avec tout ensemble q le diacre N Saint-Pierre On l'en tirduisit au pe reconduit à pereur, et i le recondui cantiques, et toute la ville

Deux jou baisa le prin L'empereur le Pape alla romaine. L'e mena le cher mangèrent e le reconduis Pape par la taille, savant libéral enverzélé défenseu

Le saint P des citoyens sèrent de lan cher les pèle

1 Anast.

<sup>1</sup> Lup., Epist., 101, 102. - Inter Capit. Carol. Calv. - Anast.

LIVII. — De 855 Église romaine, les usages qui encore prié de u'il ne trouvait ne sur Jérémie, teur; les douze de de Donat sur les aurait fait bien que de la

son pontificat, dont Anselme es usurpateurs it aux évêques s, pour exciter rent retomber par une lettre règlements de Mersen, qu'il

les évêques et des autres; et ir de piété, il actement suivi

ns et demi, et ua que quinze et les honore la ssance, fils de s sa première, à l'humilité, ien de puéril, ingulièrement et, avec le plus aines. Nicolas in homme de propagnie. Un re, prédit aux on. Le pape es son père, le

ast.

prit dans le palais patriarcal et l'ordonna sous-diacre. Saint Léon IV, témoin de ses progrès, le fit diacre et lui témoigna une grande affection. Nicolas se conduisit dans ce nouvel ordre d'une manière si exemplaire, qu'il était aimé du clergé, loué de la noblesse et chéri du peuple. Le pape Benoît le goûta tellement, qu'il lui fit part du gouvernement de l'Église, et qu'il ne voulait se séparer de lui un moment. A sa mort, Nicolas le porta en terre avec les autres diacres, et aida à l'ensevelir.

L'empereur Louis, qui venait de sortir de Rome, y revint promptement dès qu'il eut appris la mort du pape Benoît. Le clergé, les grands et les nobles employèrent quelques jours dans les prières, les jeunes et les veilles, à conjurer Dieu de leur montrer un Pontife pareil à celui qu'ils venaient de perdre. S'étant ensuite assemblés avec tout le peuple dans l'église de Saint-Denis, ils conférèrent ensemble quelques heures. Ils convinrent tous unanimement d'élire le diacre Nicolas, et allèrent promptement le chercher à l'église de Saint-Pierre, où il s'était caché, se disant indigne d'une telle place. On l'en tira de force, et, avec de grandes acclamations, on le conduisit au palais, où on le mit sur le trône apostolique; puis il fut reconduit à Saint-Pierre, sacré et intronisé en présence de l'empereur, et il célébra la messe sur le corps du saint apôtre. Enfin on le reconduisit au palais patriarcal au milieu des acclamations et des cantiques, et il fut couronné, avec une allégresse universelle dans toute la ville, le dimanche 24mº d'avril 858.

Deux jours après, il mangea avec l'empereur; en se quittant, il baisa le prince, comme un père son fils, avec beaucoup d'affection. L'empereur étant sorti de Rome et campé au lieu nommé Quintus, le Pape alla par amitié lui rendre visite, escorté de la noblesse romaine. L'empereur, l'ayant su, alla au-devant de lui, à pied, et mena le cheval du Pape par la bride la longueur d'un trait d'arc. Ils mangèrent encore ensemble; l'empereur lui fit de grands présents, le reconduisit à cheval, et, en se séparant, mena encore celui du Pape par la bride. Le saint pape Nicolas était beau de visage et de taille, savant, modeste, actif, appliqué aux jeûnes et au culte divin, libéral envers les pauvres, protecteur des veuves et des orphelins, et zélé défenseur de tout le peuple 1.

Le saint Pontife reçut, dès le commencement, plusieurs plaintes des citoyens de Ravenne contre Jean, leur archevêque. Ils l'accusèrent de lancer des excommunications à tort et à travers, d'empêcher les pèlerinages de dévotion à Rome, de s'emparer des biens

<sup>1</sup> Anast.

d'autrui sans forme de justice, d'avoir usurpé plusieurs fermes de l'Église romaine, de mépriser les officiers du Saint-Siége et d'anéantir autant qu'il pouvait l'honneur dû à saint Pierre; de déchirer tout autant de titres qu'il en trouvait en faveur du Siége apostolique, pour en attribuer les droits à sa métropole; d'exercer une juridiction illégitime et tyrannique, non-seulement sur les sujets de son église, mais encore sur ceux de l'Émilie, qui dépendaient immédiatement du Saint-Siège; de se vanter qu'il ne devait point d'obéissance au Pontife romain ni d'assistance à ses synodes.

Sur cela, après trois monitions que le Pape lui fit par lettres de comparaître par-devant lui, et auxquelles il refusa d'obéir, il fut excommunié. Il eut recours à la protection de l'empereur Louis, qui l'obligea de se rendre à Rome avec quelques seigneurs de sa cour, dont il le fit accompagner pour ménager son accommodement. Il en partit sans rien faire, persistant toujours dans sa révolte.

Sur les instantes prières des sénateurs de Ravenne et des peuples de l'Émilie, qui vinrent en grand nombre se jeter aux pieds du Pape et le supplier d'aller lui-même à Ravenne pour y remettre le bon ordre par sa présence, le saint Pontife y alla et fit restituer aux citoyens de cette ville et aux peuples de l'Émilie et de la Pentapole tout ce que l'archevêque Jean et ses suppôts leur avaient enlevé par extorsions et par rapines.

Pendant ce temps, l'archevêque Jean s'était retiré à Pavie, où était l'empereur, pour implorer encore une fois sa protection. Mais Luthard, évêque de cette ville, et tous ses habitants, apprenant qu'il était excommunié du Pape, ne voulurent ni le loger, ni avoir aucune fréquentation avec lui ni avec ses gens; au contraire, quand ils ea voyaient passer quelques-uns dans les rues, ils criaient : Voilà de ces excommuniés, il ne nous est pas permis d'en approcher. L'empereur même ne répondit aux sollicitations de l'archevêque que par ces paroles : Qu'il quitte son faste et son orgueil, et qu'il aille s'humiller devant ce Pontife, à qui nous-même et l'Église universelle rendons obéissance et sommes soumis; qu'il obéisse et se soumette de même : c'est le seul moyen d'obtenir ce qu'il souhaite.

Ce prince lui donna cependant encore quelques-uns de sa cour pour intercéder auprès du Pape en sa faveur. Mais le Pape déclara aux envoyés de l'empereur que, si leur maître était bien informé de la conduite de ce prélat, au lieu de faire solliciter pour lui, il en poursuivrait le châtiment. Il fit ensuite procéder dans les formes contre l'archevêque, qui, dénué de tout appui, n'eut plus recours qu'aux larmes et à la prière : ce qui toucha le saint Pape et le porta ... lui faire grâce. L'archevêque renouvela l'acte de soumission au

a 870 de l'ôre Pape, qu'il publiqueme

Le lender évêques et t il était accus célébrer la r concile. Les cette provinc plaignant de ordonna la c nom du Pape de venir tous soyez empêci l'Émilie qu'a qu'après en a apostolique. ils voudront, contre leurs p de personne, o en présence d lure de ce déc pplaudissait s

alement médi nople. Il n'y en ainte Théodor emblaient guè 'avait encore auche. Sa mèr lichel vivait de rit l'une pour bertinage du Damien, premie rinee, depuis l'abord à Const es libéralités, a ait à rien moir u'écarter d'au our pénétrer se er. Michel, den

Mais si, en (

<sup>1</sup> Anast.

à 870 de l'ore chr.]

urs fermes de Siége et d'a-; de déchirer e apostolique, ne juridiction de son église, diatement du ance au Pon-

par lettres de l'obéir, il fut eur Louis, qui s de sa cour, dement. Il en e.

t des peuples ieds du Pape de bon ordre x citoyens de e tout ce que ar extorsions

avie, où était on. Mais Luiprenant qu'il avoir aucune quand ils ea at : Voilà de ocher. L'emque que par il aille s'huuniverselle se soumette e.

de sa cour ape déclara a informé de ar lui, il en les formes olus recours e et le porta amission au Pape, qu'il avait mal fait au temps de son ordination, et le confirma publiquement par serment sur la croix et les Évangiles.

Le lendemain, le saint Pape vint à l'église de Latran avec tous les évêques et tout le clergé. L'archevêque s'y purgea de l'hérésie dont il était accusé, et le Pane le reçut à la communion et lui permit de célébrer la messe. Le jour suivant, il lui fit prendre place dans le concile. Les évêques de l'Émilie, appuyés de quelques habitants de cette province et de Ravenne, donnèrent une requête contre lui, se plaignant de plusieurs abus, dont le Pape, de l'avis de tout le concile, ordonna la correction. Le décret en fut dressé en ces termes, au nom du Pape, parlant à l'archevêque Jean : Nous vous ordonnons de venir tous les ans au Siége apostolique, à moins que vous n'en soyez empêché par maladie. Vous ne consacrerez les évêques de l'Émilie qu'après l'élection du duc, du clergé et du peuple, et qu'après en avoir reçu la permission de celui qui remplira le Siége spostolique. Vous ne les empécherez point de venir à Rome quand is voudront, et vous n'exigerez rien d'eux contre les canons, ou contre leurs priviléges. Vous ne vous mettrez en possession des biens de personne, qu'ils ne vous soient adjugés juridiquement à Ravenne, en présence du Pape, ou de ses légats et des vôtres. Après la lecure de ce décret, le concile témoigna, par trois acclamations, qu'il pplaudissait au jugement du Pape 1.

Mais si, en Occident, les souverains temporels étaient alors généalement médiocres, ils étaient détestables en Orient et à Constantiople. Il n'y en avait qu'un de bon : c'était une femme, l'impératrice ainte Théodora. Mais elle avait un fils et deux frères qui ne lui resemblaient guère. Son fils, l'empereur Michel, surnommé l'Ivrogne, avait encore que quinze ans, mais il était prématuré pour la déauche. Sa mère lui fit épouser une femme nommée Eudocie; mais lichel vivait déjà criminellement avec une autre de même nom : il rit l'une pour sa femme, et garda l'autre pour sa maîtresse. Le bertinage du prince remplit la cour d'intrigues et de noirs forfaits. damien, premier chambellan, se laissa gagner par Bardas, oncle du rines, depuis huit ans éloigné de la cour. Il obtint son retour abord à Constantinople, ensuite au palais, où Bardas se fit, par es libéralités, autant de créatures qu'il y avait d'officiers. Il n'aspiait à rien moins qu'à l'empire ; et, pour y parvenir, il ne fallait u'écarter d'auprès de l'empereur ceux qui avaient assez de génie our pénétrer ses mauvais desseins, et assez de zèle pour s'y oppor. Michel, demeuré seul, devait être facilement renversé. Bardas

<sup>1</sup> Anast.

profita d'abord d'une brouillerie survenue entre Théoctiste et Manuel, les deux tuteurs de l'empereur; il se joignit à Théoctiste pour rendre suspect au prince le plus fidèle des deux. Manuel, faussement accusé, prévint les suites de la calomnie; il se retira de la cour pour vivre en simple particulier dans sa maison, séquestré de toute affaire, et n'allant au palais que lorsqu'il y était mandé pour quelque délibération importante. Il changea dans la suite cette maison en monastère, et y mourut dans la pratique des vertus chrétiennes.

Après s'être servi de Théoctiste pour éloigner Manuel, Bardas en treprit de se défaire de Théoctiste même. Il engagea Damien dans a complot, en lui représentant que l'empereur était en âge de régne par lui-même; qu'il était temps de le tirer de l'esclavage, où le retenait sa mère, gouvernée par un tuteur impérieux. Par suite de ca ntrigues, l'empereur lui-même donna l'ordre de tuer Théoctiste moment qu'il se présenterait pour parler d'affaires à l'impératrice sa mère. Théoctiste s'enfuit du palais vers le cirque. Bardas le de vança; et, le prenant par les cheveux, lui frappe le visage à coupe de poing. Le peuple accourt pour défendre Théoctiste. Bardas tire son épée, menace de tuer le premier qui osera prendre le parti du cospable, et ordonne à ses satellites de le mettre en pièces. L'emperem arrive à l'instant et réitère le même ordre ; mais aucun n'osant mette la main sur un personnage aussi respectable, on le conduisit en m son, sous prétexte de prendre le temps pour le juger selon les formes Dès que l'empereur fut de retour au palais, on envoya un assassi qui le massacra en prison.

A la nouvelle de cet horrible assassinat, l'impératrice Théodon accourt tout éplorée à l'appartement de son fils, lui fait les plus 826 glants reproches, ainsi qu'à son frère Bardas, qu'elle charge des plu terrible malédictions. Elle prit en même temps le parti de se retire. En conséquence, elle fait assembler les sénateurs et leur dit : Avai que de me décharger du soin des affaires, j'ai voulu vous instruir de l'état où elles se trouvent aujourd'hui. Je laisse dans le trésorce quatre-vingt-dix mille livres pesant d'or, et trois cent mille livre d'argent; ce sont les épargnes de mon mari et les miennes. Jen compte pas le mobilier, qui est immense. J'ai voulu vous en instruir pour prévenir les discours de ceux qui pourraient, après ma retrait m'imputer d'avoir laissé le trésor épuisé. Après qu'on eut fait le vérification de ce qu'elle venait de dire, elle remercie les sénates de leurs conseils passés, envoie à l'empereur tout ce qui concerne gouvernement et sort du palais. Aussitôt Michel, qui ne cherchi plus qu'à la mortifier, lui renvoie les princesses ses filles, Thète Anne et Anastasie; et, pour la priver de celle qu'elle chérissait ave

prédilection revêtu de la auprès de l'é perdit bienté

On ne fut trompait pas tot dissipés. blement avil plus basses. devenu son n violence, se outrée. Aux libertins de l ieu de débau scandaleuses. étaient les oc étaien des fa contrefaisait r ères. Chacur prenait luiétait un certai vait nommé. a ville nomm Les historiens le l'empereur oouvoir ainsi a un plaisir d'or riarche Ignac processions da l'eux, allaien hœur de saty ames et insult hel n'épargna ment des histor oir la bénédic int avec respe achait sa barb àmes, et ajout 'impératrice . ouffon et son

ens réprouvé i i Hist. du Basv. LVI. - De 851 tiste et Manuel ste pour rendre faussement ace la cour pour é de toute af. pour quelque ette maison en

hrétiennes.

iel, Bardas en.

Damien dans a age de régner vage, où le rear suite de ca r Théoctiste at l'impératrice Bardas le de age à coupe de Bardas tire son e parti du cos es. L'emperen n'osant mettre

nduisit en pri

lon les formes

ya un assassi

trice Théodon ait les plus sas charge des plu ti de se retire. eur dit: Avan vous instruir is le trésor cent nt mille live miennes. Je n us en instruir, ès ma retraita on eut fait h les sénateur rui concerne i ne chercha

filles, Theck

chérissait ave

prédilection, il fait enfermer Pulchérie dans un monastère. Bardes, revêtu de la dignité de logothète ou grand trésorier, ne voyait plus auprès de l'empereur que Damien qui pût lui faire ombrage. Damien perdit bientôt aa charge de grand chambellan.

On ne fut pas longtemps à s'apercevoir que l'impératrice ne se trompait pas sur le compte de son fils. Tant de trésors furent bientôt dissipés. Jamais la puissance souveraine n'avait été plus horriblement avilie. Un empereur de seize ans, né avec les inclinations les plus basses, élevé par un homme qui ne lui avait appris que le mal, devenu son maître au moment où ses passions se déchaînaient avec violence, se livra sans réserve aux excès de la dissolution la plus outrée. Aux premiers signes qu'il donna de son caractère, tous les ibertins de l'empire accoururent autour de lui et firent du palais un ieu de débauche. Les repas prolongés jusqu'à l'ivresse; les intrigues scandaleuses, les entretiens licencieux, les courses du cirque, telles taient les occupations les plus sérieuses de l'empereur. Ses jeux étaient des farces impies, dans lesquelles une bouffonnerie sacrilége contrefaisait nos saintes cérémonies et même nos plus augustes mysères. Chacun de ses courtisans portait le titre d'un métropolitain ; prenait lui-même le nom d'archevêque de Colonée. Le patriarche tait un certain Théophile, effronté blasphémateur, que l'empereur vait nommé Himère, c'est-à-dire aimable et charmant, et que toute a ville nommait le porc, à cause de sa physionomie et de ses mœurs. Les historiens grecs observent que son plus grand mérite aux yeux le l'empereur était de savoir péter à volonté, surtout à table, et de pouvoir ainsi souffler une chandelle. Cette troupe exécrable se faisait un plaisir d'outrager Dieu même dans la personne du saint pariarche Ignace. Lorsque ce prélat, à la tête de son clergé, faisait des rocessions dans la ville, ces misérables, ayant l'empereur au milieu l'eux, allaient à sa rencontre, montés sur des anes, comme un hœur de satyres, jouant des instruments, chantant des chansons inames et insultant à la piété des fidèles par des gestes obscènes. Mihel n'épargnait pas même sa mère. (Ce qui suit, est traduit littéralenent des historiens grecs.) Un jour il envoya la chercher pour receoir la bénédiction du patriarche ; elle, croyant que c'était Ignace, int avec respect et se prosterna sur le pavé. C'était Théophile, qui achait sa barbe et son visage. Il lâcha un pet avec des paroles inames, et ajouta : Nous vous donnons, madame, ce que nous avons. impératrice, ainsi outragée, chargea de malédictions le sacrilége ouffon et son fils, à qui elle prédit que Dieu l'abandonnerait à son ens réprouvé 1.

<sup>1</sup> Hist. du Bas-Emp., 1. 70, n. 25 et seqq. Cedr., Zon., Léo., Syméon.

L'occupation la moins criminelle du jeune empereur était les courses du cirque. Confondu avec les cochers et portant la livrée de la faction bleue, il disputait d'égal à égal une indécente victoire. Il était si passionné pour ce divertissement, qu'il en faisait l'affaire la plus importante de son empire. Un jour qu'il se préparait à courir, i apercut des flambeaux allumés sur la colline de Saint-Auxence, au delà du Bosphore. C'était un signal qui annonçait une incursion de Sarrasine. L'empereur alarmé, non pas de l'approche des ennemis. mais de la crainte que les spectateurs, distraits par ce signal mena. cant, ne donnassent pas au spectacle toute l'attention dont il était ialoux, se mit en course; et, sitôt que les jeux furent achevés, il gr. donna de supprimer à l'avenir tous ces signaux importuns, aiment mieux exposer l'Asie entière à un pillage imprévu, que de manque d'applaudissements lorsqu'il se donnait en spectacle. Une autre foit comme il était déjà sur un char, attendant le signal pour partir de la barrière, un courrier, envoyé par le gouverneur de Bithynie, vis annoncer au premier secrétaire d'État que l'émir de Mélitine, à le tête d'une armée, avait traversé l'Asie et qu'il était à Malagine. La ministre, avant aussitôt conduit le courrier à l'empereur, fut terrassi par un coup d'œil terrible. De quoi t'avises-tu, misérable, lui dit lichel, de venir m'interrompre dans un moment si critique? Ne voistu pas qu'il s'agit actuellement pour moi de prendre la droite sure cocher, et que c'est de là que dépend le succès de ma course ? Son impiété bizarre et peu d'accord avec elle-même mélait la religioni ses jeux; il allait recevoir son prix de cocher dans l'église de Bla quernes, où la statue de la sainte Vierge, magnifiquement parée, la mettait une couronne sur la tête. Non content de se déshonorer luimême, il forçait les premiers officiers de l'empire de prendre les li vrées du cirque et de courir avec lui. Un jour, tombé de son char, i pensa périr au milieu du cirque. Quelquefois, traversant les rues de Constantinople à cheval, avec son infâme cortége de libertins, il descendait dans la cabane d'une pauvre femme ou d'un artisan, apprétait lui-même le repas, dressait la table, et, prenant place avech famille, buvait et mangeait avec excès; puis il s'en retournait ive, blamant et plaignant beaucoup ses prédécesseurs, qu'un faste orgueilleux avait privés, disait-il, des plaisirs simples et populaires Ces parties de débauche lui firent donner le surnom d'ivrogne, qui le distingue entre les empereurs is son nom.

Rien n'était capable de le révenuer de cette honteuse léthargie. Le fléaux dont son règne fut affligé ne purent suspendre un moment le cours de ses indignes plaisirs. Outre les dépenses énormes qu'il mesait en chevaux, l'argent du trésor se versait à grands flots sur le

870 de l'ère c ochers da ci lus infâmes, atre parrain d u'il leur fais ent il en don écompensée fouilla dans nes d'or et d' tant bientôt uvrages d'or e son père : 1 or imitaient l ngt mille livi nvertir en es be impériale. rtie, et quelq Pour comble nait dans l'ivi nglante tragé up d'une joie cune raison, tête, de creve vif. Le plus officiers n'a aient des enne empereur, rev ait commandé éi, ou s'afflige mpêchait pas s'abandonner Bardas était le ion tramée co ssacrer Bardas s de Constanti que. Bientôt l'e débauches, l'a pconnée d'avo s ôté la vie; n contenta d'enfe c ses filles de l' duisait tous les

nsporta au pal

LVII. - De 855 reur était les la livrée de la victoire. Il étail l'affaire la plus it à courir, i t-Auxence, a e incursion de des ennemis. e signal menaon dont il était achevés, il orortuns, aiman e de manque Une autre fois pour partir de Bithynie, vin Mélitine, à l Malagine. La r, fut terrassi ble, lui dit M que? Ne voisdroite sur ourse ? Son t la religion i église de Bla ent parée, hi shonorer luiprendre les li de son char, il nt les rues de e libertins, I n artisan, applace avech tournait ivre,

léthargie. La moment le nes qu'il fais flots sur les

'un faste or-

et populaires.

l'ivrogne, qui

ochers du cirque, sur des femmes perdues, sur des hommes encore lus infames, ministres ou compagnons de ses désordres. Il voulait re parrain de tous les enfants de ses cochers, et le moindre présent u'il leur faisait à cette occasion était de cinquante livres d'or; souent il en donnait quatre fois autant. Une brutalité de Théophile fut écompensée de cent livres d'or. Pour fournir à ces folles largesses, fouilla dans le trésor des églises. Il pilla des autels, fondit les stales d'or et d'argent et même les vases sacrés. Toutes ces richesses ant bientôt épuisées, il ne lui restait de ressources que dans ces uvrages d'or si renommés, précieux monuments de la magnificence son père; par exemple, un platane d'or, sur lequel des oiseaux or imitaient le chant des oiseaux naturels. Il s'en trouva le poids de ngt mille livres. Peu de temps avant sa mort, il ordonna de les overtir en espèces, et de fondre tout l'or et tout l'argent de la gardebe impériale. Lorsqu'il mourut, il en avait dissipé la plus grande rtie, et quelques jours de plus auraient consumé le reste.

Pour comble de malheur, sans être naturellement cruel, il le denait dans l'ivresse. Ses repas finissaient le plus souvent par quelque nglante tragédie. Plein de vin, mais altéré de sang, passant tout à up d'une joie tumultueuse aux accès d'une sombre fureur, sans cune raison, même sans aucun prétexte, il ordonnait de trancher tête, de crever les yeux, de couper les pieds et les mains, de brûvif. Le plus souvent on se dispensait d'obéir; autrement, nul de sofficiers n'aurait échappé à la mort. Mais malheur à ceux qui aient des ennemis à la cour; l'ordre était sur-le-champ exécuté. empereur, revenant de son ivresse, apprenant le lendemain ce qu'il ait commandé la veille, savait bon gré à ses officiers de n'avoir pas éi, ou s'affligeait lorsqu'on avait suivi ses ordres. Mais ce regret ne mpêchait pas de se mettre dès le même jour dans le même état, et s'abandonner encore à une ivresse furieuse et sanguinaire.

Bardas était le plus odieux des courtisans. Il découvrit une conjuion tramée contre sa personne par le grand écuyer. On devait ssacrer Bardas à son retour d'une maison de campagne qu'il avait s de Constantinople. Les éonjurés eurent la tête tranchée dans le ue. Bientôt l'empereur, dont Bardas servait avec un zèle perfide débeuches, l'éleva au rang de césar. L'imperatrice Théodora fut pconnée d'avoir été du complot. Son frère Bardas lui eût volons ôté la vie; mais la crainte de l'indignation publique le retint, i contenta d'enfermer sa sœur et ses nièces. Comme elle revenait c ses filles de l'église de Sainte-Marie de Blaquernes, où la piété la duisait tous les jours, son autre frère, Pétronas, les enleva et les nsporta au palais de Carien. L'empereur voulut en vain engager

le patriarche à leur donner le voile; il répondit qu'en entrant dans le patriarcat, il avait fait serment de ne rien entreprendre contre le service ou la gloire du prince, et que cette violence déshonorerait l'empereur. On les dépouilla de tout l'éclat qui convenait à leur naissance, on les réduisit à l'état de simples particulières.

Bardas, césar, n'avait plus qu'un pas à faire pour monter au tron où son ambition aspirait. Aussi voyait-il avec plaisir l'empereura plonger de plus en plus dans la débauche; et, tandis que le jeuns prince passait les jours dans le cirque et les nuits à table, Bardas die posait des charges et des emplois, rendait la justice, réformait les tribunaux, ranimait l'étude des lois presque oubliées et les faisait eté. cuter. L'ignorance et la barbarie des empereurs précédents avaient flétri et desséché jusque dans la racine le germe des sciences et da lettres. Bardas, fort instruit lui-même, prit soin de les faire reviva Il employa pour cet effet le philosophe Léon, qui, depuis le règnet Théophile, était retombé dans sa première obscurité. Il le mit à la tête de l'école, dont il sortit plusieurs maîtres habiles en philosophie en géométrie, en astronomie, en grammaire. Il leur assigna des pensions pour les mettre en état d'enseigner gratuitement, et les loga dans le palais de Magnaure, qui devint une académie. Pour anime les études renaissantes, il assistait souvent lui-même aux lecons. excitait l'émulation de la jeunesse par des louanges et des récompenses: mais tandis qu'il corrigeait les abus de l'État, il donnait même le plus affreux scandale. Séparé de sa femme sans cause les time, il vivait publiquement avec la femme de son propre fils, comme autrefois Hérode avec la femme de son frère.

Le nouvel Hérode trouva un autre Jean-Baptiste pour lui reproche son inceste : ce fut le saint patriarche Ignace. Bardas ne répondit au plus justes remontrances que par des menaces et des embûches. En fin, comme il eut l'audace de se présenter dans l'église, à la fête de l'Épiphanie, pour participer aux saints mystères, Ignace lui refusale communion <sup>4</sup>. Peu s'en fallut que Bardas, outré de cet affront, nel tuât sur-le-champ; rien ne l'arrêta que l'intrépidité du patriarche qui, présentant sa poitrine, le menaçait de la colère de Dieu. Il son de l'église plein de fureur, et, de ce moment, il résolut de perda Ignace. Il n'eut pas de peine à faire entrer l'empereur dans ses set timents de vengeance. Le refus de donner le voile à Théodora et ses deux filles avait irrité le prince; Bardas sut envenimer ce refus. fit encore usage d'un événement qui faisait alors grand bruit à Constantinople. Un inconnu nommé Gébon, arrivé depuis peu de Dym.

870 de l'ère chium, en h né de cette cette fable fû des marques des esprits to rantage des p lans l'île d'O ur le rappor l résolut don atriarche. B C'était le p nais c'était u ant en saint. e Photius. No Photius sor iarche Tarai ératrice Théo avait l'esprit isaient trouve gloire allait lus savant ho ents. Il savait hie, la médeci égligé la scien remplissait ac ier secrétaire Saint Ignace, bé, était aimé ait déposé, av s parents en racuse fut le g plus déploral oissante des p vivifiant de l'ui fortunées, qui, eurer catholiqu ent là sur la ro upées et flétries Stamboul, aille Tandis que Gré

fit engager à q

int, il le fit chass

i Letire de saint ignace au l'ape. Labbe, t. 8, p. 1263.

iv. LVII. - De 88 entrant dans le re contre le sea nonorerait l'em. leur naissance

monter au trône ir l'empereur a is que le jeun ble, Bardas dis éformait les tra les faisait exé. cédents avaient sciences et de s faire revivre ouis le règned . Il le mit à l en philosophie ssigna des pernt, et les loga e. Pour anime aux lecons.

et des récom

, il donnait li

ans cause legi

ore fils, comme

r lui reproche e répondit au embûches. E se, à la fête d ce lui refusal t affront, nek du patriarch Dieu. Il sort olut de perde dans ses ses Théodora et i ner ce refus.l d bruit à Con peu de Dyra

chium, en habit ecclésiastique, publiait qu'il était fils de Théodora, né de cette princesse avant son mariage avec Théophile. Quoique cette fable fût dénuée de vraisemblance, et que cet imposteur donnât les marques de folie, il trouvait néanmoins dans un grend peuple les esprits toujours disposés à croire tout ce qui se débite au désaantage des princes. Michel l'avait fait enfermer étroitement et garder lans l'île d'Oxia; mais aussi crédule que le peuple, il se persuada, ur le rapport de Bardas, qu'Ignace était l'auteur de cette imposture. résolut donc de le chasser de son siège et de lui substituer un autre atriarche. Bardas jeta les yeux sur Photius.

C'était le plus grand esprit et le plus savant homme de son siècle; pais c'était un parfait hypocrite, agissant en parfait scélérat et parant en saint. Tel est le portrait que Fleury a tracé en peu de mots e Photius. Nous verrons que ce portrait est ressemblant.

Photius sortait d'une illustre famille. Il était petit-neveu du paiarche Taraise, et fils du patrice Sergius et d'Irène, sœur de l'imératrice Théodora. Son génie était encore au-dessus de sa naissance; avait l'esprit grand et cultivé avec un grand soin. Ses richesses lui issient trouver facilement toutes sortes de livres, et sa passion pour gloire allait jusqu'à passer les nuits à la lecture. Aussi devint-il le lus savant homme, non-seulement de son siècle, mais des précéents. Il savait la grammaire, la poétique, la rhétorique, la philosonie, la médecine et toutes les sciences profanes; mais il n'avait pas égligé la science ecclésiastique. Il avait été ambassadeur en Perse ; remplissait actuellement la charge de grand écuyer et celle de preier secrétaire de l'empereur.

Saint Ignace, qui, de son côté, était fils de l'empereur Michel-Ranbé, était aimé de son peuple ; mais Grégoire de Syracuse, qu'il ait déposé, avait formé contre lui une puissante cabale. Photius et s parents en étaient. Ce schisme local et indécis de Grégoire de racuse fut le germe empesté du grand schisme de Photius, schisme plus déplorable de tous, qui, avec le temps et la dégénération oissante des populations orientales, a retranché du tronc vivant vivifiant de l'unité catholique bien des églises particulières ; églises ortunées, qui, pour être devenues photiennes, au lieu de deeurer catholiques par leur union avec la Chaire de saint Pierre, ent là sur la route des siècles et des peuples, comme des branches upées et flétries, servant de jouet à tous les passants, ici au sultan Stamboul, ailleurs au czar de Moscou.

Tandis que Grégoire semait la calomnie contre saint Ignace, Bardas sit engager à quitter volontairement son église. Sur le refus du nt, il le fit chasser du palais patriarcal, le 23 🚾 de novembre 857, et

reléguer dans l'île de Térébinthe. Le même jour qu'il fut exilé, Gébu fut mis à mort ; on lui coupa les bras et les jambes ; on lui arrach les yeux. Bardas voulait persuader au peuple qu'ils étaient coupable du même crime ; mais cette imposture trouva peu de crédit.

A peine y avait-il trois jours, qu'on envoya au saint patriarche la évêques estimés les plus considérables, pour lui persuader de céde au temps et de donner un acte de renonciation à son siège. Et, tonia fois, ces mêmes évêques avaient promis, et avec serment sur la saint Trinité, dene jamais déposer le patriarche Ignace, sans condamnation canonique. Aussi leur voyage fut-il inutile. Mais ils revinrent que ques jours après, avec des patrices et les plus considérables d'este les juges, et firent tous leurs efforts, par promesses et par menaca pour obliger Ignace à donner sa renonciation par écrit. Il demem inébranlable. Cependant plusieurs évêques se plaignaient de l'injustice qu'on lui faisait, et menaçaient de ne point reconnaître poi patriarche le successeur qu'on prétendait lui donner : ce qui caus rait un schisme. Pour l'éviter, Bardas les prit en particulier, et prom à chacun d'eux le siége de Constantinople, s'ils voulaient abandonn Ignace. Pas un seul ne refusa son consentement à ce prix. L'emp reur, ajoutait Bardas, vous tiendra parole; mais pour mériters estime et éviter en même temps tout soupçon, il faut, lorsqu'il va offrira le patriarcat, faire d'abord semblant de le refuser par modesi Ils en convinrent: l'empereur les manda chacun à part, leur fit l'of convenue : ils refusèrent ; mais on les prit au mot, et ils en fue pour leur bassesse. Et la cour désigna Photius.

Cependant, comme il n'avait pas été élu par les évêques suivant canons, mais par la seule autorité de Bardas, tous les évêques les jetèrent d'abord, et en élurent trois autres d'un commun conse ment. Ils persistèrent plusieurs jours dans cette résolution ; mais les gagna tous, petit à petit, excepté cinq, entre lesquels était Mém phane, métropolitain de Smyrne. Encore ces cinq, voyant quel multitude des évêques avait cédé, se rendirent aussi, à condition Photius donnerait un écrit de sa main, par lequel, renonçant schisme, il embrasserait la communion d'Ignace, le reconnaiss pour patriarche légitime, et promettant de ne jamais rien lui rep cher, ni recevoir ceux qui voudraient l'accuser ; au contraire, della norer comme son père et de ne rien faire sans son consenteme C'était le faire comme chorévêque de saint Ignace. Photius, à qui paroles et les écrits ne coûtaient rien, donna cette promesse d confirma par serment. A ces conditions, il recut l'ordination par mains de Grégoire de Syracuse, et, de laïque, fut fait évêque en jours. Le premier jour on le fit moine, le second lecteur, le troisie

sous-diacre, fut le jour nople.

Deux moi quand, mép ecclésiastiqu tiger et déch sents ou des il pût se pré nières. Ne tr persuada au informer con Aussitôt des 'île de Téréb olus cruelles N'ayant trouv ls déportent enferment d ın faubourg d donna de si cr puis on lui m 'enferma dans lous ces mauv nonciation, pa ment.

Les évêques résents, voye église de la l éposé, avec econnaîtrait p atrice Bardas ù il prononça gnace, tout ab t légitime pat erfidie, il les c rès-infecte du était avec eu: rétoire. Comn agnons de sa c elégua à Mitylè ait de ses amis ue l'on voulait Av. LVII. — Ben fut exilé, Géba ; on lui arrach taient coupable e crédit.

e crédit. nt patriarche la rsunder de céde siège. Et, tout nent sur la saint ns condamnation revinrent que dérables d'entre et par menaca crit. Il demem gnaient de l'in econnaître por r : ce qui caus culier, et promi ient abandon e prix. L'empe our mériter so it, lorsqu'il von er par modeste rt, leur fit l'off et ils en fur

ques suivant s évêques len nmun consen lution; mais iels était Méta voyant quel à condition qu , renonçant e reconnaisse s rien lui repr ontraire, del'h consentement hotius, à qui promesse el lination park it évêque ens ur. le troisie

sous-diacre, le quatrième diacre, le cinquième prêtre ; le sixième, qui fut le jour de Noël 857, on l'ordonna patriarche de Constantinople.

Deux mois n'étaient as encore passés depuis son ordination, quand, méprisant ses serments, il commença à persécuter tous les ecclésiastiques qu'il trouvait attachés à saint Ignace, les faisant fustiger et déchirer de coups. Ensuite il les flattait, leur offrait des présents ou des places plus élevées, leur demandant des signatures dont il pût se prévaloir contre saint Ignace, les pressant de toutes les manières. Ne trouvant rien qui satisfit son désir de perdre le saint, il persuada au patrice Bardas, et par lui à l'empereur Michel, d'envoyer nformer contre lui, comme ayant secrètement conspiré contre l'État. Aussitôt des magistrats, accompagnés de satellites, se rendent à ile de Térébinthe, font toutes les perquisitions possibles, mettent aux plus cruelles tortures les esclaves ou les serviteurs de saint Ignace. Vayant trouvé aucune preuve, ils emploient la violence ouverte. ls déportent le saint patriarche et ses gens dans l'île d'Hiérie, où ils enferment dans une étable dechèvres. De là, ils le transfèrent dans m faubourg de Constantinople, où un capitaine, nommé Lalacon, lui lonna de si cruels soufflets qu'il lui fit tomber deux grosses dents ; puis on lui mit aux pieds des entraves de deux barres de fer, et on enferma dans un cachot avec deux seuls domestiques pour le servir. lous ces mauvais traitements ne tendaient qu'à tirer de lui une reonciation, par laquelle il parut avoir quitté son siége volontairenent.

Les évêques de la province de Constantinople, qui se trouvèrent résents, voyant cette violence tyrannique, s'assemblèrent dans église de la Paix pendant quarante jours, et déclarèrent Photius éposé, avec anathème, tant contre lui que contre quiconque le econnaîtrait pour patriarche. Photius, de son côté, appuyé du atrice Bardas, assembla un conciliabule dans l'église des Apôtres, ù il prononça une sentence de déposition et d'anathème contre saint gnace, tout absent qu'il était. Et comme les évêques fidèles au g'int t légitime patriarche lui reprochèrent en face son injustice et sa erfidie, il les déposa pareillement et les fit mettre dans une prison rès-infecte du palais, où on les garda plusieurs jours. Saint Ignace était avec eux, chargé de chaînes, et d'autres dans la prison du rétoire. Comme la présence du saint encourageait tous les comagnons de sa captivité, on l'embarqua au mois d'août 859, et on le elégua à Mitylène dans l'île de Lesbos. Tous ceux que l'on soupçonait de ses amis furent appliqués aux plus cruels tourments; ceux ue l'on voulait ménager, étaient condamnés à l'exil. Blaise, garde

des archives, sut la langue coupée, à cause de sa fidélité au minipatriarche et de sa liberté à le défendre !

Comme ces violences faisaient murmurer beaucoup de mende l'astucieux Photius suggéra au patrice Bardas, et par lui à l'empereur, d'envoyer une ambassade au Pape, pour qu'il terminât pu une sentence définitive l'affaire d'Ignace, et achevât en même tempe d'éteindre quelques restes de l'hérésie des iconoclastes. L'empereu Michel écrivit donc au pape saint Nicolas, et lui envoya une ambassade solennelle, dont le chef était Arsaber, premier écuyer de l'empereur. Il était accompagné de quatre évêques : Méthodius, métropolitain de Gangres, Samuël de Colosses, Théophile d'Amorium a Zacharie de Taormine en Sicile. Ces ambassadeurs portèrent de riches présents à l'église de Saint-Pierre, entre autres une patène dun calice d'or ornés de pierreries.

Avec la lettre de l'empereur, ils en apportaient une de Photius, di il disait au Pape, par le plus impudent des mensonges, qu'Ignac ayant représenté qu'il ne pouvait plus exercer ses fonctions, à caus de sa vieillesse et de sa mauvaise santé, avait quitté l'église à Constantinople et s'était retiré chez lui, dans un monastère qu'il avait fondé, où l'empereur, toute la ville et Photius lui-même la rendaient tous les honneurs et les devoirs convenables. Nous n'avos plus cette lettre mensongère de Photius, mais nous en avons un autre encore plus hypocrite, dans laquelle il dit au Pape : Quand je pense à la grandeur de l'épiscopat, à la faiblesse humaine et à la mienne en particulier, et combien je me suis toujours étonné que l'on pût se charger de ce fardeau terrible, je ne puis exprimer que est ma deuleur de m'y voir engagé moi-même. Mon prédécesser, ayant quitté sa dignité, le clergé, les métropolitains assemblés, d surtout l'empereur, humain envers tous les autres et cruel enven moi seul, poussés de je ne sais quel mouvement, sont venus à moi et, sans écouter mes excuses ni me donner de relâch i, ils m'ont di qu'il fallait absolument me charger de l'épiscopat. Ainsi, nonobstat mes larmes et mon désespoir, ils m'ont fait violence et ont exécute leur volonté 3. Cette lettre perfide se terminait par une profession de foi entièrement catholique.

Quand les ambassadeurs arrivèrent à Rome, le saint pape Nicols avait déjà appris quelque ch' se par la renommée sur ce qui s'étai passé à Constantinople; il pensait même y envoyer pour avoir de informations plus certaines. L'arrivée de l'ambassade ne dissipa poil ses incertitudes. Il ne voyait personne de la part d'Ignace, ses en

nemis ne l'inemis ne l'inemis

du 25me de

Dans sa k a donnée à tant plus qu affaire ne se ment du Poi grees Sozom ancienne cou torité du Por séquence, qu Ignace sans d'après la le témoins que n'avait pas é mal, on en av le siége de Co nation, par le des papes Cél conclut-il, y appris par no pour observer de nos légats abandonné son décesseurs Lé canonique. Qu par une sanci paix durable à

1 l ettre de sain

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vita Ignat. Labbe, t. 8, p. 1191-1202. — <sup>2</sup> Baron, an 859.

oup de monde, par lui à l'enu'il terminat pur en même temps des. L'empereur coya une ambaécuyer de l'enthodius, métroe d'Amorium et s portèrent de les une patène de l'en-

Av. LVII. - Dessi

fldélité au sais

e de Photius, oi ges, qu'Ignace nctions, à caus itté l'église de nonastère qu'il is lui-même loi . Nous n'avons s en avons une ape : Quand is umaine et à l urs étonné que exprimer quelle n prédécessem s assemblés, d et cruel enven nt venus à moi. , ils m'ont di nsi, nonobstani et ont exécuté profession de

t pape Nicols r ce qui s'étal pour avoir de le dissipapois gnace, ses en nemis ne l'ayant pas permis. Le saint patriarche avait bien écrit une lettre circulaire aux évêques pour leur faire connaître l'état des choses; il avait conjuré le prêtre Laurent et les deux Étienne, dont l'an diacre, l'autre laïque, de porter cette lettre à Rome et de la remettre en main propre au Pape; ils ne sortirent point de Constantinople 1. Le Pape usa de circonspection; et, ayant assemblé un concile, il députa deux légats, Rodoalde, évêque de Porto, et Zacharie d'Aragni, avec ordre de décider en concile tout ce que l'on pourrait proposer sur les saintes images, parce qu'il ne s'agissait que de l'exécution du septième concile. Mais pour l'affaire d'Ignace et de Photius, les légats avaient ordre d'en faire seulement les informations juridiques et de les apporter au Pape. Il les chargea de deux lettres : la première à l'empereur Michel, la seconde à Photius; toutes deux du 25me de septembre 860.

Dans sa lettre à l'empereur, il rappelle l'autorité que le Seigneur a donnée à saint Pierre, félicite l'empereur d'y avoir recours, d'autant plus que les saints Pères avaient statué bien souvent qu'aucune affaire ne se terminerait d'une manière définitive sans le consentement du Pontife romain. En effet, nous avons vu, par les historiens grees Sozomène et Socrate, que, dès le quatrième siècle, c'était une ancienne coutume, une ancienne loi qu'on n'y décidat rien sans l'autorité du Pontife de Rome. Le saint pape Nicolas se plaint, en conséquence, que l'assemblée de Constantinople ait déposé le patriarche Ignace sans avoir consulté le Pontife romain; d'autant plus que, d'après la lettre même de l'empereur, on avait cité contre lui des témoins que les canons n'admettent pas, et que, d'un autre côté, il n'avait pas été convaincu par sa propre confession. A ce premier mal, on en avait ajouté un autre en prenant un laïque pour remplir le siége de Constantinople; il prouve l'irrégularité d'une telle ordination, par les canons du concile de Sardique et par les décrétales des papes Célestin, Léon, Gélase et Adrien. Nous ne pouvons donc, conclut-il, y donner notre consentement, jusqu'à ce que nous ayons appris par nos légats tout ce qui s'est passé en cette affaire; et, pour observer l'ordre, nous voulons qu'Ignace vienne en la présence de nos légats et de tout le concile, qu'on lui demande pourquoi il a abandonné son peuple, au mépris des ordonnances de nos saints prédécesseurs Léon et Benoît, et qu'on examine si sa déposition a été canonique. Quand le tout nous aura été rapporté, nous définirons par une sanction apostolique ce qui est à faire, afin de donner une paix durable à votre église agitée. Il vint ensuite aux saintes images,

<sup>1</sup> l ettre de saint Ignace au Pape. Labbe, t. 8, p. 1263.

supposant, conformément à la lettre de l'empereur, qu'il y svat encore des iconoclastes à Constantinople, et il traite sommairement la question.

Il demande, après cela, le rétablissement de la juridiction du Saint-Siége par l'évêque de Thessalonique, comme son vicaire, sur l'Épire, l'Hlyrie, la Macédoine, la Thessalie, l'Achaïe, la Dacie, la Mésie, la Dardanie et la Prévale, ainsi que cela était aux temps des papes Damase, Sirice, Innocent, Boniface, Célestin, Sixte, Léon, Hilaire, Simplice, Félix et Hormisdas, dont, pour plus de certitude, il lui envoie les lettres. Enfin, il demande la restitution des patrimoines de l'Église romaine en Calabre et en Sicile, et que l'ordination de l'archevêque de Syracuse soit conservée au Saint-Siége, comme par le passé 4. Le saint Pape fit faire trois copies de cette lettre, a défiant, non sans raison, qu'elle pourrait être altérée. Il en garda une à Rome, par devers lui; il donna les deux autres aux légats, l'une pour présenter à l'empereur, l'autre pour leur servir d'instruction et pour la lire dans le concile qui devait se tenir à Constantinople, et cas que l'empereur ne voulût pas y faire lire la sienne.

Dans la lettre à Photius, le Pape reconnaît que sa profession de foi est catholique; mais il blâme l'irrégularité de son ordination, comme contraire aux canons du concile de Sardique et aux décrétales des papes Célestin, Léon et Gélase. C'est pourquoi, ajoute-t-il, nous ne pouvons y consentir en aucune sorte, jusqu'au retour de ceur que nous avons envoyés à Constantinople, afin que nous puissions connaître par eux votre conduite et votre affection pour la foi <sup>2</sup>.

Quand les légats furent arrivés à Constantinople, on les tint pendant trois mois sans les laisser parler à personne qu'à leurs gens, de peur qu'ils ne s'informassent de ce qui s'était passé à la déposition d'Ignace. Ensuite on leur fit des menaces terribles, s'ils ne se soumettaient à la volonté de l'empereur; et on leur dit, entre autre choses, qu'on les enverrait en exil, où ils demeureraient si longtemps et en telle manière, que la faim les réduirait à manger leur vermine. Après huit mois de résistance, ils eurent la faiblesse de céder.

Cependant le saint patriarche Ignace fut rappelé de Mitylène, après y avoir demeuré six mois, et on le remit dans l'île de Térébinthe. Il y souffrit plusieurs mauvais traitements de Nicétas, commandant de la flotte impériale, qui donna même, de sa main, des coups de fouet aux domestiques du saint patriarche. Dans le même temps, une nouvelle nation de Scythes très-cruelle, savoir les Russes, firent des incursions à l'entrée du Pont-Euxin, pillant tout et tuant

tous les has Constantir Ignace, et fidèles dor autrefois Jil est arrive

Peu de t l'église des se trouvât s environ tro L'empereur Le concilia Caïphe, éta quelques ar saint concil qu'on dit d Pape. Cité e ment irai-je n'en savons vous rendro légats de l'a venir au con conscience. marcha à pie moines et de Grégoire de l une colonne dit que l'emp de venir autr Coxès l'emm

Quand il ferent et les der qui avaient re ment avez-vo et condamné qui l'accomp qui aussitôt le jures étaient un peu apaisé

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Labbe, t. 8, p. 270-276. — <sup>2</sup> Ibid., p. 276.

<sup>1</sup> Lettre de sai

v. LVII. — De Ni ', qu'il y avait sommairement

juridiction du
ion vicaire, sur
ié, la Dacie, la
aux temps du
, Sixte, Léon,
is de certitude,
ion des patriue l'ordination
Siége, comme
cette lettre, se
il en garda une
t légats, l'une
l'instruction et

profession de on ordination, aux décrétales oute-t-il, nous etour de ceur ous puissions r la foi 2.

tantinople, en

leurs gens, de la déposition ils no se souentre autre si longtemps leur vermine. céder.

de Mitylène, l'île de Térélicétas, comsa main, des ans le même pir les Russes, tout et tuant tous les hommes qu'îls prenaient, jusqu'aux îles les plus voisines de Constantinople. Ils pillèrent entre autres le monastère de Saint-Ignace, et mirent en pièces, à coups de hache, vingt-deux de ses plus fidèles domestiques. Le saint patriarche, l'ayant appris, dit, comme autrefois Job: Le Seigneur me l'a donné, le Seigneur me l'a ôté, et il est arrivé ce qu'il a plu au Seigneur; que le nom du Seigneur soit béni!

Peu de temps après, Photius fit assembler à Constantinople, dans l'église des Apôtres, un conciliabule, où l'empereur se gloriflait qu'il se trouvât autant d'évêques qu'au grand concile de Nicée, c'est-à-dire environ trois cent dix-huit, parmi lesquels étaient les légats du Pape. L'empereur y assistait avec tous les magistrats et un grand peuple. Le conciliabule, ou , comme l'appelle saint Ignace, le sanhédrin de Caïphe, étant assembló, on envoya à saint Ignace le prévôt Baanes et quelques autres personnes méprisables, qui lui dirent : Le grand et saint concile vous appelle, venez promptement rous défendre sur ce qu'on dit de vous. Saint Ignace dit à haute voix : J'en appelle au Pape. Cité de nouveau, il répondit : Dites-moi, je vous prie, comment irai-je? comme évêque, comme prêtre ou comme moine? Nous n'en savons rien, dirent-ils; mais nous allons le demander et nous vous rendrons réponse 4. Ils revinrent le lendemain, et dirent : Les légats de l'ancienne Rome, Rodoalde et Zacharie, vous mandent de venir au concile œcuménique sans délai, selon que vous le diete votre conscience. Aussitôt saint Ignace se revêtit de l'habit patriarcal, et marcha à pied, accompagné d'évêques, de prêtres et de quantité de moines et de laïques. Mais quand il fut près de l'éguise de Saint-Grégoire de Nazianze, où il y avait une croix au milieu de la rue, sur une colonne de marbre, il rencontra le patrice Jean Coxès, qui lui dit que l'empereur l'avait envoyé lui défendre, sous peine de la vie, de venir autrement qu'en habit de simple moine. Le saint obéit, et Coxès l'emmena au concile.

Quand il fut dans l'église des Apôtres, on lui envoya le prêtre Laurent et les deux Étienne, l'un sous-diacre et l'autre laïque, les mêmes qui avaient refusé de porter ses lettres à Rome, qui lui dirent : Comment avez-vous osé vous revêtir des habits sacerdotaux, étant déposé et condamné pour tant de crimes? Ils l'arrachèrent par force à ceux qui l'accompagnaient et le présentèrent seul à l'empereur Michel, qui aussitôt le chargea d'injures. Saint Ignace répondit que les injures étaient un peu plus douces que les tourments, et l'empereur, un peu apaisé, le fit asseoir sur un banc de bois.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lettre de saint Ignace au Pape. Labbe, t. 8, p. 1266.

Après un peu de conversation, le saint patliarche obtint permission de parler aux légats Rodoalde et Zacharie, et il leur démanda le sujet de leur voyage. Ils répondirent : Nous sommes légats du pape Nicolas, qui nous a envoyés pour juger votre cause. Il leur demanda encore s'îls avaient apporté des lettres de Sa Sainteté pour lui. In répondirent que non, parce qu'on ne le regardait pas comme patriarche, mais comme déposé par le concile de sa province, et qu'ils étaient prêts à procéder selon les canons. Saint Ignace dit : Chasse donc auparavant l'adultère, c'est-à-dire Photius; ou, si vous ne le pouvez, ne soyez pas juges. Les légats, montrant de la main l'empe reur, répondirent : Il veut que nous le soyons. Cette dernière parole décèle bien leur criminelle faiblesse. C'est l'empereur qui est leur règle suprême; c'est pour l'empereur qu'ils trahissent la confiance du saint Pape qui les envoie; c'est pour l'empereur qu'ils mentent au saint patriarche qu'ils devaient désendre ; c'est pour l'empereur qu'ils se font les serviles instruments d'un intrus, le plus fourbe des hommes.

Alors les courtisans commencèrent à presser saint Ignace de donner sa démission, tantôt par prières, tantôt par menaces. Ne pouvant le persuader, ils se tournèrent vers les métropolitains et leur firent divers reproches, en disant : Vous auriez peut-être souffert sa renonciation, et vous le demandez me intenant pour patriarche. Les métropolitains répondirent : De deux maux qui nous menaçaient, la colère de l'empereur et le soulèvement du peuple, nous avons choisi k moindre. Mais vous, qui êtes de la cour, rendez le trône au patriarche, et ne vous mettez pas en peine de nous. Les courtisans recommencèrent à exhorter saint Ignace et à lui demander sa démission expresse, afin que l'adultère Photius demeurât paisible possesseur de l'église de Constantinople. Il refusa toujours; ainsi finit cette journée, et l'assemblée se sépara.

On continua pendant plusieurs jours à presser le saint patriarche; mais il refusa toujours sa démission. On le cita donc encore, par les mêmes officiers des juges, à comparaître au conciliabule. Il répondit: Je n'irai point, parce que je ne vois pas que vous, qui vous donnes pour juges, vous fassiez rien selon les règles de l'Église. Vous n'avez pas même chassé l'usurpateur; au contraire, vous mangez avec lui et vous avez reçu de loin ses présents; il vous a envoyé, jusqu'à Redeste, des habits et des reliquaires. Étant ce que vous êtes, je ne vous reconnais point pour juges. Conduisez-moi au Pape, je subirai volontiers son jugement. Tous ceux qui étaient avec le saint dirent les mêmes choses, et à haute voix. Il pria ceux qui venaient le citer, d'entendre la lecture des lettres qu'il envoyait aux évêques, où il ci-

tait la letti tant qu'il ; sur son sic évêque dé mettre un a

Comme Comme il 1 est que, qu deux évêqu sonnes, don témoins qui sans décret croira? que Si je ne sui sont pas éve consacrés pa lui céderais pasteur aux ont été excor encore par l entre les offic a été ordonn suada aux m par écrit et av comme si j'ét puis son ordi matisa en mo chevêque de l le déposa. I par présents, A cette élog

pondit pas un Alors Ignace, scoutez la seu noi. Alors les le neuveau de nenaces et le encore parlé d' ppreniez d'abe lemande. Et val'abbés, de prê brement. Ils on

INTLVIL - De BSS obtint permis. leur demanda le legats du pape Il leur demanda eté pour lui. la oas comme paovince, et qu'ils ce dit : Chassez a, si vous ne le la main l'empedernière parole ur qui est leur ent la confiance qu'ils mentent our l'empereur

gnace de dores. Ne pouvant s et leur firent ffert sa renonhe. Les métroaient, la colère vons choisi le au patriarche, s recommendémission expossesseur de cette journée.

plus fourbe des

at patriarche; ncore, par les . Il répondit: vous donnez . Vous n'avez zez avec lui et jusqu'à Rees, je ne vous ubirai voloant dirent les ent le citer, ues, où il ci-

tait la lettre du pape Innocent en faveur de saint Chrysostôme, portant qu'il ne devait comparaître en jugement qu'après être rétabli sur son siège; et le concile de Sardique, décrétant que, quand un évêque déposé prétend avoir de quoi se justifier, on ne doit point mettre un autre à sa place avant que l'évêque de Rome ait prononcé.

Comme on pressait toujours le saint d'aller à l'assemblée, il dit : Comme il paraît, mes Pères, vous n'avez pas lu les canons. La règle est que, quand un évêque est cité par un concile, il soit appelé par deux évêques, et jusqu'à trois fois, et vous me citez par deux personnes, dont l'une est sous-diacre et l'autre laïque. On produisit des témoins qui disaient être prêts à jurer qu'Ignace avait été ordonné sans décret d'élection. A quoi il répondit : Qui sont-ils ? qui les croira? quel canon ordonne que l'empereur produise des témoins? Si je ne suis pas évêque, vous n'êtes pas empereur, et ceux-ci ne sont pas évêques, ni l'adultère lui-même; car vous avez été tous consacrés par mes mains indignes. Si l'adultère était de l'Église, je lui céderais volontiers ; mais comment donnerai-je un étranger pour pasteur aux ouailles de Jésus-Christ? Il est du nombre de ceux qui ont été excommuniés et anathématisés, non-seulement par moi, mais encore par les autres patriarches et par vous-mêmes. Il a été pris entre les officiers laïques et fait pasteur avant d'être brebis; enfin, il a été ordonné par un homme anathématisé et déposé. Quand il persuada aux métropolitains de le reconnaître, ils lui firent promettre, par écrit et avec serment, de ne rien faire que de mon consentement, comme si j'étais son père; mais il n'y avait pas quarante jours depuis son ordination, quand il me déposa publiquement et m'anathé natisa en mon absence. On rompit les doigts, par son ordre, à l'archevêque de Cyzique, pour lui arracher la copie de sa promesse, et l le déposa. Il obligea les uns par mauvais traitements, les autres par présents, à ne plus parler de cette promesse.

A cette éloquente apologie du saint patriarche, l'empereur ne répondit pas un mot, mais produisit contre lui les témoins subornés. Alors Ignace, adressant la parole aux évêques, s'écria : Mes Pères, coutez la seule prière d'un humble vieillard, et venez auprès de noi. Alors les juges et les courtisans, le prenant à part, le pressèrent le nouveau de donner sa démission ; sur son refus, ils lui firent des nenaces et le laissèrent avec les évêques seuls. Ceux-ci lui ayant ncore parlé d'un acte de renonciation, il leur dit : Il faut que vous ppreniez d'abord de moi ce qui me regarde, avant de me faire votre lemande. Et vous ne pouvez l'apprendre que de moi; car, de tant l'abbés, de prêtres, de moines et de laïques, pas un n'ose parler lirement. Ils ont vu comment a été traité le métropolitain d'Ancyre,

pour avoir dit la vérité tout haut dans l'assemblée; ils ont vu œ barbare le frapper de sa propre main avec le fourreau de son épée, et le blesser à la tête, jusqu'à remplir ses habits de sang; ils oné également vu les cruautés qu'il a osées envers d'autres. Saint Ignace ayant rappelé ces choses aux évêques, ils remirent l'assemblée au lendemain et se séparèrent <sup>1</sup>.

Dix jours après, saint Ignace fut amené de nouveau à ce nouveau sanhédrin de Caïphe; on produisit contre lui soixante et douze té. moins, que l'on avait préparés depuis longtemps. C'étaient des gens de toutes conditions ; d'un côté, des hommes de la lie du peuple, et de l'autre, des sénateurs, dont les chefs étaient deux patrices. On les fit venir l'un après l'autre, et ils jurèrent tous une chose d'une fausseté notoire, savoir : qu'Ignace avait été ordonné sans aucun dé cret d'élection. On fit lire le trentième canon des apôtres, qui porte: Si un évêque s'est servi de la puissance séculière pour se mettre en possession d'une église, qu'il soit déposé et excommunié: mais on ne lut pas les dernières paroles, qui ajoutent : Et tous ceux qui com muniquent avec lui, parce qu'ils avaient tous communiqué avec Ignace, le reconnaissant pour patriarche pendant onze ans. Après de longues contestations, le conciliabule photien prononça contre le saint pontife une sentence de déposition. Pour l'exécuter à l'instant même, on le revêtit par-dessous de misérables guenilles, et pardessus des ornements pontificaux. Ensuite Procope, sous-diacre, qu'il avait déposé pour ses extravagances et sa vie profane, commença par lui ôter par derrière le pallium et le reste des vêtements sacrés, en criant: Anaxios, c'est-à-dire il est indigne! Les indignes légats Zacharie et Rodoalde, et quelques autres, crièrent de même, confirmant la condamnation. Enfin, le très-digne et très-saint patriar che Ignace demeure couvert de haillons, au milieu de ses ennemis, comme autrefois Jésus-Christ au tribunal de Caïphe et à celui de Pilate.

On tint ensuite une autre séance, où l'on traita du culte des images, pour sauver les apparences; car c'était le principal motif que l'empereur avait proposé au Pape pour lui demander des légats, quoqu'il n'y eût presque plus d'iconoclastes. En cette séance, on lut pour la forme la lettre du Pape à l'empereur, dont on n'avait point parlé dans les séances précédentes; mais on la lut tronquée et falsifiée, en sorte qu'il n'y paraissait rien de favorable à Ignace, ni de contraire à Photius. On rédigea séparément les actes de ces deux parties de l'assemblée, touchant saint Ignace et les images des saints.

On y fit dix-sept canons, dont la plupart regardent les moines et

270 de l'ère les monastè de célébrer Défense de nue prétexte un concile; tains, et les prélat préch que ces trois on parti, co ux, reconna lerniers semi in évêque de 'ait renoncé l'ordonner év ans tous les st arrivé rare nérite disting t voulait bier récédent, il c Pour cet effe opronyme, e ommes cruels sage, le mirer ir le marbre, ans cette pris ormir et toujo arbre où était après l'y avoi compagnant c it passé toute l tèrent si ruden it à peine, étai héodore, l'un d arquer une cre notius. Ce four Constantinopl que j'ai gouve mpereur cette prison et se ret où il eut un per

Labbe, t. 8, p. 15

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Labbe, t. 8, p. 1267-1270.

ils ont vu œ u de son épée. e sang : ils on s. Saint Ignace l'assemblée an

LVII. - De tas

a de nouveau e et douze tétaient des gens du peuple, et atrices. On les chose d'une sans aucun dé es, qui porte: r se mettre en unié; mais 👊 ceux qui comnuniqué avec ans. Après de nça contre le ter à l'instant illes, et parsous-diacre. profane, com les vêtements Les indignes ent de même. -saint patriarses ennemis. elui de Pilate. e des images, otif que l'emlégats, quoi on lut pour

ex parties de ints. es moines et

t point parlé

t falsifiée, en

de contraire

les monastères. Pour prévenir les schismes, on renouvelle la défense de célébrer la liturgie, ou de baptiser dans les oratoires domestiques. Désense de se séparer de la communion de son évêque, sous quelque prétexte que ce soit, jusqu'à ce qu'il soit jugé et condamné dans m concile; de même pour les évêques à l'égard de leurs métropoli» lains, et les métropolitains à l'égard du patriarche, si ce n'est que le rélat prêche publiquement une hérésie condamnée. On voit bien que ces trois canons sont faits en faveur de Photius et des prélats de on parti, contre ceux qui ne voulaient point communiquer avec eux, reconnaissant toujours saint Ignace pour patriarche. Les deux derniers semblent faits contre Photius; car ils défendent d'ordonner m évêque dans une église dont l'évêque est vivant, à moins qu'il 'ait renoncé ou abandonné pendant six mois; et enfin, ils défendent ordonner évêque à l'avenir un laïque, avant qu'il ait été éprouvé ans tous les degrés ecclésiastiques, ni de tirer à conséquence ce qui st arrivé rarement pour le bien de l'Église, en des personnes d'un nérite distingué. Photius prétendait se sauver par ceise exception, tvoulait bien que la règle s'observât à l'avenir. Quant au canon récédent, il comptait avoir la renonciation d'Ignace 1.

Pour cet effet, il le fit enfermer dans le sépulcre de Constantin opronyme, en la même église des Apôtres, où il le livra à trois ommes cruels, qui lui donnèrent un grand nombre de coups sur le sage, le mirent en chemise par un grand froid, l'étendirent en croix ir le marbre, le visage en dessous ; et, de deux semaines qu'il fut ans cette prison, ils lui en firent passer une sans manger, sans ormir et toujours debout. Enfin, ils le montèrent sur le cercueil de arbre où était le corps de Copronyme, dont le haut était en arête; après l'y avoir assis, ils lui attachèrent aux pieds de grosses pierres, compagnant ces tourments d'injures et de railleries. Après qu'il nt passé toute la nuit en cette cruelle posture, ils le détachérent et le tèrent si rudement sur le pavé, qu'il fut teint de son sang. Il respiit à peine, étant de plus travaillé d'un cours de ventre. En cet état, léodore, l'un des trois bourreaux, lui prit la main de force et lui fit arquer une croix sur un papier qu'il tenait et qu'il porta ensuite à notius. Ce fourbe y ajouta de sa main : Ignace, indigne patriarche Constantinople, je confesse que je suis entré sans décret d'élection, que j'ai gouverné tyranniquement. Après qu'on eut envoyé à mpereur cette prétendue souscription, saint Ignace fut délivré de prison et se retira au palais de Pose, qui était la maison de sa mère,

où il eut un peu de relâche.

Ce fut là, comme l'on croit, qu'il fit sa requête au Pape. Elle fet composée par Théognoste, moine et archimandrite de Rome, et exarque de Constantinople. En voici la remarquable inscription: Ignace, opprimé par la tyrannie, accablé par de nombreuses calmités, et avec moi ceux qui ont éprouvé les malheurs de ces temps, di métropolitains, quinze évêques, avec une multitude infinie d'hége. mènes, de prêtres et de moines, à notre seigneur très-saint et bien heureux président, le patriarche de tous les trônes, le successeur h prince des apôtres, le pape œcuménique Nicolas, et aux saints évême qui lui sont soumis, ainsi que toute l'Église très-sage de Rome, saim dans le Seigneur. Après cette inscription, saint Ignace raconte le causes et la suite de la persécution qu'il a soufferte, et termine per ces mots: Mais vous, seigneur très-saint, montrez pour moi des en trailles de miséricorde. Dites avec le grand Paul : Qui est malade sans que je sois malade avec lui? Considérez les patriarches qui vos ont précédé : je veux dire Fabien, Jules, Innocent, Léon, et tous cent qui ont combattu en héros pour la vérité contre l'injustice : imite leur exemple et levez-vous pour notre défense. Cette lettre fut porté au Pape par Théognoste même, qui fit le voyage de Rome secrète ment, en habit séculier, et instruisit le Pape de tout ce qui s'étai

Cependant l'usurpateur Photius, peu content de tout le m qu'il avait déjà fait, conseilla à l'empereur de faire revenir sait Ignace à l'église des Apôtres, où il monterait sur l'ambon pour lire sa propre déposition et s'anathématiser lui-même; puis a lui arracherait les yeux et on lui couperait la main. Le jour de Pentecôte, qui, cette année 861, fut le vingt-cinquième de mi Ignace vit tout d'un coup environner sa maison d'une multitude soldats armés. Alors il se revêtit d'un pauvre habit séculier d'une ses esclaves, chargea sur ses épaules un bâton où pendaient des corbeilles, et sortit ainsi comme un porte-faix, à la faveur de la mil sans être aperçu de ses gardes. Il marchait fondant en larmes, accompagné de son disciple Cyprien; et, sans être découvert, ils'embarque et passa aux îles du Prince, de Proconnèse, et en d'autres de la Propontide, changeant souvent de demeure et se cachant dans les vernes, les montagnes, et les lieux déserts, où il souffrait de grand incommodités et vivait de la charité des fidèles, réduit à la mendiell tout patriarche qu'il était et fils d'empereur. Photius, ayant mang sa proie, le faisait chercher dans tous les monastères et dans tout les villes. Il envoya même Oryphas, commandant de la flotte, and six bâtiments de course, pour chercher Ignace dans toutes les lles sur toutes les côtes, avec ordre, si on le trouvait, de le faire mour

6 870 de l'ère comme un fois, mais so

Au mois of tremblement que c'était le patriarche Ig quement de pouvait retouse découvrit oncle matern triarche le reet vint trouve un fugitif? Je on nous perse efit remettre lerre cessa au

Avec le pat persécution ; souffert avec des iconoclast Stude à Const ingués par le envoyé au m rouva saint T ion pour lui. i exemplaire. résista longte acerdoce. Son ndigne de cet a ncouragement ui était rempl recevoir les o e monde etait wec de grandes accagée par les sclavage. Nicol sans manifest de calme, sor même monas Tel était saint

Labbe, t. 8, p. 1

v. LVII. - De 857

Pape. Elle fut

e de Rome, e

ole inscription:

ombreuses cala-

e ces temps, di

infinie d'hégy.

s-saint et bien

e successeur de

x-saints évêque

de Rome, salui

ace raconte les

et termine par

our moi des en-

ui est malade.

arches qui vois

on, et tous cem

justice: imiter

lettre fut porté

Rome secrète

it ce qui s'étai

le tout le mi

e revenir said

l'ambon pour

néme ; puis d

Le jour del

ième de mi

ne multitude de

éculier d'un d

endaient der

veur de la nuit

armes, accom-

t, ils'embarg

atres de la Ph

nt dans les c

rait de grande

à la mendicité

ayant mango

et dans tout

la flotte, ave outes les iles

le faire moun

comme un rebelle qui renversait l'État. Il fut rencontré plusieurs fois, mais son habit d'esclave l'empêcha toujours d'être reconnu.

Au mois d'août, la ville de Constantinople fut agitée d'un grand tremblement de terre qui dura quarante jours. Tout le peuple criait que c'était la vengeance de l'injuste persécution que souffrait le patriarche Ignace. L'empereur et Bardas, effrayés, jurèrent publiquement de ne lui faire aucun mal, ni à qui l'aurait caché, et qu'il pouvait retourner en sûreté dans son monastère. Alors saint Ignace se découvrit au patrice Petronas, frère de Bardas, et, comme lui, oncle maternel de l'empereur, qui donna pour gage au saint pariarche le reliquaire que portait ce prince. Ignace le mit à son cou, et vint trouver Bardas, qui lui dit : Pourquoi êtes-vous errant comme un fugitif? Jésus-Christ, répondit le saint, nous a ordonné, quand on nous persécuterait dans une ville, de fuir dans une autre. Bardas e sit remettre en liberté dans son monastère, et le tremblement de lerre cessa aussitôt 1.

Avec le patriarche saint Ignace, un autre saint souffrit dans cette persécution; c'était saint Nicolas Studite, qui avait déjà beaucoup souffert avec saint Théodore du même surnom, dans la persécution les iconoclastes. Saint Nicolas, surnommé Studite, du monastère de stude à Constantinople, naquit à Canée en Crète, de parents disingués par leur noblesse et leur piété. A l'âge de dix ans, il fut envoyé au monastère de Stude, où il avait un oncle profès. Il y rouva saint Théodore, qui conçut en peu de temps une vive affecion pour lui. Les progrès de Nicolas furent si rapides et sa piété i exemplaire, qu'il reçut fort jeune encore l'habit de religieux ; mais résista longtemps aux désirs de Théodore, qui voulait l'élever au acerdoce. Son humilité était si grande, qu'il se croyait tout à fait ndigne de cet auguste ministère. A la fin cependant, rassuré par les ncouragements que lui donna son supérieur et toute la communauté, ui était remplie d'estime et de vénération pour sa vertu, il consentit recevoir les ordres sacrés. Son détachement pour tous les biens de e monde létait extrême. Un jour, son frère Tite vint lui annoncer, vec de grandes marques d'affliction, que sa patrie avait été prise et accagée par les Sarrasins, et presque tous ses habitants réduits en sclavage. Nicolas reçut cette nouvelle avec une sorte d'indifférence sans manifester la moindre émotion. Surpris de tant de résignation de calme, son frère quitta lui-même le monde, et s'enferma dans même monastère.

Tel était saint Nicolas de Stude. Nous l'avons vu, encore jeune,

Labbe, t. 8, p. 1210.

compagnon inséparable de son abbé, saint Théodore, dans son exidans ses prisons et dans ses souffrances, pendant la persécution de Léon l'Iconoclaste. Ayant été rappelés par Michel le Bègue, Nicolas suivit son saint abbé dans les divers lieux où il se retira. Après la mort de saint Théodore, il demeura près de son tombeau dans l'ile du Prince. Mais la persécution, renouvelée par Théophile, l'obligeat changer souvent de retraite; et même, après la mort de ce prince, il continua quelque temps à vivre en solitude. Toutefois, Naucrace, qui avait succédé à saint Théodore dans le gouvernement du monastère de Stude, étant mort en 848, la communauté choisit pour abbé Nicolas; et il ne put s'en défendre. Il quitta cette charge au bout de trois aus, mit à sa place Sophrone, du consentement du patriarche saint Ignace, et retourna à sa solitude.

Quand Photius usurpa le siége de Constantinople, Nicolas, pour éviter sa communion, se retira, avec son frère Tite, dans un hospie de son monastère, qui était à Prenète, près de Nicomédie. Sa retrait fit grand bruit à Constantinople, où son rang d'abbé de Stude et sa mérite personnel lui donnaient beaucoup d'autorité. Le césar Bards alla le trouver à Prenète, et y mena même l'empereur Michel; s'efforcèrent, par des discours flatteurs, de le ramener. Mais il les répondit: Après avoir péché contre Dieu et ses saintes lois, vous deviez embrasser sa discipline et ne pas vous attirer sa colère ; car u jugement terrible attend ceux qui commandent. Mais, parce qui vous n'avez pas permis au médecin de la pénitence de panser la ulcères pourris, voici ce que dit l'Esprit-Saint : La chose vous tour nera à mal. Irrités de cette menace prophétique, ils lui défendires. en partant, de demeurer dans aucun hospice dépendant du monastère de Stude. Ce qui l'obligea de se cacher et de changer souvent de re traite; car Photius mettait tout en œuvre pour l'attirer à lui de gréen de force. Enfin, après sept ans de cette vie errante, il fut arrêté, charge de chaînes et conduit au monastère de Stude, où il fut gardé dans un étroite prison jusqu'à la mort tragique de l'empereur et de Bardas!

Cependant les légats Rodoalde et Zacharie retournèrent à Rome chargés de présents par Photius, et dirent seulement de bouche un Pape, qu'Ignace avait été déposé et l'ordination de Photius confirmée. Ils déguisèrent si bien leur honteuse prévarication, que Rodoalde lu aussitôt chargé d'une autre légation en Lorraine, où il ne se conduin pas mieux. Mais, quelques jours après, le saint Pape commençai voir plus clair dans cette œuvre d'iniquité, lorsque arriva le secrétain Léon, ambassadeur de l'empereur, avec les actes du conciliable

à 870 de l'ère nhotien, et d

photien, et de Par ces le vit clairemen leur avait ordens la prem les légats n'y qu'ils en avachant les imment altérée, Le saint Pont ses légats, publement affligatoute l'Église déclara que ja déposition of il n'avait cons

Cette décla fut envoyée sa patriarches d' rappelle, com Constantinople avoir une sente et Photius ; qu avait envoyé d décision au Pa déposé Ignace que nous n'avo ni à la dépositi riarches d'Ale: ains et aux évé nons, par l'auto 'égard d'Ignac diocèses, afin q Le saint Pap pereur et de Ph

pereur et de Ph adressé à l'Égli antre Ignace et anvoyés pour pi pût décider en ordres, on avait

<sup>1</sup> Acta SS., 4 febr.

<sup>1</sup> Epist., 4. Labb

e, dans son exil. persécution de Bègue, Nicolas retira. Après la nbeau dans l'ile bile, l'obligea de ce prince, il , Naucrace, qui lu monastère de r abbé Nicolas: ut de trois ans, he saint Ignace,

, Nicolas, pour lans un hospice édie. Sa retraite de Stude et son Le césar Bards eur Michel; it er. Mais ii leu intes lois, vols colère ; car u ais, parce que de panser k ose vous tour ui défendirent t du monastère souvent de re à lui de gréa t arrêté, charge gardé dans un et de Bardas! èrent à Rome. de bouche tius confirmée. e Rodoaldefit ne se conduin e commençai

va le secrétain

u conciliabul

photien, et deux lettres, l'une de l'empereur, l'autre de Photius même.

Par ces lettres, et encore plus par les actes, le saint pape Nicolas vit clairement que ses légats avaient fait tout le contraire de ce qu'il leur avait ordonné ; que sa lettre à l'empereur n'avait point été lue dans la première partie du conciliabule, qui regardait Ignace, et que les légats n'y avaient point montré, suivant leurs ordres, la copie qu'ils en avaient ; que dans la seconde partie du conciliabule, touchant les images, on avait lu quelque partie de sa lettre, mais tellement altérée, qu'il ne paraissait presque pas qu'il y fût parlé d'Ignace. Le saint Pontife jugea par là de ce qu'on avait fait avant l'arrivée de ses légats, puisqu'on avait agi de la sorte en leur présence; et, sensiblement affligé de leur prévarication, il assembla, dès le jour suivant, oute l'Église romaine, et, en présence de l'ambassadeur impérial, déclara que jamais il n'avait envoyé de légats à Constantinople pour a déposition d'Ignace ni pour la promotion de Photius, et que jamais il n'avait consenti ni ne consentirait à l'une ni à l'autre.

Cette déclaration solennelle, faite comme en face de toute l'Église, fut envoyée sans délai à tous les évêques d'Orient, notamment aux patriarches d'Alexandrie, d'Antioche et de Jérusalem. Le Pape leur rappelle, comme une chose notoire, que l'empereur et le peuple de Constantinople avaient envoyé une ambassade à l'Église mère, pour avoirune sentence définitive sur les différends survenus entre Ignace et Photius ; que, conformément à cette demande, le Siége apostolique avait envoyé des légats pour prendre des informations, réservant la décision au Pape ; que, contrairement à ces ordres formels, on avait déposé Ignace pour lui substituer Photius. Sachez donc, conclut-il, que nous n'avons aucunement consenti ni à l'ordination de Photius nià la déposition d'Ignace. Puis, adressant la parole aux trois pariarches d'Alexandrie, d'Antioche et de Jérusalem, aux métropoliains et aux évêques : Nous vous enjoignons, dit-il, et vous ordonnons, par l'autorité apostolique, d'être dans les mêmes sentiments à égard d'Ignace et de Photius, et de publier cette lettre dans vos diocèses, afin qu'elle vienne à la connaissance de tout le monde 4.

Le saint Pape répondit en même temps aux deux lettres de l'empereur et de Photius. Il rappelle à l'empereur qu'il s'était lui-même dressé à l'Église romaine pour avoir une décision sur le différend mtre Ignace et Photius; qu'à sa demande, des légats avaient été avoyés pour prendre des informations, afin que le Siége apostolique put décider en connaissance de cause ; que, contrairement à ces ordres, on avait reçu Photius et condamné le patriarche Ignace. Sa-

<sup>1</sup> Epist., 4. Labbe, 277.

chez donc que nous ne voulons absolument ni recevoir le premier ni condamner le second. Car, enfin, que vout dire tout cela? Pendant près de douze ans, vous nous avez représenté ledit Ignace commels rontife exemplaire de votre capitale et comme orné de toutes les vertus: dans ces lettres, que nous avons entre les mains, vous n'aver cessé de le louer et de l'exalter, non-seulement par vos propres paroles, mais par les paroles des conciles qui se sont tenus de son temps sans jamais l'accuser le moins du monde d'aucune usurpation ni d'aucun soupçon de crime ; et voilà que vous le condamnez subite ment au gré de l'envie ? cette marche indiscrète est absolument contraire à notre Église, à notre apostolat et aux saints Pères. Il va plus : dans les lettres que vous avez adressées à notre prédécesseur Léon, nous voyons que le patriarche Ignace, non-seulement est d'une illustre naissance, mais qu'éprouvé depuis sa naissance dans la vie monastique, il est monté par tous les degrés de la cléricature, et que c'est par le consentement de tout le clergé qu'il est parvenu au falle de l'épiscopat. Nous savons, au contraire, que Photius, sans monte par aucun des degrés, a été fait précipitamment évêque de laïque qu'il était. Enfin, laissant de côté toutes les accusations dont vous nois aviez dit que le patriarche Ignace était noté, vous l'avez déposé, condamné et expulsé par votre seul arbitre et pour un seul point, savoir, qu'il a envahi le siège par la puissance séculière; et vous lui ave substitué Photius, fait inconsidérément évêque de laïque. Voili ce que nous ne saurions tolérer, d'autant plus que nous avions or donné de nous rapporter l'affaire et non de la décider. Le Pape répond ensuite aux exemples par lesquels Photius prétendait justifie son ordination, et finit sa lettre par des exhortations paternellesi l'empereur, de seconder les efforts du Siége apostolique pour rétablir l'ordre et la paix dans l'église de Constantinople 1.

Nous n'avons point la lettre de l'empereur, à laquelle répondait le Pape, mais nous avons encore celle de Photius. C'est un chef-d'œuwe d'artifice et d'hypocrisie. Nous avons vu, nous verrons encore le moyens perfides et cruels qu'il employait pour se maintenir dans son usurpation et faire périr le saint patriarche Ignace. Or, voici comme ce fourbe joue l'humilité dans le commencement de sa lettre: Rien n'est plus précieux que la charité; elle réconcilie les pères aux enfants, les amis aux amis, et réunit les personnes les plus éloignées. C'est elle qui a persuadé à notre médiocrité de souffrir, sans trop de peine, les reproches que Votre Sainteté paternelle a lancés comme des flèches, et de ne les attribuer à aucun mouvement de passion,

a aro de l'ère mais à votre tiques. Mais les pères et non pour vo prendre, au violence, on avons été fo nous avons on nous a do rions, nous r sait : car ces de notre déti done! quand de s'emporte avoir compas

C'est avec faussetés les lettre, qui éta adresse et sor nation d'Ignae Le saint pa aux sophisme Nicolas, évêqu omme Photin onnaissait par humaine, le P u prince des bierre je bâtira oint contre el t tout ce que t ue tu délieras ondement qu'a ui, le Pape, omme tous les intégrité de la e peuvent gard équence, c'est es, les décisior

utorité ne sau

Après ce préa aux de toutes le

xemples que P

<sup>1</sup> Epist., 5. Labl e p. 279.

Iv. LVII. - De SE oir le premier ni t cela? Pendant gnace commele é de toutes les ins, vous n'aver os propres paus de son temps. e usurpation ni ndamnez subite bsolument conts Pères. Il ya re prédécesseur ement est d'une nce dans la vie ricature, et que arvenu au faite s, sans monter e de laïque qu'il lont vous nois z déposé, conl point, savoir, vous lui aver laïque. Voili ous avions or . Le Pape ré-

le répondait le chef-d'œuvre ons encore la tenir dans son , voici comme a lettre: Rien pères aux enlus éloignées , sans trop de ancés comme t de passion,

endait justifier

s paternelles

e pour rétablir

mais à votre zèle sincère pour la discipline et la perfection ecclésiastiques. Mais, usant de la liberté qui doit être entre des frères et entre les pères et les enfants, nous vous écrivons pour nous défendre et non pour vous contredire. Votre Vertu parfaite, au lieu de nous reprendre, aurait dû avoir pitié de nous; car à ceux qui souffrent violence, on doit la compassion, non pas des reproches. Or, nous avons été forcé. Dieu, à qui rien n'est caché, sait la violence que nous avons soufferte. On nous a mis en prison comme un criminel, on nous a donné des gardes, on nous a élu malgré nous. Nous pleurions, nous nous battions, nous nous affligions. Tout le monde le sait; car ces choses ne se sont pas passées dans un coin, mais l'excès de notre détresse en a répandu l'histoire par tout le monde. Quoi donc ! quand quelqu'un a souffert des violences pareilles, est-il bien de s'emporter contre lui, de l'accabler de reproches, au lieu d'en avoir compassion et de le consoler autant que possible?

C'est avec cette impudente hypocrisie que Photius ose soutenir les aussetés les plus notoires. Il passe ensuite au sujet principal de sa ettre, qui était de justifier sa propre ordination. Mais, malgré son adresse et son effronterie, il n'ose rien dire pour justifier la condam-

nation d'Ignace : ce qui cependant était le point capital.

Le saint pape Nicolas ne se laissa point prendre aux phrases et aux sophismes de Photius. On le voit dès l'inscription de sa réponse : Vicolas, évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, au très-savant omme Photius. C'était lui dire, dès le premier mot, qu'il ne le reconnaissait pas pour évêque. A tous les artifices de la rhétorique umaine, le Pape oppose, dès l'abord, ces paroles de Jésus-Christ u prince des apôtres : En vérité je te dis : Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront oint contre elle ; et je te donnerai les clefs du royaume des cieux, t tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce ue tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. C'est sur ce ondement qu'a été bâtie l'Église dont Pierre a la primauté, et, après ui, le Pape, son successeur. De là une première conséquence : omme tous les fidèles recourent à l'Église romaine pour connaître intégrité de la foi ou recevoir l'absolution des crimes, ses Pontifes e peuvent garder le silence sans se rendre coupables. Une autre conéquence, c'est que l'Église romaine étant la tête de toutes les églis, les décisions que portent ses Pontifes dans la plénitude de leur utorité ne sauraient être entravées par aucune coutume arbitraire. Après ce préambule important, qui pose les principes fondamenaux de toutes les décisions ecclésiastiques, le saint Pape répond aux xemples que Photius avait allégués dans sa grande lettre pour au-

toriser son ordination. Quant à Nectaire, il fut choisi par nécessité. parce qu'il ne se trouvait personne dans le clergé de Constantinon qui ne fût infecté d'hérésie. Pour Taraise, son ordination fut blâme par le pape Adrien, et il n'y consentit qu'à cause de son zèle pour le rétablissement des seintes images. Enfin, saint Ambroise fut choix par miracle, et fit de qu'il put pour se cacher. Mais vous, continue le Pape, qu'avez-vous de semblable; vous qui non-seulement ann été pris entre les laïques, mais qui avez encore usurpé le siége d'un homme vivant? Quant à ce que vous dites que vous n'avez pas ou que vous ne recevez pas le concile de Sardique ni les décrets de saints Pontifes, nous avons de la poinc à le croire, d'autant plus que le concile de Sardique a été tenu dans vos quartiers et qu'il est reu de toute l'Église. Quant aux décrétales du Siège apostolique, mi par son autorité, confirme tous les conciles et leur donne la stabilité. pourquoi dites-vous que vous ne les avez pas, ou que vous ne les observez pas? N'est-ce point parce qu'elles sont opposées à votre ordination? Si vous ne les avez pas, vous êtes coupable de négligene si vous les avez, vous êtes coupable d'une témérité encore plus ciminelle. Ces réflexions du pape saint Nicolas étaient d'autant plu justes, que Photius, à son ordinaire, disait un impudent mensonge car le concile de Sardique et les décrétales des Papes étaient si bien connus et si bien reçus à Constantinople, que nous avons vu sain Ignace les citer et les opposer à l'assemblée de ses ennemis, sans qu ceux-ci trouvassent rien à y répondre. Enfin, comme nous avons va Photius lui-même a inséré les canons de Sardique dans sa colletion méthodique des canons.

Vous dites, continue le Pape, que vous avez été élevé par force n siége patriarcal; mais la suite fait voir qu'il n'en est pas ainsi. Ca quand vous y avez été une fois établi, vous n'avez pas agi en pèn mais vous vous êtes montré sévère jusqu'à la cruauté, en déposit des archevêques et des évêques, et en condamnant Ignace, tout il nocent qu'il est. Aussi, jusqu'à ce que nous voyions clairements crime, nous ne le tiendrons jamais pour déposé, ni vous, pa conséquent, pour patriarche de Constantinople. Au reste, votre lection ne doit pas croire que nous agissions ainsi par aucun sent ment d'envie ni de haine, mais par le zèle de la tradition des Pèret pour raffermir l'église ébranlée de Constantinople, d'après prière qu'elle en a faite, suivant la coutume, à l'Église romains Quant aux diverses coutumes que vous alléguez selon la diversite églises, nous ne nous y opposons point, pourvu qu'elles ne soit point contraires aux canons; mais nous ne voulons pas laisser étable chez vous celle de prendre de simples laïques pour les faire evéque

A la fin de plaint de la

plaint de la dans lequel avait faites; lait les empe Cependan

jouer publiq pagnons de vieillard vén d'un tremble l'Ascension s Mais l'emper tombèrent, e mourir. Pho assidûment a bouffons sac Théophile es est le patriar

Avec un e

Photius n'eût

étant arrivée ment la peine aussitôt une f Un jour que rables se tro inconnu, por comme ayant connu, qui s présence de t envoyé à Rom la regarder, b une lettre auto lettres à Photi fondées ou m pour Bardas e à Photius était qui s'était pass il y aurait ent Photius courut pour que l'on p

<sup>1</sup> Epist. Labbe,

iv. LVII. - De Ka si par nécessité. **Constantinople** ation fut blame son zèle pour le broise fut chois vous, continue -seulement aver pé le siége d'un s n'avez pas ou les décrets de autant plus et qu'il est req postolique, qui nne la stabilità vous ne les obes à votre ordide négligence: encore plus crit d'autant plus lent mensonge:

evé par force n pas ainsi. Ca. as agi en père té, en déposant Ignace, tout in clairement son ni vous, pa reste, votre & ar aucun sentition des Père ple, d'après Colise romaine la diversite de 'elles ne soie as laisser établi s faire eveques

s étaient si bien

avons vu sain

nemis, sansqu

nous avons va

dans sa collec-

A la fin de sa lettre, qui est datée du 18<sup>m</sup> de mars 862, le Pape se plaint de la manière dont ses légats avaient été reçus, du séquestre dans lequel on les avait tenus cent jours, et des menaces qu'on leur avait faites; à quoi il ne voyait d'autre motif, si ce n'est qu'on vou-lait les empêcher de remplir leur mission 1.

Cependant, à Constantinople, l'emperenr Michel continuait de se jouer publiquement des cérémonies et de les contrefaire avec les compagnons de ses débauches. Basile, archevêque de Thessalonique, vieillard vénérable, eut le courage de l'en reprendre, à l'occasion d'un tremblement de terre qui arriva à Constantinople le jour de l'Ascension 860, disant que ces impiétés attiraient la colère de Dieu. Mais l'empereur, irrité, lui fit donner des soufflets dont les dents lui tombèrent, et déchirer le dos à coups de fouet, en sorte qu'il en pensa mourir. Photius, au contraire, dissimulait toutes ces impiétés, faisait assidûment sa cour à l'empereur, et mangeait à sa table avec ses bouffons sacriléges. L'empereur en raillait lui-même, et disait : Théophile est mon patriarche : c'était le chef de ces infâmes ; Photius est le patriarche du césar Bardas, et Ignace celui des Chrétiens 2.

Avec un empereur et un cesar de cette espèce, on conçoit que Photius n'eût pas beaucoup d'égard aux lettres du Pape. Ces lettres étant arrivées à Constantinople, l'empereur ne se donna pas seulement la peine de lire celle qui lui était adressée ; car Photius se permit aussitôt une fourberie, qui, sans cela, eût été absolument impossible. Un jour que beaucoup d'évéques, de prêtres et de laïques considérables se trouvaient chez Photius, dans le palais patriarcal, un inconnu, portant l'habit de moine, se fit annoncer tout à coup, comme ayant à remettre des lettres importantes au patriarche. L'inconnu, qui se nommait Eustrate, fut aussitôt introduit, et, en . présence de tous les assistants, ce misérable dit : Qu'Ignac l'avait envoyé à Rome avec une lettre au Pape, qui ne daigna pas se lement la regarder, bien loin de la recevoir; qu'au contraire, il lui donna une lettre autographe pour le patriarche. Eustrate présenta les deux lettres à Photius. Celle d'Ignace ne contenait que des plaintes mal fondées ou mal motivées vec beaucoup d'expressions injurieuses pour Bardas et pour l'empereur même. La prétendue lettre du Pape Photius était pleine de louanges. Nicolas y faisait des excuses de ce qui s'était passé; un mésentendu en était la seule cause; désormais y aurait entre eux une communion et une amitié inviolables. Photius courut aussitôt chez l'empereur et le césar Bardas. Il insista pour que l'on punit l'insolence d'Ignace, qui n'avait pas même épargné

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Epist. Labbe, p. 282. — <sup>2</sup> Labbe, p. 1214.

l'auguste personne de l'empereur. Ignace fut donc gardé de nouveau dans sa maison, et l'on commença une enquête juridique. Heures. sement pour Ignace, les commissaires qui en furent chargés n'étaient point assez misérables pour servir d'instruments à la bassesse de Photius. Toute cette infâme imposture fut découyerte. Eustrate, qui disait avoir reçu la lettre de Cyprien, disciple d'Ignace, lui ayant été confronté, se trouva ne pas même le connaître, ni aucun des gens d'Ignace. Il confessa enfin sa coquinerie, mais tut sagement le nom et la complicité de Photius. Le césar Bardas, plus irrité de l'imbecillité d'Eustrate et du non-succès de la tromperie, que de la tromperie même, le fit fustiger publiquement, nonobstant les pressantes sollicitations de Photius, à travers toutes les rues de Constantinople: mais, peu après, Photius sut bien le dédommager, en lui procurant, par son crédit, une charge honorable et lucrative, qui le mettait à la tête des ministres de la justice. Quel peuple et quel gouvernement, où un fripon, fustigé naguère par toutes les rues de la capitale, devient président d'une cour judiciaire! Il fut avéré, depuis, que Photius avait lui-même fabriqué les lettres et conduit toute la fourberie. En vérité, les églises photiennes peuvent à bon droit se vanter de leur premier patriarche 1!

Pour se soustraire à ces vexations, saint Ignace se retira de nouveau dans le monastère qu'il avait occupé d'abord, dans une île de la Propontide. Il y rétablit un autel que les Russes avaient renversé quelque temps auparavant. Ce fut, aux yeux de Photius, un crime tout à fait énorme. Il se plaignit aussitôt à l'empereur et à Bardas, que, quoique déposé et réduit à l'état laïque, Ignace os at encore exercer des fonctions épiscopales. Deux métropolitains, un sénateur, avec plusieur officiers de justice, furent aussitôt envoyés au monastère. Ignace reçut les plus humiliants reproches, avec de grandes menaces. L'autel fut enlevé, porté sur le bord de la mer, oi on le lava jusqu'à quarante fois, puis on le remit à sa place 2.

Dans l'intervalle, Théognoste était arrivé à Rome avec l'acte d'appellation de saint Ignace au Siége apostolique. Les crimes de les violences commis par Photius étaient dévoilés au grand jour devant les yeux du Pape. Une foule d'ecclésiastiques, surtout de moines, qui, pour se soustraire à la persécution de Photius, arrivaient successivement à Rome, attestaient et confirmaient unanimement le contenu de la plainte que Théognoste avait présentée au Saint-Siége au nom de saint Ignace. Le Pape, voyant qu'il n'y avait aucun amendement à espérer ni de Bardas ni de Photius, convoqua

au commer Pierre, et e cita d'abor varication, apostolique même par s Le même co Ce dernier : clarées nulle terdit de tou La sentence

Photius, c tenu le part être ordonne munié depui patriarche de bergerie com gu'avait cond moire; qui, déposer et ar gats du Saint seulement à les évêques q d'autres à leu ne cesse de fa ègue le trèsde crimes, qu fonction cléric saint Pierre e aux, et du ju orte que, si, a etenir le siége ollègue Ignac ingérer dans espérance de r ans recevoir l

Le même co l'acuse, déjà dé l'astique à ceux Quant à notre

a mort.

e Constantino

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Labbe, p. 1215. — <sup>2</sup> Ibid., p. 1218.

ardé de nouveau ridique. Heuren. chargés n'étaient la bassesse de te. Eustrate, qui ce, lui ayant été aucun des gens agement le nom irrité de l'imbéque de la tromt les pressantes Constantinople: n lui procurant. i le mettait à la gouvernement, de la capitale. ré, depuis, que t toute la four-

Liv.LVII. - Do RE

tira de nouveau
s une île de la
vaient renversé
otius, un crime
ur et à Bardas,
ace osât encore
s, un sénateur,
et envoyés au
cches, avec de
l de la mer, où
a place 2.

droit se vanter

Les crimes et au grand jour es, surtout de Photius, arricent unanime-présentée au qu'il n'y avait ius, convoqua

au commencement de l'année 863, d'abord dans l'église de Saint-Pierre, et ensuite dans celle de Latran, un nombreux concile. On y cita d'abord les deux légats, Rodoalde et Zacharie, accusés de prévarication. Comme le premier était absent pour les affaires du Siége apostolique, Zacharie comparut seul, fut convaineu de son crime, même par sa propre confession, et, par suite, déposé et excommunié. Le même concile prononça aussi sur l'affaire d'Ignace et de Photius. Ce dernier fut également excommunié, toutes ses ordinations déclarées nulles, lui-même dépouillé de toute dignité sacerdotale et interdit de toute fonction ecclésiastique, sous les plus sévères censures. La sentence était motivée de la manière suivante:

Photius, qui, comme il est maintenant démontré au grand jour, a tenu le parti des schismatiques, et a quitté la milice séculière pour être ordonné évêque par Grégoire de Syracuse, déposé et excommunié depuis longtemps ; qui, du vivant de notre collègue Ignace, patriarche de Constantinople, a usurpé son siége et est entré dans la bergerie comme un voleur; qui, depuis, a communiqué avec ceux qu'avait condamnés notre prédécesseur Benoît, de bienheureuse mémoire ; qui, contre sa promesse, a assemblé un concile , où il a osé déposer et anathématiser notre frère Ignace; qui a corrompu les légats du Saint-Siége, contre le droit des gens, et les a obligés, nonseulement à mépriser, mais à combattre nos ordres; qui a relégué es évêques qui n'ont pas voulu communiquer avec lui, et en a mis l'autres à leur place; qui persécute l'Église encore aujourd'hui, et ne cesse de faire souffrir des tourments horribles à notre frère et colègue le très-saint patriarche Ignace : ce Photius, coupable de tant de crimes, qu'il soit privé de tout honneur sacerdotal et de toute onction cléricale, par l'autorité de Dieu tout-puissant, des apôtres saint Pierre et saint Paul, de tous les saints, des six conciles généaux, et du jugement que le Saint-Esprit prononce par nous! En orte que, si, après avoir eu connaissance de ce décret, il s'efforce de etenir le siége de Constantinople, ou d'empêcher notre vénérable ollègue Ignace de gouverner paisiblement son église, ou s'il ose ingérer dans quelque fonction sacerdotale, il soit exclu de toute spérance de rentrer dans la communion, et demeure anathématisé, ans recevoir le corps et le sang de Jésus-Christ, sinon à l'article de

Le même concile renouvelle l'anathème contre Grégoire de Syacuse, déjà déposé et excommunié. Il interdit toute fonction ecclélastique à ceux qu'avait ordonnés Photius.

Quant à notre très-saint frère Ignace, patriarche de la sainte église constantinople, qui a été chassé de son trône par la violence de l'empereur, et dépouillé des ornements sacerdotaux par la prévaication de nos légats, nous déclarons, par l'autorité de Jésus-Christ, qu'il n'a jamais été déposé ni anathématisé, ne l'ayant été que par ceux qui n'en avaient aucun pouvoir. C'est pourquoi, de l'autorité de saint Pierre, des saints canons et décrétales, nous le rétablissons dans sa dignité et ses fonctions; et quiconque à l'avenir lui apporten quelque empêchement ou quelque trouble, sans le consentement de Siége apostolique, sera déposé, s'il est clerc, et anathématisé, s'il est laïque, de quelque rang qu'il soit. Nous ordonnons que les évêques et les clercs, exilés ou déposés depuis l'injuste expulsion de note frère Ignace, soient rétablis dans leurs sièges et leurs fonctions, sous peine d'anathème à ceux qui s'y opposeront. Si on les accuse de quelque crime, ils doivent être rétablis et ensuite jugés, mais par le Siège apostolique seulement 1.

Le gaint pape Nicolas savait très-bien que la foudre de l'excommunication qu'il venait de lancer ferait peu d'impression sur Photiu et ses protecteurs. Mais il était nécessaire, et par là même c'était m devoir sacré pour le Pape, de conserver dans sa pureté l'Église de Dieu, et, pour cela, de ne pas souffrir plus longtemps une grande tache qui s'y attachait, mais de retrancher du corps sain le membre corrompu. Quant au peuple de Constantinople, qu'on avait cherchéel qu'on cherchait encore à tromper par tous les moyens possibles, il n'était pas moins pressant de lui ouvrir les yeux et de l'instruire de son devoir dans ces circonstances. Ce double but fut parfaitement atteint ; car à peine la sentence prononcée contre Photius fut-elle connue à Constantinople, que non-seulement une foule de peuple, mais même un grand nombre de ses anciens partisans, se séparèrent aussitôt de lui, le regardèrent comme un intrus, comme un voleu frappé de l'anathème, et maintes fois ils osèrent témoigner publiquement leur horreur pour lui, même en sa présence. Naturelle ment, une violente persécution recommença contre eux. Un grand nombre du clergé s'enfuirent à Rome, mais la plupart, notamment les laïques, augmenterent le nombre des pieux confesseurs, perdirent leurs biens, furent dépouillés de leurs charges, emprisonnés, exilés, et ni condition, ni âge, ni sexe, ne protégeait contre les plus cruels traitements.

Près de trois ans se passèrent de cette manière ; mais l'an 865, le Pape résolut d'envoyer de nouveau deux légats, avec une lette pleine de douceur et de charité paternelle pour l'empereur Michel La lettre était déjà prête, les légats étaient déjà nommés, lorsque

a 270 de l'ère arriva inopi reur, appor rédigée par contre le Pa tius. Le Paj déjà faite, es de celle de l'

Actant la

tant la répoi de dignité. I ce qu'il doit que ses parò produisent d l'Église. Il in dignité du sa les droits et 1 sions des con sus-Christ me tres empereu le Siége apos demandes, e ecclésiastique relève entre a latine de barb l'entendez pas des Romains, langue des Re Cessez alors d

Venant enst canons des ce jugement cance ennemis de l'a de celui qu'ils le dernier juge les uns suspect ou déposés, les sonnes ne peur Où avez-vous l' aient assisté au commune à tou pas contenté d' vous y avez ran

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Labbe, p. 287.

par la prévari. de Jésus-Christ ant été que par de l'autorité de le rétablisson ir lui apporten onsentement da ématisé, s'ilest que les évêques alsion de notre eurs fonctions i on les accuse ugés, mais par

iv. LVII. - De 855

re de l'excomon sur Photius nême c'était m reté l'Église de une grande te ain le membre vait cherché et as possibles, i l'instruire de t parfaitement notius fut-elle ule de peuple, se séparèrent me un voleur oigner publie. Naturelle ux. Un grand t, notamment urs, perdirent

s l'an 865, k c une lettre ereur Michel nés, lorsque

onnés, exilés,

s plus cruek

arriva inopinément le protospathaire ou premier écuyer de l'empereur, apportant une lettre de son mattre. Cette lettre, probablement rédigée par Photius lui-même, était remplie d'injures et de menaces contre le Pape, s'il ne révoquait le jugement prononcé contre Photius. Le Pape, ne pouvant donc envoyer la première lettre qu'il avait déjà faite, en écrivit une autre, où il reprend et réfute tout le contenu de calle de l'empereur.

Azcant la lettre de l'empereur était inconvenante et injurieuse, autant la réponse du Pape est douce et calme, quoique ferme et pleine de dignité. Dès l'exorde, il prie Dieu, non-seulement de lui inspirer ce qu'il doit écrire à l'empereur, mais encore d'éclairer celui-ci, afin que ses paroles ne tombent pas sur un terrain pierreux, mais qu'elles produisent des fruits de salut, tant pour l'empereur même que pour l'Église. Il instruit d'abord le jeune et insensé monarque sur la haute dignité du sacerdoce, sur la prééminence de la Chaire apostolique, les droits et les priviléges qui lui ont été accordés, non par les décisions des conciles, non par les rescrits des empereurs, mais par Jésus-Christ même. Il lui rappelle l'exemple de tant de grands et illustres empereurs, qui ont témoigné la plus grande vénération pour le Siége apostolique, qui allaient au-devant de ses prières et de ses demandes, et acquiesçaient à toutes ses ordonnances en matière ecclésiastique, avec la docilité qui convient à un fils de l'Église. Il relève entre autres une ineptie de sa lettre : Vous traitez la langue latine de barbare, de langue des Scythes. Si c'est parce que vous ne l'entendez pas, voyez combien il est ridicule de vous dire empereur des Romains, comme vous faites, puisque vous n'entendez pas la langue des Romains, que vous la traitez de scythique et de barbare. Cessez alors de vous dire leur empereur.

Venant ensuite à l'affaire d'Ignace et de Photius, il établit, par les canons des conciles et les décrétales des Papes, que, pour un jugement canonique, les juges ne doivent point être suspects, ni ennemis de l'accusé, ni excommuniés ou déposés, ni les inférieurs de celui qu'ils doivent juger. De là il signale plusieurs nullités dans le dernier jugement porté contre Ignace, en ce que les juges étaient, les uns suspects ou même ennemis déclarés, les autres excommuniés ou déposés, les autres ses inférieurs. Il prouve que ces sortes de personnes ne peuvent pas même, canoniquement, accuser un évêque. 0ù avez-vous lu, ajoute-t-il, que les empereurs qui vous ont précédé aient assisté aux conciles, si ce n'est quand on traite de la foi qui est commune à tous les Chrétiens, clercs ou laïques? Vous ne vous êtes pas contenté d'assister à ce concile, assemblé pour juger un évêque, vous y avez ramassé des milliers de personnes séculières, pour être

spectateurs de son opprobre. On a tiré l'accusateur de votre palais, on a donné des juges suspects et mercenaires, on a soumis le supérieur au jugement de ses inférieurs, quoique le jugement de l'évêque seul ne suffise pas dans la cause des moindres clercs contre le évêques ; car il faut un concile, suivant le canon de Chalcédoine.

Voilà ce que nous avons répondu au commencement de voire lettre ; mais nous n'avons pu répondre au reste, parce que Dieu nous a affligé d'une maladie qui ne nous a pas permis de le faire, et votre envoyé était si impatient, qu'il est sorti de Rome sans prendre congé, craignant les approches de l'hiver; et à peine avons-nous pu obtenir qu'il attendit à Ostie que cette lettre fût écrite. Dans la dernière partie de la vôtre, nous avons remarqué des paroles si outrageantes pour l'Église romaine et le Siége apostolique, que nous avons cru que ces paroles n'étaient pas de vous, et nous nous sommes dispensé d'y répondre. Si cependant elles étaient de vous, ce serai une preuve que vous n'avez lu attentivement ni l'Écriture, ni les conciles, ni les lois des pieux empereurs, ni les histoires les plus authentiques. Nous prions Dieu que, comme il a daigné vous faire connaître le mystère de ce qu'il est lui-même, il vous fasse aussi connaître le mystère de son Église et de son gouvernement.

Que si vous demandez à le savoir de nous, comme étant les ministres du Christ, nous vous le dirons avec beaucoup de clarté ; maiss vous dédaignez de l'apprendre, et que votre seul but soit de combattre les priviléges de l'Église romaine, prenez garde qu'ils nes tournent contre vous ; car il vous est difficile de regimber contre l'aiguillon. Or, si vous refusez de nous écouter, vous serez nécessaire ment pour nous ce que le Seigneur veut que soit quiconque n'écoule pas l'Église. D'artant plus que les priviléges de l'Église romaine le ont été assurés, dans la personne du bienheureux Pierre, de la propre bouche de Jésus-Christ. Ce ne sont pas les conciles qui les ont accordés, ils les ont seulement honorés et conservés. Ces priviléges sont perpétuels ; on peut les attaquer, mais non pas les abolir. Is ont été avant votre règne, et subsisteront immuables après vous, tast que durera le nom chrétien. Saint Pierre et saint Paul n'ont pas été apportés chez nous après leur mort par l'autorité des princes, comme l'on a fait chez vous, où l'on a enlevé aux autres églises leurs protecteurs pour enrichir Constantinople de leurs dépouilles; saint Pierre et saint Paul ont prêché l'Évangile à Rome et ont consacré l'Église romaine par leur sang. Ils ont acquis l'église d'Alexandre par saint Marc, un de leurs enfants, comme saint Pierre, par sa présence, avait déjà acquis l'église d'Antioche. C'est par ces trois principales églises que saint Pierre et saint Paul gouvernent toutes le

autres. Or, sollicitude.

Vous nous Ignace a fait demandez a savons bien' que vous ne conduite. Qu eunesse, et ! Il a trouvé i vient tous les tection de sai loutes les nati 'accomplisser erieuse. Croy princes dont il païens mêmes de saint Pierre ious, non-seu quelque diocès royez que The nande Ignace, ue tout le mo nfinité de perso le Constantino os propres leti Si nous ne ouloir nous ép ille. Par la m as craint par l ersuadés que l lutôt sachant otres son ava enachérib et de étaient pas mo ussi les misérice pille périrent, co ous le rappelons ous travaillons, xpulser de sa r ors, il l'est enco liséricorde n'est Iv. LVII. - De 855 de votre palais, soumis le supé. nent de l'évêque lercs contre les

halcédoine. ement de votre parce que Dieu is de le faire, et ne sans prendre avons-nous pu e. Dans la deraroles si outraque nous avons as sommes disvous, ce serai ure, ni les cones plus authenvous faire con-

aussi connaître

tant les minisclarté ; maissi soit de comle qu'ils ne se per contre l'aiez nécessairenque n'écoute e romaine le e, de la propre ui les ont acles priviléges les abolir. Is rès vous, tant n'ont pas été inces, comme es leurs prouilles; saint ont consacré d'Alexandrie , par sa prės trois prin-

nt toutes les

autres. Or, nous sommes les héritiers de leur puissance et de leur

Vous nous avez écrit de vous envoyer Théognoste, que notre frère Ignace a fait exarque des monastères de quelques provinces; vous demandez aussi d'autres moines, comme vous ayant offensé. Nous savons bien que vous ne les demandez que pour les maltraiter, quoique vous ne les ayez peut-être jamais vus et ne connaissiez pas leur conduite. Quelques-uns d'entre eux ont servi Dieu à Rome dès leur eunesse, et Théognoste ne nous a jamais dit que du bien de vous. a trouvé ici quelque repos, comme une indnité d'autres ; car il ient tous les jours tant de milliers d'hommes se mettre sous la proeclion de saint Pierre et finir ici leurs jours, que l'on voit à Rome outes les nations assemblées, comme dans l'Église universelle ; c'est accomplissement de ce qui fut montré à Pierre dans sa vision myserieuse. Croyez-vous donc juste, que nous en livrions quelqu'un aux princes dont ils ont méprisé les grâces ou éprouvé l'indignation? Les païens mêmes ne le feraient pas. Outre que nous avons, par l'autorité le saint Pierre et de saint Paul, la puissance et le droit d'appeler à ous, non-seulement des moines, mais les clercs quelconques, de uelque diocèse que ce soit, pour l'utilité de l'Église; que si vous royez que Théognoste nous dise ou mal de Photius et nous recomnande Ignace, sachez qu'il ne nous a dit de l'un ni de l'autre que ce ue tout le monde en dit, et que ce que nous avons appris d'une nfinité de personnes qui venaient à Rome d'Alexandrie, de Jérusalem, e Constantinople, du mont Olympe; enfin, par vos envoyés et par

Si nous ne nous rangeons à votre bon plaisir, vous paraissez ouloir nous épouvanter, en menaçant de ruiner notre patrie et notre ille. Par la miséricorde et sous la garde du Christ, nous n'avons as craint par le passé, nous ne craignons pas plus à cette heure, ersuadés que les anges veillent sur les murailles de notre cité, ou lutôt sachant que le Sauveur lui-même est son rempart, et les stres son avant-mur. Nous n'avons pas oublié les menaces de <sup>ena</sup>chérib et de ses serviteurs contre Jérusalem et son peuple ; elles étaient pas moindres que vos menaces. Mais nous nous rappelons ussi les miséricordes du Seigneur, comment cent quatre-vingt-cinq ille périrent, comment la ville fut délivrée avec ses habitants ; nous ous le rappelons, nous en rendons grâces, nous prenons courage, et ous travaillons, suivant les forces que le Seigneur nous donne, à pulser de sa maison le culte de Baal. Ce que le Seigneur était ors, il l'est encore maintenant et le sera dans tous les siècles; sa iséricorde n'est pas moindre, ni sa toute-puissance plus infirme.

Que la poussière et le vermisseau cesse donc de faire des menaces; car, que peut-il? tuer un homme? Mais un seul mauvais champignon en fait tout autant. Voilà donc à quoi ressemble la malice de la puissance humaine. Que Votre Majesté cherche plutôt à se faire louer pour sa bonné et sa justice; quant à nous, pleins de confiance dans celui qui nous fortifie, tant que nous subsisterons, nous ferons notre devoir. Pourquoi les hommes s'irritent-ils? quel mal avons-nous fait? Ce n'est pas nous qui avons ravagé la Sicile, ni conquis une infinité de provinces soumises aux Grecs; ce n'est pas nous qui avons brûlé les faubourgs de Constantinople. On ne se venge point de infidèles qui ont commis tous ces excès; mais on nous menace, nous qui, grâces à Dieu, sommes Chrétiens! C'est imiter les Juifs, qui délivraient Barabbas et mettaient à mort Jésus-Christ.

Quant à l'affaire d'Ignace et de Photius, le saint Pape est d'avis que le moyen le plus sage et le plus conciliant, c'est qu'ils viennent l'un et l'autre à Rome. Car, dit-il, les canons veulent que le juge ment des inférieurs soit déféré là où l'autorité est plus grande; or, l'autorité du Siége apostolique n'en ayant aucune autre au-dessis d'elle, il est clair que personne ne peut revenir sur son jugement, el qu'il n'est permis à qui que ce soit d'en juger ; car les canons on voulu qu'on appelât à ce Siége de toutes les parties du monde, et qu'il ne fût permis à personne d'appeler de lui ailleurs. Ce que le pape saint Nicolas prouve par les paroles mêmes du pape saint Boniface à Rufus de Thessalonique, et par celles de saint Gélase à su légat Fauste, à Constantinople. Fleury aurait bien fait de remarque ces paroles et ces témoignages, ne fût-ce que pour se souvenir et fair souvenir ses lecteurs que ces importantes maximes n'étaient aucunement nouvelles, mais au contraire très-anciennes et bien antérieurs aux fausses décrétales. Il aurait pu s'épargner par là, et dans sm histoire et dans ses discours, beaucoup de déclamations pour le moins inutiles.

Le Pape continue: Si Ignace et Photius ne peuvent venir à Romen personne, qu'ils en disent la raison par lettres, et qu'ils envoient des députés: de la part d'Ignace, les archevêques Antoine de fazique, Basile de Thessalonique, Constautin de Larisse, Théodore de Syracuse, Métrophane de Smyrne et Paul, évêque d'Héraclée, dans le Pont; les abbés Nicétas de Chrysopolis, Nicolas de Stude, Dosthée d'Osidium, et Lazare, prêtre et moine, surnommé Cazare, vous ne les envoyez, ajoute le Pape, vous vous rendez suspect, pare que ce sont ceux qui peuvent nous faire connaître la vérité. Photoe et Grégoire de Syracuse pouvent envoyer qui il leur plaira, et Vou Majesté deux personnes de sa cour. Nous vous prions aussi de no

envoyer les Zacharie, a voyez-nous d'Ignace, et Léon.

Il conclut rité toute pa glise, comma Jésus-Christ, prêtres comma des empereu venue de cel s'est plus att l'empereur. les empereur les pontifes se porelles 1.

Après la let Constantinopl ayant accès au et y changera, rance ou par C'était une pr quelles on avai Dans son qu

saint pape Nico
pose ce princip
es craignent. (
m parlant de l'
mil l'a livré à
mit 2. Le même
es a livrés à Sa
les paroles fon
peine, non-seul
eux qui ne la c
me privé des sa
entence juridiquans ses biens.
communication
pouvantable, ni

Labbe, t. 8, epi

iv. LVH. - De 855 re des menaces: vais champignon la malice de la t à se faire louer e confiance dans ous ferons noire mal avons-nous ni conquis une s nous qui avons enge point des is menace, nous er les Juifs, qui

Pape est d'avis qu'ils viennest nt que le juge. lus grande; or nutre au-dessiis on jugement, el les canons out s du monde, el eurs. Ce que le pape saint Ro nt Gélase à son t de remarquer souvenir et faire n'étaient aucupien antérieum à, et dans soi ations pour

t venir à Rom qu'ils envoient intoine de Cy 1. Théodore d Héraclée, dans Stude, Dosimé Cazare. suspect, para vérité. Plub laira, et Voln

envoyer les lettres criginales que nous envoyames par Radoalde et 175 Zacharie, afin que nous voyions si on ne les a point altérées. Envoyez-nous aussi les originaux de la première déposition prétendue d'Ignace, et ceux des actes qui nous ont été apportés par le secrétaire Léon.

Il conclut en exhortant l'empereur, avec une douceur et une charité toute paternelle, à ne point entreprendre sur les droits de l'Église, comme l'Église n'entreprend point sur ceux de l'empire. Avant Jésus-Christ, dit-il, il y avait des rois qui étaient en même temps prêtres comme Melchisédech. Le diable l'a imité dans la personne des empereurs païens, qui étaient souverains pontifes. Mais après la venue de celui qui est véritablement roi et pontife, l'empereur ne s'est plus attribué les droits du pontife, ni le pontife les droits de l'empereur. Jésus-Christ a séparé les deux puissances, en sorte que les empereurs eussent besoin des pontifes pour la vie éternelle, et que les pontifes se servissent des lois des empereurs pour les affaires temporelles 1.

Après la lettre finie, le Pape ajoute : Quiconque lira cette lettre à Constantinople et en dissimulera quelque chose à l'empereur Michel, syant accès auprès de lui ; qu'il soit anathème! Quiconque la traduira t y changera, ôtera ou ajoutera quelque chose, si ce n'est par ignorance ou par nécessité de la phrase grecque; qu'il soit anathème! l'était une précaution nécessaire contre les falsifications par lesnelles on avait altéré ses lettres précédentes.

Dans son quatrième discours, avant de parler des musures que le amt pape Nicolas fulmina contre Photius et ses protecteurs, Fleury 1088 ce principe : Les censures ne sont des peines que pour ceux qui es craignent. C'est là une erreur contraire à l'Écriture. Saint Paul, n parlant de l'incestueux de Corinthe qu'il avait excommunié, dit pril l'a livré à Satan, pour la perte de sa chair et le salut de son esnit 2. Le même apôtre dit encore d'Alexandre et d'Hyménée, qu'il s a livrés à Satan, cfin qu'ils apprennent à ne point blasphémer 3. es paroles font assez coinprendre que l'excommunication est une leine, non-seulement pour ceux qui la craignent, mais même pour enx qui ne la craignent pas ; car elle ne consiste pas simplement à me prive des sacrements, mais encore à être liera à Satan par une entence juridique, afin d'en êt : cease ou puni dans son corps et ans ses biens. Le fait suivant port nous faire comprendre que l'exammunication prononcée par le pape saint Nicolas fut une peine pouvantable, meme pour des honnines qui ne la craignaient pas.

aussi de not 1 tabbe, t. 8, epist 8, p 203 205 2 5 Cor., 5. - 3 1 Tha , 1.

Un jour le césar Bardas appela un de ses amis intimes nommé Philothée, et lui dit tout essoufflé : J'ai vu un songe qui m'a brisé tous les os et les reins. Je croyais cette nuit aller en procession avec l'empereur à la grande église, et je voyais à toutes les fenêtres des archanges qui regardaient en dedans. Quand nous fûmes près de l'an. bon, parurent deux chambellans cruels et farouches, dont l'un, ayant garrotté l'empereur, le tira hors du chœur du côté droit, l'autre me tira de même du côté gauche. Alors je vis tout d'un coup dans le trône du sanctuaire un vieillard assis, tout semblable à l'image de saint Pierre, ayant debout auprès de lui deux hommes terribles qui paraissaient des prévôts. Je vis, devant les genoux de saint Pierre, Ignace fondant en larmes; en sorte que l'apôtre en paraissait attendri. Il criait : Vous qui avez les clefs du royaume des cieux, si vous savez l'injustice qu'on m'a faite, consolez ma vieillesse affligée. Saint Pierre répondit : Montrez celui qui vous a maltraité, et Dieu tournen la tentation à votre avantage. Ignace, se retournant, me montra & la main, et dit : Voità celui qui m'a fait le plus de mal. Saint Piem fit signe à l'officier qui était à sa droite, et, lui donnant un petit glaire, il dit tout haut : Prends Bardas, l'ennemi de Dieu, et le metsen pièces devant le vestibule. Comme on me menait à la mort, je l'aim qui disait à l'empereur : Attends, fils dénaturé. Enfin j'ai vu qu'a me coupait effectivement par pièces.

Bardas racontait ainsi son songe, épouvanté et pleurant. Philothée lui dit : Épargnez, seigneur, épargnez ce pauvre vieillard; persez au jugement de Dieu et ne lui faites plus de mal, quand il l'aura mérité. Mais Bardas, au lieu de suivre un conseil si sage, envoy aussitôt un parent de Photius, nommé Léon, accompagné de soldas, à l'île où était saint Ignace, avec ordre de le garder si étroitement, qu'il ne pût absolument célébrer la liturgie, et que personne n'entra chez lui ni n'en sortit. C'était au commencement du carême, l'an 866, et Ignace demeura ainsi trois mois renfermé <sup>1</sup>.

Cependant la guerre continuait toujours entre les Grecs et le Sarrasins. Les premiers étaient presque toujours battus. Deux foi l'empereur pensa être pris ou tué. Au mois d'avril 866, il se mit a campagne pour aller attaquer l'île de Crète. Bardas, qui l'accompagnait, n'était pas sans quelque crainte. On l'avait rendu suspeti l'empereur. Pour le rassurer, l'empereur Michel et son principal ministre, Basile le Macédonien, signèrent à l'église, en présence de croix et avec une plume trempée dans le sang de Jésus-Christ, qu'il n'avaient aucun mauvais dessein contre lui. Et, toutefois, ils avaient

avec lui.

Pour attirer
artifices: le pr
les legs pieux,
mains. De cette
naient pas si c
ceux qui faisaicommunion po
fous ceux qui ve
promettre, par
créance que cell
grand nombre,
pux des gens de

qu'au milieu

Après que le ternelle à l'emp ques du voisina

a 870 de l'ère résolu de le croix, donne devait être la 29mº d'avril quelques-un: son voyage maître des o concubine, e comme Miche qu'un qui go temps après, de la Pentecô Photius, po s'accommoda Bardas après vie. Il travail aussi Michel. autorité. Cepe communion d colas, il les pe gnités, les aut tait en prison, ermites du me

<sup>1</sup> Labbe, p. 1222.

<sup>1</sup> Hist. du Bas-Et

v. LVII. - De 855 intimes nommé e qui m'a brisé procession avec les fenêtres des es près de l'amdont l'un, ayant roit, l'autre me n coup dans le le à l'image de es terribles qui le saint Pierre, araissait attens cieux, si vous e affligée. Saint t Dieu tournen me montra de al. Saint Pierre

eurant. Philovieillard; penruand il l'aurai i sage, envoy gné de soldats, si étroitement sonne n'entra rême, l'an 866

un petit glaive,

et le mets en

mort, je l'aivi

n j'ai vu qu'on

es Grecs et la tus. Deux foi 6, il se mit en ui l'accompandu suspecti principal mi présence de la -Christ, qu'il ois, ils avaient

1 870 de l'ère chr.] 177 résolu de le tuer ; et le signal du massacre devait être le signe de la croix, donné par le gendre même de Bardas; et le lieu du massacre devait être la tente de l'empereur. En effet, il y fut mis en pièces le 29= d'avril 866. On porta par dérision, au bout d'une pique, quelques-uns de ses membres. Aussitôt l'empereur Michel rompit son voyage et retourna à Constantinople, où il adopta et déclara maître des offices le Macédonien Basile, à qui il avait fait épouser sa concubine, et qui avait porté le premier coup d'épée à Bardas. Et comme Michel, inappliqué et incapable, ne pouvait se passer de quelqu'un qui gouvernât pour lui, il associa Basile à l'empire peu de temps après, et le couronna solennellement à Sainte-Sophie, le jour de la Pentecôte, 26 mai de la même année 1.

Photius, pour avoir perdu son patron, ne perdit pas courage; mais, s'accommodant au temps, il commença à maudire et à détester Bardas après sa mort, autant qu'il l'avait loué et flatté pendant sa vie. Il travailla à gagner les bonnes grâces de Basile, et ménageait aussi Michel, ne sachant auquel des deux demeurerait la souverainé autorité. Cependant, voyant qu'un grand nombre se séparaient de sa communion depuis la sentence prononcée contre lui par le pape Nicolas, il les persécuta à outrance. Il dépouillait les uns de leurs dignités, les autres de leurs biens; en bannissait d'autres ou les mettait en prison, et leur faisait souffrir divers tourments. Il chassa les ermites du mont Olympe et brûla leurs cellules; il fit enterrer jusqu'au milieu du corps un de ceux qui refusaient de communiquer

Pour attirer plus de gens à sa communion, Photius employa deux artifices : le premier, de faire ordonner, par l'empereur, que tous les legs pieux, laissés par testament, seraient distribués par ses mains. De cette manière, il paraissait fort libéral ; car tous n'examinaient pas si c'était son argent qu'il donnait ou celui d'autrui, et ceux qui faisaient des testaments étaient obligés d'entrer dans sa communion pour l'en faire exécuteur. L'autre finesse était d'obliger ous ceux qui venaient à lui pour apprendre les sciences profanes, de promettre, par écrit, que désormais ils n'auraient point d'autre créance que celle de Photius. Ainsi, tous ses disciples, qui étaient en grand nombre, se trouvaient engagés à le soutenir; et il y avait ent e eux des gens de grande naissance 2.

Après que le Pape eut écrit, par le protospathaire, la lettre si paternelle à l'empereur de Constantinople, il assembla quelques évêques du voisinage de Rome, et résolut avec eux ce qu'il crut con-

<sup>1</sup> Hist. du Bas-Emp., 1. 10. — 2 Anast., praf., 8, concil.

forme aux canons touchant l'église de Constantinople, voulant y en voyer des légats avec des lettres plus amples. Mais il doutait quelle route ils pourraient tenir; car celle de la mer, qui était la plus courte n'était pas sûre, d'après l'expérience qu'on avait de la mauvaise fai des Grecs. Le Pape était en cette peine, quand arrivèrent à Rome les ambassadeurs du roi des Bulgares. Ce roi, nommé Bogoris, avait embrassé depuis peu la religion chrétienne, et voici comme on reconte sa conversion. Une famine, qui affligea son pays, le porta à invoquer le Dieu des Chrétiens, dont le moine Théodore Couphai lui avait autrefois parlé, et dont sa sœur, Chrétienne depuis long. temps, lui disait de grandes choses. La famine ayant cessé, il résolut de se faire Chrétien; et on dit qu'il y fut encore excité par un tables effrayant du jugement dernier, que lui fit un moine nommé Méthodius, qu'il avait fait venir pour lui peindre des châsses; car il aimai passionnément cet exercice. Il se fit donc instruire et envoya de mander à l'empereur de Constantinople un évêque, qui le baptisa el le nomma Michel, comme l'empereur.

Mais bien qu'il eût été baptisé de nuit, les grands de sa cour, a ayant connaissance, excitèrent contre lui tout le peuple et vinrent l'assiéger dans son château. Il ne laissa pas de sortir contre eu, portant la croix dans son sein, et accompagné seulement de quarante-huit hommes qui lui étaient demeurés fidèles. Ceux-ci, quoique en si petit nombre, étonnèrent tellement les rebelles, qu'ils n'en purent soutenir le choc, et leur défaite parut un miracle. Le roifit mourir cinquante-deux des grands, les plus séditieux, et pardonn à la multitude. Alors il les exhorta tous à se faire Chrétiens, et en persuada un grand nombre, puis il demanda à "empereur des terres incultes de sa frontière, pour étendre son peuple trop resserré dans pays, et l'empereur lui accorda un canton qu'ils nommèrent Zagora.

Cette conversion des Bulgares arriva l'an 865, et, l'année suivante, leur roi Michel envoya au roi Louis de Germanie, avec lequel il avait paix et alliance, lui demandant un évêque et des prêtres. Ceux qui vinrent de sa part disaient que, quand il sortit de son château conte les rebelles, on vit marcher devant lui sept clercs, dont chacun portait un cierge allumé; que les rebelles crurent voir tomber sur eu une grande maison ardente, et que les chevaux de ceux qui accompagnaient, marchaient sur les pieds de derrière et frappaient les rebelles des pieds de devant; qu'ils en furent si épouvantés, que, sans songer à fuir ni à se détendre, ils demeurèrent étendus par term C'est ce que racontaient les Bulgares.

a 870 de l'ère

Le roi Lo Chauve, des les clercs qu une grande l'année suiv des diacres. envovés par C'est pourqu eux. En effet seigneurs, p armes qu'ava chargés de co et de lui dema an mois d'aoi au Pape les ar faits à saint Pape lui en er Le pape sai ares, non-seu ore parce qu' la Saint-Siége es légats par omma, pour ane, et Formo hargea de sa r xemplaires de essaires. Cette tion; en voici Ecriture et les t surtout de sai omaines, partic Vous nous ave

out votre peuple

reur, disant qu

nt même vous

us vaincus, av

rands avec leur

éché. Oui, sans

oint pris les arı

eres. Vous devie à tous ceux q

arce que vous l'a

<sup>1</sup> Ann. Meth., 868.

it la plus courte. la mauvaise foi rent à Rome les Bogoris, avait comme on raays, le porta i dore Couphar e depuis long. cessé, il résolut par un tableau nommé Méthoes; car il aimai et envoya de ui le baptisa et de sa cour, e uple et vinrent tir contre eux.

il doutait quelle

ement de quaux-ci, quoique es, qu'ils n'en acle, Le roift , et pardonn ens, et en per des terres in serré dans son nèrent Zagora nnée suivante, lequel il avait res. Ceux qui hâteau contre t chacun por mber sur eu x qui accompaient les re és, que, sans lus par terre

Le roi Louis envoya demander pour eux à son frère Charles le Chauve, des vases sacrés, des habits sacerdotaux et des livres pour les clercs qu'il devait y envoyer, et le roi Charles tira, pour cet effet, une grande somme des évêques de son royaume. Louis envoya l'année suivante en Bulgarie l'évêque Ermanric, avec des prêtres et des diacres. Mais quand ils arrivèrent, ils trouvèrent que les évêques envoyés par le Pape avaient déjà prêché et baptisé par tout le pays. C'est pourquoi ils prirent congé du roi des Bulgares et revinrent chez eux. En effet, ce roi envoya à Rome son propre fils avec plusieurs seigneurs, portant des offrandes à saint Pierre, entre autres les armes qu'avait le roi Michel quand il vainquit les rebelles. Ils étaient chargés de consulter le Pape sur une foule de questions religieuses, et de lui demander des évêques et des prêtres. Ils arrivèrent à Rome au mois d'août 866 ; et l'empereur Louis, l'ayant appris, demanda au Pape les armes et les autres présents que le roi des Bulgares avait aits à saint Pierre; ce qui, sans doute, était fort peu libéral. Le Pape lui en envoya une partie et s'excusa du reste.

Le pape saint Nicolas eut une joie extrême de l'arrivée des Bulares, non-seulement pour leur conversion en elle-même, mais enore parce qu'ils étaient venus de 10in pour chercher les instructions u Saint-Siége, et parce qu'ils lui ouvraient un chemin pour envoyer es légats par terre à Constantinople, en passant par la Bulgarie. Il omma, pour les aller instruire, Paul, évêque de Populonie en Tosane, et Formose, évêque de Porto, prélats de grande vertu, et les hargea de sa réponse à leurs consultations, ainsi que de plusieurs xemplaires de l'Écriture sainte et des autres livres qu'il jugea néessaires. Cette réponse contient cent six articles, comme la consultion; en voici les plus importants, presque toujours fondés sur Écriture et les Pères, mais notamment sur les décrétales des Papes surtout de saint Grégoire le Grand. Il y cite même souvent les lois omaines, particulièrement les *Institutes* de Justinien.

Vous nous avez rapporté, dit-il au roi, que vous avez fait baptiser ut votre peuple, mais qu'ensuite ils se sont élevés contre vous avec reur, disant que vous ne leur aviez pas donné une bonne loi, vount même vous tuer et se donner un autre maître ; que les ayant us vaincus, avec l'aide de Dieu, vous avez fait mourir tous les ands avec leurs enfants, et vous demandez si en cela vous avez ché. Oui, sans doute, à l'égard des enfants innocents, qui n'avaient bint pris les armes contre vous ni participé à la révolte de leurs res. Vous deviez même sauver la vie aux pères que vous aviez pris à tous ceux que vous pouviez épargner dans le combat. Mais arce que vous l'avez fait par le zèle de la religion, et plus par igno-

rance que par malice, vous en obtiendrez le pardon en faisant péni. tence. Et si ce peuple qui s'est révolté contre vous veut également le faire, il faut l'y recevoir au jugement de l'évêque on du prope autrement ce serait agir comme les hérétiques novatiens. Ceux ou renoncent à la religion chrétienne, après l'avoir embrassée, doivent premièrement être exhortés par leurs parrains, qui ont répondu pour eux au baptême. S'ils ne peuvent les ramener, il faut les dé. noncer à l'Église, et, s'ils ne se rendent pas à ses exhortations, ik seront regardés comme des païens et réprimés par la puissance sé. culière; car le roi ne doit pas moins châtier ceux qui sont infidèles à Dieu, que ceux qui lui manquent de fidélité à lui-même. Quant à ceux qui demeurent dans l'idolatrie, n'usez d'aucune violence pour les convertir, contentez-vous de les exhorter et de leur montrer, Dar raison, la vanité des idoles. S'ils ne vous écoutent pas, ne manger point avec eux, n'ayez aucune communication; mais éloignez-les de vous comme des étrangers et des gens immondes. Peut-être celle confusion les excitera à se convertir.

Un Grec, qui se disait prêtre, avait baptisé plusieurs personnes chez vous; ayant découvert qu'il ne l'était pas, vous l'avez condamné à avoir le nez et les oreilles coupés, à être fouetté rudement et chassé de votre pays. Votre zèle n'a pas été selon la science. Ca homme n'a fait que du bien en prêchant Jésus-Christ et en donnaul le baptême, et, s'il l'a donné au nom de la Trinité, ceux qu'il a baptisés sont bien baptisés; car le baptême ne dépend point de la veru du ministre. Vous avez donc péché en le traitant si cruellement, quoiqu'il fût blâmable de se dire ce qu'il n'était pas; il suffisait dek chasser sans le mutiler. Les jours solennels de baptême sont seulment Pâques et Pentecôte; mais, pour vous, il n'y a point de temps à observer, non plus que pour ceux qui sont en péril de mort. Ai reste, le jour du baptême et les suivants, il n'y a aucune abstineme particulière à garder.

Vous dites que les Grecs ne vous permettent pas de recevoir la communion sans avoir des ceintures, et qu'ils vous font un crime de prier dans l'église sans avoir les bras croisés contre la poitrine. Ce pratiques sont indifférentes, pourvu qu'on ne refuse pas avec opinitate de se conformer aux autres. On voit, par plusieurs articles semblables, que les Grecs qui les avaient instruits les premiers avaient voulu les assujettir à toutes leurs observances, sans distinguer celle qui étaient importantes à la religion. Le Pape continue : Il est bou de prier pour demander de la pluie ; mais il est plus convenable que les évêques règlent ces sortes de prières. Les laïques mêmes doiven prier tous les jours à certaines heures, puisqu'il est ordonné à tots

de prier sans
dimanche, m
vous abstenin
des évang élis
martyr, et de
jours-là, ni
bliquement
sont : le carén
d'avant l'Asse
faut aussi jet
fêtes; mais no
commenceme
et il n'est pas
vendredi, com

Vous pouve temps. Mais pe mi jouer, ni s' faut faire en co en continence l'évêque la pér femme. On per saire pour se d'maux, sans s'a tendons dans u de clercs, de be l'Église est de meuf heures du d'un païen, pou accroire que l'iou mi s'accroire que l'iou mi s'accroire

L'usage de l'I
fiançailles et le
leurs offrandes
nédiction nuption
noces. Au sortin
l'ongarde dans le
etil n'y a d'esser
qui a deux femme
le passé. Les manches, comme
de son lait. Mais
ses couches.

Quant à la pui

de prier sans relâche, et on peut prier en tout lieu. Il faut sêter le limanche, mais non pas le samedi. Outre le dimanche, vous devez vous abstenir du travail les fêtes de la sainte Vierge, des douze apôtres, des évant disses, de saint Jean-Baptiste, de saint Étienne, premier martyr, et les saints dont la mémoire est célèbre chez vous. Ni ces jours-là, ni endant le carême, on ne deit point rendre la justice publiquement. On doit s'abstenir de chuir tou les jours de jeune, qui sont : le carême avant Pâques, le pres la Pentecôte, celui d'avant l'Assomption de la sainte vierge, et celui d'avant Noël. Il hut au si jeuner tous les vendredis et toutes les veilles des grandes sets; mais nous ne vous obligeons pas à toute rigueur dans ces commencements. Pour le mercredi, vous pouvez manger de la chair, et il n'est pas nécessaire de s'abstenir du bain ce jour-là, ni même le vendredi, comme disent les Grecs.

Vous pouvez communier tous les jours en carême, comme en autre temps. Mais pendant ce saint temps, on doit point aller à la chasse, ni jouer, ni s'entretenir de bouffonnemes ou de vains discours. Il ne faut faire en ce temps ni festins, ni noces, et les mariés do mt vivre en continence. Mais nous laissons à la discrétion du prêtre et de l'évêque la pénitence de celui qui, en carême, aura habité avec sa femme. On peut faire la guerre en carême, s'il est absolument nécessaire pour se défendre. Il est permis de manger de toute sorte d'animaux, sans s'arrêter aux distinctions de l'ancienne loi, que nous entendons dans un sens spirituel. Il est permis aux laïques, au défaut de clercs, de bénir la table avec le signe de la croix. La coutume de l'Église est de ne point manger avant l'heure de tierce, c'est-à-dire neuf heures du matin. Un Chrétien ne doit point manger de la chasse d'un païen, pour ne pas communiquer avec lui, et ne pas lui laisser accoire que l'idolâtrie est une chose indifférente.

L'usage de l'Église romaine touchant les mariages est, qu'après les fiançailles et le contrat qui règle les conventions, les parties font leurs offrandes à l'Église par les mains du prêtre, et reçoivent la bénédiction nuptiale et le voile, qui ne se donne point aux secondes noces. Au sortir de l'église, ils portent sur la tête des couronnes, que l'ongarde dans l'église. Mais ces cérémonies ne sont point nécessaires, etil n'y a d'essentiel que le consentement donné selon les lois. Celui qui a deux femmes doit garder la première, et faire pénitence pour le passé. Les mariés doivent observer la continence tous les dimanches, comme en carême, et tandis que la femme nourrit l'enfant de son lait. Mais elle peut entrer dans l'église quand il lui plaît, après ses couches.

Quant à la punition des crimes, le Pape renvoie les Bulgares aux

eas, ne mange éloignez-les de d'eut-être celle eurs personnes us l'avez connetté rudement

. LVH. - De 855

n faisant pénja

veut également

ou du prêtre

iens. Ceux qui

assée, doivent

ont répondu

il faut les dé-

khortations, is

puissance sé.

i sont infidèles

nême. Quant

violence pour

montrer, par

a science. Cet
et en donnant
ux qu'il a bapbint de la vertu
i cruellement,
il suftisait de le
me sont seulepoint de temps

ne abstinend de recevoir la nt un crime di poitrine. Ca

l de mort. Au

pas avec opsieurs articks emiers avaien stinguer celle ue: Il est bo povenable qu

nêmes doive donné à tou



IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503

STATE OF THE STATE

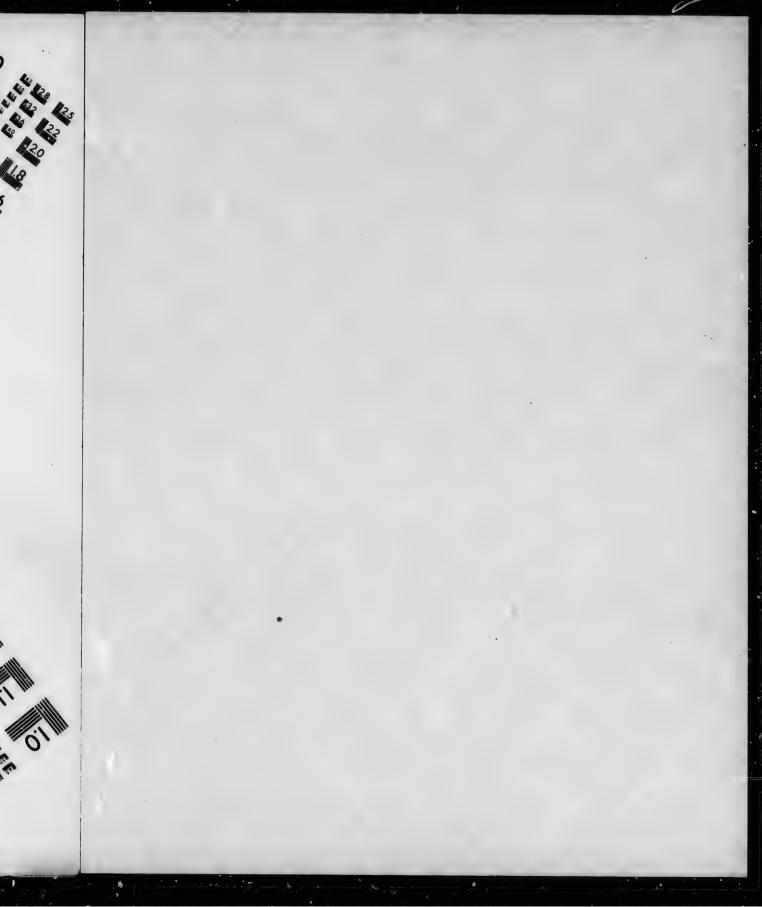

fois romaines, que l'évêque leur portait ; toutefois, il ne veut pas qu'il laisse ces livres chez eux, de peur qu'ils n'en abusent. Car comme ils lui avaient demandé des lois pour les choses temporelles, il répond : Nous vous aurions volontiers envoyé les livres que nous aurions crus nécessaires, si nous savions que vous eussiez quelqu'un capable de vous les expliquer. Aussi ne l'avaient-ils pas seulement consulté sur la religion, mais sur plusieurs pratiques indifférentes de leurs mœurs; comme si le roi devait continuer à manger seul à une table, tandis que sa femme, ses enfants et les grands de sa cour mangeaient autour de lui par terre; comme encore quelle dot ils pouvaient donner à leurs femmes, et même si elles pouvaient porter des fémeraux. Telles étaient leur simplicité et leur confiance. Le saint Pape v répond en père, avec une bonté et une sagesse merveilleuses, tiran des choses les plus indifférentes quelque instruction spirituelle. Ainsi, pour ses repas, il conseille au roi de déposer le faste, d'imiter les princes chrétiens, mais surtout Jésus-Christ, le Roi des rois, qui nonseulement a mangé avec ses amis, avec les apôtres, mais même avec les publicains et les pécheurs.

Ils l'avaient aussi consulté sur plusieurs superstitions que le Pape condamne; comme d'observer des jours heureux ou malheureux, des augures, des enchantements, de guérir des maladies par œrtaine pierre ou certaine ligature. Il y en avait que les Grecs leur avaient inspirées, comme de deviner par l'ouverture d'un livre. Les Grecs leur avaient encore fait accroire que le saint-chrême ne venait que chez eux, et que c'étaient eux qui en donnaient à tout le monds. A la place de leurs anciennes superstitions pour la guerre, le Pape leur conseille de s'y préparer en fréquentant les églises, en assistant à la messe, en faisant des offrandes, des aumônes et toutes sortes d'œuvres de charité, en se confessant et en communiant, et de ne pas omettre leurs prières pendant la guerre, où ils ont le plus besoin du secours de Dieu. Jusque-là, les Bulgares avaient pour enseigne militaire une queue de cheval, comme font encore les Turcs ; le Pape leur conseille de prendre désormais, pour étendard, la croix, à l'exemple du labarum de Constantin. Il recommande la fidélité dans les traités de paix ; mais il défend d'en faire avec les infidèles, si œ n'est à l'intention de les attirer au culte du vrai Dieu. Il veut qu'is jurent sur l'Évangile au lieu de l'épée, sur laquelle ils avaient accoutume de faire leurs serments.

Vous demandez, ajoute-t-il, si l'on peut ordonner chez vous un patriarche? Sur quoi nous ne pouvons rien décider jusqu'au retor de nos légats, qui nous rapporteront quelle est chez vous la quantité dirés contre les et l'union des Chrétiens. Nous vous donnerons maintenant un évêque,

à 870 de l'és à qui, lors priviléges ( recours à donneront obligés de pourra con du Siége a des Gaules exactement ment patria tifes, sont a églises cert Rome, que prédication Christ; l'égl et fils de sai dédia par le de saint Pie nombreuse Chrétiens, e venir à Rom ont le nom l'église de 6 concile de N tinople a été patriarche pa de Jérusalem suivant une a qui, toutefois qu'évêque. A celui d'Alexai entre les patr prises, pour Gélase et sain

Les évêque de pénitence les avoir, et devez pas jug examiner leur Les criminels à la pénitence. Liv. LVH. - De 855 is, il ne veut pas en abusent. Car oses temporelles. s livres que nous ussiez quelqu'un is pas seulement s indifférentes de anger seul à une de sa cour mardotils pouvaient porter des fémo-E. Le saint Pape veilleuses, tirant pirituelle. Ainsi, ste, d'imiter les es rois, qui nonmais môme avec

ons que le Pape ou malheureux, aladies par cere les Grecs leur d'un livre. Les hrême ne venait tout le monds. guerre, le Pape ses, en assistant et toutes sortes niant, et de ne t le plus besoin pour enseigne Turcs : le Pape rd, la croix, à la fidélité dans s infidèles, sice 1. Il veut qu'il . elle ils avaient

chez vous w

à qui, lorsque le peuple chrétien sera augmenté, nous donnerons les nriviléges d'archevêque. Alors il établira des évêques qui auront recours à lui pour les plus grandes affaires, et, après sa mort, lui donneront un successeur, qu'ils consacreront sans qu'ils soient abligés de venir ici, à cause de la longueur du chemin. Mais il ne nourra consacrer que le corps de Jésus-Christ, jusqu'à ce qu'il reçoive du Siége apostolique le pallium, comme font tous les archevêques des Gaules, de Germanie et des autres pays. Vous désirez savoir exactement combien il y a de patriarches. Ceux-là sont véritablement patriarches, qui, par une succession non interrompue de pontifes, sont assis sur les siéges apostoliques, c'est-à-dire président aux églises certainement fondées par les apôtres, savoir : l'Église de Rome, que les princes des apôtres, Pierre et Paul, fondèrent par leur prédication et consacrèrent de leur propre sang pour l'amour du Christ; l'église d'Alexandrie, que l'évangéliste saint Marc, disciple et fils de saint Pierre, qui l'avait enfanté dans le baptême, établit et dédia par le sang de Jésus-Christ, après en avoir reçu la mission de saint Pierre ; enfin l'église d'Antioche, où les fidèles, formant une nombreuse assemblée, reçurent pour la première fois le nom de Chrétiens, et que saint Pierre gouverna plusieurs années avant de venir à Rome. L'évêque de Constantinople et celui de Jérusalem ont le nom de patriarches, mais non pas la même autorité; car l'église de Constantinople n'a été fondée par aucun apôtre, et le concile de Nicée n'en fait point mention; mais parce que Constantinople a été nommée la nouvelle Rome, son évêque a été nommé patriarche par la faveur des princes plutôt que par raison. L'évêque de Jérusalem porte aussi le nom de patriarche et doit être honoré, suivant une ancienne coutume autorisée par le concile de Nicée, qui, toutefois, réserve la dignité de son métropolitain et ne le nomme qu'évêque. Au reste, le second patriarche, après celui de Rome, est celui d'Alexandrie. Les distinctions que fait ici le pape saint Nicolas , entre les patriarches véritables et les patriarches honoraires, sont prises, pour ainsi dire, mot à mot des papes saint Léon, saint Gélase et saint Grégoire le Grand.

Les évêques que nous vous enverrons, vous porteront les règles de pénitence que vous demandez; car les séculiers ne doivent pas les avoir, et nous en disons autant du livre de la messe. Vous ne devez pas juger des prêtres ou des clercs, vous autres laïques, ni examiner leur vie; vous devez tout laisser au jugement des évêques. usqu'au retou les criminets qui se réfugient dans les églises n'en doivent pas être ous la quantité lirés contre leur gré, mais il faut leur sauver la vie et les soumettre nant un évêque, la pénitence, au jugement de l'évêque ou du prêtre. Vous dites

qu'il est venu chez vous des Chrétiens de divers pays, Grecs, Arméniens et autres, qui parlent différemment, selon leurs divers sentiments, et vous désirez savoir quel est le vrai christianisme. La foide l'Église romaine a toujours été sans tache; nous vous envoyons nos légats et nos écrits pour vous en instruire, et nous ne cesserons pas de vous cultiver comme de nouvelles plantes; mais, au reste, pourve qu'on vous enseigne la vérité, il ne nous importe de qui elle vienne.

Telle est la réponse du pape saint Nicolas aux consultations des Bulgares. Elle tend, en général, à adoucir leurs mœurs farouches et à leur inspirer l'humanité et la charité chrétienne. Par exemple, ils étaient dans l'e age de faire mourir les gardes de la frontière par laquelle s'était enfui un esclave ou un homme libre, comme ausi tous les hommes convoqués à la guerre, dont les chevaux ou les armes n'étaient pas bien en état à la revue de l'inspecteur. Le Pape trouve cette rigueur excessive et les exhorte, pour l'avenir, à conserver d'autant plus volontiers la vie des hommes, que précédemment ils étaient plus habitués à la leur ôter. Quant à la punition des déserteurs, des calomniateurs et des empoisonneurs, il renvoie au lois romaines, mais cependant recommande la modération et l'humanité. Pour ce qui est de l'usage où étaient les juges des Bulgares, de mettre à la vorture ceux qui étaient prévenus de quelque crime, le saint pape Nicolas déclare que ni la loi divine ni la loi humaine ne l'admet : il entend la loi romaine ; car la confession doit être volontaire, dit-il, et non forcée. Par la torture, un innocent peut souffir à l'excès sans faire aucun aveu; et alors quelle impiété dans le juge! ou bien, vaincu par la douleur, il s'avouera coupable, quoiqu'il ne le soit pas : ce qui est pour le juge une impiété non moins grande Le saint Pape décide donc qu'un homme libre ne doit être comdamné que quand il est convaincu par la déposition de trois témoins, el que, quand il ne peut être ainsi convaincu, il soit acquitté sur son serment 1. Aujourd'hui on admirera la décision du grand et sain Pape, et l'on aura peine à comprendre que Fleury ait eu peine à l'approuver. C'est que Fleury était plus avocat que prêtre.

Avec les légats pour la Bulgarie, le Pape en destina trois pour Constantinople, savoir : Donat, évêque d'Ostie ; Léon, prêtre du titre de Saint-Laurent ; et Marin , diacre de l'Église romaine; et il les chargea | de huit lettres, toutes de même date', 13<sup>mo</sup> de novembre 866. Dans la première, qui est adressée à l'empereur Michel, le Pape se plaint qu'on a falsifié la lettre qu'il avait envoyée par ses premiers légats, Rodoalde et Zacharie; qu'on ne l'a pas le

dans la prisage fût de l'entre comme on tail des pardu Saint-S

Il protes time, jusqu qu'il ne coi son usurpa évêque dép jugé; qu'u évêque dé damné par rieur ne pe conclut la de Syracus

Il ajoute sentement, mon de l'É d'Ignace. N canons de l' excommuni ne subsiste chef. Le Sié Ceux qui or notés à jam princes. Au dans sa com de leur viva desquels il r Simon le Ma par saint Pie a prévalu su été condamr la résistance faire de Pho Saint Pierre Simon? Le s reté par un g meté, l'erreu vous refusie:

Félix a été 1

<sup>1</sup> Labbe, t. 8, p. 516-549.

Liv. LVII. - De 855 ys, Grecs, Armé. leurs divers senianisme. La foide ous envoyons nu ne cesserons pas au reste, pourve e qui elle vienne. consultations des nœurs farouches e. Par exemple. e la frontière par re, comme aussi chevaux oules pecteur. Le Pape l'avenir, à conque précédema la punition des s, il renvoie au dération et l'hures des Bulgares,

e quelque crime,
i la loi humaine
ion doit être vocent peut souffir
été dans le juge!
ble, quoiqu'il ne
moins grande.

rois témoins, et acquitté sur son 1 grand et saint y ait eu peine à prêtre.

être comdamné

estina trois pour Léon, prêtre da e romaine; et il e 1, 13 m° de nol'empereur Niil avait envoye on ne l'a pas lu dans la première action du concile de Constantinople, quoique l'usage fût de lire publiquement dans les conciles les lettres des Papes, comme on fit à Éphèse et à Chalcédoine. Il entre ensuite dans le détail des passages altérés, et c'étaient ceux qui regardaient l'autorité du Saint-Siége, l'expulsion d'Ignace et l'intrusion de Photius.

Il proteste qu'il reconnaîtra toujours Ignace pour patriarche légitime, jusqu'à ce qu'il ait été reconnu coupable par le Saint-Siège; et qu'il ne communiquera jamais avec Photius, qu'il ne se désiste de son usurpation. Il rappelle que, d'après les règles de l'Église, un évêque dépouillé de son siège y doit d'abord être rétabli, avant d'être jugé; qu'un évêque ne peut être jugé que par ses supérieurs; qu'un évêque déposé ne peut en ordonner un autre; qu'un homme condamné par l'Église ne peut être rétabli par l'empereur; qu'un inférieur ne peut être absous sans l'autorité du supérieur. D'où le Pape conclut la nullité de l'ordination de Photius, faite par Grégoire de Syracuse déposé.

Il ajoute, parlant à l'empereur : Vous dites que, sans notre consentement, Photius ne laissera pas de garder son siége et la commumon de l'Église, et que nous ne rendrons pas meilleure la condition d'Ignace. Nous croyons, au contraire, que l'Église n'oubliera pas les canons de Nicée, qui défendent aux uns de recevoir ceux qui ont été excommuniés par les autres. Nous croyons qu'un membre séparé ne subsistera pas longtemps, et que les autres suivront enfin leur chef. Le Siége apostolique a fait ce qu'il a dû; l'effet dépend de Dieu. Ceux qui ont été une fois frappés par le Saint-Siège sont demeurés notés à jamais, quoiqu'ils aient eu pour un temps la protection des princes. Au contraire, tous ceux que le Siége apostolique a gardés dans sa communion, ont été reçus ou retenus par toute l'Église, soit de leur vivant, soit après leur mort. Enfin, ceux à la condamnation desquels il n'a point consenti, ont été absous par là même. Ainsi Simon le Magicien, soutenu de la puissance des princes, fut abattu par saint Pierre. Ainsi le sentiment du pape Victor, touchant la Pâque, a prévalu sur celui des évêques d'Asie; Acace de Constantinople a été condamné par le pape Félix, Anthime par le pape Agapit, malgré la résistance des princes. Qu'y a-t-il donc d'étonnant, si, dans l'affaire de Photius, l'on nous méprise et l'on nous accuse de dureté? Saint Pierre n'a-t-il pas souffert la mort même en combattant contre Simon? Le saint pape et martyr Victor n'a-t-il pas été accusé de dureté par un grand nombre dans l'affaire de la Paque? et, sans sa fermeté, l'erreur durerait peut-être encore. Qu'y a-t-il d'étonnant que vous refusiez de nous écouter, vous et les vôtres? Le pape saint Félix a été méprisé par vos prédécesseurs dans l'affaire d'Acace;

nos prédécesseurs Silvère et Vigile ont été persécutés pur les vôtres pour la cause d'Anthime. Cependant tout cela n'y a rien fait, et aujourd'hui vous-même vous condamnez Anthime et Acace, d'accord avec le Siège apostolique, que vous auriez persécuté alors. Ainsi quand même vous ne nous obéiriez jamais, quand même vous résisteriez au Siège apostolique de tout votre pouvoir, nous ne serons pas privés pour cela de la récompense de nos travaux. Mais nous nous affligeons grandement pour vous, très-cher fils, parce qu'au lieu d'imiter les bons princes, vous n'imitez que les mauvais.

Il est encore un point que nous ne pouvons omettre. Nous recumes l'année dernière une lettre portant votre nom, mais remple de tant de blasphèmes, que celui qui l'a écrite semble avoir trempé se plume dans la gorge du serpent. Quoique nous soyons insensible aux injures qui nous sont personnelles, il est impossible que nous souffrions tranquillement l'outrage fait à tant de saints Pères, l'outrage fait au Siége apostolique et à l'Église romaine. C'est pourquoi nous vous exhortons à faire brûler publiquement cette infâme lettre, pour vous purger de la honte de l'avoir commandée. Autrement, sachez qu'en plein concile de tout l'Occident, nous anathématiserons les auteurs de cette lettre; ensuite nous la ferons attacher à un poteau, sous lequer ou allumera un grand feu pour la brûler, à voire honte, aux yeux de toutes les nations qui viennent au tombeau de saint Pierre, afin que les hommes pieux apprennent ce qu'ils doivent aimer, et les méchants ce qu'ils doivent craindre.

On voit, par ces dernières paroles, que le saint et grand Pape avait en vue, non-seulement de toucher l'empereur par cette menace, mais encore et surtout de donner une leçon à l'univers entier. A la fin de sa lettre, il conjure l'empereur, avec une tendresse toute paternelle, en la présence de Dieu et de ses saints anges, de ne pas mépriser saint Pierre dans son successeur, de peur qu'au jugement de Dieu, Pierre lui-même ne l'o ase et ne le condamne. Il le supplie de considérer combien d'hommes il s'expose à égarer, combien d'âmes il s'expose à perdre par son exemple, et quels châtiments il aura à souffrir dans l'éternité pour la perte de tant de fidèles. Dieu veuille vous préserver de tous ces malheurs en inspirant à votre piété de nous obéir; car c'est pour votre salut que nous faisons ces démarches et ces demandes. Ne vous fâchez donc point si nous vous aimons assez pour vouloir qu'avec le royaume temporel vous ayez aussi l'éternel, et que, commandant aujourd'hui aux hommes, vous régniez avec le Christ, et que, devant mourir demain, vous obteniez la vie et la gloire éternelles 1.

Le Pape Constantine contierit le Rome cont à l'épiscopa canons, les sie, ôtent le peu de tem sortes de cr les clercs, c discipline; gnent, leur étranger reci et qu'il ne le nistère et em de dehors se zième canon à venir, ou r cins : prévoy précèdent. V lence qui s'él tez au haut

azó de l'èr

voix comme c'est ainsi de Constantir suite de ces a nisés dans cet séculier et sée sance et dégret saint Pontir à croire qu'il a Pour ne rie

cruelle qui co

où il lui fait ve les ordinations dans les Écrit avait avancé qu du concile de contraire à la au Saint-Siége

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Labbe, p. 326-351, epist. 9.

<sup>1</sup> Epist. 10.

187

Le Pape a rien fait, et an Acsce, d'accord uté alors. Ainsi, l'enime vous ré, nous ne serons vaux. Mais nous ills, parce qu'an mauvais. nettre. Nous repeu de tersortes de commande les clercs, discipline; avoir trempés avoir trempés avoir trempés sible que nous insensible ssible que nous nts Pères. l'ou-

Liv. LVII. - Dess

C'est pourque de infâme lette, ée. Autrement, athématiserons tacher à un pobrûler, à votre au tombeau de e qu'ils doivent

and Pape avait cette menace, rs entier. A la esse toute paes, de ne pas l'au jugement ne. Il le suparer, combien châtiments il e fidèles. Dieu pirant à votre us faisons ces t si nous vous rel vous avez ommes, vous vous obteniez

Le Pape écrivit en même temps aux évêques soumis au siège de Constantinople et au clergé de cette église une grande lettre, qui contient le récit de toute l'affaire, et les six articles du concile de Rome contre Photius. Il parle ainsi contre la promotion des laïques à l'épiscopat : L'impiété a tellement levé la tête, qu'au mépris des canons, les laïques gouvernent maintenant l'Église, et, à leur fantaisie, ôtent les prélats, en mettent d'autres à leur place, et les chassent peu de temps après. Car, voulant commettre impunément toutes sortes de crimes, ils ne permettent pas de prendre les évêques entre les clercs, qui les reprendraient hardiment, étant nourris dans la discipline; mais ils les choisissent d'entre eux, afin qu'ils les érargnent, leur étant redevables de leur élévation. D'où il arrive qu'un étranger recueille le fruit qui était dû aux travaux des ecclésiastiques ; et qu'il ne leur sert de rien d'avoir passé par tous les degrés du ministère et employé leur vie au service de Dien, puisqu'un autre vient de dehors se mettre d'abord à leur tête. Il cite contre cet abus le treizième canon de Sardique, et ajoute : Voyez et considérez les maux à venir, ou plutôt les maux qui déjà vous pressent. Vous êtes médecins : prévoyez les maladies imminentes par les symptômes qui les précèdent. Vous êtes évêques : considérez d'avance l'horrible pestilence qui s'élève dans l'Église du Christ. Vous êtes sentinelles : montez au haut de la citadelle de l'esprit, et découvrez de loin la bête cruelle qui convoite de ravager le troupeau du Seigneur. Élevez votre voix comme une trompette, reprochez ses crimes au peuple de Dieu 4.

C'est ainsi que le pape Nicolas parlait aux évêques du patriarcat de Constantinople. Quand on pense aux maux effroyables que, par suite de ces abus, le schisme de Photius a produits et comme éternisés dans cette partie du monde; quand on pense à l'asservissement séculier et séculaire des églises photiennes, à l'irremédiable impuissance et dégradation du clergé photien, on sent combien ce grand et saint Pontife avait raison de parler de la sorte; on est même porté à croire qu'il avait quelque révélation de l'avenir.

Pour ne rien oublier, Nicolas écrivit même à Photius une lettre, où il lui fait voir que ce que les Pontifes romains ont décrété contre les ordinations précipitées des laïques, se trouvait, pour le fond, et dans les Écritures divines et dans la conscience humaine. Photius avait avancé que l'on ne connaissait point à Constantinople les canons du concile de Sardique. Le Pape lui fait voir que cette assertion est contraire à la vérité; Grégoire de Syracuse lui-même, en appelant au Saint-Siége, s'était appuyé d'un canon de ce concile. Ces canons

<sup>1</sup> Epist. 10.

se trouvaient dans les plus anciens exemplaires grecs, non moins que dans les latins. Eran, ce qui était tout à fait péremptoire, dans le concorde grecque des canons sous cinquante titres, les canons de Sardique se trouvent cités avec les autres. Le Pape écrivit encore au césar Bardas, tué plus de six mois auparavant : ce qui montre combien peu de commerce il y avait de Rome à Constantinople. écrivit aussi à Ignace, pour le consoler et l'instruire de tout ce qu'il avait fait pour lui ; aux deux impératrices, Théodora, mère de l'empereur Michel, et Eudoxia, son épouse. Il n'écrivit à la mère que pour la louer et la consoler, sachant bien qu'elle n'avait plus de crédit; mais il exhorte Eudoxia à prendre courageusement le pari d'Ignace. Enfin il écrivit une lettre commune, pour ceux du sénat de Constantinople que l'on trouverait le mieux disposés às outenir Ignace et à s'éloigner de la communion de Photius 1. L'impératrie Théodora mourut, comme l'on croit, l'année suivante 867, le 11<sup>mo</sup> de février, jour auquel elle est honorée comme sainte par !'é glise grecque.

Outre ces huit lettres pour Constantinople, le Pape en écrivit une générale à tous les patriarches, métropolitains, évêques, et généralement à tous les fidèles unis à la Chaire de saint Pierre. C'est la même, presque mot pour mot, que celle qui est adressée à l'église de Constantinople; mais elle est partagée en trois. Après la première partie sont d'abord les deux lettres du 25 septembre 860. l'une à l'empereur, l'autre à Photius, envoyées par Rodoalde e Zacharie; en second lieu, la lettre à tous les fidèles, du 18 mars 862; troisièmement, les deux lettres envoyées par le secrétaire Léon. Après ces copies, la lettre aux Orientaux continue, et contient le décret du concile de Rome, tenu en 863, sur la lettre en voyée à l'empereur par le protospathaire, à la fin de laquelle est la lettre aux Orientaux, et enfin la copie des huit lettres qui viennent d'être marquées. Ainsi ce grand et admirable Pontife ne négligeai rien pour instruire le monde entier de l'état des choses, et le prémunir contre la séduction. Nous verrons plus tard le résultat de 88 efforts.

Dans le temps qu'il soutenait la liberté de l'Église et l'honneur de l'épiscopat dans la personne de saint Ignace, contre les violences tyranniques de Michel et de Bardas, et contre les cruelles fourberies de Photius; dans le temps qu'il donnait des lois religieuses et civiles, avec des mœurs plus douces, à la nation farouche des Bulgares, l'incomparable pape Nicolas appelait à Rome les deux apôtres des

Slaves, sai cration ép trion, sain l'Europe.

Dès le c des églises Gonthier. de vacance s'opposait rois. Louis ques de les évêques, il prouverait envoya dor caire, ne pe Norfrid, son voyant l'uti firma par établi pren Hambourg déclarant so Danois, les qu'avait euc firme encore qu'un sous Cologne d'y raient bien d lique qu'ils

Horic le Jencore Chré
Salomon, po
bonnes dispo
le félicite de
qu'il ne cesse
plus en plus
du christianis

seraient enc

Depuis l'u saint Anscair gouvernemen

<sup>1</sup> Epist. 11, 12, 13, 14, 15 et 16.

<sup>1</sup> Acta SS., 3

1 870 de l'ère chr.]

cs, non moins que emptoire, dans la es, les canons de pe écrivit encore t : ce qui montre Constantinople. Il re de tout ce qu'il ra, mère de l'emrit à la mère que n'avait plus de susement le pari ur ceux du sénat sposés à s outenir \*. L'impératric suivante 867, le

ne sainte par !'é-

pe en écrivit une ques, et géném-Pierre. C'est la dressée à l'église . Après la preseptembre 860. oar Rodoalde e fidèles, du 18 par le secrétaire ontinue, et consur la lettre enle laquelle est la res qui viennent tife ne négligeai hoses, et le prée résultat de ser

et l'honneur de cre les violences nelles fourberies eligieuses et cine des Bulgares, eux apôtres de Slaves, saint Cyrille et saint Méthodius, pour leur donner la consécration épiscopale. D'un autre côté, il soutenait l'apôtre du Septentrion, saint Anscaire, et le déclarait son légat pour cette partie de l'Europe.

Dès le commencement de son pontificat, 858, il confirma l'union des églises de Brême et de Hambourg en faveur du saint apôtre. Conthier, ordonné archevêque de Cologne, après environ dix ans de vacance, et qui comptait l'archevêché de Brême dans sa province, s'opposait d'abord à cette union, malgré l'avis et les prières des deux rois, Louis de Germanie et Lothaire de Lorraine, ainsi que des évêques de leurs royaumes. Enfin, à la prière des rois et de tous les évêques, il déclara que si le Pape confirmait cette union, il l'approuverait aussi, et tous ses suffragants y consentirent. Le roi Louis envoya donc à Rome Salomon, évêque de Constance; et saint Anscaire, ne pouvant l'accompagner lui-même, envoya avec lui le prêtre Norfrid, son disciple. Ils furent très-bien reçus du pape Nicolas, qui, voyant l'utilité de cette union pour la conversion des païens, la confirma par ses lettres. Il y marque comme saint Anscaire avait été établi premier archevêque des Nordalbingues et son siège fixé à Hambourg par l'autorité du pape Grégoire IV; ce qu'il confirme, le déclarant son légat pour prêcher l'Évangile chez les Suédois, les Danois, les Slaves et les nations voisines. Puis il rapporte la raison qu'avait eue le roi Louis d'y unir l'évêché de Brême; ce qu'il confirme encore, ordonnant qu'à l'avenir ces deux diocèses n'en feront qu'un sous le nom de Hambourg, avec défense à l'archevêque de Cologne d'y rien prétendre à l'avenir. Les Suédois et les Danois feraient bien de se souvenir que c'est par les envoyés du Siége apostolique qu'ils ont reçu la lumière de l'Évangile, et que, sans eux, ils seraient encore assis dans les ténèbres de la barbarie.

Horic le Jeune, roi de Danemark depuis 854, quoiqu'il ne fût pas encore Chrétien, profita de l'ambassade de l'évêque de Constance, Salomon, pour envoyer des présents au Pape et l'assurer de ses bonnes dispositions. Le saint Pape l'en remercia par une lettre où il le félicite de la foi qu'il montrait déjà avant le baptème, l'assurant qu'il ne cesse de prier pour lui, afin que Dieu lui fasse connaître de plus en plus la vanité des idoles, les misères de cette vie, la vérité du christianisme, et qu'il l'amène enfin à son vrai culte 1.

Depuis l'union des deux églises de Hambourg et de Brême, saint Anscaire vécut encore six ans, s'appliquant sans relâche au gouvernement de son troupeau. Il mélait dans ses prédications la

<sup>1</sup> Acta SS., 3 febr., § 19.

aévérité et la douceur; en sorte que, par son visage et ses paroles, il était terrible aux pécheurs, principalement aux puissants et aux rebelles; mais il était doux aux bons, affable aux gens médiocres comme un frère, et aux pauvres comme un père. Ses aumônes étaient immenses. Il fonda à Brême un hôpital où l'on traitait les malades et recevait les passants. Il avait un soin particulier des anschorètes, hommes et femmes, et les visitait souvent. Le carême, il nourrissait quatre pauvres tous les jours, et, dans ses visites, il ne se mettait point à table qu'il ne les eût servis.

Il avait un zèle particulier pour racheter les captifs. Des Nordalbingues, quoique Chrétiens, prenaient ceux qui, se sauvant de che les païens, se retiraient chez eux. Ils s'en servaient comme d'esclave ou les revendaient même à des païens. Saint Anscaire, l'ayant appris, était en peine comment il pourrait empêcher ces crimes, dont plusieurs des plus puissants et des plus nobles étaient coupables. Toutefois, encouragé par une vision qu'il crut venir de Dieu, il y alle et trouva dans les plus fiers une telle soumission, que l'on chercha de tous côtés ces pauvres captifs et qu'on les mit en liberté. Ce sain prélat avait le don des miracles, et guérissait un grand nombre de malades par la prière et l'onction de l'huile. Et comme on en parlait un jour devant lui, il dit à un de ses amis : Si j'avais du crédit auprès de Dieu, je le prierais de m'accorder un seul miracle, de faire de moi, par sa grâce, un homme de bien.

Il se proposait d'imiter tous les saints, mais particulièrement saint Martin. Il portait jour et nuit un cilice sur la chair. Tant qu'il fut vigoureux, il vivait souvent de pain et d'eau; encore les prenaitil au poids et à la mesure, principalement quand il se retirait en solitude, dans un logement qu'il avait bâti exprès, pour y être en repos et y pleurer en liberté pendant les intervalles de ses fonctions pastorales. Quand la vieillesse l'obligea d'augmenter la nourriture, il continua de ne hoire que de l'eau et compensait l'abstinence par des aumônes, Pour exciter sa dévotion, il recueillit quantité de sentences de l'Écriture, dont il remplit de gros livres écrits en notes des main. Il en tirait des oraisons, qu'il disait à la fin de chaque psaume, comme on en trouve encore dans quelques anciens psautiers. Tous les matins il faisait dire devant lui trois ou quatre messes, tandis qu'il récitait son office, et ne laissait pas de chanter la grand'messe à l'heure convenable, s'il n'était empêché par quelque incommodité. Souvent, en disant les psaumes, il travaillait de ses mains et faisait des filets.

Il avait toujours espéré de finir par le martyre. Ainsi, quand il se vit attaqué de la maladie dont il mourut, il était inconsolable, et

sto de l'èn inputait à s maladie frit l'énuisa telle souffrait av diocèse et fi cernant la ; rovaume de 'exécution. r février ilumé deva Pierre, et le ecommande fète, tous les des messes, on fit un sei ne fût finie. e reste du jo commun, tar mais principa on disair pour jouter le Z'e ous les prêtre tle sang de I ui l'avaient o insi le troisiè lont il en a mémoire le je on disciple et Saint Anscai de Bruges, vit et en folåtrant hait gravemer signe de la omme d'un â lemanda son onsentement, it instruire dan lle prit ensuite

1 Acta SS., 3 fel

assista à sa n

lus la force de

Liv. LVII. - De 811 et ses paroles, il puissants et aux gens médiocres e. Ses aumônes ù l'on traitait les ticulier des ans it. Le carême, il es visites, il ne se

tifs. Des Nordalsauvant de chez omme d'esclaves , l'ayant appris. s crimes, dont ient coupables. de Dieu, il y alla ue l'on cherche liberté. Ce saint and nombre de ne on en parlait lu crédit auprès cle, de faire de

articulièrement hair. Tant qu'il re les prenait-il se retirait en pour y être en le ses fonctions a nourriture, il linence par des té de sentences en notes de sa naque psaume. sautiers. Tous messes, tandis a grand'messe incommodité. nains et faisait

isi, quand il se consolable, et

imputait à ses péchés de se voir trompé dans cette espérance. Sa maladie fut une dyssenterie continuelle pendant quatre mois, qui l'épuisa tellement qu'il n'avait plus que la peau et les os, et il la souffrait avec une extrême patience. Il régla les affaires de son diocèse et fit recueillir tous les priviléges du Siége apostolique, conemant la légation, en envoya des copies à tous les évêques du oyaume de Louis et au roi lui-même, le priant d'en favoriser l'exécution. Se voyant près de sa fin, la veille de la Purification, fevrier 865, il fit faire trois grands cierges, dont l'un fut llumé devant l'autel de la Vierge, un autre devant l'autel de saint Pierre, et le troisième devant l'autel de saint Jean-Baptiste, pour se ccommander à leurs prières en ce terrible passage. Le jour de la ele, tous les prêtres qui se trouvèrent présents célébrèrent pour lui des messes, comme ils faisaient tous les jours. Il donna ordre que on fit un sermon, et ne voulut rien prendre que la messe solennelle ne fût finie. Après avoir pris un peu de nourriture, il employa tout ereste du jour et la nuit suivante à exhorter ses disciples, tantôt en commun, tantôt en particulier, pour les animer au service de Dieu, nais principalement à soutenir sa mission chez les païens. Comme n disan pour lui les litanies et les psaumes des agonisants, il y fit jouter le Te Deum et le symbole de saint Athanase. Le jour venu, ous les prêtres célébrèrent encore la messe pour lui ; il reçut le corps tle sang de Notre-Seigneur, éleva les mains et pria pour tous ceux ui l'avaient offensé, répéta plusieurs versets des psaumes, et mourut insi le troisième jour de février 865, âgé de soixante-quatre ans, ont il en avait été trente-quatre évêque. L'Église honore sa némoire le jour de sa mort. Sa vie a été écrite par saint Rembert, on disciple et son successeur 4.

Saint Anscaire, étant à son monastère de Turholt en Flandre, près le Bruges, vit un jour des enfants qui venaient à l'église en courant et en folatrant ; mais un d'entre eux, à peu près le plus petit, marhait gravement, et, étant entré dans l'église, y pria avec respect, fit signe de la croix en se levant et se conduisit en tout comme un onne d'un âge mûr. Le saint évêque fit venir ses parents et leur emanda son nom; ils dirent qu'il s'appelait Rembert, et, de leur onsentement, il lui donna la tonsure et l'habit ecclésiastique, et le tinstruire dans ce monastère, où il le recommanda particulièrement. le prit ensuite auprès de lui, et ce fut le plus intime de ses disciples. assista à sa mort, et, par son ordre, disait les prières qu'il n'avait

lus la force de prononcer.

1 Acta SS., 3 febr.

Pendant cette dernière maladie, comme on demandait à saint Anscaire son avis sur le choix de son successeur et sur Rembertes particulier, il répondit que ce n'était pas à lui d'en décider, mais que Rembert était plus digne d'être archevêque que lui d'être sons diacro. Trois jours avant sa mort, il déclara à Rembert qu'il seni son successeur, et, le jour même de son enterrement, on l'élut d'une voix unanime. Il fut mené avec le décret d'élection au roi Louis, per Thiadric, évêque de Minden, et Adalgaire, abbé de la nouvelle Corbie. Le roi le reçut avec honneur et lui donna, suivant la coutume le bâton pastoral, pour marque qu'il le mettait en possession de l'é vêché. Le pape Grégoire IV, en érigeant ce siége, avait ordonnéque. jusqu'à ce qu'il y eût un nombre suffisant de suffragants, le prince prendrait soin de l'ordination de l'archevêque de Hambourg; des pourquoi le roi Louis envoya Rembert à Liutbert, archevêque de Mayence, qui le sacra avec Liudard de Paderborn, son suffragant, d Thiadric de Minden, suffragant de Cologne; et on les mêla expres. afin qu'aucun de ces archevêques ne s'attribuât l'ordination de cele de Hambourg.

Saint Rembert avait fait vœu depuis longtemps d'embrasser la vie monastique aussitôt après la mort de gaint Anscaire. C'est pourque, de l'avis de ses consécrateurs, dès qu'il fut ordonné, il alla à la nouvelle Corbie, y prit l'habit et promit d'observer la règle de saint Benoît, autant que ses fonctions pastorales le permettraient; et comme il ne pouvait demeurer dans le monastère, il demanda un compagnon pour lui apprendre la pratique de la règle. On lui donna un diacre, frère de l'abbé, et nommé Aldegaire comme lui. Saint Rembert tint le siège de Hambourg vingt-trois ans, pratiquant les verus, qui font l'essentiel de la vie monastique, aussi parfaitement que s'i eût vécu dans le cloître 1.

Après l'Orient, ce qui réclamait la vigilance, la sagesse et la fermeté du grand pape saint Nicolas, ce furent les royaumes de Lorrain et de France, afin d'y maintenir sur le trône les lois fondamentals de la société domestique, et par là même de la société publique; dans le clergé, les lois de la modération et de la justice. En 861, Charles le Chauve, roi de France; Louis, roi de Germanie; et le thaire, roi de Lorraine, s'étant assemblés à Coblentz, le 4er de juia firent entre eux une paix qui parut sincère et dans laquelle ils comprirent Charles, roi de Provence, et l'empereur Louis II. Le roi le thaire s'était laissé entraîner dès lors, par la passion, à un scandal qui empoisonna toute sa vie, et lui attira une funeste mort.

1 mois de jan

1 De Maistre, Du

a 870 de l'ère

deur et la p

ne rendiren

chez les prin

cès d'une pa

n'a plus de

ment des p

L'amour, lo

une extrême

ribles excès.

enchaîné, et

craindre à ce

riages, base

importance e

genre ont de douter. Si, d

n'avaient pas les princes, c

oar établir en

e répétant .

lasses de la s

où se serait az

les monstres, Le roi Loth

erge, sa fem

pouser une d lument. Il fal

onnés qu'ils s

liser leurs vice

nis un inceste

aire avorter. I

ar une de ces

uand on ne p

oies ordinaires

ion dans l'emp

épreuve de l'ea

es évêques de

hapelle, et les

lls procédère

c Jamais

<sup>1</sup> Acta SS., 4 febr.

Liv. LVII. - De sa emandait à saint sur Rembert en écider, mais que lui d'être sousnbert qu'il seni t, on l'élut d'une au roi Louis, per de la nouvelle vant la coutume. ossession de l'éait ordonné que. agants, le prince lambourg; c'es , archevêque de on suffragant, d les méla exprès, dination de celsi

embrasser la vie C'est pourquoi, , il alla à la nougle de saint Beaient; et comme anda un compan lui donna m lui. Saint Remquant les vertes itement que il

agesse et la fer mes de Lorrain s fondamentals eté publique; « ustice. En 860. ermanie ; et Le z, le 1er de juit laquelle ils con is II. Le roi le i, à un scandal e mort.

« Jamais, dit le premier homme de notre siècle pour la profondeur et la plénit: vio des vues, jamais les Papes et l'Église, en général, ne rendirent de service plus signalé au monde que celui de zéprimer chez les princes, par l'autorité des censures ecclésiastiques, les accès d'une passion terrible, même chez les hommes doux, mais qui n'a plus de nom chez les hommes violents et qui se jouera constamment des plus saintes lois du mariage, partout où elle sera à l'aise. L'amour, lorsqu'il L'est pas apprivoisé jusqu'à un certain point per une extrême civilisation, est un animal féroce, capable des plus horribles excès. Si l'on ne veut pas qu'il dévore tout, il faut qu'il soit enchaîné, et il ne peut l'être que par la terreur; mais que fera-t-on craindre à celui qui ne craint rien sur la terre? La sainteté des marisges, base sacrée du bonheur public, est surtout de la plus haute importance dans les familles royales, où les désordres d'un certain genre ont des suites incalculables, dont on est bien éloigné de se douter. Si, dans la jeunesse des nations septentrionales, les Papes n'avaient pas eu le moyen d'épouvanter les passions souveraines, es princes, de caprices en caprices et d'abus en abus, auraient uni par établir en loi le divorce, et peut-être la polygamie; et ce désordre erépétant, comme il arrive toujours, jusque dans les dernières lasses de la société, aucun œil ne saurait plus apercevoir les bornes u se serait arrêté un tel débordement. — Nous aurions, aujourd'hui, es monstres, ou la polygamie, ou l'un et l'autre sans les Papes 1. a Le roi Lothaire ayant donc pris de l'aversion pour la reine Thieterge, sa femme légitime, conçut le dessein de la répudier, pour pouser une de ses concubines nommée Valdrade, qu'il aimait éperlument. Il fallait pour cela trouver des raisons; et les princes, envionnés qu'ils sont de flatteurs, n'en manquent jamais, fallût-il canoiser leurs vices les plus énormes. La reine fut accusée d'avoir comnis un inceste avant son mariage, et d'avoir pris une potion pour se ire avorter. Elle nia le fait, et, de plus, fit paraître son innocence ar une de ces sortes de preuves qu'on employait en ce temps-là uand on ne pouvait parvenir à la connaissance de la vérité par les oies ordinaires. Mais Lothaire prétendit qu'il y avait eu de la colluon dans l'emploi du moyen auquel on avait eu recours, qui était épreuve de l'eau bouillante; et, étant comme sûr de la complaisance es évêques de ses États, il les convoqua jusqu'à trois fois, à Aix-lahapelle, et les rendit arbitres à 3ort de l'épouse et de la concubine. lls procédèrent, dans cette affaire, par degrés. La première fois, n mois de janvier 860, ils déclarèrent que le roi ne pouvait tenir

De Maistre, Du Pape, p. 267 et 274.

pour sa ferume une personne déshonorée par une action si détetable. La seconde fois, au mois de février de la même année, comme Thietberge, pour sauver sa vie, avait été obligée d'avouer le fait, ils la condamnèrent à la pénitence publique. Enfin, au mois d'avril 862, sur la remontrance que Lothaire leur fit, que, ne lui étant pas permis de retenir Thietberge pour sa femme et ne pouvant d'ailleurs vivre dans le célibat, il devait avoir la liberté de contracter un autre mariage, ils déclarèrent qu'il le pouvait, et appuyèrent leur décision sur des canons de conches et des passages des saints Pères, qu'ils interprétèrent au gré du prince et sur ces paroles de l'Apôtre : Qu'il vaut mieux se marier que de brûler.

Saint Adon, archevêque de Vienne, fut le premier qui informa le Saint-Siége de la conduite de Lothaire et de la connivence des évêques de son royaume. Il le fit par manière de consultation, en demandant s'il était permis à un homme, après avoir épousé une femme et consommé le maziage avec elle, de la quitter et d'en épouser une autre ou de tenir une concubine à sa place, parce qu'on aurait reconnu qu'elle avait été corrompue par un autre homme avant son mariage. Le Pape répondit qu'il désapprouvait entièrement une pareille conduite, et que, conformément à le sanction de l'Évangie, il ne permettrait jamais à cet homme de prendre une autre femme ou de tenir une concubine en la place de celle qu'il avait épousée, quoiqu'il n'ait pas su, avant son mariage, qu'elle eût été corrompue

par un autre homme 1.

"Cependant Thietberge appela au Pape du jugement rendu contre elle. Lothaire, de son côté, envoya remontrer au saint Père que son prétendu mariage avec Thietberge, sœur de Hubert et fille du comte Boson, était postérieur à celui qu'il avait contracté avec Valdrade, de la volonté de son père. Le Pape indiqua un concile à Metrety envoya deux légats, auxquels il donna l'instruction suivante: Que d'abord ils feraient une exacte information s'il était vrai que le roi Lothaire ent épousé Valdrade avec les cérémonies ordinaires, en présence de témoins, apres lui avoir assigné une dot, et si ensuite cette Valdrade avait passé dans le public pour son épouse légitime. Pourquoi, en ce cas-là, il l'aurait répudiée pour épouser Thietberge. Que la crainte qu'il disait avoir eue d'encourir l'indignation de son père, s'il ne contractait cette seconde alliance, stait un vaine excuse, puisque, selon la parole du Seigneur, rien ne doit prévaloir, dans le cœur de l'homme, à la perte de son âme, fût-ce le gain du monde entier, bien moins encore une alliance défendue par la loi de Dieu.

One s'il n' légitimeme du prêtre, reprendre cette princ au Saint-S qu'on la f tous les av faits par la de ses pers Que le Pap cile, ils exa se trouvait qu'elle, au ou qu'elle d commandai

l'équité; sar

à 870 de 1'4

Comme il dance du ro au concile : France, de I Louis II et à à tous les év concile. Il le qu'ils rendro qui, quelque pour un tem ugeant par 1 châtier. Il les auraient fait ou d'en renot Mais des de avait déjà pré en Lorraine, Tous deux, co toutes les lettr donné dans le des évêques d des conciles te jugements con

<sup>1</sup> Epist., 59.

<sup>1</sup> Labbe, t. 8, p

Iv. LVII. - De 885 action si détesannée, comme vouer le fait, ils nois d'avril 862. e lui étant pas uvant d'ailleurs tracter un autre nt leur décision ts Pères, qu'ils l'Apôtre : Qu'il

r qui informa le connivence des consultation, en oir épousé me et d'en épouse ce qu'on aurait mme avant son ntièrement : une n de l'Évangile, e autre femme avait éponsée, été corrompue

at rendu contre t Père que son t fille du comte avec Valdrade, cile à Metz et y suivante : Que vrai que le roi ordinaires, en t, et si ensuite pouse légitime. ser Thietberge. gnation de son vaine excuse, valoir, dans & gain du monde la loi de Dieu.

Que s'il n'y avait point de preuve que ce prince eut épouse Valdrade légitimement et dans les formes ordinaires, savoir, par la bénédiction du prêtre, il fallait le porter à se réconcilier avec Thietherge et la reprendre comme sa vraie épouse, supposé qu'elle fût innocente. Que cité princesse, depuis ses disgrâces, avait appelé jusqu'à trois fois au Saint-Siège, et avait expressément déclaré, dans son acte d'appel, qu'on la forçait de s'avouer coupable, et qu'elle protestait contre tous les aveux qu'elle pourrait faire à cet égard, comme étant faux, faits par la crainte de la mort et dans le dessein de se tirer des mains de ses persécuteurs, n'ayant point d'autre moyen pour s'en délivrer. Que le Pape ayant ordonné que Thietherge comparattrait au concile, ils examineraient sa cause avec toute l'attention possible; et s'il se trouvait qu'on lui objectat qu'elle s'était avouée coupable, et qu'elle, au contraire, assurât qu'on l'avait forcée à faire cet aveu, ou qu'elle déclarât qu'elle avait eu ses ennemis pour juges, qu'il leur commandait de rendre un nouveau jugement selon les règles de l'équité; sans permettre qu'elle fût opprimée par l'injustice 1.

Comme il y avait grand sujet de se défier des évêques de la dépendance du roi Lothaire, le Pape donna ses ordres pour en faire venir au concile des trois autres royaumes, savoir : des royaumes de France, de Provence et de Germanie. Il écrivit à ce sujet à l'empereur Louis II et à Charles le Chauve, roi de France, et une lettre circulaire à ious les évêques des quatre royaumes, qui devaient se trouver au concile. Il les avertissait de n'avoir pour motif, dans le jugement qu'ils rendront, que la crainte de Dieu, et non pas celle des hommes, qui, quelque puissance qu'ils aient sur la terre, n'y peuvent rien que pour un temps. Il leur déclarait que, s'ils en usaient autre nent, en jugeant par faveur et non par justice, il ne manquerait pas de les châtier. Il leur ordonnait de lui faire un rapport fidèle de ce qu'ils auraient fait et statué, afin de l'approuver, s'il était selon la justice, ou d'en renouveler le jugement, s'il était contre les règles.

Mais des deux légats du Pape, l'un était Rodoalde, le même qui avait déjà prévariqué à Constantinople. Il ne se conduisit pas mieux en Lorraine, et ontraîna son collègue dans la même prévarication. Tous deux, corrompus par les présents de Lothaire, supprimèrent toutes les lettres du Pape, et ne firent rien de tout ce qui était ordonné dans leur instruction. Le concile de Metz ne fut composé que des évêques du royaume de Lorraine. On n'y produisit que les actes des conciles tenus à Aix-la-Chapelle par les mêmes prélats, et leurs ugements contre la reine Thietherge y furent confirmés. Seulement,

<sup>1</sup> Labbe, t. 8, p. 482.

pour donner quelques preuves de leur obéissance envers le Saint-Siège, ils députèrent deux d'entre eux pour en aller rendre compte à Sa Sainteté. C'était l'archevêque de Trèves et celui, de Cologne, qui, précisément, étaient les principaux auteurs du désordre, et qui se faisaient forts de convaincre le Pape de la justice de leur procédé !...

Le saint Pape reçut d'abord ces députés avec bonté. Mais comme, par leur propre déclaration, ils furent trouvés coupables d'une malversation insigne dans l'affaire du divorce en question, et qu'ils furent convaincus d'avoir agi en d'autres occasions contre les lois de l'Église et leur devoir, le saint Père les déposa de leurs dignités, cassa tout ca qui s'était fait dans leur concile, et notifia ce jugement à tous les évêques d'Italie, de Gaule et de Germanie. C'est ainsi, disent les annales contemporaines des Francs, que ces prélats méritent d'être traités d'hommes de folle mémoire, pour avoir cru tromper, par quelque faux dogme, la Chaire de Pierre, qui n'a jamais trompé personne, et qu'aucune hérésie n'a jamais pu tromper.

Gonthisr et Theutgaud, au lieu de reconnaître humblement leur faute, y en ajoutèrent de plus grandes. Ils allèrent trouver l'empereur Louis II, qui était alors à Bénévent, et se plaignirent à grands cris d'avoir été injustement déposés, disant que c'était lui faire injure à lui-même de traiter ainsi les ambassadeurs du roi, son frère, qui les avait lui-même envoyés à Rome, et qui y étaient allés aur a parole; que cette injure retombait sur toute l'Église, et qu'on n'avait jamais oui dire qu'un métropolitain fût dégradé, sinon du consentement du prince et en présence des autres métropolitains. Ils ajoutèrent beaucoup d'injures contre le Pape, et échauffèrent si bien l'empereur, que, transporté de colère, il marcha sur Rome avec son armée, résolu de maltraiter le Pape, s'il ne les rétablissait 3.

Non contents d'avoir indisposé le chef nominal de l'empire contre le chef réel de l'Église, les deux prélats déposés compozèrent contre le Pape une pretestation insolente, dont voici le précis. Écoutez, seigneur pape Nicolas: nous sommes venus vous consulter, envoyés par nos confrères. Nous avons attendu trois semaines, sans que vous nous ayez rendu d'autre réponse, sinon que nous paraissions excusables. Enfin, nous ayant falt venir et ayant fait fermer les portes sur nous, vous avez voulu nous condamner par une fureur tyrannique et sans garder aucune règle, sans examen et sans témoins. Mais nous ne recevons pas votre maudite sentence; nous la rejetons, au contraire,

comme v
vous. No
vous êtes
ce n'est p
l'ordre ép
cause est
peler con
parlent d
rente : cii
ils étaient

à 870 de l

Ils env avec la le de ne po pas vous les bruits de la bon valent con Nicolas, q se fait emp adversaire à sa fureu voyons lea nattre le s mêmes, pi Faites-lui l ger le roi I qu'autant c

Ainsi le mariage su prince don de son roys protéger, s Pape avait dront point

Le Pape, indiqua un geât le coeu Aussitôt qui romain, à l'église de S

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Epist., 17, 18, 19, 22, 23. - <sup>2</sup> Ann. Met., 864. - <sup>3</sup> Ann. Met. et Bertin.

nvers le Saintrendre compte in de Cologne, in désordre, et justice de leur

é. Mais comme, bles d'une malstion, et qu'ils ontre les lois de leurs dignités, ifia ce jugement nie. C'est ainsi, ses prélats mépour avoir cru Pierre, qui n'a n'a jamais pu

trouver l'empenirent à grands tait lui faire inn roi, son frère, ient allés sur sa et qu'on n'avait on du consenteitains. Ils ajouffèrent si bien Rome avec son issait 3.

l'empire contre poaèrent contre récis. Écoutez, sulter, envoyés, sans que vous raissions excuries portes sur r tyrannique et s. Mais nous ne s, au contraire,

et. et Bertin.

comme une malédiction, et nous ne voulons plus communiquer avec vous. Nous nous contentons de la communion de toute l'Église. Vous vous êtes frappé vous-même par votre sentence téméraire. Au reste, ce n'est point notre intérêt propre qui neus irrite, c'est celui de tout l'ordre épiscopal, à qui vous voulez faire violence. Le précis de notre cause est de savoir si les lois divines et humaines permettent d'appeler concubine une fille libre qui a été mariée légitimement. Ils parlent de Valdrade, qui, d'après certaines histoires, était leur parente : circonstance qui donnerait à comprendre jusqu'à quel point ils étaient désintéressés dans cette affaire.

Ils envoyèrent ce libelle aux évêques du royaume de Lothaire avec la lettre suivante : Nous supplions humblement votre fraternité de ne point nous refuser le secours de vos saintes prières, et de ne pas vous laisser troubler ni effrayer par les fâcheuses nouvelles que les bruits publics pourront vous apprendre de nous. Nous espérons de la bonté de Dieu qu'il ne permettra pas que nos ennemis prévalent contre notre roi et contre nous; car quoique le seigneur Nicolas, qu'on nomme Pape, qui se met au rang des apôtres et qui se fait empereur de tout le monde, se soit prêté aux desseins de nos adversaires et nous ait voulu condamner, il a trouvé tant d'opposition à sa fureur, qu'il s'est bien repenti de ce qu'il a fait. Nous vous envoyons les articles que nous avons souscrits, pour vous mire connaître le sujet de nos plaintes. Visitez souvent notre roi par vousmêmes, par vos envoyés et par vos lettres; et travaillez à le rassurer. Faites-lui le plus d'amis que vous pourrez, et tâchez surtout d'engager le roi Louis à agir de concert avec lui. Car nous n'aurons de paix qu'autant qu'ils seront unis 4.

Ainsi le pape saint Nicolas, parce qu'il maintenait la sainteté du mariage sur le trône, voyait conjurés contre lui, non-seulement le prince dont il condamnait la passion, mais les principaux évêques de son royaume; mais l'empereur même, qui, par son office, devait protéger, seconder l'Église et son chef. Heureusement que le saint Pape avait pour lui celui qui a dit : Les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle.

Le Pape, ayant appris que l'empereur Louis marchait sur Rome, indiqua un jeûne et des processions, pour obtenir de Dieu qu'il changeât le cœur de ce prince et qu'il maintînt l'autorité du Saint-Siége. Aussitôt que l'empereur fut arrivé à Rome, le clergé et le peuple romain, à jeun et chantant des litanies, se rendirent en procession à l'église de Saint-Pierre. Mais à peine commençaient-ils à monter les

Ann. Bertin, et Fuld.

degrés, qu'ils furent renversés et frappés par les gens de l'empereur, Les bannières et les croix furent brisées. Une croix où sainte Hálène avait fait enchasser du bois de la vraie croix fut rompue et jetée dans la boue; les Anglais la ramassèrent et la rendirent aux trésoriers. Les gens de l'empereur pillèrent et brûlèrent plusieurs maisons, forcèrent des églises, tuèrent des hommes et violèrent des femmes, même des religieuses. Le Pape, qui était demeuré au palais de Latran, ayant eu avis qu'on voulait le faire prisonnier, s'embarqua secrètement sur le Tibre, et gagna l'église de Saint-Pierre, où il passa deux nuits en prière, sans boire ni manger. Pendant ce tempslà, celui qui avait jeté à terre le bois de la vraie croix mourut subite ment, et l'empereur fut saisi d'une fièvre violente. Ces deux accidents firent rentrer le prince en lui-même, et il envoya l'impératrice au Pape, pour l'assurer qu'il pouvait venir le trouver et qu'il ne lui & rait fait aucune violence. Le Pape, que sa conscience rassurait encore plus que les promesses de l'impératrice, se rendit chez l'empereur et lui parla avec tant de force et d'autorité pour justifier sa conduite, que le prince, après cette conférence, quitta Rome et ordonna aux deux évêques déposés de se retirer en France.

Furieux d'être ainsi décu dans sa criminelle attente, Gonthier envoya son frère Hilduin porter son insolente protestation au Pape, et, sur son refus, au tombeau de saint Pierre. Hilduin, qui pourtant était eccléaisatique, entra dans l'église l'épée à la main. Les custodes, qui voulurent s'opposer à son dessein, furent frappés à coups de bâten, et il en mourut un sur la place. Gonthier ne s'en tint pas là. Thent-gaud et lui écrivirent à Photius, et lui envoyèrent une lettre pleine de blasphèmes et de calomnies, laquelle ils supposaient avoir écrite au Pape sur leur déposition. C'était apparemment le libelle qu'ils avaient fait mettre sur le tombeau de saint Pierre. Ils prièrent Photius de communiquer ces pièces à toutes les églises particulières. C'est ainsi qu'un schisme né en Occident de la passion adultère du roi Lothaire cherchait à s'appuyer contre le Siége apostolique sur un schisme né à Constantinople, de la passion incestueuse du césir Bardas.

Gonthier, de retour à Cologne et ne comptant pour rien la sentence prononcée par le Pape, célébra la messe le jeudi saint, et consacra le saint-chrême. Mais Theutgaud de Trèves, plus respectueux envers le Saint-Siége, s'abstint de faire aucune fonction. Le roi le thaire, pour qui Gonthier avait fait tant de choses indignes, ne voulut plus seulement entendre sa messe, ni communiquer avec lui ; il alla même, à la sollicitation des autres évêques, jusqu'à le déposséder de l'archevêché de Cologne, pour le donner à Hugues, cousin du roi

charles le ce qui lui pour déccusé dans la Lothair y proteste le Saint-S

disposé à de ses sujpar ses en lui-même nication de teté se lais continue of permettre quelque in laquelle il

Les évê

dèrent pas plus empr confrères à où, après lui dit : Je mettaient ter à Votre infirmités me recomm votre misé ma faute. affaire, par par simpli ceux qui s' avec larme Charles à é

Dans l'ir appelé Pap comme tel, ainsi. L'exp à la rigueu diocèse, m

Apud Bor

iv. LVII. - De 855 gens de l'empe. croix où sainte fut rompue et a rendirent aux lèrent plusieurs et violèrent des meuré au palais nnier, s'embarint-Pierre, où il ridant ce tempsmourut subitedeux accidents 'impératrice au qu'il ne lui serassurait encore hez l'empereur ier sa conduite,

e, Gonthier enon au Pape, et,
i pourtant était
es custodes, qui
oups de bâton,
pas là. Theutne l'ettre pleine
ent avoir écrite
le libelle qu'ils
s prièrent Phos particulières,
on adultère du
postolique sur
ueuse du césir

et ordonna aux

our rien la senjeudi saint, et us respectueux on. Le roi Lognes, ne voulut vec lui ; il alla le déposséder cousin du roi Charles le Chauve. Outré de dépit, Gonthier emporta avec lui tout ce qui lui restait du trésor de l'église de Cologne, et retourna à Rome, pour découvrir au Pape tous les artifices dont Lothaire et lui avaient usé dans l'affaire de Thietherge et de Valdrade.

Lothaire, de son côté, écrivit au Pape une lettre fort soumise. Il y proteste qu'il a toujours été pénétré du plus profond respect pour le Saint-Siège, et que, sans avoir égard à sa dignité de roi, il est disposé à suivre ses avis avec autant de soumission que le dernier de ses sujets ; qu'il est fâché que Sa Sainteté se soit laissé prévenir par ses ennemis ; mais qu'il est prêt, pour le détromper, à se rendre lui-même à Rome. Il ajoute qu'il a appris avec douleur l'excommunication de Gonthier et de Theutgaud; mais qu'il est prêt que Sa Sainteté se laissera fléchir en leur faveur ; qu'il est mortifié que Gonthier continue de faire les fonctions épiscopales, et qu'il n'avait pas voulu permettre qu'il officiât en sa présence ; que pour Theutgaud, il mérite quelque indulgence, à cause de sa simplicité et de l'humilité avec laquelle il s'est soumis à la sentence du Saint-Siège 1.

Les évêques qui avaient approuvé le divorce de Lothaire ne tardèrent pas à reconnaître leur faute. Adventius de Metz fut un des plus empressés à demander pardon au Saint-Siége et à porter ses confrères à le demander. Il écrivit, à ce sujet, une lettre à Nicolas, où, après un bel éloge du zèle et de la fermeté de ce grand Pape, il lui dit : Je serais au comble de mes vœux, si mes infirmités me permettaient de visiter les tombeaux des saints apôtres et de me présenter à Votre Paternité; mais puisque les douleurs de la goutte et les infirmités de la vieillesse m'empêchent d'entreprendre ce voyage, je me recommande à vous, qui tenez la place de Dieu, et, pour toucher votre miséricorde, je vous expose les raisons qui peuvent excuser ma faute. Il proteste qu'il n'a pas su les commencements de cette affaire, parce qu'il n'était pas encore évêque, et qu'il n'a péché que par simplicité; qu'au reste, il a travaillé à rappeler à leur devoir œux qui s'étaient égarés avec lui. Il conclut en conjurant le Pape, avec larmes, de lui accorder la paix. Cet évêque engagea aussi le roi Charles à écrire au Pape en sa faveur 2.

Dans l'inscription de toutes ces lettres, le saint pape Nicolas est appelé Pape universel; expression très - juste, parce que le Pape, comme tel, l'est pour tout l'univers, et qu'il n'y a que lui qui le soit ainsi. L'expression d'évêque universel, de patriarche universel, prise à la rigueur, est fau se, parce qu'un évêque ne l'est que pour son diocèse, un patriarche ne l'est que pour une portion de l'Église,

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Apud Baron., an. 864. -- <sup>2</sup> Labbe, t. 8, p. 482.

et qu'enfin il y a plus d'un patriarche, et plus d'un évêque, Le Pape accepta la satisfaction d'Adventius, d'autant plus que, sur son exposé, il le croyait à l'article de la mort. Mais dans cette lettre du pape saint Nicolas , ces paroles sont remarquables : Vous dites que vous êtes soumis aux rois et aux princes, parce que l'Apôle dit : Soit au roi, comme étant au-dessus. Vous avez raison ; mais prenez garde que ces rois et ces princes le soient véritablement, Voyez s'ils se conduisent bien eux-mêmes, puis s'ils gouvernent bien leurs sujets ; car qui est mauvais à lui-même , à qui sera-t-il bon? Voyez s'ils cont princes justement; autrement il faut plutôt les tenir pour des tyrans que pour des rois, et leur résister au lieu de s'y soumettre; car si nous sommes soumis à de pareils princes, a lieu de leur être supérieurs, ce sera une nécessité pour nous de favoriser leurs vices. Soyez donc soumis au roi, comme étant au-dessus des autres par ses vertus et non par ses vices, et obéissez-lui à cause de Dieu, comme dit l'Apôtre, et non pas contre Dieu 4.

Dans ces paroles, le saint pape Nicolas rappelle deux maximes avouées de tout le monde : la première, qu'on ne doit l'obéissance qu'au prince qui a droit de commander ; la seconde, qu'on ne lui doit cette obéissance que dans les choses qui ne sont pas contre Dieu; enfin, il suppose que c'est au Pape et aux évêques à décider ce qui est contraire ou non à la loi divine. Or, ni les apôtres ni les premiers Chrétions n'ont pensé différemment. Et quand Fleury se permet de dire que le pape Nicolas ne considérait pas bien ce qu'avait dit aunt Pierre, nous croyons que Fleury lui-même ne considère pas bien ni ce que dit saint Pierre ni ce que dit le pape saint Nicolas. Le roi Lothaire lui-même avait dit aux évêques : La puissance royale doit reconnaître l'autorité de la dignité sacerdotale; car nous savons que celle ci est d'autant plus supérieure à l'autre, qu'elle approche plus près de Dieu.

Francon de Tongres envoya aussi à Rome demander l'absolution pour la même faute, et le Pape la lui accorda, à condition qu'il tiendrait pour légitimement déposés Gonthier et Theutgaud. Il donne cependant quelque espérance qu'il rétablira ce dernier. Rolland, archevêque d'Arles, lui avait écrit, de son côté, pour l'assurer qu'il adhérerait toujours à ses décrets, et pour l'exhorter à tenir ferme. Le Pape, qui joignait les plus sages ménagements à la fermeté la plus inflexible, ne cessait d'exhorter les deux rois Louis et Charles le Chauve de représenter à Lothaire ses devoirs dans l'affaire présente. Louis et Charles tinrent, le 19<sup>me</sup> de février 865, une assemblée à

qu'il pouvait serviteurs, que, s'il son lors déposé permission; d'autres prov convaincu. A de Latran, il si jamais il c Le Pape, et Valdrade, envoya Arsè aux princes rité, et qu'on arrivé dans le ques, où le choisir l'un de en éloignant excommunic e-roi , faisa a compagnie qu'il la traiter l n'en prendra oignit, de la Rome pour ui imposer. Valdrade se usqu'à Pavie, haire, s'étant

Labbe, t. 8, p

1 870 de l'ère

Touzi, prè

députation

donnait à l

leurs avis.

fois, vers la

Le légat

été à Const

lorsque le

tumulte obl

le juger ; m

nonça, en

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Labbe, t. 8, p. 487 - <sup>2</sup> Ibid., p. 741.

LIV. LVII. — De 816

B d'un évêque,

utant plus que,

Mais dans cette

rquables : Vous

arco que l'Apôtre

ez raison ; mais

t véritablement,

s'ils gouvernent,

il faut plutôt les

vister au lieu de

reils princes, au

nous de favoriser

au-dessus des

deux maximes
oit l'obéissance
e, qu'on ne lai
sont pas contre
deues à décider
s apôtres ni les
uand Fleury se
s bien ce qu'ane ne considère
e saint Nicolas,
uissance royale
e; car nous sae, qu'elle ap-

z-lui à cause de

er l'absolution tion qu'il tienaud: Il donne c. Rolland, arl'assurer qu'il à tenir ferme. la fermeté la uis et Charles s l'affaire préne assemblée à Touri, près de Toul, où ils déclarèrent qu'ils avaient décerné une députation à leur neveu Lothaire, pour l'avertir du scandale qu'il donnait à l'Église par son divorce, et qu'il avait promis de suivre leurs avis. Ils mandèrent au Pape qu'ils l'avertiraient encore une fois, vers la Saint-Jean.

Le légat Rodoalde, prévaricateur en Lorraine, comme il l'avait été à Constantinople, était revenu à Rome avec l'empereur Louis, lorsque le Pape était retiré à Saint-Pierre et comme assiégé. Ce tumulte obligea le Pape à différer le concile où il se proposait de le juger; mais ayant appris qu'il voulait encore s'enfuir, il lui dénonça, en présence de plusieurs évêques et d'autres personnes, qu'il pouvait demeurer à Rome en toute sûreté, avec ses amis et ses serviteurs, en attendant le concile où il pourrait se justifier; mais que, s'il sortait de Rome sans la permission du Pape, il serait des lors déposé et excommunié. Rodoalde ne laissa pas de partir sans permission; et, ayant dépouillé son église de Porto, il se retira en d'autres provinces. Après cette seconde fuite, le Pape le tint pour convaincu. Ainsi, ayant assemblé un concile nombreux dans l'église de Latran, il le déposa et l'excommunia, avec menace d'anathème, si jamais il communiquait avec Photius ou s'opposait à Ignace 1.

Le Pape, pour faire exécuter son jugement touchant Thietberge et Valdrade, et pour terminer quelques autres affaires importantes, envoya Arsène, évêque d'Orta, son légat, sur les lieux, et écrivit aux princes et aux évêques qu'il l'avait revêtu de toute son autorité, et qu'on devait l'écouter comme sa propre personne. Le légat, arivé dans le royaume de Lothaire, fit tenir une assemblée d'évêques, où le roi assista, et dans laquelle ce prélat lui proposa de choisir l'un de ces deux partis, ou de se réconcilier avec son épouse, en éloignant Valdrade, sa concubine, ou d'être frappé du glaive de excommunication , Jui et tous ceux qui favoriseraient son crime. e roi, faisant de nécessité vertu, reprit la reine Thietberge en a compagnie, et promit, avec serment, qu'il ne l'éloignerait plus, qu'il la traiterait désormais en vraie épouse, et que, tant qu'il vivrait, ln'en prendrait point d'autre. A l'égard de Valdrade, le légat lui enognit, de la part de Dieu , de saint Pierre et du Pape , de se rendre Rome pour y recevoir la pénitence qu'il plairait au Saint-Père de ui imposer, accome al ans a they have a standard the transfer to

Valdrade se soumit pareillement aux ordres du légat, et le suivit usqu'à Pavie, comme il s'en retournait à Rome. Mais le roi Lohaire, s'étant repenti de l'avoir laissée aller, fit courir après elle et

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Labbe, t. 8, p. 290.

la fit ramener dans ses États. Le Pape, indigné de cette conduite l'excommunia, et ne voulut plus écouter aucune proposition de Le thaire, pas même lui permettre de se rendre à Rome pour y faire su accommodement, qu'avant tout il n'y eût fait conduire Valdrade d'n'eût donné des preuves publiques et constantes qu'il traitait This berge en apouse et en reine. Nous verrons la suite et la fin de cette affaire sous le pontificat suivant.

Deux autres femmes faisaient grand bruit dans le monde par les aventures, et il fallut encore l'autorité du Pontife romain pour a arrêter le scandale. Judith, fille de Charles le Chauve, avait épour en 855, Éthelwolf, roi d'Angleterre ; devenue veuve , en 858, el épousa Éthelbald, fils et successeur d'Éthelwolf. Cette union ines tueuse souleva une réprobation si universelle et si forte, que, sur la remontrances de saint Sithiu, évêque de Winchester, le roi consenti à la séparation. Judith, revenue en France, se laissa enlever Baudouin, comte de Flandre, qui l'épousa sans le consentementé roi, son père. Les évêques de France ayant excommunié Baudouia il alla à Rome pour se faire absoudre par le Saint-Siége, et pour supplier le Pape de demander sa grâce au roi et de l'engager à consent à son mariage. Le Pape ne voulut point l'absoudre d'abord ; mais écrivit au roi en sa faveur, et ordonna aux évêques qui l'avaientes communié, de l'obliger à remettre Judith en liberté, pour être pa eux présentée au roi et à la reine, ses père et mère, supposé qu'il la voulussent voir et donner leur consentement à son mariage, comm il les avait priés. La chose s'accomplit comme le Pape l'avait son haité; et le roi, à sa considération, consentit au mariage de sa ille avec Baudouin.

Une autre femme nommée Ingeltrude, épouse du comte Bosca avait quitté son mari pour s'abandonner à un de ses domestique qu'eile suivait parmi le monde. Le Pape, eprès plusieurs montions auxquelles elle n'avait point obéi, l'avait excommuniée; nonobstant quoi le roi Lothaire lui avait donné retraite en so royaume. Le légat Arsène, dont nous venons de parler, obligeau prince de ne la plus souffrir dans ses États; ce qui la fit résoudre de se joindre à Valdrade pour aller à Rome demander au Pape l'absolution de son excommunication et de ses crimes. Mais elle ne persist pas longtemps dans ce dessein, et s'évada de la compagnie du léga qui s'était chargé de la conduire avec la fameuse Valdrade aux pied du Saint-Père. Le légat renouvela contre cette libertine tous les authèmes dont elle avait été frappée auparavant, et les signifia par un

1 Labbe, t. 8, p.

810 de l'ère

ettre circula

uie 1. De pa

levenues les

Dans le n

norale publ

innocence (

vindicatif de

du suffrage

on diocèse,

oré dans le

Ce prêtre . 8

'avisa d'app

tait Hincma

Hincmar le fi

rêtre dépos

ubstitué, qu

osé à l'exé

nême dans

nais il se por

les quatre pr

nettre à caus

Ce dernier

partir pour al

crit par leq

ompromissai

hargea encor

arti le roi Ch

rince, de sor

ouveau syno

amais s'y trou

ette assemble

l'autorité so

evait être so

ésus-Christ m

entirait jamai

o préférer l'i

lincmar, et le

rent d'abord

ans un mona

Le Pape, ay

Ann. Fuld., Bertin., Met.

Liv. LVII. - Dott de cette conduite roposition de La ne pour y fairem duire Valdrade a m'il traitait This e et la fin de cette

e monde par les e romain pour ave, avait épousi uve , en 858, el Cette union inco forte, que, sur la r, le roi consenti laissa enlever per consentement munié Baudouis it-Siége, et pour ngager à consentr d'abord ; mais s qui l'avaient enté, pour être par e, supposé qu'il mariage, comm Pape l'avait sonnariage de sa fil

du comte Boson ses domestiqu plusieurs monexcommuniée: retraite en su parler, obliges la fit résoudre d r au Pape l'abso is elle ne persist pagnie du légi ldrade aux pie tine tous les and s signifia par 🛎

stre circulaire à tous les évêques de Germanie, de Gaule et de Neusnie<sup>1</sup>. De pareils exemples peuvent faire comprendre ce que seraient lerennes les mœurs publiques et privées, sans l'intervention des Panes.

Dans le même temps que le pape saint Nicolas soutenait ainsi la norale publique contre les scandales des princes, il soutsnait encore innocence et l'autorité des évêques de France contre le despetisme vindicatif de l'un d'entre eux. Rothade, évêque de Soissons, appuyé usuffrage de trente-trois autres évêques, avait déposé un prêtre de en diocèse, qui s'était souillé d'un péché charnel, et qui était déshonoré dans le monde par la mutilation qu'on lui en avait fait souffrir. Le prêtre, après avoir cessé trois ans toute fonction ecclésiastique, 'avisa d'appeler de la sentence de son évêque au métropolitain, qui tait Hincmar de Reims, qu'il savait n'être pas des amis de Rothade. linemar le fit bien connaître, en rétablissant, contre les règles, le rêtre déposé, et en chargeant d'anathèmes celui qui lui avait été ubstitué, qu'il condamna encore à la prison. Rothade, s'étant oposé à l'exécution d'un jugement si injuste, fut excommunié luinême dans un synode que le métropolitain fit tenir à Soissons; nais il se porta pour appelant au Saint-Siége, dans un autre synode les quatre provinces, assemblé à Pistes, où l'on avait refusé de l'adnettre à cause de l'excommunication dont il était frappé.

Ce dernier concile adhéra à son appel. Mais comme il était près de artir pour aller le poursuivre à Rome, on fit, sous son nom, un faux crit par lequel il rétractait son appel et se soumettait à des juges ompromissaires. Hincmar, qui avait fabriqué cette fausse pièce, le harges encore d'autres malversations ; et, ayant su mettre dans son arti le roi Charles le Chauve, il lui fit faire défense, par ordre de ce rince, de sortir du royaume, et voulut l'obliger de comparaître à un ouveau synode, qu'il fit tenir à Soissons. Mais Rothade ne voulut mais s'y trouver, et répondit toujours aux différentes citations que ette assemblée lui fit faire, qu'il avait appelé et qu'il appelait encore l'autorité souveraine du Siége apostolique, à laquelle tout le monde evait être soumis, puisqu'elle avait été donnée à saint Pierre par ésus-Christ même ; qu'il en attendait le jugement et qu'il ne conentirait jamais d'être jugé ailleurs qu'à Rome, étant contre l'ordre e préférer l'inférieur au supérieur. Sur ces refus de Rothade, linemar, et les évêques, ses partisans, qui formaient le synode, le reat d'abord emprisonner, et ensuite le déposèrent et le reléguèrent

ans un monastère.

Le Pape, ayant reçu l'acte d'appel de Rothade, écrivit à Hincmar

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Labbe, t. 8, p. 493.

qu'il était extrêmement surpris des attentats qu'il faisait aux sain canons et aux prérogatives du Saint-Siége, qui étaient reconn dans toute l'Église ; qu'il ne laisserait point de telles entreprises i punies, et qu'en attendant, il lui ordonnait, sous peine d'excomm nication, de rétablir Rothade dans son évêché; que, si l'on a quelque délit à lui imputer, il fallait que le prêtre qui avait 000 sionné le désordre vint aussi à Rome avec les accusateurs de Ro thade; que si, dans trente jours après la réception de sa lettre, qu'il ordonnait n'était pas exécuté, il lui interdisait à lui et à to les évêques, ses adhérents, la célébration de la messe, jusqu'à qu'ils en eussent effectué le contenu 1. Il écrivit en même temps roi Charles le Chauve, le conjurant d'employer son autorité por faire rétablir Rothade dans son église, et de ne point l'empêcher se rendre à Rome pour y poursuivre son appel. Il lui dit, entre autr ces paroles aussi belles que vraies : Les priviléges de l'Églisen maine sont les remèdes de toute l'Église catholique. Oui, les pri viléges de Pierre sont des armes contre toutes les attaques des n chants, le boulevard et l'enseignement de tous les pentifes du & gneur, ainsi que de tous ceux qui sont élevés en puissance, m encore de tous ceux que ces mêmes puissances opprimeraient quelque manière .

Hinemar, après avoir retenu longtemps les lettres du Pape s les lire, envoya l'évêque de Beauvais à Rome pour demander confirmation du concile qui avait déposé Rothade, et en me temps pour prier le Pape de confirmer les priviléges de sa méte pole. Le Pape lui fit réponse qu'il s'étonnait que, pendant qu'il de mandait que le Saint-Siége confirmât ses priviléges, il faisait to ses efforts pour donner atteinte à ceux du Saint-Siége lui-même que pendant qu'il appelait l'Église romaine le port du salut, il pe sécutait ceux qui voulaient s'y réfugier; qu'il ne comprenait comment ceux qui ne faisaient point de cas des priviléges du Sain Siége, d'où les autres églises tiraient les leurs, osaient y reconpour en demander, ou user de ceux qu'ils en avaient reçus; qu'ils ordonne pour la seconde fois de laisser à Rothade la liberté de ve à Rome; et que, s'il l'oblige de lui écrire encore pour le même suj il punira la violation des saints canons par un jugement définité péremptoire 3.

Le Pape répondit dans le même sens aux autres évêques du cos cile de Soissons. Entre autres, il leur fait cette réflexion : Au pré judice des priviléges du Siége apostolique et souverain, par lesque

main. Ensuite

270 de l'èra c

ous demand

us prétexte

'était pas re

utres par les

maines so

Evangile ou

econnues et

appelant pre

ffet. Le Pape

a la place d

ites à Hinon

nce, nous r

andamneron

l'exemple d

iléges de not

cela de tor

Siège apos

tholique, so

hants. Ce qu

il n'arrivera

urez-vous rec

iustesse, ét

réques de Fra

autre les victi

Nous avons

Chauve touc

persister da

ura la liberté

ers la fin d'av

résentât pour

sposa d'une

exations qu'il

on appel 2. La

ajeure, suivar

uement l'affau

ontenus dans a as appelé, il n

aint-Siége, att

ures que les s

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Epist., 29. — <sup>2</sup> Ibid., 30. — <sup>3</sup> Ibid. 28.

[Liv. LVII. - Degr l faisait aux saini étaient reconn les entreprises in oeine d'excomm que, si l'on avi e qui avait occ cusateurs de Re on de sa lettre. sait à lui et à to messe, jusqu'à n même temps son autorité pai int l'empêcher i dit, entre autre es de l'Eglise no que. Oui, les pri attaques des n pontifes du S puissance, i opprimeraient

res du Pape su our demander le, et en ma ges de sa métro pendant qu'il de ges, il faisait tot Siège lui-même du salut, il per comprenait p viléges du Sain saient y recom t reçus; qu'il a liberté de ve ır le même suj ement définitife

évêques du 🕬 flexion: Au pr rain, par lesque

ous demandez que nous confirmions les priviléges de vos églises, prétextez les lois des empereurs pour soutenir que Rothade était pas recevable en son appel; mais, comme on la voit entre: utres par les paroles de saint Innocent et de saint Grégoire, les lois umaines sont nulles quand elles se trouvent en opposition avec Évangile ou les canons. Or, les appellations au Saint-Siége ont été connues et ordonnées par le concile de Sardique, et il suffit que appelant prétende avoir bonne cause, quand il ne l'aurait pas en fet. Le Pape se plaint ensuite de ce qu'on avait ordonné un évêque la place de Rothade, et ajoute les mêmes menaces qu'il avait iles à Hinemar ; puis il dit : Si vous continuez dans votre désobéisnce, nous relèverons Rothade de votre condamnation et nous vous adamnerons vous-mêmes en plein concile. Par la grâce de Dieu et l'exemple de nos pères, nous défendrons jusqu'à la mort les priiléges de notre Siége. Et vous-mêmes, vous devriez nous seconder n cela de tous vos vœux et de toutes vos forces; car les priviléges siège apostolique sont les remèdes et la défense de toute l'Église tholique, son plus ferme boulevard contre les assauts des méants. Ce qui arrive aujourd'hui à Rothade, comment savez-vous il n'arrivera pas demain à chacun d'entre vous? Et alors, à qui nez-vous recours 1? Ces réflexions, dont toute l'hiatoire démontre justesse, étaient d'autant plus frappantes à cette époque, que les réques de France se voyaient plus exposés à devenir d'un jour à autre les victimes des révolutions et des réactions politiques.

Nous avons encore d'autres lettres du pape saint Nicolas à Charles Chauve touchant cette affaire, et à Rothade même, qu'il exhorte persister dans son appel et à se rendre à Rome aussitôt qu'il ra la liberté d'y aller. Il en eut enfin la permission. Arrivé à Rome es la fin d'avril 864, il y attendit six mois sans que personne se résentat pour l'accuser. Alors il donna au Pape une requête où il 190sa d'une manière fort humble et fort touchante la suite des exations qu'il a souffertes et demande que le Pape prononce sur n appel <sup>2</sup>. La veille de Noël 864, le Pape, officiant à Sainte-Marieajeure, suivant la coutume, monta sur l'ambon et expliqua publiuement l'affaire de Rothade, rapportant sommairement les faits ntenus dans sa requête et soutenant que, quand même il n'aurait a appelé, il ne devait pas être déposé sans la participation du int-Siége, attendu que la cause des évêques est une des causes maures que les sacrés canons ont réservées au jugement du Pontife main. Ensuite, de l'avis des évêques, des prêtres, des diacres et

Epist., 32. - 2 Labbe, p. 785.

de toute l'assemblée, il déclara que Rothade, déposé au préjudice à son appell et contre lequel, depuis si longtemps qu'il était à Rome aucun aconsateur n'avait paru, devait être revêtu des ornement épiscopaux. Rothade les prit et protesta qu'il serait prêt à réponde à ses parties. Le Pape attendit encore jusqu'au 21 de junvier 865, et comme il ne se présenta personne contre Rothade, cet évêque donna publiquement au Pape un mémoire contenant sa justification, avec promesse de répondre à ses accusateurs toutes les fois qu'il s'en présenterait. Ce mémoire fut lu devant toute l'assemblée, pui on lut la sentence de sa restitution; après quoi, du consentement de tous, Rothade célébra lu messe solennellement. Le lendemain, le concile s'assembla; et Rothade, s'étant justifié, fut encore rétais dans son premier état et ronvoyé à son siège avec les lettres du Pape, à la charge de répondre devant le Saint-Siège à ses accusateurs, l'il était poursuivi de nouveau.

Dans la lettre que le Pape en écrivit à Hîncmar, il lui reprodu vivement et justement sa conduite peu loyale dans cette afaire depuis huit ans qu'il travaillait à déposer Rothade, il avait én d'en informer le Siège apostolique, auquel cependant cette cause et réservée, comme étant une cause majeure. Il lui remet devent la yeux que les priviléges du Saint-Siège exigeaient qu'on ne juge point Rothade sans sa participation, quand même cet évêque ne s' fût point porté pour appelant, puisque les saints canons ordonne qu'on s'adressera de toutes les parties de l'Église à ce Siége aposte lique pour en recevoir les jugements, desquels, comme dit sain Gélase, il n'est jamais permis d'appeler. Qu'il p'a qu'à choisi d deux choses l'une : ou de se soumettre à la décision du Saint-Sie en faveur de Rothade, ou de venir sans délai à Rome se rendre paris contre lui, après néanmoins qu'il aura été rétabli dans tous sesbier et honneurs. Que s'il n'accepte ni l'un ni l'autre de ces deux par tis, et que, selon sa coutume, il se rende réfractaire à ses ordres, il prive de toute dignité épiscopale, sans qu'il puisse espérer d'ême jamais rétabli t. 🐃

La lettre la plus considerable que le saint Pape Nicolas écidans cette occasion est celle que le saint Pape Nicolas écidans cette occasion est celle que le adressée à tous les évêques de Gaule. Nous croyons devoir la résumer avec d'autant plus de soin, qu'elle est plus mutilée et plus travestie dans Fleury, et même dan l'Histoire de l'église gallicane. En voici la suite et la substance.

Notre-Seigneur Jésus-Christ est le pasteur, l'évêque et le pontit de toutes les églises particulières, qui ne font qu'une Église unique,

Epist., 48, ali

ste de l'ère

il a lui-n

id, il l'a c

leurs suc

entifes. Ma

g ent, dar

100 ; et, qu

Pavoir la pr

inction des

ce que tou

ince, il y et

ères; ensui

érables, reç

soin de l'E

que rien n

as d'entre v

ous n'auriez

otre consent

ous affoger:

ombre des a

époser vos c

ue si vous n

saffaires ma

omme telles

oncile de Ci

ent 3 ? Si vo

onner conna

niverselle con

réques ne so

ettiez point

nique de Pier

vec le chef, si

es en disside

t-ce que le S

ent, pour ne

le de Sardiqu

ès-convenabl

rovinces au cl

Siège de Pie

oivent référe

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Labbe, p. 795.

u'il était à Rome, lu des ornement it prêt à répondre de junvier 865, hade, cet évêque nt sa justification, utes les fois qu'il l'assemblée, pui consentement de Le lendemain, l' fut encore rétail se lettres du Pipe s accusateurs, i'il

[Liv. LVII. - Diss

r, il lui reproche ans cette affaire! de, il avait évi it cette cause ét remet devent in qu'on ne juge cet évêque ne if anons ordone ce Siege aposto comme dit sain qu'à choisir d n du Saint-Sié e se rendre partie ns tous ses biens le ces deux par ses ordres, il se espérer d'étre

Nicolas écivit s les évêques de ant plus de sois, y, et même dans la substance.

que et le pontit Eglise unique,

ils lui-même créée et rachetée. Toutefois, avant de monter au id, il l'a conflée à ses apôtres, et, par eux, à nous, leurs héritiers leurs successeurs, qu'il a établis sur elle, pasteurs, évêques et entifes. Mais, comme dit saint Léon 1, entre les bienheureux apôtres, rent, dans une similitude d'honneur, un discernement de puisce; et, quoique l'élection de tous fût pareille, il a été donné à un Paroir la prééminence sur les autres. De cette forme est née la disaction des évêques ; et il a été pourvu, par une grande disposition, ce que tous ne s'attribuassent pas tout, mais que, dans chaque proince, il y cut quelqu'un dont la sentence fut la première entre ses dres; ensuite, que quelques-uns, établis dans les villes plus consiimbles, recussent une sollicitude plus étendue ; et que, par ceux-ci, soin de l'Église universelle confluât à la Chaire unique de Pierre, one rien ne fût jamais en dissidence avec son chef s. Si quelquess d'entre vous n'avaient pas méconnu ce que dit saint Léon, jamais ous n'auriez déposé, dépouillé, emprisonné l'évêque Rothade, sans ore consentement. Car n'est-ce pas vous attribuer tout, que de ous arroger les jugements des évêques, qui sont certainement du ombre des affaires majeures ? Vous paraît-il une petite chose de sposer vos collègues sans le consentement du Siège apostolique? ue si vous ne comptez pas les condamnations des évêques parmi safaires majeures, quelles sont donc les causes que vous regardez omme telles? Que penser des prêtres et des clercs inférieurs que le pacile de Chalcédoine, dans certains cas, renvoie à notre jugeent<sup>3</sup>? Si vous déposez si facilement les évêques, sans même en onner connaissance au Siége de Pierre, comment le soin de l'Église niverselle confluera-t-il par vous à ce Siége unique? Est-ce que les eques ne sont pas de l'Église universelle, pour que vous ne vous ettez point en peine d'informer de leur condamnation la Chaire nique de Pierre? Comment jamais rien ne sera-t-il en dissidence ec le chef, si, dans la condamnation des principaux membres, vous es en dissidence avec le chef, avec le Siége apostolique? Ou bien, t-ce que le Siége apostolique n'est pas le chef? C'est donc vaineent, pour ne pas parler d'une foule d'autres exemples, que le cone de Sardique a dit au pape Jules : C'est une chose excellente et ès-convenable que les pontifes du Seigneur réfèrent de toutes les ovinces au chef, c'est-à-dire au Siége de l'apôtre Pierre. Voilà que Siège de Pierre est appelé le chef, à qui les pontifes du Seigneur oivent référer de toutes les provinces. Mais vous, vous méprisez

Epist., 48, alids 14. — 2 Apud Labbe, Epist. 81. Apud Mansi et Ballerini.

tellement cette Chaire, que vous ne daignez rien lui référer, même des causes majeures, et que, sans daigner la consulter, vous concondamner un évêque, même lorsqu'il y appelle.

Car il est par trop absurde de dire, comme vous faites, que Rethade, après avoir appelé au Saint-Siége, ait changé de langage pour » soumettre de nouveau à votre jugement. Quand il l'aurait fait, vous deviez le redresser et lui apprendre qu'on n'appelle point d'un juge supérieur à un inférieur. Mais encore qu'it n'eût pas appelé au Saint-Siége, vous n'auriez dû en aucune manière déposer un évêque, sens notre participation, au préjudice de tant de décrétales de nos prédécesseurs que l'Église romaine conserve dans ses archives, et dans des monuments d'une antiquité authentique. Car, si c'est par le juge ment des Pontifes romains que les écrits des autres docteurs sont approuvés ou rejetés, combien plus doit-on respecter co qu'ils on écrit eux-mêmes pour décider sur la doctrine ou la discipline? Quel ques-uns de vous disent que ces décrétales ne sont point dans le Code des canons. Cependant, quand ils les trouvent favorables à leur intérêts, ils s'en servent sans distinction, et ne les rejettent que pour diminuer la puissance du Saint-Siége. Que s'il faut rejeter les décrétales des anciens Papes, parce qu'elles ne sont pas dans le Code de canons, il faut donc rejeter les écrits de saint Grégoire et des autres Pères, et même les Écritures Jaintes. Ensuite il prouve, par l'autorité de saint Léon et de saint Gélase, que l'on doit recevoir généralement toutes les décrétales des Papes.

L'abbé Fleury et le jésuite Longueval supposent que les décrétales, que le pape Nicolas soutient avec tant de chaleur, sont les fausses décrétales de la collection d'Isidore Mercator. Le ministre calviniste Blondel avoue, au contraire, et même démontre positivement, que les décrétales dont parle Nicolas Ier ne sont pas les fausses décrétales d'Isidore, mais les décrétales vraies des Papes précédents <sup>1</sup>. Et de fait, pour qui veut y regarder, la chose est claire de soi-même. Le Pape s'explique assez nettement. Les décrétales qu'il soutient sont celles que l'Église romaine conserve dans ses archives, et dans des monuments d'une antiquité non suspecte : ce sont ses paroles. Sa conduite ne le prouve pas moins. Et, dans cette lettre et dans la autres, c'est sur des décrétales authentiques qu'il s'appuie.

Le saint pape Nicolas continue dans sa lettre aux évêques de France: Une seule lettre du pape Léon à l'archevêque Anastase de Thessalonique suffit pour condamner la présemption de quelques uns d'entre vous, et pour vous apprendre que vous ne devez point

decider de les : Comm majeures et il n'y avait d'autant plu deviez atter aurait comm censure et disait saint puis près de vous ni rais mis quelque ne rien déce

Vous dite

majeures. N

grandes, que

lls y sont let les pasteurs clercs infériet vous attribet causes même pape Innoces supérieurs que les jeures? Mais, ordre que les juges d'autre quoi nous voiréservées.

Fleury dit i raison; d'où i sonnement du Siége; or, les les jugements quoi ce raison les églises doi c'est un article des évêques so pects, y comp

<sup>1</sup> Blondel, Pseudo-Isid. Proleg., c. 19.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Fl., l. 63, n.

ulter, vous cens faites, que Rele langage pour se l'aurait fait, vous point d'un juge appelé au Saintun évêque, sans es de nos prédénives, et dans des lest par le juge

s doctev is sont

ter co qu'ils ont

iv. LVII; - Desig

i référer, même

discipline ? Quelt point dans le avorables à leur jettent que pour ejeter les décrélans le Code de ire et des autres re, par l'autorité ir généralement

que les décrésont les fausses nistre calviniste esitivement, que usses décrételes édents <sup>1</sup>. Et de es soi-même. Le il soutient sost ces, et dans des

ppuie. ux évêques de 1e Anastase de on de quelques ne devez point

ses paroles. Sa

tre et dans la

décider de pareilles affaires sans nous consulter; car voici ses paroles: Comme il vous était libré de suspendre la décision des affaires
majeures et des causes plus difficiles, pour attendre notre sentence,
il n'y avait pour vous ni raison ni nécessité d'excéder vos pouvoirs;
d'autant plus que, si l'accusé méritait une peine de cette nature, vous
deviez attendre notre réponse à votre consultation. Lors même qu'il
aurait commis quelque chose de très-grave, il fallait attendre notre
censure et ne rien décerner avant de connaître notre avis. Ce que
disait saint Léon, nous pouvons de même le dire pour Rothade; depuis près de huit ans que son affaire vous occupe, il n'y avait pour
vous ni raison ni nécessité d'outre-passer vos pouvoirs. Eût-il commis quelque chose de très-grave, il fallait attendre notre censure et
ne rien décerner avant de connaître notre sentiment.

Vous dites que les jugements des évêques ne sont pas des causes majeures. Nous disons, au contraire, qu'elles sont d'autant plus gandes, que les évêques tiennent un rang plus élevé dans l'Église. ils y sont les premiers, ils en sont les colonnes, ils sont les chefs et les pasteurs du troupeau. Prétendez-vous que ce sont les affaires des deres inférieurs qui sont les plus grandes, pour nous les renvoyer, et vous attribuer à vous celles des évêques ? Mais il y a des cas où les causes même des clercs inférieurs doivent nous être déférées. Car le pape Innocent dit à Victrice de Rouen que les causes des clercs, tant supérieurs qu'inférieurs, doivent être jugées par les évêques de la même province, sans préjudice de l'Église romaine. Direz-vous qu'il n'y a que les affaires des métropolitains qui soient des causes majeures? Mais, comme l'observe saint Léon, ils ne sont pas d'un autre ordre que les évêques; et nous n'exigeons pas des témoins ou des juges d'autre qualité pour les uns que pour les autres. C'est pourquoi nous voulons que les causes des uns et des autres nous soient réservées.

Fleury dit à ce propos : Dans le fond, les évêques de France avaient raison; d'où il suit que le Pape avait tort. Examinons. Voici le raisonnement du Pape : Les causes majeures sont réservées au Saint-Siége; or, les jugements des évêques sont des causes majeures : donc les jugements des évêques doivent être réservés au Saint-Siége. En quoi ce raisonnement pèche-t-il? Que les causes majeures de toutes les églises doivent être rapportées au Pape, Fleury lui-même dit que c'est un article dont tout catholique conviendra 1; que les jugements des évêques soient des causes majeures, les théologiens les moins suspects, y compris l'équivoque docteur Dupin, en conviennent avec le

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Fl., l. 63, n. 11.

870 de l'èr

principal e

sentence di

obtenir jus fæude de

'an 866, et

terminée.

Hinemar

pour faire e

e concile, c

marquer sa

moignat qu

ce fut de rei

les évêques e

mimée de 1

ments que le

brasser ses d

dements du

'était à sa

a consomma

a terminer.

utorité souv

a ville de R

ouverain, Pi

Le Pape in

urtout de ce

rouvée par j

ause. Il leur

ouveau de s

Vulfade et ses

erme d'une a

opposition,

Dans cette

eproche à Hi

pièces mêmes

u Pape que

u concile de

nêmes du con

tait absent et

amnation ava

antôt accusate ain animal de

not, on y fit u

bon sens. Comment alors refuser an Pape sa conclusion: Done la jugements des évêques doivent être réservés au Saint-Siége! La évêques de France, ou plutôt de la province de Reims, avaient d'autant moins raison que, dans le fond, o'était leur cause, leur intérêta leur dignité que le Pape souten it contre eux-mêmes. Car s'il est une chose importante pour les évêques, et même pour toute l'Église, c'es que, dans les révolutions et les réactions politiques surtout, ils re soient pas exposés à devenir les victimes de quelques confrères contisans, yindicatifs ou prévenus.

Sachez donc, conclut enfin le Pape, que ce que vous avez attente contre notre frère Rothade avec une témérité coupable, lors même qu'il n'eût pas appelé, nous le cassons et l'armulons par l'autorité de Dieu, des apôtres Pierre et Paul, de tous nos prédécesseurs et de trois cent dix-huit Pères de Nicée, et nous rendons ledit Rothsdei son ancien grade, son ancienne dignité, son ancien honneur, per qu'il gouyerne librement son église, dont il a été expulsé à note insu. Que si quelqu'un osait murmurer, non pas tout haut, mais tou bas, que le Siége apostolique n'a pas le pouvoir de délier ce qui a # lié par les autres, outre qu'il est réfuté par la tradition, et mêmepe l'Égriture, il suffira de lui citer ces paroles de saint Gélase aux évêque de Dardanie: Nous ne voulons pas entièrement passer sous silege ce que toute l'Église sait par tout le monde, c'est que le Siége de l'apôtre saint Pierre a le droit de délier ce qui a été lié par les sentences de quelques pontifes que ce soit, attendu que ce Siége a le pouvoir de juger de toute l'Église. Enfin le saint pape Nicolas ordone de laisser jouir Rothade de sa première dignité, et même de lui pre ter à cet effet toutes sortes de secours, sous peine, aux réfractaire, d'être privés de la participation aux sacrements et de la communion des fidèles 1 and A est de act - Versammer experience politica mora

Le légat Arsène, dont il a été parlé plus haut, mit en exécution œ jugement du Pape et rétablit Rothade dans l'évêché de Soissons, qu'il gouverna tranquillement jusqu'à sa mort. Depuis son rétablissement, il assista à deux conciles : à celui de Soissons, de l'an 866, et à celui de Troyes, de l'année suivante.

Une autre affaire, qui ne fit pas plus d'honneur à Hincmar, occup le saint pape Nicolas. Les clercs que l'archevêque Ebbon de Reims avait ordonnés pendant les deux ans qu'il était rentré dans son siège, avaient été interdits de leurs fonctions par Hincmar, son successeu. Un concile de Soissons, malgré les remontrances de ces clercs, avait confirmé le jugement d'Hincmar en 853. Ces ecclésiastiques, dont le

<sup>1</sup> Jahbs, p. 797-804.

ILIV. LVII. - Desa clusion : Donc la Saint-Siège? La ims, avaient d'u use, leur intérête es. Car s'il est une toute l'Église, c'es es surtout, ils ne es confrères cour

vous avez attente pable, lors même s par l'autorité de décesseurs et de s ledit Rothade i n honneur, pour expulsé à note rt haut, mais tou délier ce qui aéé ion, et mêmene élase aux évêques sser sous silence e le Siège de l'alié par les sence Siége a le pou-Nicolas ordone nême de lui prê aux réfractaires, de la communion

t en exécution or ché de Soissons, uis son rétablis ons, de l'an 866,

Hincmar, occupa Ebbon de Reims dans son siège, son successeur. ces cleres, avail astiques, dont k

211 principal était le prêtre Vulfade, en appelèrent au Saint-Siège de la sentence du concile; mais, par les artifices d'Hinemar, ils ne purent obtenir justice, jusqu'à ce que le pape Nicolas, ayant découvert la faude de cet archevêque, indiqua un troisième concile à Soissons, 'an 866, et ordonna que leur cause y serait examinée de nouveau et terminée. end of the special stay of

Hinemar employa, dans ce nouveau concile, ses ruses ordinaires pour faire encore confirmer son premier jugement contre eux ; mais concile, qui s'en aperçut, prit un moyen terme, par lequel il crut morquer sa parfaite soumission au Saint-Siège, sans rien faire qui témoignat qu'on avait manqué d'équité à l'autre concile de Soissons : e fut de remettre l'entière décision de cetie affaire au Pape, auquel s évêques écrivirent, dans leur lettre synodale : Que ieur assemblée, mimée de l'esprit de Sa Sainteté, et n'ayant point d'autres centiments que les siens, se faisait un devoir d'exécuter ses décrets et d'emmsser ses décisions; qu'ainsi, comme elle avait jeté les premiers fondements du rétablissement des ecclésiastiques dont il était question, était à sa suprême sagesse qu'ils en remettaient le complément et consommation; qu'en employant leur travail à cette affaire, sans aterminer, leur intention était d'en attribuer toute la gloire à son utorité souveraine, comme autrefois Joab, ayant réduit à l'extrémité aville de Rabath, qu'il tenait assiégée, réserva au roi David, son ouverain, l'honneur de la prendre.

Le Pape ne fut point content de ces tergiversations des évêques, urtout de ce qu'ils ne lui avaient pas envoyé une relation exacte et rouvée par pièces justificatives, de tout ce qui s'était passé dans cette ause. Il leur en écrivit, aussi bien qu'à Hinemar, et leur ordonna de ouveau de s'assembler pour le même fait. Par provision, il rétablit ulfade et ses associés dans les fonctions de leurs ordres, et donna le eme d'une année à Hinemar pour fournir et poursuivre ses causes opposition, passé lequel il ne serait plus reçu.

Dans cette lettre et dans celle aux évêques, le saint pape Nicolas eproche à Hinémar plusieurs faussetés et supercheries, et cela sur les nèces mêmes qu'il en avait reçues. Par exemple, Hincmar avait écrit u Pape que Vulfade et les autres s'étaient présentés d'eux-mêmes u concile de Soissons; le Pape lui répond que, d'après les actes nèmes du concile, ils y furent amenés de force; il y a plus : Vulfade tait absent et malade; le jugement se fit avant l'examen, et la conamnation avant le jugement ; le métropolitain y paraît tantôtaccusé, <sup>antôt</sup> accusateur, tantôt juge, changeant de personnage comme cerain animal de couleur. Enfin, pour renfermer à peu près tout en un <sup>not</sup>, on y fit un crime aux i**nférieurs de leur o**béis**sance envers le**urs

supérieurs. Plus d'une fois vous demandâtes à mon prédécessen Léon la confirmation de votre concile; toujours il s'y refusa, par que nul légat n'y avait assisté, parce que vous n'en envoyiez pas le actes, parce que les clercs en avaient appelé au Saint-Siège. Il envoy un légat pour revoir la cause; vous éludâtes ses ordres par vos at fièes. Notre prédécesseur Benoît, de sainte mémoire, que vous comp tiez surprendre, vous répondit qu'il approuvait votre concile, ma avec cette clause: si tout y est comme vous dites dans vos lettres p dans ce que vous en avez fait connaître aux autres et à nous, vou vous êtes permis de supprimer cette clause capitale et d'y substitus des paroles de votre invention, quoique la lettre apostolique pronon cât anathème contre quiconque y donnerait atteinte.

Supplié par les mêmes clercs, nous n'avons pu garder le silence mais nous vous avons écrit pour vous engager à les recevoir en gran ou bien à faire revoir leur cause dans un concile d'archevêques d'évêques. Et voilà que vos lettres nous apprennent que ces mêms clercs y ont été jugés dignes de reprendre leur grade, et cela sa examen, sans discussion, sans accusateur, mais à une complète un nimité. Or, si ceux qui précédemment ont été déposés à l'unanimité sont toutefois innecents, nous ne voyons pas trop comment pourment l'être ceux qui les ont déposés. Vous ajoatez que, pour votre par vous n'avez jamais suspendu, jugé ni déposé ces mêmes frères, souscrit à leur expulsion, mais applaudi de grand cœur à leur ren tégration. C'est là contredire la vérité jusqu'au ridicule; car enfin qu'avez-vous donc poursuivi par vos lettres et vos députés auprèsi nos prédécesseurs, sinon que leur déposition fut confirmée sans es pérance de rétablissement? Au contraire, qu'avez-vous fait pour en Vous devriez avoir honte d'user de ces finesses en écrivant au Sain Siège. Car, dans toute votre lettre, vous ne dites pas un mot de déposition des clercs, pas un mot pour montrer combien elle était juste; tandis que vous auriez dû dire nettement que, pour avoir à ordonnés par Ebbon, ils ne méritaient aucunement de perdre le grade, d'autant plus que vous-même et vos confrères les évêque dans l'épitre synodale que vous avez envoyée au Siége apostolique vous professez qu'Ebbon, dans ce qu'on appelle sa condamnation tel quelle, n'a encourn que la seule colère du prince. Et de vrai, sur confession que l'on prétend qu'Ebbon a faite, nul ne peut être cam niquement condamné. Que si l'on a craint que l'injuste condamnati de ces clercs, une fois connue, n'en mit l'auteur en péril, et que soit pour cela qu'on ait gardé le silence, l'on a eu une pensée p propre à atteindre son but; car on obtient plus facilement le part par la sincérité que par d'artificieux subterfuges. L'affection que vo

ous voulid aire, nous vons à cost ques, main ége. Marc ns nuire surance sa Cette lettr cation et ossible qu'i périorité p manière d ement de l le plus cla Aussi bon rassurer I ecore à Vui èque de Boi s féliciter de ander de n ais de tém inemar, qui rec beaucou e s'excuser a Le concile uatrième d'o prit dès l'or ques qu'il av ette affaire. ttre synodal

870 de l'ère

En 866 se to trouvait im ar les propo mme nous l n de Lyon, t que ceux q rbulent, exc

icolas 3. Not

Labbe, p. 851

il s'y refusa, para en envoyiez pas la int-Siege. Il envon ordres par vos ari oire, que vous com votre concile, mai dans vos lettres. P tres et à nous, von ale et d'y substitue postolique pronon

nte. State

u garder le silence es recevoir en grace le d'archeveques e ent que ces même grade, et cela san une complète un osés à l'unanimité comment pourror e, pour votre par s mêmes frères, d coeur à leur réi ridicule; car enfir confirmée sans es vous fait pour en récrivant au Sain s pas un mot de mbien elle était i que, pour avoir à ent de perdre les frères les évêque

Siége apostolique condammation tel e. Et de vrai, sur ne peut être can uste condamnation en péril, et que eu une pensée pe cilement le pard affection que vo

n mon prédécesses sous connaissez pour vous ne vous donne pas lieu de craindre que ous voulions vous porter aucun préjudice, puisque, tout au conaire, nous avons toujours été avide de vous agrandir. Ce que nous ons à cœur, c'est que la cause d'Ebbon et l'affaire de ces ecciésiasques, maintenant choses passées, vous servent de leçon et non de inge. Marchant per la route royale, nous voulons leur être utiles ns nuire aucunement à Votre Sainteté; nous vous donnons cette surance sans la leur ôter 1.

Cette lettre nous paraît admirable de force et de douceur, de péation et de sagesse, de bonté et de conciliation. Il n'est guère ossible qu'une plus haute autorité réprimande et redresse avec une mériorité plus noble et plus paternelle. On doit remarquer surtout manière dont ce Pape caractérise et juge l'affaire d'Ebbon. Ce juement de l'homme le plus grand, le plus juste, le plus impartial le plus clairvoyant de son siècle, peut servir de règle à l'histoire. Aussi bon que grand et ferme, saint Nicolas ne se contenta point rassurer Hincmar sur les suites de toute cette affaire; il écrivit gore à Vulfade, qui, dans l'intervalle, avait été nommé archeaue de Bourges; il lui écrivit, ainsi qu'aux autres clercs, pour sféliciter de leur rétablissement qu'il ratifie, et pour leur recomander de ne pas se venger des injures qu'ils avaient souffertes, pais de témoigner la soumission et le respect qui lui étaient dus <sup>2</sup>. memar, qui dut être touché de ces procédés du Pape, lui répondit ec beaucoup d'humilité et de soumission, tâchant de se justifier ou s députés auprèsités s'excuser sur tous les reproches qui lui étaient faits.

le concile ordonné par le saint Père se tint à Troyes, le vingtnatrième d'octobre 867. On y suivit ponctuellement ses ordres; on prit dès l'origine la cause de l'archevêque Ebbon et des ecolésiasques qu'il avait ordonnés ; on fit un détail exact de tout le cours de tte affaire, et on en fit un rapport fidèle au Saint-Siége dans une tre synodale, qui ne parvint à Rome qu'après la mort du pape icolas <sup>3</sup>. Nous en verrons la suite sous le pontificat de son succes-

En 866 se termina une autre controverse dans laquelle Hincmar trouvait impliqué, la controverse sur la prédestination, soulevée r les propositions téméraires et hérétiques du moine Gothescale, mme nous l'avons vu par la lettre décisive de l'archevêque Amo a de Lyon, qui cite les propres paroles du novateur. Le malheur t que ceux qui, comme Hincmar, furent les plus opposés au moine rbulent, excédaient eux-mêmes en quelque chose, comme quand

Labbe, p. 851, Epist. 12. - 2 Ibid., p. 86, Epist. 14. - 3 Ibid., t. 8, p. 868.

ils ne voulaient point admettre une double prédestination : l'une des bons, à la grâce et à la glaire ; l'autre, des méchants, non au peché, mais à la peine ; ce qui occasionna un fâcheux intentende parmi les catholiques. Hinemar l'augmenta encore par son peu de loyauté. Ainsi, dans la préface d'un grand traité en trois livres, qu'il l'an 857, sur la prédestination, pour défendre ses quatre articles de Kiersy contre le décret du concile de Valence; qui les avait cendamnés, il prétend n'avoir eu jusque-là aucune connaissance de dix-neuf articles de Jean Scot, et n'avoir pu même en découvrir l'auteur; et cependant c'était lui-même, avec Pardule de Laon, qui avait excité Jean Scot à écrire. Enfin, il fait semblant de ne pas croire que ce décret soit effectivement du conçile de Valence; et dit que, les sachant à qui il répond, il adresse sa réponse au roi Charles, de qui il a reçu ces écrits. On voit dans ce procédé d'Hinemar, dit avec raison Fleury, plus d'artifice que de bonne foi.

En 859, après le concile de Savonnières, près de Toul, jil fit un se cond écrit sur la prédestination, où il commet encore plusieurs néprises, et où il s'aheurte toujours à ne vouloir pas ad. double prédestination, avec saint Fulgence et les autres Pères. Paus cet ouvrage, comme généralement dans tous les autres, Hineman fait paraître plus d'érudition que de jugement et de justesse d'espris La même année, suivant les annales rédigées par saint Prudence de Troyes, le pape Nicolas confirma et décida, selon la foi catholique touchant la grace, le libre arbitre, la vérité des deux prédestinations et le sang de Jésus-Christ, savoir : que ce sang est répandu pour tous les croyants 1. Vers l'an 858, Hincmar, étant au Hautvillers, fit averti par les religieux du monastère que Gothescale, renfermé che eux, était à l'extrémité. Il lui envoya une formule de foi qu'il devat souscrire pour recevoir l'absolution et le viatique; mais Gothescale la rejeta avec force et indignation. Hincmar, s'étant retiré, écrival aux moines que, si Gothescale se convertissait, ils le traitassent comme il leur avait dit de bouche, sinon qu'ils ne lui donnassent ni sacrements, ni sépulture ecclésiastique, appuyant cet ordre de plusieurs autorités des Pères. Gothescale refusa jusqu'à la fin de se retracter, et l'ordre d'Hinemar fut exécuté,

Comme nous n'avons pas la formule de foi en question, on me sait point au juste si le refus de Gothescale d'y souscrire tombait sur la condamnation du prédestinatianisme, ou sur certaines opinions particulières d'Hincmar, comme de ne vouloir admettre une double prédestination, ou bien l'expression de Déité trine, employée dans

es hymnes mait à tort, m soit des qui fait précéepar Luth pardée alors Pour deven Pères de l'Édées, plus d

actère. De son cô lernier:roi d el. gu'or ne air: et tel é Charles éta ntelligence a ils et trois fil France: Cha on père en 8 rie religieuse on père des uère de voca o d'Aquitair an 856, sur on frère, Pe nonastère, co Ce qui dist urent les cou montant la Lo hure, ils entr ans avoir ér nėmes, entrė illé et dévas háteaux ou i ivière, ils s'ét Givalde, qu'ils e Chauve, qu leterre, songe ont prises, di

lévasté, Chart

<sup>1</sup> Ann. Bert., 859.

<sup>1</sup> Bossuet, Vari

cetination : l'une, les hymnes de l'ère chre ceux mésentends par son peu de trois livres, qu'il les avait ces qui les avait ces qui les avait ces mécouvrir l'aude de Laon, qui le de Laon, qui le ce et dit que l

ar, dit avec mi-Coul, fil fit un so e plusieurs mes ad tre une res Pères. Dans utres, Hinemar ustesse d'esprit int Prudence de la foi catholique prédestinations t répandu pour Hautvillers, fit renfermé chez foi qu'il devan mais Gothescale t retire, écrivait s le traitassent i donnassent ni et ordre de plula fin de se re-

i Charles, de qui

puestion, on me ire tombait sur aines opiniona tre une double employée dans es hymnes de l'Église; car dans ce temps-là même Hinemar la blâmait à tort, et Gothescale la soutenait avec raison. Mais, quoi qu'i
n soit des derniers sentiments de Gothescale touchant la doctrine
mi fait prédestiner à Dieu le mal comme le bien, doctrine renouveée par Luther, Calvin et Jansénius, toujours est-il qu'elle a été regardée alors et toujours comme un horrible blasphème contre Dieu 1.
Pour devenir tout à fait un grand homme et prendre rang parmi les
ères de l'Église, il aurait fallu à Hinemar plus de justesse dans les
dées, plus de maturité dans l'érudition, plus de loyauté dans le caactère.

De son côté, Charles le Chauve, qu'on peut regarder comme le denier roi des Francs et le premier des Français, était un homme el, qu'or ne peut guère ni l'estimer ni le mépriser, ni l'aimer ni le lair; et tel était le roi, tel était le royaume.

Charles était de bonnes mœurs. Il vécut vingt-sept ans en bonne melligence avec sa première femme Hermentrude, dont il eut quatre ils et trois filles: Louis le Bègue, qui lui succéda comme roi de france; Charles, qui fut fait roi d'Aquitaine, mais qui mourut avec en père en 866; Lothaire le Boiteux, qui fut voué par son père à la re religieuse et qui mourut également en 866; enfin, Carloman, que en père destina de même à la vie monastique, quoiqu'il n'y eût uère de vocation. Un autre Charles, de leurs cousins, fils de Pepin, et d'Aquitaine, après s'être fait moine un peu malgré lui, fut élevé, lan 856, sur le siège de Mayence, où il se conduisit en bon évêque. Son frère, Pepin II, tantôt roi d'Aquitaine, tantôt prisonnier dans un monastère, continua d'avoir une vie aventureuse.

Ce qui distingue le plus tout le règne de Charles le Chauve, ce inent les courses des Danois ou Normands. Dans l'année 856, remontant la Loire jusqu'à plus de quatre-vingts lieues de son emboudure, ils entrent dans Orléans, le 48 avril, pillent la cité et se retirent ans avoir éprouvé aucun dommage. D'autres, ou peut-être les nêmes, entrèrent dans la Seine au milieu du mois d'août; et ayant pillé et dévasté sur l'une et l'autre rive les cités, les couvents, les châteaux ou maisons royales, jusqu'à une grande distance de la rivière, ils s'établirent enfin sur la Seine, dans un lieu nommé Sosse-bivalde, qu'ils fortifièrent, et où ils passèrent l'hiver sans que Charles e Chauve, qui mariait alors sa fille Judith au roi Éthelwolf d'Anterre, songeât à les attaquer. Les villes de Beauvais et de Meaux ont prises, dit un historien contemporain; le château de Melun est lévasté, Chartres est pris, Évreux ravagé, Bayeux et toutes les

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bossuet, Variat., 1. 15, n. 151.

[Liv. LVII. - Do 851

villes de cette contrée envahies; aucun hameau, aucun couvent ne reste intact; chacun prend la fuite; [rarement trouve-t-on quelqu'un qui ose dire: Arrêtez, résistez; combattez pour la patrie, pour ve enfants et le nom de votre race. C'est ainsi que, par leur lâcheté et leurs divisions, ils ruinent le royaume des Chrétiens, et qu'ils son réduits à racheter par des tributs ce qu'ils devaient défendre par les armes 1.

Les Normands profitent de cet inconcevable abandon, et, le 28 décembre 856, leurs vaisseaux, remontant la Seine, entrent à Paris et commencent à piller cette grande ville : ils mettent d'abord le feu à l'église de Saint-Pierre et à celle de Saint-Geneviève ; ensuite is pillent et brûlent successivement toutes les autres, à la réserve de Saint-Étienne, de Saint-Germain et de Saint-Denis, qu'on rachète de leurs mains par une somme considérable. Ils ressortent de cette ville, mais sans quitter les bords de la Seine. Ils avaient établi sur cette rivière, sur la Somme, sur l'Escaut, sur la Loire, sur la Garonne, et enfin ils fondèrent aussi, en 859, sur le Rhône, dans l'île de la Camargue, autant de colonies militaires, où ils se retiraient avec leurs vaisseaux, où ils déposaient leur butin, et d'où ils ressortaient pour porter leurs ravages jusqu'au cœur du royaume 2.

Lorsqu'ils entrèrent à Paris, le 28 décembre 856, ils trouvèrent cette ville entièrement vide: tous ses habitants, de même que les moines des nombreux couvents bâtis dans le voisinage, s'étaient enfuis à leur approche. Qui ne s'affligerait, s'écrie Aimoin, religieux de Saint-Germain-des-Prés, et contemporain, de voir l'armée mise en fuite avant que la bataille soit commencée, de la voir abattue avant le premier trait de flèche, renversée avant le choc des boucliers. Mais les Normands s'étaient aperçus, pendant leur séjour à Rouen, que les seigneurs du pays étaient lâches et timides dans le combst.

Un autre historien contemporain indique le théâtre des ravages des Normands, comme s'étendant de la mer Atlantique jusqu'à une ligne qui aurait passé par Paris, Orléans, Bourges et Clermont d'Auvergne. Ces quatre villes, en effet, furent prises et pillées par les Normands, sans qu'aucune troupe guerrière se présentât pour leur défense. Dans tout l'espace entre ces quatre villes et la mer, il ne restait, dit-il, pas une ville, pas un village ou un hameau, qui n'eût éprouvé à son tour l'effroyable barbarie des païens. Ils parcouraient ces provinces, d'abord à pied, car ils ignoraient encore l'usage de la cavalerie, mais plus tard à cheval, comme les nôtres; les stations de leurs vaisseaux étaient comme autant d'asiles pour leurs brigandages;

ils bâtiesaic villages, et leurs captifs tinuèrent pe

Charles le dre son roy peler à sa p Louis, occu versi ne pu fuites. Charl Le Pape, pr comme si la ques, de con Celui-ci appo assemblées, y eut à Kiers véques et de pour la réfor été imités pa vastées par d et humaines : dèrent aux és faire bien co étaient contr temps les évé frequentes as le brigandage prévoir, le ro des peines de avaient la con sources que d Ces négocia core, quand massacre de C raverser l'Eur Bataves, où le

èrent la désola

ir à un plus p

Au milieu d

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ermentar., abb. her. Pagi, 875, n. 6. - <sup>2</sup> Annal. Bertin., 857.

i Dom Bouquet 0. 79-96. — i Ar

ucun couventne e-t-on quelqu'un patrie, pour vos r leur lacheté et 18, et qu'ils sont nt défendre par

on, et, le 28 déntrent à Paris et d'abord le feu à lève; ensuite is à la réserve de qu'on rachète de sortent de cette vaient établi sur à Loire, sur la le Rhône, dans ils se retiraient d'où ils ressorpyaume 2.

même que les inage, s'étaient moin, religieux ir l'armée mise r abattue avant des boucliers. ejour à Rouen, ans le combat. re des ravages ue jusqu'à une lermont d'Aupillées par les ntat pour leur et la mer, il ne reau, qui n'eût s parcouraient e l'usage de la les stations de s brigandages;

857.

ils bâtissaient auprès des cabanes qui semblaient former de grands villages, et c'est là qu'ils attachaient à des chaînes les troupeaux de leurs captifs. Le même historien ajoute que ces dévastations continuèrent pendant près de trente ans 4.

Charles le Chauve ne montrant ni volonté ni capacité pour défendre son royaume, il fut question de le déposer comme inutile et d'apneler à sa place son frère Louis de Germanie. C'était en 856. Mais Louis, occupé contre les Slaves, qui lui firent éprouver quelques revers, ne put répondre, pour le moment, aux offres qui lui furent sites. Charles, de son côté, négocia avec les évêques et les seigneurs. Le Pape, probablement à la sollicitation du roi, écrivit aux premiers comme si la désolation du royaume était de leur faute. Les évêques, de concert avec les seigneurs, en rejetèrent la faute sur le roi: Celui-ci appela les seigneurs et les évêques successivement à quatre assemblées, où ils ne jugèrent point à propos de se rendre. Enfin, il y eut à Kiersy, au mois de février 857, une assemblée nationale d'éréques et de seigneurs, où Charles le Chauve publia un capitulaire pour la réforme du royaume. Les brigandages des Normands avaient été imités par bien des seigneurs ; toutes les provinces étaient dérastées par des ravisseurs qui méprisaient également les lois divines et humaines : le roi et l'assemblée nationale de Kiersy recommandèrent aux évêques et aux abbés d'instruire ces brigands et de leur aire bien comprendre que les rapines auxquelles ils se livraient étaient contraires à l'esprit de la religion. Ils invitèrent en même temps les évêques, les comtes et les commissaires du roi à tenir de fréquentes assemblées provinciales. Si enfin, malgré ces précautions, e brigandage venait à continuer, ce qu'on semblait pouvoir à peine révoir, le roi et l'assemblée menaçaient les brigands de les frapper des peines de l'excommunication; tellement le roi et les seigneurs avaient la conscience de leur nullité, tellement ils ne voyaient de ressources que dans les évêques et l'Église 3.

Ces négociations entre Charles et ses grands vassaux duraient encere, quand l'incendie de Paris, la prise de Tours et de Blois, le massacre de Chartres, où périt l'évêque Frotbald, en s'efforçant de taverser l'Eure à la nage, le pillage de Dorstadt et de toute l'île des Bataves, où les Danois ne trouvèrent aucune résistance, augmenterent la désolation et firent sentir aux Français la nécessité de recoutir à un plus puissant protecteur 4.

Au milieu de l'année 858, l'abbé Adalard de Saint-Bertin et le

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dom Bouquet, t. 7, p. 360. — <sup>2</sup> Capit. Baluz., t. 2, p. 77, 78. — <sup>3</sup> Ibid., t. 2, p. 79-96. — <sup>4</sup> Ann. Bert., 857.

comte Otton se rendirent, au nom des Francs occidentaux ou des Français, auprès de Louis le Germanique. Ils lui demandèrent, de l'annaliste de Fulde, de secourir, par sa présence, un peuple en danger et qui était dans un état d'angoisse. S'ils ne le voyaient arriver promptement et s'ils devaient renoncer à l'espoir qu'ils avaient mis en lui pour leur délivrance, ils seraient forcés de demander au païens, au péril de toute la chrétienté, ces secours qu'ils n'auraient pu obtenir de leurs seigneurs légitimes et orthodoxes. Ils attestaient qu'ils ne pouvaient supporter plus longtemps la tyrannie de Charles. Personne ne s'opposant aux païens du dehors, ou ne les couvrant de son bouclier, ceux-ci pillaient, tuaient, brûlaient, vendaient toutes les propriétés ; et le peu qu'ils avaient laissé aux Français, Charles le détruisait avec un mélange de ruse et de cruauté. Dans tout son peuple, il ne restait plus personne qui ajoutât aucune foi à ses promesses ou à ses serments, personne qui se flattât de trouver encore aucuse bonté en lui 4.

Louis résolut de se rendre aux vœux des sujets de Charles; et l'annaliste de Fulde assure, d'après le témoignage de tous les conseillers du roi, que ce ne fut ni par haine contre son frère, ni par ambition, mais seulement pour ne pas laisser périr l'empire de Charlemagne par l'incapacité et les vices d'un seul homme. H rassembla son armée à Worms; et, traversant l'Alsace, il s'avança jusqu'à Ponthion, où la plupart des grands du royaume vinrent à sa rencontre. Pendant ce temps, Charles le Chauve était campé près de l'île d'ûjs sel, que les Normands occupaient dans la Seine; mais il leur inspirait si peu de crainte, que ceux-ci remontaient sous ses yeux la rivière, entraient à Paris quand ils voulaient, menaçaient tous les couvents de la ville et du voisinage de l'incendie et du massacre de leurs religieux, et les forçaient à se racheter par de grosses rançons. Ils enlevèrent entre autres, sous les yeux du roi, son cousin Louis, abbé de Saint-Denis, petit-fils de Charlemagne; et comme ni le patrimoine de cet abbé ni son couvent n'étaient en état de payer la rançon énorme qu'exigeaient les brigands, Charles fit enlever les trésors de celles des églises qui étaient encore intactes ; et ceux-cine suffisant pas même, il demanda, pour le racheter, une contribution aux évêques, aux abbés et aux comtes de sa cour 3. Charles était encore à son camp d'Oissel, lorsque son fils Charles d'Aquitaine, et son neveu Pepin II, contre lequel il avait si longtemps combattu, arrivèrent ensemble auprès de lui. Abandonnés tous deux par les Aquitains, qui s'étaient déclarés pour Louis le Germanique, ils s'étaient

a sto de l'ècreconciliés veu de lui et des cours vasseux ou précédents gne, avait d'une factif des Bretone Louis de Le 20 du rener à sa retrèrent près

de paix; ma para, le 12 défiant des rangés en b troupes qu'i de Germanie France occie royales et de Louis, qu

que la fronti

volution che: assemblé un qu'avec-l'aid sure qu'il s'a enfin de la F il l'avait: gagn Au mois d de Charles le entre eux et l

putation de t portant les eq munication e royaume de a excommuniés avait personn que, pour la ter les évêque

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ann. Fuld., 858. — <sup>3</sup> Annal. Bert., 859. D. Bouq., t. 7, p. 351.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hist. Brit. a p. 668-673.

dentaux ou des emandèrent, dit n peuple en danvoyaient arriver l'ils avaient mis e demander aux qu'ils n'auraient ss. Ils attestaient nnie de Charles, ne les couvrant vendaient toutes nçais, Charles le ns tout aon peuà ses promesses

encore aucune

de Charles; et

le tous les conon frère, ni par mpire de Chare. H rassembla ça jusqu'à Ponà sa rencontre. s de l'île d'Oisais il leur inspises yeux la ricaient tous les lu massacre de rosses rancons. n cousin Louis. mme ni le patat de payer la enlever les tréet ceux-cine ne contribution 9. Charles était l'Aquitaine, et combattu, arréconciliés dans leur détresse, et Charles le Chauve promit à son neveu de lui donner, au moment où la paix serait rétablie, des comtés et des couvents en échange de la dignité royale. Le troisième des vassaux ou des rebelles de Charles, qui porteit, comme les deux précédents, le titre de roi, Hérispoé, fils de Nominoé, roi de Bretagne, avait été tué l'année précédente par son cousin Salomon, chef dune faction enhemie, après quoi Salomon avait été proclamé roi des Bretons 4.

Louis de Germanie était arrivé à Ponthion des le 1er septembre. Le 20 du même mois, Charles le Chauve partit d'Oissel pour marcher à sa rencontre. Les deux rois et les deux armées se rencontrèrent près de Brienne. Trois jours furent donnés à des négociations de paix; mais comme elles n'eurent aucun résultat, Charles se prépara, le 12 octobre, à en venir aux mains; puis, tout à coup, se défiant des soldats qui l'avaient suivi jusqu'alors, après les avoir rangés en bataille, il s'enfuit en Bourgogne, sans être poursuivi. Les troupes qu'il avait abandonnées passèrent alors dans le camp du roi de Germanie; et celui-ci parcourut en souverain la Neustrie ou la France occidentale; distribua des comtés, des abbayes, des villes royales et des fiets à ceux qui l'avaient invité 2.

Louis, qui avait licencié son armée d'outre-Rhin, apprit bientôt que la frontière orientale de sa monarchie était menacée par une révolution chez les Sorabes, et peu après que Charles le Chauve avait assemblé une nouvelle armée en Bourgogne, tant parmi ses sujets qu'avec l'aide de son neveu Lothaire. Charles s'approcha; et, à mesure qu'il s'avançait, Louis le Germanique reculait devant lui; il sortit enfin de la France occidentale, et il en reperdit la couronne comme il avait gagnée, sans livrer de bataille.

Au mois de mai 859, on tint un concile à Metz, du consentement de Charles le Chauve et de son neveu Lothaire; pour procurer la paix entre eux et le roi Louis. Le résultat fut d'envoyer à celui-ci une députation de trois archevêques et de six évêques, avec une instruction portant les conditions auxquelles ils devaient l'absoudre de l'excommunication qu'il avait encourue pour les excès commis dans le royaume de son frère, du moins pour avoir communiqué avec les excommuniés. Louis répondit aux chefs de la députation, que s'il les avait personnellement offensés, il les priait de lui pardonner; mais que, pour la question générale, il ne pouvait rien faire sans consulter les évêques de son royaume 3. Puis il envoya en Italie l'abbé de

x par les Aqui-

e, ils s'étaient

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hist. Brit. armor., p 51. — <sup>2</sup> Ann. Bert., 858. Annal. Fuld., 858.— <sup>3</sup> Labbe,

Fulde, pour se justifier sur le voyage qu'il avait fait en France, et faire approuver sa conduite par l'empereur Louis, son neveu, et par le pape saint Nicolas. L'abbé fut très-bien reçu, et rapporta au roi, son maître, des lettres favorables du Pape 1.

Peu après le concile de Metz, il s'en assembla un plus nombreux à Savonnières, près de Toul, pour rétablir la paix entre les princes, Trois d'entre eux y assistèrent, savoir : Charles le Chauve, roi de France ; Lothaire, roi de Lorraine, et son frère Charles, roi de Provence. Il s'y trouva des évêques de leurs trois royaumes. On y régla plusieurs affaires particulières. Ensuite le roi Charles le Chauve ptésenta au concile une requête contre Vénilon, archevêque de Sons. qui l'avait quitté pour embrasser le parti de Louis le Germanique; il disait dans cette requête : Vénilon était mon clerc, servant à ma chapelle, et m'avait fait serment de fidélité, quand je le fis ordonner archevêque de Sens. Lorsque je partageai le royaume avec mes frères. il promit, comme les autres évêques, avec serment, l'observation de partage. Ensuite, d'après sa propre élection et celles des autres évêques et des fidèles de notre royaume, qui exprimaient leur volonté et leur consentement par leurs acclamations, Vénilon, dans son propre diocèse, à l'église de Sainte-Croix d'Orléans, m'a consacté roi, selon la tradition ecclésiastique, en présence des autres archevêques et évêques; il m'a oint du saint-chrême, il m'a donné le diadème et le sceptre royal, et il m'a fait monter sur le trône. Après cette consécration, je ne devais être repoussé du trône ou supplanté par personne; du moins sans avoir été jugé et entendu par les évêques. par le ministère desquels j'ai été consacré roi. Ce sont eux qui sont nommés les trônes de la Divinité. Dieu repose sur eux, et par eux il rend ses jugements. Dans tous les temps, j'ai été prompt à me soumettre à leurs corrections paternelles, à leurs jugements castigatoires, et je le suis encore à présent.

Fleury s'étonne que Charles le Chauve tienne un langage si soumis, et que les évêques, par le conseil desquels, sans nul doute, cette requête fut présentée, paraissent s'attribuer le pouvoir de déposer les rois. L'étonnement de Fleury eût été beaucoup moindre s'il avait remarqué la charte constitutionnelle de 817, qui nous montre la royauté, chez les Francs, plus élective qu'héréditaire, et les rois tyrans ou oppresseurs, justiciables de l'assemblée générale de la nation. Quand on méconnaît ou que l'on néglige un monument aussi essentiel, il n'est pas étonnant que l'on méconnaisse le sens des faits et que l'on fausse 'histoire.

4 870 de l'

Après i juges les Rouen, H Sens fut reçu la l Tours, ch le roi Cha

Les lett des concil le German le 4 puin ditions de proqueme auraient a leurs biens adversaire

Cette ré
guerre civi
gère. La ré
rage pour e
pirates étai
elle avait p
chefs trois e
raure troi
cemment m
et qui faisais
aux exactie
put-il pas le
cinq mille l
qu'une part
du royaum

Ces négou l'année. Per continué le ment d'une vèrent inopi une vingtain furent occup moines, des échappèrent

<sup>4</sup> Annal. Fuld., 859.

<sup>1</sup> Labbe, p. (

iv EVII. — Detti it en: France, et on neveti; et par apporta au roi,

plus' nombreux ntre les princes. Chauve, roi de les, roi de Prones. On y régla le Chauve prévêque de Sens, Germanique; il vant à ma chads ordonner arvec mes frères. observation de lles des autres naient leur vonilon, dans son y m'a consacré s autres archea donné le diae trône. Après e ou supplanté par les évêques, rt eux qui sont x, et par eux il npt à me souments castiga-

gage si soumis, loute, cette rede déposer les indre s'il avait ous montre la et les rois tyle de la nation. nt aussi essendes faits et que Après avoir présenté sa requête, Charles le Chauve choisit pour juges les quatre archevêques, saint Remi de Lyon, Vénilon de Rouen, Hérard de Tours et saint Rodolfe de Bourges. Vénilon de Sens fut cité à comparaître devant eux trente jours après avoir reçu la lettre du concile. D'après le conseil de l'archevêque de Tours, chargé de lui porter cette lettre, Vénilon se réconcilia avec le roi Charles, sans être jugé par les évêques <sup>1</sup>.

Les lettres du Pape, les réprimandes des évêques et l'autorité des conciles réussirent enfin à réconcilier les trois princes, Louis le Germanique, Charles le Chanve et Lothaire. Ils eurent à Coblentz, le 4ª juin 860, une conférence dans laquelle ils convinrent des conditions de leur pacification; et, en même temps, ils promirent réciproquement une entière amnistie à tous ceux de leurs sujets qui auraient agi contre eux, s'engageant à leur conserver non-seulement leurs biens propres, mais jusqu'aux honneurs qu'ils tenaient de leurs adversaires 3.

Cette réconciliation améliora à peine le sort de la France. La guerre civile avait causé peu de ravages auprès de la guerre étrangère. La réconciliation des trois princes n'augmenta point leur courage pour combattre les Normands. Une nouvelle bande de ces pirates était entrée dans les Gaules par l'embouchure de la Somme; elle avait pillé Amiens et tous les lieux voisins. Charles offrit à ses chefs trois mille livres pesant d'argent, pour les engager à attaquer fautre troupe de Normands cantonnée sur la Seine, qui avait récemment massacré les évêques de Noyon, de Beauvais et de Bayeux, et qui faisait de fréquentes descentes à Paris. Il eut besoin de recourir aux exactions les plus cruelles pour lever cette somme, encore ne put-il pas la payer au temps convenu. Les Normands exigèrent alors cinq mille livres, au lieu de trois mille. Une des causes du retard fut qu'une partie considérable de cette contribution levée pour le rachat du royaume fut détournée pour subvenir aux fantaisies du roi 3.

Ces négociations et la levée de l'argent avaient consommé toute l'amée. Pendant ce temps, les Normands de l'île d'Oissel avaient continué leurs ravages autour de Paris, où ils entraient fréquemment d'une manière inattendue. Le matin du 28 mai 861, ils y arrivèrent inopinément et entourèrent le couvent de Saint-Germain, où une vingtaine de moines chantaient des psaumes. Toutes les portes furent occupées en même temps, toutes les issues fermées; mais les moines, descendant dans les puits, dans les égouts du monastère, échappèrent à toute recherche. Un seul d'entre eux qui s'était élancé

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Labbe, p. 679. Annal. Bert., 859. — <sup>2</sup> Annal. Bert., 860. — <sup>3</sup> Ibid.

1 870 de l'i

lards à sai

nitences c

donne ter

out comm

parties int

munication

précédents

per leurs

de les exoc

gent leurs

devoir à l'é

de la comm

mais il leur

fuseent, il a

courgen'il;

Les Norn

laissaient ni

ecarter par

trajets pour

figurait être

nombreuses

France; que

iusqu'à quar

et mettre à c

seigneur qui

tages : c'étai

dynastie de

d'honneurs e

es annales o

ou trois cents

le bataille. C

rain; deux c

nnée, entrèr

riotes avaient

ette grande

utre troupe

onsidérable,

ingt jours da

adies et mour

sur un cheval, fut tué en fuyant. Les Normands, irrités de ne plus trouver personne dans l'église où ils venaient d'entendre chanter, la saccagèrent et y mirent le feu. Cependant les moines, sortant alors de leurs cachettes, réussirent à l'éteindre avant que l'église fût entièrement consummée <sup>1</sup>.

Enfin les Danois, sortis de la Somme sous les ordres de leur du nommé Wéland, entrèrent dans la Seine avec une flotte de deux cents vaisseaux, et vinrent attaquer leurs compatriotes cantonnés à l'île d'Oissel. Geux-ci furent réduits aux dernières extrémités. La faim les contraignit d'offrir à leurs compatriotes de partager avec eux le butin. Six mille livres pesant d'argent, fruit du pillage de l'île de France, étaient rassemblées dans l'île d'Oissel. Elles furest abandonnées aux assiégants; après quoi les deux partis récondiés redescendirent ensemble la Seine comme pour quitter les Gauls. Mais trouvant ensente qu'il était trop tard pour se mettre en mer, ils remontèrent de nouveau, et prirent leurs quartiers sur toute l'étendue de son cours, depuis son embouchure jusqu'à Melun!

Gependant le long séjour que les Normands avaient déjà faiter France commençait à adoucir leur férocité primitive. Ils commencèrent à s'enrôler au service de certains seigneurs. A plusieurs reprises ils combattirent, sous les drapeaux de Salomon, le nonveur roi de Bretagne, Quelques-uns d'entre eux prétèrent aussi l'oreille aux exhortations des prêtres catholiques. Le duc Wéland entreautres, qui avait commandé les Normands de la Somme, se converit, en 862, avec toute sa famille, et fit à Charles le Chauve un serment de fidélité 3.

Pour arrêter quelque peu les incursions de ces Barbares, le roi Charles commençait à fortifier l'entrée des rivières. ¿Entre autres, if faisait fortifier un lieu nommé Pistes, sur la Seine, à l'embouchure de l'Andelle, où les Normands s'étaient retranchés quelque temps. À l'occasion de ces travaux, il tint, en 862, une assemblée nationale que l'on compte entre les conciles, et où il se trouva des évêques de quatre provinces. On y publia un capitulaire, en quatre grands articles, pour réprimer les pillages. D'abord le roitet les autres qui assistaient à cette assemblée reconnaissent que les calamités présentes, particulièrement les ravages des Normands, sont la juste punition de leurs péchés. Ensuite il est ordonné que chaque évêque dans son diocèse, les commissaires du roi dans leure départements, et les comtes dans leurs comtés, auront grand soin d'obliger, les pil-

The state of the s

ent la Seine j

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dom Bouq., t. 7, p. 851. Pagi, 861, n. 4. - <sup>2</sup> Annal. Bert., 861. - <sup>2</sup> Ibid. 862.

Liv. LVII. - De 855 ls, irrités de ne entendre chanter. moines, sortant vant que l'église 36 20 12 1.65 Signy

dres de leur duc

e flotte de deux riotes Cantonnés s extrémités. La de partager avec uit du pillage de sel. Elles furest partis récordiés nitter les Gaules. mettre en met. artiers sur toute squ'à Melun! ient déjà fait es ve. Ils commen-A plusieurs renon, le nonveau nt aussi l'oreille and entreautres, ne, se convertit, duve un serment

Barbares, le roi Entre autres, il à l'embouchure quelque temps. mblée nationale, des évêques de tatre grands ait: les autres qui calamités présont la juste puchaque évêque e départements, l'obliger les pil-

rt., 861. - 3 Ibid.,

A. M. M. 3 . 301.

lards à satisfaire selon les lois, et que les évêques imposeront les pénitences convenables à ceux qui seront conva neus de ce crime. On donne terme jusqu'à la Saint-Remi, 1er jour d'octobre, à ceux qui ont commis ces crimes publiquement, pour satisfaire à Dieu et aux parties intéressées, sous peine de saisie de tous les biens et d'excommunication. On renouvelle les peines portées par les capitulaires précédents ; on rend les seigneurs responsables des désordres commis per leurs vassaux et leurs domestiques, et on ordonne aux évêques de les excommunier jusqu'à ce qu'ils réparent le dommage et oblient leurs sujets à subir la pénitence. L'évêque qui ne fera pas son devoir à l'égard des seigneurs et des autres coupables sera retranché de la communion de ses confrères 1. Les règlements étaient bons, mais il leur manquait une chose, d'être exécutés. Pour qu'ils le sussent, il aurait fallu su roi Charles le Chauve plus de tête et de cœurq n'il nien avait.

Les Normands étaient si enhardis par leurs succès, qu'ils ne se hissaient ni arrêter par les estacades plantées dans les fleuves, ni écarter par les soldats. Ils ne craignaient point de faire de longs tajets pour surprendre les districts éloignés des rivières, où l'on se igurait être à l'abri de leurs attaques. Et ce n'étaient pas des armées nombreuses qui insultaient ainsi à la nation, au cœur même de la France; quelques centaines de Normands, à cheval, s'éloignaient jusqu'à quarante et cinquante lieues de leurs vaisseaux, pour piller et mettre à contribution les villes et les monastères. Il n'y avait qu'un seigneur qui leur tint tête et qui remportat sur eux quelques avanlages : c'était Robert le Fort, duc d'Anjou, tige de la troisième dynastie de France, et que Charles le Chauve comblait pour cela dhonneurs et de pouvoirs. Or, dans les plus grandes victoires que annales contemporaines nous racontent de Robert le Fort, deux n trois cents Normands, tout au plus, étaient restés sur le champ le bataille. Cinq cents Normands, en 865, pillèrent le pays charrain; deux cents Normands, au mois de septembre de la même nnée, entrèrent à Paris pour y enlever du vin, dont leurs companotes avaient besoin, et ils en ressortirent sans que les habitants de ette grande ville eussent osé les attaquer 2. Le 20 octobre, une utre troupe de Normands, qui probablement n'était guère plus onsidérable, s'emparèrent du couvent de Saint-Denis et y passèrent ingt jours dans les festins, après lesquels ils furent/frappés de maadies et moururent la plupart. En 866, d'autres Normands remonent la Seine jusqu'à Melun, tandis que deux corps de soldats fran-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Labbe, p. 755 et 776. Ann. Bert., 362. — <sup>2</sup>Ann. Bert., 865.

cais suivaient leur flotte de l'un et l'autre côté de la rivière; tout coup ils tombent sur le plus considérable des deux corps, le mettent en fuite sans combat, et regagnent leurs quartiers avec un immene batin. D'autres, partis des bords de la Loire, s'avancent à cheval iusqu'au Mans, au nombre de quatre cents environ. Robert le Fort. le plus vaillant capitaine de France, les attaque; mais il est tué dans le combat. Charles le Chauve, découragé par ces échecs, conclut avec les Normands le traité le plus honteux auquel la France se fit encore soumise. Il leur paya quatre mille livres pesant d'argent pour qu'ils cessassent leurs déprédations ; en même temps, il convint que tous les Français que les Normands avaient enlevés et réduits en eselavage, et qui depuis avaient trouvé moy n de s'échapper, ou lem seraient rendus, ou payeraient leur rançon au prix que leur matte voudrait y mettre. D'autre part, il promit de payer une composition pour chaque Normand qui aurait été tué par ses sujets. Pour rassembler ces quatre mille livres d'argent, il fallut recourir à des exe. tions extraordinaires 1. Telle était la situation déplorable de la France, situation qui ne cessera que par la conversion des Normanda au christianisme.

En Espagne', à Cordoue, sous la domination des Sarrasins, la persécution durait toujours. Un prêtre nommé Abundius, curé d'une paroisse dans la montagne voisine, fut engagé au martyre par l'av tifice des Musulmans. Reconnaissant que c'était la vocation divine, marcha content au sacrifice, où on le conduisait malgré lui. Interrogé par le cadi, il fit hardiment sa profession de foi et parla contre Mahomet et ses sectateurs. Aussitôt il fut mis à mort et son com exposé aux chiens, le 11 me de juillet 834. L'année suivante. 30me d'avril, trois martyrs souffrirent ensemble : Amator, jeux prêtre, qui était venu étudier à Cordoue; Pierre, moine; et Louis frère du diacre Paul, martyrisé en 851. Ils se réunirent tous tou pour faire ensemble profession de l'Évangile, et furent promptement exécutés. Les corps furent jetés dans le fleuve, d'où l'on en tr deux : Pierre, que l'on enterra à Pegna-Mellar, et Louis à Palme au diocèse d'Italique en Andalousie. Dans le même temps, un viei lard nommé Vitesind, qui avait eu le malheur d'apostasier, répart glorieusement sa faute. Étant exhorté à l'exercice de la fausse reli gion qu'il venait d'embrasser, il le refusa courageusement, et fi aussitôt mis à mort 3.

L'année suivante 856, Élie, prêtre de Lusitanie, déjà vieux, mis à mort avec deux jeunes moines, Paul et Isidore, le dix-septièm

sèrent dev esser la di etroite pris fit mettre to da corps. I Aciscle 1. Aure. so e martyre depuis tren était d'une rille, ce qui avaient ouï lienne, mai parent. H la u'elle faisa ensuite il la mitter le cl e qu'il vou etournée en uparavant, egrets et pa lle fréquent e cadi, à qu lésus-Christ ions, quoiqu if it mettre oi, il la fit a tête en bas villet, la me eurs jours pr Le prêtre s ivres, prit so Chrétiens qui aient-ils, ils esouffrent p esont point is Dieu que nous

870 de l'è

d'avril, et

li avait eu

privé, il s'é

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Labbe, 866. — <sup>2</sup> S. Euloge, Mémorial, 1. ?, c. 12, 13, 14. Bibl. PP., t. 15.

[Liv. LVII. - De 855 e la rivière ; tout à x.corps, le mettent avec un immense avancent à cheval n. Robert le Fort nais il est tué dans s échecs, conclut el la France se fit sant d'argent pour ps, il convint que s et réduits en eséchapper, ou leur ix que leur mattre er une composition sujets. Pour rasecourir à des exacdéplorable de la

des Sarrasins, la indius, curé d'un martyre par l'ar vocation divine. malgré lui. Interfoi et parla contre nort et son com nnée suivante. : Amator, jeune moine; et Louis, unirent tous troi ent promptemen d'où l'on en tin t Louis à Palme e temps, un viel apostasier, répar de la fausse reli eusement, et fi

ion des Normanda

déjà vieux, e, le dix-septièm

. Bibl. PP., t. 15.

d'avril, et le vingt-huitième de juin, Argymire, moine avancé en âge. avait eu une charge considérable à Cordoue; et, en ayant été privé, il s'était retiré dans un monastère. Quelques infidèles l'accuerent devant le cadi d'avoir traité Mahomet d'imposteur et de professer la divinité et la toute-puissance du Christ. Il fut mis dans une éroite prison ; et le cadi, ayant vainement essayé de le pervertir, le itmettre tout vivant sur le chevalet et percer d'une épée au travers du corps. Il fut enterré près de saint Parfait, dans l'église de Saint-Aciscle 1.

Aure, sœur de saint Adolphe et de saint Jean, qui avaient souffert emartyre au commencement du règne d'Abdérame, était religieuse depuis trente ans au monastère de Sainte-Marie de Cuteciar. Elle était d'une famille très-noble entre les Arabes de la province de Sérile, ce qui donna occasion à quelques-uns de ses parents, qui en vaient ouï parler, de venir la voir. La trouvant non-seulement Chréienne, mais religieuse, ils en avertirent le cadi, qui était aussi son arent. Il la fit venir, et, d'abord, il lui reprocha doucement la honte n'elle faisait à sa famille, par son changement de religion; mais asuite il la menaça des tourments et de la mort, pour l'obliger à uitter le christianisme. Aure céda pour l'heure et promit de faire equ'il voudrait ; le cadi, ou juge, la laissa en liberté ; mais étant etournée en sa maison, elle continua de faire profession, comme uparavant, de la religion chrétienne, s'efforçant d'effacer, par ses egrets et par ses larmes, le scandale qu'elle avait donné. Comme lle fréquentait hardiment les églises, les infidèles l'accusèrent devant ecadi, à qui elle répondit que jamais elle n'avait été séparée de ésus-Christ, et n'avait jamais adhéré un moment à leurs profanaions, quoiqu'elle eût eu la faiblesse de le promettre. Le juge, irrité, afit mettre en prison chargée de chaînes ; et, ayant reçu l'ordre du oi, il la fit exécuter le lendemain, suspendre son corps à un gibet, a tête en bas, et puis jeter dans le fleuve. C'était le dix-neuvième de uillet, la même année, 856. L'Église honore tous ces martyrs en eurs jours propres 2.

Le prêtre saint Euloge, qui nous en a conservé la mémoire en trois irres, prit soin aussi de les défendre contre les reproches de quelques arétiens qui ne voulaient pas les reconnaître pour martyrs. Car, diaient-ils, ils ne font point de miracles comme les anciens martyrs; ils esouffrent point diverses sortes de tourments; ceux qui les font mourir esontpointidolâtres, mais des Musulmans qui reconnaissent le même lieu que nous et détestent l'idolâtrie. Saint Euloge répond : Quant aux

S. Euloge. Mémorial, c. 15 et 16. - 1bid., 1. 2, c. 16.

miracles, ils ne sont pas nécessaires en tous les temps, comme ils l'étaient à la naissance de l'Église; et ce ne sont pas des marques infaillibles de sainteté. Les tourments ne sont point essentiels au martyre; c'est la mort et la persévérance jusqu'à la fin : on ne regarde point la lagueur du combat, mais la victoire. Quoique Mahomet n'ait point enseigné l'idolâtrie, il suffit aux Chrétiens, pour l'avoir en horreur, que ce soit un faux prophète et un de ces imposteurs prédits par les apôtres, et qu'il ait combattu la divinité de Jésus-Christ. Saint Euloge marque ici que les Chrétiens faisaient le signe de la croix et se recommandaient à Dieu, quand ils entendaient les crieurs des Masulmans appeler le peuple du haut des tours qui accompagnent les mosquées.

Parmi ces martyrs de Cordoue, nous en ayons vu plusieurs s'offri d'eux-mêmes aux persécuteurs. On en faisait une quatrième objection contre eux. Saint Euloge les justifie, dans son premier livre, par l'exemple de beaucoup d'autres plus anciens que l'Église honore comme metvrs, quoiqu'ils se soient présentés d'eux-mêmes. Cette réponse estpéremptoire: Fleury n'aurait pas dû la passer sous silence, pour dire que les réponses d'Euloge à cette objection sont faibles. Un saint des des niers temps, grand maître et juge compétent des vertus chrétiennes. saint François de Sales, pense comme saint Euloge, et trouve même olus héroïque la charité des martyrs qui se présentent d'eux-mêmes. Le bienheureux portier de la prison de Sébaste, dit-il, voyant l'un des quarante, qui étaient alors martyrisés, perdre le courage et la couronne du martyre, se mit en sa place, sans que personne le pour suivit, et fut ainsi le quarantième de ces glorieux et triomphants soldats de Notre-Seigneur. Saint Adauctus, voyant que l'on conduisat saint Félix au martyre : Et moi, dit-il sans être pressé de personne, je suis aussi bien Chrétien que celui-ci, adorant le même Sauyeur; puis, baisant saint Félix, s'achemina avec lui au martyre et eut la tête tranchée. Mille des anciens martyrs en firent de même; et, pouvant également éviter ou subir le martyre sans pécher, ils choisirent de le subir généreusement, plutôt que de l'éviter loisiblement. La ceux-ci donc le martyre fut un acte héroïque de la force et constance qu'un saint excès d'amour leur donna. Mais quand il est force d'enduret le martyre, ou renoncer à la foi, le martyre ne laisse pas d'être martyre et un excellent acte d'amour et de force; néanmoins jeue sais s'il faut le nommer acte héroïque, n'étant pas choisi par aucun excès d'amour, mais par le nécessité de la joi, qui, en ce cas le commande 1. Voilà ce que dit le saint et savant évêque de Genève. 01,

ceux des mon le firent poi sulté Dieu de comme man Il avait fit martyrs, de mier, nomn struit et ord Mosulman,

1 870 de l'ère

mier, nomn struit et ord Mosulman, sième, qui c tel excès, -q deux sur la sans connais et porter de a éclairé; qu trouvant, co sans vous le étant guéri de sa maisor alors violente quelques égl de la montag son frère l'a voir abandoi il l'eût embra mais prêtre. en prison. Il y trouve

quelque tempétroite amitié cadi, l'ayant personne. Pui jusqu'à trois i mena sur le signe de la crecorps exposés saint Euloge, corps, après a des cailloux te les jetaient char comme des rehonore, fut le

<sup>1</sup> Traité de l'amour de Dieu, l. 8, c. 9,

v. LVII. -- De 866 comme ils l'érques infaillibles martyre; det de point la lonmet n'ait point oir en horreur. sprédits par les hrist. Saint Eue la croix et se crieurs des Mn. compagnent les

lusieurs s'offrie

rième objection vre, parl'exem re comme meréponse estpé. e, pourdire que n saint des derus chrétiennes. et trouve même d'eux-mêmes. I, voyant l'un courage et la rsonne le pour iomphants soll'on conduisait. de personne, ême Sauveur; rtyre et eut la nême ; et, pou-, ils choisirent isiblement. In ce et constance est force d'enaisse pas d'être anmoins jean

oisi par aucun

en ce cas le

de Genève. Or,

cent des martyrs de Cordoue qui se présentèrent d'eux-mêmes, ne e firent point par une impétuosité naturelle, mais après aveir conculté Dieu dans la prière et la retraite. Aussi l'Église les honore-t-ello comme martyrs, eux et leur défenseur saint Euloge : https://doi.org/10.100/

Havait fini ses trois livres, lorsque souffrirent encore deux martyrs, dont il ajouta l'histoire à la fin de son apologie. Le presi mier, nommé Redrigue, était un prêtre né au bourg d'Égabre, in stuit et ordonné à Cordone. Il avait deux frères, dont l'un se fit Mesulman, co qui lui causait des disputes continuelles evec le troisième, qui était demeuré Chrétien. Une nuit leur querelle vint à un tel excès, que, Bodrigue ayant voulu les apaiser, ils se jetèrent tous deux sur lui-et le laissèrent pour mort. Comme il s'était mit au lit sans connaissance, le frère musulman le fit mettre sur un brancard et porter dans le voisinage, en disant : Voici mon frère, que Dieu a éclairé; quoiqu'il soit prêtre, il a embrassé notre religion, et se trouvant, comme vous voyez, à l'extrémité, il n'a pas voulu mouris sans vous le déclarer. Quelques jours après, le prêtre Rodrigue, étant guéri et apprenant ce qu'avait fait son frère l'apostat, se retira de sa maison de campagne dans un autre lieu. La persécution était alors violente à Cordone, en sorte que l'on abattit les cièchers de quelques églises. Saint Rodrigue ayant été obligé de sortir du fond de la montagne où il était caché, pour venir au marché de Cordone, son frère l'apostat le rencontra et le mena au cadi, l'accusant d'avoir abandonné la religion de Mahomet. Rodrigue nia que jamais l'ent embrassée, et déclara qu'il était non-seulement Chrétien, mais prêtre. Le cadi, ayant vainement essayé de l'ébranler, l'envoya en prison. A comment of the comment of the property of

il y trouva un nommé Salomon, qui, ayant apostasié pendant quelque temps, était revenu à l'Église. Ils furent bientôt unis d'une étroite amitié, et s'exerçaient ensemble au jeune et à la prière. Le cadi, l'ayant appris, les fit séparer, et défendit de les laisser voir à personne. Puis, après les avoir fait venir et les avoir exhortés encore jusqu'à trois fois, il les condamna à mort, par ordre du roi. On les mena sur le bord du fleuve ; ils se préparèrent au combat par le signe de la croix : saint Rodrigue fut exécuté le premier, et leurs corps exposés et jetés dans le fleuve, comme les autres. Le prêtre saint Euloge, ayant appris leur bienheureuse mort, vint voir les corps, après avoir célébré la messe, et vit des infidèles qui prenaient des cailloux teints du sang de ces martyrs, et, après les avoir lavés, les jetaient dans le fleuve, de peur que les Chrétiens ne les gardassent comme des reliques. Le jour de leur martyre et auquel l'Égiise les honore, fut le 13 me de mars 857.

Vers l'année 858, les réliques de quelques martyrs de Cordone farent appostées à Paris. On eut avis, au monastère de Saint-Germaindes-Prés, que le corps de saint Vincent, son premier patron, pourrait être facilement apporté de Valence en Espagne, à cause du triste état où cette ville avait été réduite par les Sarrasins. Deux moines de la maison, Usuard et Odilard, entreprirent le voyage par la permission de l'abbé Hilduin II et du rei Charles le Chauve; mais arrivés à Uzsè. ils apprirent que le corps de saint Vincent n'était plus à Valence. En effet, il en avait été enlevé dès l'an 855, par Andalde, moine de Conques, au diocèse de Rhodéz. Mais en revenant, il passa par 8a. ragosse, c'il raine Senior, averti que ce moine portait des reliques. les lui ôta: it enterrer dans sa cathédrale. Toutefois, il ne put savoir de que saint elles étaient, quoiqu'il pressat le moine Andalde, même par les tourments, de le déclarer; car il trompa en disant que c'était de saint Marin, martyr. Andalde, étant de retour à Conques sans reliques, fut traité de moine vagabond et se retira au monastère de Saint-Benoît de Castres, depuis érigé en cathédrale, où il fat bien reçu par l'abbé Gislebert. Il lui découvrit son aventure; mais enfin, par l'entremise de Salomon, comte de Cerdagne, il obliges l'évêque de Saragosse à rendre le corps de saint Vincent, qui fut apporté à Castres vers l'an 864. Aimoin, auteur contemporain, a écrit l'histoire de cette translation.

Cependant les deux moines de Saint-Germain furent trompés cc..nme les autres par le faux nom de saint Marin, et on leur disait que saint Vincent avait été porté de Valence à Bénévent. Désespérant donc d'avoir les reliques de leur saint patron, ils résolurent d'en apporter d'autres pour ne pas perdre leur voyage, et s'adressèrent à Sunifred, qui était, à Barcelone, le premier après le comte. Il leur parla de la persécution qui venait d'être exercée à Cordoue, sous le roi Abdérame, et particulièrement des martyrs Georges et Aurélius. Aussitôt les deux moines Usuard et Odilard conçurent un ardent désir d'avoir des reliques de ces martyrs, et déclarèrent à Athaulfe, évêque de Barcelone, et à Sunifred, qu'ils étaient résolus d'aller à Cordoue. Ceux-ci, effrayés de la proposition, en détournèrent les moines autant qu'il lour fut possible ; mais enfin, ils leur donnèrent des lettres, à la faveur desquelles ils obtinrent de Saul, évêque de Cordoue, et de Samson, abbé de Pilla-Mellar, le corps entier de saint Georges, moine et martyr, le corps de saint Aurélius. et le chef de sainte Sabigothe, son épouse, qui est nommée Natalie dans cette histoire, c'est-à-dire qu'elle avait un nom goth et un nom romain. Ils apportèrent en France ces reliques, qui, pendant le chemin, firent un grand nombre de miracles, et arrivèrent, le 20me d'oc-

1 870 de l'ès tobre 858; grande par main, de p voir son ro de la vérite le fait com du moine l monastère. Aimoin, saints, étai Saint-Gern martyrolog le Chauve. Saint-Denis d'Athènes. pagite au 3 mois; en qu de guide, et

de Vienne.

Adon étai naquit vers l frirent au mo monastique. abbés du pre depuis arche lents maîtres tare, le jeune de tous ses au la vertu, et l' vécu avec éd Le mérite de Prom, l'at cette abbaye des moines d dacquérir de dont l'usage ét dant l'envie qu rea d'en sortir ant à satisfaire mour pour le De Rome il rev icouvertes lit iv. LVH: - De 866. de Cordone fu-Saint-Germainpatron, pourrait ise du triste état ax moines de la ar la permission s arrivés à Uzsè: plus a Valence. lalde, moine de l passa par 8a. ait des reliques tefois, il ne put moine Andalde, oa en disant que tour à Conques tira au monasédrale, où il fut aventure; mais agne, il obligea

incent, qui fut

ontémporain, a

furent trompés t on leur disait vent. Désespéi, ils résolurent age, et s'adres après le comte. cée à Cordoue tyrs Georges et d concurent un t déclarèrent à étaient résolus on, en détour s enfin, ils leur nrent de Saul, lellar, le corps saint Aurélius ommée Natalie oth et un nom pendant le chent. le 20me d'oc-

tobre 858; au village d'Esmans, appartenant à l'abbaye, où la plus grande partie des moines s'étaient retirés avec le corps de saint Germain, de peur des Normands. Le roi Charles eut une grande joie de voir son royaume enrichi de ces reliques; toutefois, pour s'assurer de la vérité, il envoya à Cordoue un nommé Mancion, qui rapporta le fait comme les deux moines. Cette histoire fut écrite sur le récit du moine Usuard, par Aimoin, son confrère, qui vivait dans le même

Aimoin, de qui nous avons plusieurs histoires de translation de saints, était chargé d'enseigner les lettres dans son monastère de Saint-Germain-des-Prés. Son confrère Usuard est fameux par son martyrologe, qu'il composa vers ce temps-là et qu'il dédia à Charles le Chauve. Il n'y adopta pas le sentiment de l'abbé Hilduin de Saint-Denis, qui identifie saint Denis de Paris avec saint Denys d'Athènes. Usuard distingue les deux : il place saint Denys l'Aréopagite au 3mº d'octobre, et saint Denis de Paris au 9mº du même mois; en quoi il a suivi les anciens martyrologes qui lui ont servi de guide, et nommément ceux du vénérable Bède et de saint Adon de Vienne.

Adon était issu d'une ancienne noblesse au diocèse de Sens; il naquit vers l'an 800; et, dès sa plus tendre jeunesse, ses parents l'offirent au monastère de Ferrières, où il s'engagea depuis dans l'état monastique. Il eut l'avantage d'y être élevé sous la discipline de trois abbés du premier mérite : Sifulge, disciple d'Alcuin ; saint Aldric, depuis archevêque de Sens, et le célèbre Loup. A l'aide de si excellents maîtres et des heureuses dispositions qu'il avait reçues de la naure, le jeune Adon fit dans les lettres des progrèsqui le distinguaient de tous ses autres condisciples. Il n'en fit pas de moins grands dans a vertu, et l'un de ses abbés lui rend témoignage qu'il avait toujours vécu avec édification dans le clottre.

Le mérite d'Adon ayant déjà fait quelque éclat, Marcuard, abbé de Prom, l'attira près de lui. Il y avait alors une étroite liaison entre ette abbaye et celle de Ferrières ; et il était assez ordinaire de voir les moines de l'une passer dans l'autre. Adon eut par là le moyen lacquérir de nouvelles connaissances et d'apprendre le tudesque, iont l'usage était alors fort utile, pour ne pas dire nécessaire. Cepenlant l'envie que certains moines de Prom conçurent contre lui l'oblira d'en sortir; il alla à Rome, où il passa près de cinq ans entiers, ant à satisfaire sa piété en visitant les lieux saints, qu'à contenter son mour pour les lettres en s'instruisant des sciences ecclésiastiques. le Rome il revint en France, en passant par Ravenne, où il fit des decouvertes littéraires qui lui servirent à composer son martyrologe.

Ayant trouvé à Lyon des gens de lettres à son goût, il s'y arrêta pour profiter de leur savoir. Adon ne tarda point à être connu é maint Remi, archevêque de cette ville, qui, almant les personues de mérite, conçut aussitôt le dessein de le retenir dans son diocèse. Hen écrivit, conjointement avec Ebbon, évêque de Grenoble, à Loup, abbé de Férrières. Loup, en qualité de supériour, et Vénilon, archevêque de Sens, accordèrent les permissions requises. En conséquence, saint Remi confia à Adon le soin de l'église de Saint-Romain, où il le fin

Au bont de quelques années, Agilmar, archevêque de Vienne, étant mort, Remi et Ebbon proposèrent Adon pour remplir sa plac. Le clergé et le peuple goûtèrent cette proposition et s'accordèrent i élire Adon pour leur pasteur. Cependant quelques envieux tentères de traverser son élection, sous prétexte que c'était un moine vagbond. Son abbé, Loup de Ferrières, à qui l'on en écrivit, lui ayan rendu le plus honorable témoignage, il fut ordonné archevêque de Vienne au mois d'août ou de septembre 860. Saint Adon méris l'estime et la confiance du pape saint Nicolas, qui lui écrivit phisieurs lettres et semble même l'avoir établi son vicaire dans la Gaules, pour y veiller au maintien du bon ordre dans toutes les égliss.

Dès avant son épiscopat, il avait composé le martyrologe qui por son nom; il y a mis à la tête un ancien martyrologe romain mi avait trouvé à Ravenne et qui lui servit beaucoup pour assigner au fêtes les jours qui leur conviennent. Il commence le sien par la velle de Noël, comme Usuard et presque tous les anciens ; il n'y a lais aucun jour vide, et l'on y voit plusieurs saints de l'Ancien Testames avec la plupart des vigiles des grandes fêtes et les octaves qui étain alors établies dans l'Église. Il est le premier qui ait inséré dans liste des létes pendant le cours de l'année celle de la Toussaint of marque au jour que nous la célébrons encore ; il ne fait qu'y donn le simple nom de la sainte Vierge et de même ceux des apôtres, de hommes apostoliques et de quelques autres saints du premier orb parce qu'il en traite à part dans un autre martyrologe particule qu'il a placé à la tête du martyrologe général. Nous avons encord saint Adon une Chronique ou Abrégé de l'histoire universelle, qu commence à la création du monde et conduit jusqu'en 874, c'estdire jusqu'au règne des enfants de l'empereur Lothaire et au post ficat d'Adrien II. On y a ajouté depuis ce qui s'est passé jusqu'en 879 mais cette addition est ancienne, puisque Mabillon l'a trouvée da des manuscrits de plus de cinq cents ans, écrite de la même ma que la chronique 1.

d'origine prom et y pation. A connaissan plus partic secrets, et toutes sorte sances le pode son sièce dont il tira communique Wandalbert protection de

quelle arder

les bonnes é

il concut un

tendait la m

fut connu de

à 870 de l'é

thaire, son fi C'est enco férentes mes plus convens de la religio sont en vers tres genres. I poëmes qui s reur Lothaire que les mois chaque jour. y en a un qu Christ de lui : saints mention l'honneur de t gie de tous les travaux cham l'air. Il parle d était en usage pandait ensuit ver la douceur

douze mois de la durée, dans

<sup>1</sup> Cellier, Hist. litt. de France.

Un savant ami de saint Adon était le moine Wandalbert, Allemand d'origine et né vers 813; n entra dès sa jeunesse au monastère de Prom et y embrassa la vie religieuse. L'étude fut sa principale occupation. A l'aide d'un esprit vif et pénétrant, il acquit une grande connaissance des sciences divines et des lettres humaines. Il étudia plus particullèrement la poétique, dont il possédait à fend tous les secrets, et dont il fit usage pour composer des présies en presque tortes sortes de vers. Le désir de se perfectionner dans ces connaissances le porta à rechercher des relations avec tous les savants hommes de son sièc let Il se dia principalement avec le docte Florus de Lyon, dont il tira beaucoup de secours, tant pour les lumières qu'il lui communiqua, que pour les bons livres qu'il eut soin de lui envoyer. Wandalbert fot chargé d'enseigner dans son monastère. Voyant la protection que les princes régnants accordaient aux lettres et avec quelle ardeur on se portait à les cultiver, il se réjouissait de ce que les bonnes études avaient pris dans les Gaules la place de l'ignorance ; il conçut une si haute estime de la littérature de son siècle, qu'il prétendait la mettre de pair avec celle des bons siècles de l'antiquité; il fut connu de l'empereur Louis le Débonnaire et de l'empereur Lothaire, son fils, auquel il dédia son principal ouvrage.

Cest encore un martyrologe, mais un martyrologe en vers de différentes mesures. Le corps de l'ouvrage est en vers héroïques, comme plus convenables pour représenter les actions vertueuses des héros de la religion chrétienne. Les pièces qui précèdent ou qui suivent sent en vers asclépiades, pentamètres, tétramètres et de divers autres genres. Il commence à janvier et finit par décembre. Des six peemes qui suivent la préface, il y en a un où il s'adresse à l'empereur Lothaire ; c'est un éloge de ce prince. Dans le sixième, il marque les mois de l'année, combien chacun a de jours, et les heures de chaque jour. Des quatre poëmes qui sont après le martyrologe, il yen a un qui en est comme la conclusion; il y demande à Jésus-Christ de lui accorder le pardon de ses fautes par l'intercession des sints mentionnés dans son ouvrage. Le second est une hymne en l'honneur de tous les saints. Il donne, dans le troisième, l'étymolôgie de tous les mois, l'explication des signes du zodiaque, et traite des tavaux champêtres particuliers à chaque mois et des propriétés de l'air. Il parle de la vendange sur le mois d'octobre, et remarque qu'on était en usage de faire cuire à petit feu du vin nouveau, dont on répandait ensuite l'écume sur tout le vin pour le clarifier et lui conserver la douceur. Le quatrième poëme est une horfoge solaire pour les douze mois de l'année, où il fait voir que les jours sont égaux, pour la durée, dans janvier et décembre, février et novembre, mars et oc-

Liv. LVII. — De ti, coût, il s'y arrêta les personnes de son diocèse. Her able, à Loup, able tilon, archevêquenséquence, sain nain, où il le fiza. eque de Vienne, remplir sa plac, t s'accordèrent i envieux tentères

t un moine vagaécrivit, lui ayan té archevêque de aint Adon mera ti lui écrivit plavicaire dans la toutes les égliss, yrologe qui pou oge romain qui pour assigner au e sien par la veille

ctaves qui étaien nit inséré dans la a Toussaint, qu'i fait qu'y donne des apôtres, de lu premier erde rologe particulie s avons encored universelle, qu'

ns; il n'y a laise

ncien Testament

u'en 874, c'est naire et au pont ssé jusqu'en 879 l'a trouvée dan le la même mai tobre, avril et septembre, mai et août, juin et juillet. Ce principe posé, il donne des règles pour connaître les heures du jour, en chaque mois, par la grandeur ou la petitesse de l'ombre des corps exposés au soleil. Il avertit toutefois que ces règles ne peuvent être, à tous égards, les mêmes dans tous les pays, parce que les ombres sont moins grandes dans les pays méridionaux que dans les septentrionaux, et ainsi à proportion des autres plus proches ou plus éloignés du soleil. On sent qu'il en a beaucoup coûté à l'auteur pour mettre en vers des matières qui en sont si peu susceptibles; mais il avait du talent pour la poésie et le don de répandre dans ses vers des agréments et des aménités. On en trouvera des preuves dans le poème où il fait la description des travaux de la campagne en chaque saison, des beautés du printemps, du chant des oiseaus, des plaisirs de la chasse et de la pêche, de la récolte des fruits de la terre 4.

Un autre contemporain de Wandelbert, d'Usuard et de saint Adon se distingua dans la littérature : ce fut l'Alsacien Otfrid. Il se retin, dès sa jeunesse, dans le monastère de Weissembourg et y embrass la vie monastique, comme faisaient à peu près tous les amis de sciences et des lettres dans ces siècles. De Weissembourg il passai Fulde, où il prit quelque temps les leçons du célèbre Raban Mau. Comme il avait un génie heureux et qu'il était naturellement éloquent, il se rendit très-habile dans la littérature tant sacrée que profane. De retour dans son monastère, il fut élevé aû sacerdoce chargé de l'enseignement. Il en remplit si bien les fonctions, qu'il trouva encore du temps pour composer plusieurs ouvrages qui ou fait passer son nom à la postérité. Il s'acquit ainsi dès son temps he réputation d'un des plus savants hommes de son siècle et les titres de philosophe, de rhéteur, de poëte, de théologien.

Un des principaux objets de l'étude d'Otfrid fut de décrassere d'enrichir la langue de son pays, qui était le théot aque ou tudesque, autrement la langue des Francs, qu'il appelle aussi, pour cette raison, la langue francisque. Il mit tout en œuvre pour l'exécution de cedesein, qui lui coûta beaucoup de travail. Pour y réussir, il achevals grammaire tudesque commencée par Charlemagne. De plus, il se proposa de mettre en vers théotisques rimés les plus beaux endroits de l'Évangile: ce que personne n'avait encore entrepris avant lui. Comme ces productions de sa muse pouvaient se chanter, elles se répandirent plus aisément dans le public et contribuèrent à y faint tomber les chansons profanes: ce que notre poète avait aussi en vue

en y travais maternelle, ou à peu p cèrent au n de traduire si Otfrid n' desques, di d'autres mo qu'on y trav

Sa traduc

se contente

évangélistes et quoiqu'il ou'il fait un qu'à son asc et fait voir terre. Il y a et une à la ! seconde à Li évêque de C de Saint-Gal en prose lat Otfrid donne vait que Juv tiens avaien Christ; il cri nelle. Il y fu de piété, ent ne pouvant dèrent qu'oi tirées des pa

> En Espagn aencourager doue, finit p Tolède, étam hui succéder, voisinage. M sacré, et on deux mois à encourage tai

<sup>1</sup> D'Acheri, Spivileg., t. 5, p. 305.

<sup>1</sup> Cellier, t. 11

llet. Ce principares du jour, ca ombre des corpares des corpares dans les septemproches ou plus coûté à l'auteur eu susceptibles; épandre dans les vera des preuves de la campagne nant des oiseaux, te des fruits de la

l et de saint Adontfrid. Il se retin, arg et y embrasa ous les amis de abourg il passai ore Raban Mauraturellement élet sacrée que proaû sacerdoce des fonctions, qu'il privrages qui ou dès son temps la cele et les titres de

de décrasseré que ou tudesque, pour cette raison, cution de codes assir, il acheva le . De plus, il se beaux endrois repris avant lui chanter, elles se buèrent à y faire, vait aussi en vue

en y travaillant. Le soin qu'il prit de cultiver de la sorte sa langue maternelle, inspira à ses compatriotes une noble émulation. Dès lors, ou à peu près, on vit paraître quolques autres poëtes, qui s'exercèrent au même genre de littérature. Quelques autres entreprirent de traduire dans la même langue les diverses prières de l'Église. Et si Offrid n'est pas lui-même l'auteur des traductions, en vers tudesques, du Symbole des Apôtres, de celui de saint Athanase et d'autres monuments, il est au moins constant que ce fut à son exemple qu'on y travaille.

Sa traduction de l'Évangile en vers rimés est en cinq livres. Il ne se contente pas de traduire et de paraphraser le texte des quatre évangélistes, il y joint encore des réflexions morales et historiques ; et quoiqu'il ne choisisse que les plus beaux endroits, il les lie si bien, qu'il fait une histoire suivie de Jésus-Christ, depuis sa naissance jusqu'à son ascension dans le ciel. Ensuite il décrit le jugement dernier, et fait voir la différence du royaume des cieux d'avec celui de la terre. Il y a quatre épitres dédicatoires, trois à la tête de l'ouvrage et une à la fin. La première est adressée à Louis de Germanie; la seconde à Luitbert, archevêque de Mayence; la troisième à Salomon, évêque de Constance ; la quatrième à Harmut et Wérembert, moines de Saint-Gall. Elles sont toutes en vers, excepté la seconde, qui est en prose latine. Dans l'épître dédicatoire à l'archevêque Luitbert, Otfrid donne les motifs qui l'ont porté à cette sorte d'ouvrage. Il savait que Juvencus, Arator, Prudence et quelques autres poëtes chrétiens avaient mis en vers latins les actions miraculeuses de Jésus-Christ; il crut qu'il devait en faire de même dans sa langue maternelle. Il y fut encore engagé par les instances de quelques personnes de piété, entre autres d'une illustre matrone nommée Judith, qui, ne pouvant supporter les mauvaises chansons tudesques, se persuadèrent qu'on les ferait tomber en leur en substituant qui fussent tirées des paroles de l'Évangile.4.

En Espagne, le prêtre saint Euloge, après avoir employé ses talents à encourager, à défendre et à nous faire connaître les martyrs de Cordoue, finit par en augmenter le nombre. L'archevêque Vistremir de Tolède, étant mort le dernier jour de l'année 858, Euloge fut élu pour lui succéder, par le suffrage de tous les évêques de la province et du voisinage. Mais il y eut quelque obstacle qui empêcha qu'il ne fût sacré, et on en élut un autre de son vivant, quoiqu'il ne survécût pas deux mois à son élection; car il souffrit le martyre, après y en avoir encourage tant d'autres. Une fille nommée Léocritie, d'une famille

<sup>1</sup> Cellier, t. 19. Hist. litt. de France, t. 5.

noble de Musulmans, avait été instruite dès l'enfance dans la religion chréticane par une de ses parentes, qui la fit même baptiser. Ses père et sa mère, s'en étant aperçus, la ma itraitaient et la fouettaien jour et muit pour la faire renoncer à la foi. Elle fit committre son été à saint Euloge et à sa sœur Amalone, témoignant qu'elle désiral aller en quelque lieu où elle pût en liberté exercer sa religion.

Saint Euloge lui procura secrètement les moyens de sortir de chez ses parents, à qui elle donna le change, feignant de céder leur volonté, jusqu'à parler contre la religion chrétienne. Elle me para comme si elle ent pensé au ma riage; et, sous prétexte d'alfera une noce, elle sortit et courut chez saint Euloge et sa sœur, qui he requrent à bras ouverts et la cachèrent chez des amis fidèles. Le pète et la mère, au désespoir, remuèrent ciel et terre pour la trouver; et, par l'autorité du cadi, firent emprisonner et fouetter plusieurs Chrétiens, même des religieuses et des prêtres. Saint Euloge, sans s'émouvoir, faisait souvent changer de retraite à Léocritie, et passait les nuits en prières pour elle, prosterné dans l'église de Saint-Zoile. Elle, de son côté, jeunait et veillait, couch ait sur la cendre et converte d'un cilice.

Une nuit, étant venue voir saint Euloge et sa sœur, elle ne pa retourner, parce que la personne qui devait l'accompagner vint tro tard et qu'il était déjà jour. Le cadi, en étant averti, envoya des soldats entourer la maison, d'où ils tirèrent Léocritie avec Euloge, et les amenèrent en sa présence. Il demanda à Euloge pourquoi i tenait cette fille chez lui. Le saint répondit que les prêtres ne pouvaient refuser l'instruction à ceux qui la demandaient. Le cadi le menaça de le faire mourir à coups de verges ; mais saint Euloge répondit que k glaive était un moyen plus sûr, et commença à parfer hautement contre leur faux prophète et leur fausse religion. On le mena aussité au palais devant le conseil. Un des conseillers, qui le connaissait particulièrement, lui dit : Si des ignorants se précipitent malheureusement à la mort, un homme savant et vertueux comme toi ne doit pas imiter leur folie. Crois-moi, je te prie, dis seulement un motà présent, puisqu'il le faut ; tu reprendras ensuite ta religion, et nous promettons de ne te point rechercher. Saint Euloge lui dit en souriant : Ah! si tu pouvais connaître les récompenses qui attendent ceux qui conservent notre foi, tu renoncerais à ta dignité temporelle. Il commença aiors à leur proposer hardiment les vérités de l'Évangile: mais, pour ne pas l'écouter, ils le condamnèrent aussitôt à perde la tête.

Comme on le menait au supplice, un des eunuques du roi lui donna un soufflet. Il tendit l'autre joue, et en souffrit patiemment un

second. Of étendit les et présent heures apr Saint-Zoille et jetée du Genès-demartyre. I depuis, if i la dominat

En Orier

etat qu'en

1 270 de 1'è

se déclara contures dansi à tour par son pre Moustain-B successeur déposé et t le 22 juin a cruels, abai C'étaient le qui les faissa

Cependan les principa l'an 847 à 1 tioche, de l' Après trois Étienne V, placé par T tint ce siège ordonné l'a

En Bulgar deux pour tinople, afin Bogoris, roi de Populoni rÉvangile et tinés pour C

<sup>1</sup> Acta SS., junii; t. 4, ju

second. Quand'il fut arrivé au lieu de l'exécution, il pria à genoux, étendit les mains au ciel, fit le signe de la croix sur tout son corps, et présenta sa tête, qui fut promptement coupée. C'était à trois heures après midi, le samedi, i t me jour de mars 859. Il fut enterré à Seint-Zoile. Sainte Léocritie fut aussi décapitée quatre jours après, et jetée duns le fleuve Bétis; mais elle en fut tirée et entérrée à Saint-Genès-de-Tertios. L'Eglise honore l'un et l'autre le jour de leur martyre. La vie de saint Euloge a été écrite par Alvar, son ami, et, depuis, if nous reste peu de monuments de l'église d'Espagne sous la domination des Musulmans 1.

En Orient, les Chrétiens se trouvaient à peu près dans le même état qu'en Espagne. Le calife Mothavakel, qui régna de 847 à 861, se déclara leur ennemi, et leur fit porter, ainsi qu'aux Juifs, de larges ceintures de cuir, pour les distinguer des Musulmans et les exposer sinsi à toute espèce d'avantes. Il fut assassiné le 11 décembre 861, par son propre fils Mostanser, qui mourut lui-même six mois après . Moustain-Billah, qui lui saccéda l'an 862, fut tué l'an 866. Motaz, successeur de Moustain, après avoir fait étrangler son frère, fut déposé et tué l'an 869. Mothadi, successeur de Motaz, fut assassiné le 22 juin 870. Tels étaient ces pontifes du mahométisme : faibles, cruels, abandonnés à leurs plaisirs et gouvernés par leurs officiers. C'étaient les milices turques, depuis peu entrées au service des califes, qui les faisaient et les défaisaient ainsi à leur gré 2.

Cependant la succession des évêques orthodoxes continuait dans les principaux sièges. Le patriarche catholique d'Alexandrie, depuis l'an 847 à l'an 872, fut Michel, successeur de Sophrone. Celui d'Antioche, de l'année 844 à l'année 867, fut Nicolas, successeur de Job. Après trois ans de vacance, il eut, en 870, pour successeur, Elienne V, qui mourat le jour même de son intronisation et fut remplacé par Théodore. A Jérusalem, après le patriarche Jean, Sergius int ce siège seize ans, puis Salomon cinq ans, et enfin Théodose fut ordonné l'an 866, et tint le siège quatorze ans 3.

En Bulgarie, les légats que le pape saint Nicolas y envoy a l'an 866, deux pour y prêcher l'Évangile et trois pour se rendre à Constantinople, afin d'en faire cesser le schisme, furent très-bien reçus de Bogoris, roi des Bulgares. Les deux premiers légats, Paul, évêque de Populonie, et Formose, évêque de Porto, commencèrent à prêcher l'Évangile en Bulgarie avec beaucoup de succès. Mais les trois destinés pour Constantinopie, l'évêque Donat, le prêtre Léon et le diacre

Liv. LVII. - De III

ce dans la religio

me baptiser. Son

it et la fonettaien

connultre son éu

it qu'elle désinit

ad religion.

ens de sortir de

nant de céder i

rétienne. Elle se

prétexte d'allera

t sa sceur, quila

s fidèles. Le père

ur la trouver; e, r plusieurs Chré-

Euloge, sans s'&

ritie, et passait la de Saint-Zoïle.

cendre et con-

sœur, elle ne pui

pagner vint trob

erti, envoya da

de avec Euloge,

oge pourquoi il

res ne pouvaient

adi le menaça de

répondit que le

oarler hautement

le mena aussität

connaissait par-

ent malheureu-

mme toi ne doit

ement un motà

religion, et nous

e lui dit en sou-

es qui attendent

nité temporelle.

es de l'Évangile:

ussitôt à perdre

ques du roi lui patiemment un

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Acta SS., 11 et 15 mart. — <sup>2</sup> Elmac., 1. 11. Abufarag. — <sup>3</sup> Acta SS., t. 5, junii; t. 4, julii; t. 3, maii.

Marin, s'étant mis en route, furent arrêtés par un officier nomme Théodore, qui gardait cette frontière de l'empire. Il les traita indignement; et, frappant la tête des chevaux sur lesquels ils étaies montés, il leur dit : L'empereur n'a que faire de vous. L'empereur lui-même dit aux ambassadeurs du roi des Bulgares, qui étaient prè de lui : Si les légats du Pape n'étaient venus par la Bulgarie, in auraient vu de leur vie ni moi ni Rome. Après avoir attendu quarante jours, comme ils virent qu'ils étaient ainsi traités par ordre d'l'empereur, ils furent contraints de retourner sur leurs pas et d'alle porter à Rome ces nouvelles.

En Bulgarie, les deux évêques Paul et Formose convertirent d baptisèrent quantité de peuple ; et le roi Bogoris ou Michel suts content d'eux, qu'il chassa de son royaume tous les missionnairs des autres nations, voulant que les Romains préchassent seuls l envoya à Rome une seconde ambassade demander au Pape, pour l'évêque Formose, la qualité d'archevêque de Bulgarie, et des prêtes pour continuer d'instruire la nation. Le Pape, ravi de ce bon succès. examina plusieurs prêtres et envoya à cette mission ceux qu'il et trouva dignes, avec deux évêques, Dominique de Trivente, prèsde Bénévent, et Grimoald de Polymarte en Toscane. Ils avaient orde de choisir, entre ces prêtres, celui qui serait digne d'être archevêque, et de l'envoyer à Rome pour être consacré par le Pape, afin de m pas ôter Formose à son peuple. Les deux évêques, Paul et Grimoald, devaient demeurer en Bulgarie pour la consolidation de cette nonvelle église; mais Formose et Dominique devaient encore tenter de passer à Constantinople pour y terminer le schisme 1.

Le roi Bogoris fit tant de progrès dans la piété chrétienne, qu'après avoir paru en roi pendant le jour, il passait les nuits en prières
sur le pavé de l'église, revêtu d'un sac et couché sur un cilice. Queque temps après, aspirant à une plus haute perfection, il abdiqua la
dignité royale, la remit à son fils aîné, se fit couper les cheveus,
revêtit l'habit monastique et se retira complétement du monde, s'appliquant nuit et jour aux veilles, aux prières et aux aumônes. Mais le
fils ne répondit point à l'attente du père. Il s'abandonna au pillage,
à l'ivrognerie et à d'autres excès, s'efforçant même de ramener au
paganisme la nation nouvellement convertie. Le péril était bien
grand; il était à son comble, lorsque le royal solitaire sortit tout d'un
coup de sa retraite, reprit le titre et la dignité de roi, et ressaisi
d'une main ferme les rênes du gouvernement. Le mauvais fils ne put
résister à con père; car tous les anciens serviteurs se réunirent au-

sent avant de

870 de l'ère

air du rove

ere et fut, s

ussitot Bog

econd fils, e

ort pareil si

énosa le ba

astère, y pi

ares eut pu'a

té si exposé

onstantinop

On a pu re

arie par te 1

peuple dan

outumes gre

asservir d'au

it que tous s

ères, il en fi

reur, quand

onfirmation

cré, et que

our évêque

acevoir un 1

enfer : ce fut

coménique.

Chaque nati

assé pour ma

use s'est per

s. L'histoire

o'on en juge

demment to

reurs Michel

Orient. Tout

ince de Const

ent et de l'Oc

sies, de viole

témoins conf

semblés et d

nsciencieux e

it observer au

<sup>1</sup> Anast. in Nicol.

Liv. LVII. - De su n officier nommi I les traita indiesquels ils étaient vous. L'empereur s, qui étaient pre er Ja, Bulgarie, il voir attendu que aités par ordrede eurs pas et d'alle

se convertirent el ou Michel fut si les missionnaire chassent seuls. er au Pape, pour rie, et des prêtre de ce bon succès. on ceux qu'il en Trivente, près de Ils avaient ordre 'être archevêque, Pape, afin de ne aul et Grimoald, on de cette nouencore tenter de 1

chrétienne, qu'anuits en prières un cilice. Quelon, il abdiqua la per les cheveux, du monde, s'apumônes. Mais le onna au pillage, e de ramener au péril était bien e sortit tout d'un

pur du royal vicillard. Le fils dégénére devint le prisonnier de son ère et fut, sur son ordre, privé de la vue et confiné dans une prison. ussitôt Bogoris convoque tous les grands du royaume, établit son cond fils, en le prévenant, devant toute l'assemblée, qu'il aurait un ort pareil si jamais îl s'écartait de la loi chrétienne. Après quoi il sposa le baudrier, reprit l'habit monastique, et, rentré dans le mostère, y passa saintement le reste de sa vie 1. La nation des Bulresent pu devenir le modèle des nations chrétiennes, si elle n'avait é si exposée aux malignes influences de ses voisms, les Grecs de onstantinople.

On a pu remarquer que les missionnaires grecs, envoyés en Bularie par le faux patriarche Photius, s'occupaient moins d'instruire peuple dans l'essentiel du christianisme, que de l'assujettir à des ntumes grecques, comme à des choses indispensables, et cela pour asservir d'autant plus à Constantinople. Lors donc que Photius apit que tous ses missionnaires avaient été renvoyés au delà des froneres, il en fut irrité au dernier point. Sa colère monta jusqu'à la reur, quand il sut que les légats romains n'avaient pas reconnu la nstrmation donnée par ses prêtres, ni le chrême qu'il avait coneré, et que, par conséquent, ils ne le reconnaissaient nulfement par évêque lui-même. Son orgueil, profondément blessé, lui fit ncevoir un projet qui était d'un homme en délire ou possédé de mer : ce fut d'anathématiser et de déposer le Pape dans un concile cuménique.

Chaque nation a ses défauts. Dans tous les siècles, les Grecs ont assé pour manquer de franchise. Ce vice originel de la Grèce menuse s'est personnifié et élevé à sa plus haute puissance dans Phos. L'histoire humaine ne connaît pas de menteur plus effronté. on en juge par ce fait. Pour se venger du Pape, il suppose imdemment tout un concile occuménique, où il fait présider les emreurs Michel et Basile, avec des légats des trois grands siéges brient. Tout le sénat y assiste, avec tous les évêques de la dépennce de Constantinople. Il y paraît des accusateurs venus de l'Ont et de l'Occident, qui accusent le pape Nicolas de plusieurs hésies, de violences înouïes et d'une foule d'autres crimes. Une nuée témoins confirment ces accusations, invoquent la justice des Pères semblés et demandent la déposition du Pape. Photius, toujours roi, et ressaisi ensciencieux et indulgent, ne veut point céder à ces demandes. Il auvais fils ne put dit observer au concile qu'it serait par trop injuste de condamner un e réunirent au-

Ann. Met., 868.

paroles, que les légats des trois patriarches d'Alexandrie, d'Antique et de Jérusalem, avec tous les évêques, tous les sénateurs et tous le grande de l'empire, se levent et pressent Photius de proconcer le sentance centre le pape Nicolas, puisque ses crimes étaient notoire et n'avaient pas besoin de preuves. A ces instances unanimes d pressantes d'une si illustre assemblée, la douceur naturelle de Photius est enfin obligée de céder. Il reçoit les accusations contre le Pape, examine sa cause, et enfin le condamne pour mille crime supposés, prenonçant contre lui une sentence de déposition, et d'en communication contre ceux qui communiqueraient avec lui. Et de tout ca concile accuménique, il n'y a pas un mot de vrai : le tout n'est qu'une fiction, un mensonge de Photius. Mais, après ami dressé des actes tels qu'il lui platt, il les fait souscrire par vinetévêques complaisants; puis il y ajoute lui-même tent de fausse souscriptions, qu'il y en avait plus de mille. On y voyait celle de deux empereurs, des trois prétendus légats d'Orient, de tous les s nateurs, d'une foule d'abbés et de clercs 1

Mais, ce qui passe toute mesure d'impudence connue, ces au measongers d'un concile imaginaire, Photius osa bien les enveu par deux ambassadeurs, qui étaient deux matropolitains, à l'emp reur Louis II, qui régnait en Italie, et à sa femme, l'impération Ingelberge, les priant de chasser de Rome Nicolas, comme condan par un concile œcuménique. Ces actes étaient accompagnés de mi sents considérables et de lettres remplies de flatteries. Pour mi séduire Louis et sa femme, Photius passait par-dessus la van grecque, Jusqu'alors les Grecs de Constantinople ne donnaient nouveaux empereurs d'Occident que le titre latin de Rex, qui sign roi, réservant à leur, empereur le titre grec de Basileus, qui simif également roi; et cela, parce que la langue grecque n'a pas d'égi valent du mot latin Imperator. Photius, pour gagner Louis et Ingli berge, leur prodiguait dans ces actes des acclamations flattenses, il traitait Louis de Basileus, et Ingelberge d'auguste et de nouvel Pulchérie 2.

Il écrivit en même temps une lettre circulaire aux évêques d'érient, principalement aux patriarches d'Alexandrie, d'Antioche et d Jérusalem. Dans cette lettre, il ne parle pas encore de son condimaginaire ni de la déposition du Pape, mais il accuse en général tout l'Église d'Occident. Les hérésies semblaient éteintes, dit-il, et la se répandait de cette ville impériale sur les nations infidèles; le Bulgares, nation barbare et ennemie de Jésus-Christ, avaient renome

ux superstinas encore di ies et abom lonner.? des, nent dirai-jo u comme un avager, avec ers d'une i igne du Sa ompre en eu e Photius : « ots et des les que ces

ulgares. ...

Premièrem

870 de l'ère

moindre m ntière ; de pl ermettant de and chemin es engagés. d eurs filles de ne sait poi saint-chrên eques, et qu mpiété, c'est mbole autor prit ne procè mporte longi re que ceux n. Il s'efforce ndant que c'es propriétés ( utient en géne Pères; mais nc, il aurait e le Saint-Esp l'autre.

C'est cette in Eques de ténè Lion des Bulga s entrailles on als déchirés pa

<sup>1</sup> Labbe, p. 1888, 1223, 364. - 2 Ibid.

dvaleVilla - Dessi dries d'Antinche steurs of tous la de proconesch élaient notoire cos unanimes a aturelle de Phoations contre le ur mille crime osition, et d'exavec lui. Et de de vrai ; le tost ais, après ami rire par vingt-m tent de fauce voyait celle de t, de tous les si

w bill on h. nanue, ces ac ien les envey litains, à l'emp a. l'impératri omme condan apagnés de m ies. Pour mie dessus la va donnaient Rex, qui signifi eus, qui signifi e n'a pas d'équi r Louis et Ingel ns flattenses, o e et de nouvel

ux évêques d'0 d'Antioche et de son conci en général to , dit-il, et la fi ns infidèles; avaient renond

ux superstitions paiennes, pour embrasser la foi; mais il n'y avait es encore deux ans qu'ils étaient convertis, quand des hommes imies et abominables, car quel autre nom un Chrétien peut-il leur onner,? des hommes sortis des ténèbres de l'Occident ; hélas l'compent dirai-je le reste? sont venus, commo un tremblement de terre, comme une grêle épaisse, ou plutôt comme un sanglier farquehe, rager avec les pieds et ses dents, c'est-à-dire avec les senes d'une honteuse conduite et d'une perverse doctrine, cette me du Seigneur, signe chérie et nouvellement plantée, et corompre en eux le pureté de la foi par leurs erreurs. Tel est le style Photius :, encore avons-nous retranché de cette phrase bien des ots et des épithètes. Écoutons maintenant les erreurs incroyaes que ces hommes funestes de l'Occident ont unseignées aux

Premièrement, ils leur ordonnent de jeuner les samedia, quoique moindre mépris de la tradition tende à renverser la religion tout nière; de plus, ils retranchent du carême la première semaine, emettant de s'y gorger de lait et de fromage. De là, s'écartant du and chemin et suivant les erreurs de Manès, ils détestent les prés engagés dans un mariage légitime ; eux, chez qui l'on voit plueurs filles devenues femmes sans maris, et plusieurs enfants dont ne sait point les pères. Ils ne craignent pas de réitérer l'onction saint-chrême à ceux qui l'ont reçue des prêtres, disant qu'ils sont èques, et que l'onction des prêtres est inutile. Mais le comble de piété, c'est qu'ils ont osé ajouter des paroles nouvelles au sacré mbole autorisé par tous les conciles, en disant : Que le Saintprit ne procède pas du Père seul, mais encore du Fils. Photius mporte longuement et furieusement contre cette doctrine, jusqu'à e que ceux qui la soutiennent prennent en vain le nom de Chrén. Il s'efforce de la réfuter par des raisonnements subtils, prédant que c'est admettre deux principes dans la Trinité, confondre propriétés des personnes divines, et ramener le polythéisme. Il utient en général que ce dogme est contraire à l'Évangile et à tous Pères; mais il ne le prouve par aucun texte. S'il avait voulu être uc, il aurait pu citer saint Épiphane, qui répète jusqu'à dix fois e le Saint-Esprit procède du Père et du Fils, et qu'il est de l'un et

Cest cette impiété que, avec d'autres choses criminelles, ces èques de ténèbres, car ils se disaient évêques ! ont semée dans la tion des Bulgares. Quand la nouvelle en est venue à nos oreilles, sentrailles ont été émues comme celles d'un père qui voit ses enels déchirés par des serpents et des bêtes cruelles, et nous ne nous

870 de l'ère

oulu approu ées indiffére

es; et mai: lent, dont i

éducteurs, d

hrist. Hélas!

me l'on recor

Lesempere

oyèrentune le formose et D

hez lui. Cos r

assent une ce

ématisées, e

ique. Ce n'ét

onstantinople

ar les légats.

Le libelle in

hotius, y en

int-chrême a

s Orientaux p

ait bon pour

it encore les

meau avec le

ui surpassait

ui peut passer

prochaient, é

saient la bark

ui épluche le r

Le pape sai

rivit à Hinem

atres évêques

onclut en ces t

ujours été d'a

oints, il faut r

entre vous qui

our examiner

nt afin que no

otre part. Il es

que le reste

Occident, sans

les Grecs s'o

donnons point de repos que nous ne les ayons désabusés. Cependant ces nouveaux précurseurs de l'apostasie, ces ministres de l'Antechris, ces hommes dignes de mille morts, ces corrupteurs publics, ces sé ducteurs et ces ennemis de Dieu, nous les avons condamnés en un concile, en renouvelant les condamnations des apôtres et des conciles, qu'ils ont encourues.

Nous avons cru, mes frères, devoir vous donner connaissance de tout ceci, suivant l'ancien usage de l'Eglise; nous vous prions de concourir à la condamnation de ces articles impies et athées, et d'envoyer, pour cela, des légats qui représentent votre personne. Nous espérons aussi ramener les Bulgares à la foi qu'ils ont d'abord reçue. Et ils ne sont pas les seuls qui ont embrassé le christia. nisme ; les Russes, si fameux par leur barbarie et leur cruaute, qui après avoir soumis leurs voisins, ont attaqué l'empire romain, sont eux-mêmes convertis et ont reçu un évêque. Nous avons aussi reçu d'Italie une lettre synodique pleine d'étranges plaîntes contre leur évêque, où ils nous conjurent de ne pas les laisser sous la tra rannie qui les accable, au mépris de toutes les lois ecclésiastique. C'étaient sans doute les lettres calomnieuses des deux évêques prévaricateurs, Conthier de Cologne et Teutgaud, contre le pape saint Nicolas, qui les avait justement condamnés. Photius continue Nous en avions déjà reçu autrefois des avis par Basile, Zosime, Me trophane, prêtres et moines, et quelques autres, qui nous priaient avec larmes de venir au secours des églises. Nous venons encore de recevoir des lettres de différentes personnes, remplies de lamentations pitoyables, qu'ils nous ont conjuré de faire passer à tous le siéges métropolitains et apostoliques. Nous vous en envoyons de copies, afin que l'on puisse prononcer sur ce sujet en commun, quant le concile œcuménique sera assemblé; quelques prélats sont de arrivés, et nous attendons dans peu les autres 1.

Pour juger de la bonne foi de Photius dans ces accusations conte les Latins, une seule remarque suffit. Lorsque, sept ou huit ans apparavant, il écrivit au même pape Nicolas sa lettre synodique, et le envoya sa profession de foi pour faire approuver son ordination, l'Église romaine n'avait pas une autre créance, ni d'autres pratique que sept ou huit ans après. Photius n'y trouvait alors rien à redin. Il y a place : dans la lettre qu'il envoya au même Pape, par le serre taire de la n, il disait lui-même que chaque église devait garder se usages, et il donnait pour exemples, entre autres, le jeûne des se medis et le célibat des prêtres. Et maintenant, parce qu'on n'a pa

<sup>1</sup> Photii, Epist. 2. Londin.

ses. Cependant de l'Antechrist publics, ces séndamnés en un s et des conciles,

v. EVII. - De 855

connaissance de vous prions de athées, et d'en personne. None ils ont d'abord assé le christia ur cruaute, qui oire romain, ous avons aussi plaintes contre isser sous la ty ecclésiastique ix évêques pré re le pape sain tius continue le, Zosime, Mé ui nous priaical enons encore ies de lamentaasser à tous la n envoyons de

cusations contri ou huit ans auynodique, et la son ordination autres pratique rs rien à redire oe, par le secré evait garder se le jeune des si ce qu'on n'a pa

commun, quand

rélats sont déjà

oulu approuver son intrusion, ces mêmes choses qu'il avait déclaes indifférentes ne sont plus que des hérésies et des crimes énores; et maintenant, ce même Pape et ces mêmes évêques d'Occient, dont il avait sollicité l'approbation, ne sont plus que des éducteurs, des précurseurs de l'apostasie, des ministres de l'Antebrist. Hélas! c'est à cette mauvaise foi et à ces calomnies atroces, ne l'on reconnaît les apôtres de cette espèce.

Les empereurs Michel et Basile, ou plutôt Photius sous leur nom, enoyèrentune lettre semblable au roi des Bulgares, tandis que les légats ormose et Dominique, destinés pour Constantinople, étaient encore ez lui. Ces princes, ou plutôt Photius, voulaient que les légats donssent une confession de foi où ces prétendues erreurs fussent anaématisées, et qu'ils reconnussent Photius pour patriarche œcuméque. Ce n'était qu'à ces conditions qu'on offrait de les recevoir à onstantinople. Le roi des Bulgares envoya ces nouvelles au Pape r les légats.

Le libelle impérial, outre les reproches contenus dans celui de hotius, y en ajcutait d'autres. On y accusait les Latins de faire le int-chrême avec de l'eau de rivière : calomnie impudente, dont s Orientaux pouvaient à chaque instant voir le contraire ; mais tout ait bon pour tromper le peuple néophyte des Bulgares. On accuitencore les églises d'Occident d'offrir, le jour de Pâques, un meau avec le corps et le sang de Jésus-Christ : calomnie notoire, u surpassait peut-être encore la première en impudence. Ensin, ce ni peut passer pour le sublime de la niaiserie, les deux empereurs prochaient, comme une hérésie, aux Latins, que leurs prêtres se saient la barbe. En vérité, c'est bien là le caractère du pharisien, i épluche le moucheron et avale le chameau.

Le pape saint Nicolas, ayant reçu ces nouvelles de Bulgarie, rivit à Hincmar de Reims pour lui faire connaître, et par lui aux tres évêques de France, ces reproches, des Grecs aux Latins. Il nclut en ces termes : Comme il est certain que tout l'Occident a ujours été d'accord avec le Siége de saint Pierre sur tous ces oints, il faut nous unir tous pour repousser ces calomnies. Ceux entre vous qui sont métropolitains assembleront leurs suffragants our examiner ensemble ce qu'il faut répondre, et ils nous l'envernt afin que nous puissions le joindre à ce que nous enverrons de otre part. Il est évident qu'une partie de ces reproches sont faux, que le reste a été observé de tout temps à Rome et dans tout Occident, sans aucune contradiction. Mais il ne faut pas s'étonner les Grecs s'opposent à ces traditions, puisqu'ils osent dire que uand les empereurs ont passé de Rome à Constantinople, la pri-

mmait Be

ide ses tal

dmirable c

one par la

roclama o

ue la pour

pas le ma

énat Basilic

le présent

uissance et

our choix qu

out le mond

ire change

Cependant

ésolue, se d

ela le mome

onnait à son

l'était le 24

uit, et, avar

longé dans l

uitta après l

lichel, se jeta

noment aprè

bulut leur fe

ulte, et, cor

n des conjus

plusieurs

récution, Ba

rca les porte

ellan, de pou

lieu de l'ass

entrailles he

ient en larm

ins la housse

Chrysopolis,

aitrégné prè

ile, savoir :

Basile, qui co

sse naissance s Arsacides.

t certain qu'il

ec Basile.

mauté de l'Église romaine et ses priviléges ont aussi passé à l'égli de Constantinople; d'où vient que Photius, dans ses écrits, se qua lifie d'archevêque et de patriarche œcuménique.

Nous voudrions pouvoir vous assembler à Rome avec les aub évêques, pour examiner cette affaire, si les calamités publiques permettaient ; mais rien ne vous empêche d'étudier la matière et nous donner vos avis. Au reste, les Grecs ne nous chargent de reproches que par récrimination et parce qu'ils ne veulent pas corriger. Avant que nous leur eussions envoyé nos légats, ils m comblaient de louanges et relevaient l'autorité du Saint-Siége; me depuis que nous avons condamné leurs excès, ils ont parlé un la gage tout contraire et nous ont chargé d'injures. Et n'ayant trom grace à Dieu, rien de personnel à nous reprocher, ils 23 sont avis d'attaquer les traditions de nos pères, que jamais leurs ancêtres n'or osé reprendre. Or, il est à craindre qu'ils ne répandent leurs cales nies dans les autres parties du monde ; car ils se vantent déjà d'am envoyé aux patriarches d'Alexandrie et de Jérusalem pour les en ker à approuver la déposition d'Ignace et la promotion de Photis Nous ne creignons pas leur union, mais nous serions affligé de le perte; car, étant sous l'oppression des Arabes, ils pourraient se la ser séduire, dans l'espérance d'être protégés par les Grecs 1,

La lettre du Pape est du 23 octobre 867; mais, depuis un moi les choses étaient bien changées à Constantinople. Plus l'usurpate Photius se croyait sûr de son triomphe, plus sa chute était prochain Dès le 24 avril 866, son principal protecteur, le césar Bardas, do la passion incestueuse fut la première cause du schisme, avait étué dans la tente même de l'empereur Michel. Bardas déchu, Photie blâma autant qu'il l'avait flatté, et se mit à flatter plus que jans l'empereur Michel et son nouveau collègue, l'empereur Basile.

L'empereur Michel, plus fait pour être cocher du cirque que de l'empire, se dégoûta bientôt de son nouveau collègue, d'auts plus que Basile, loin de prendre part à ses débauches et à ses jet impies, s'efforçait de l'en retirer par ses sages conseils. Michels le pouvant donc plus souffrir, un de ses compagnons de débaud lui promit de le tuer à la chasse. L'assassin manqua son coup, futie par son cheval dans un précipice, et avoua son crime en moura Michel n'en persista pas moins dans le dessein de faire périr Basi Un jour, au milieu d'un grand festin qu'il donnait à toute sa co pour célébrer une victoire qu'il venait de remporter comme cod du cirque, il prit tout à coup un rameur de la flotte impériale; il

<sup>1</sup> Rpist., 70, p. 468.

[Liv.LVII: - hu nasi passé à l'égli nases écrits, se qu

ome avec les auto mités publiques ier la matière et us chargent de a ne veulent pas nos légats, ils no n Saint-Siége; m s ont parlé un la Et n'ayant trous , ils 23 sont avis eurs ancêtres n'o ndent leurs calon vantent déjà d'avai lem pour les eng notion de Photia ions affligé de le pourraient se la

les Grecs <sup>1</sup>.
is, depuis un mi
Plus l'usurpaia
ute était prochain
césar Bardas, do
schisme, avait é
das déchu, Photi
ter plus que jami
pereur Basile.
du cirque que de

collègue, d'autaches et à ses ja conseils. Michel gnons de débaud a son coup, futje crime en moura e faire périr Basi it à toute sa co rter comme cont tte impériale; il commait Basilicin, était favori du prince à cause de sa bonne mine te ses talents en fait de débauche, et le louait en ce moment de son duirable dextérité à conduire un char; l'empereur Michel le prit tonc par la main, le fit revêtir de la pourpre et du diadème, et le roclama empereur, en disant à Basile, qui était du festin : Vois-tu le la pourpre lui sied mieux qu'à toi? Je t'ai fait empereur; ne suis-pas le maître d'en faire un autre? Le jour suivant, il conduiait au état Basilicin, revêtu de toutes les marques de sa nouvalle dignité; le présenta aux sénateurs, leur déclarant qu'il l'avait associé à sa missance et les prenant eux-mêmes à témoin qu'il avait fait un meileur choix que dans la personne de Basile. Cette extravagance étonna out le monde, et l'on fut indigné de voir que Michel prétendit leur sire changer de maître tous les jours.

Cependant Basile, recevant de toute part avis que sa perte était solue, se détermina enfin à prévenir l'empereur. Il choisit pour els le moment d'un festin que l'impératrice mère, sainte Théodors, onnait à son fils et à toute sa cour dans le palais de Saint-Mamas. était le 24 septembre 867. On se mit à table à l'entrée de la uit, et, avant neuf heures du soir, Michel était ivre. Peu après, longé dans le sommeil, il se fit conduire à son lit par Basile, qui le uita après lui avoir baisé la main. Basilicin, dans le même état que ichel, se jeta sur un autre lit; tous deux s'endormirent aussitôt. Un oment après arriva Basile avec une troupe armée. Un chambellan pulut leur fermer le passage ; l'empereur s'éveilla au bruit du tuulte, et, comme il levait les deux mains en jetant de grands cris, des conjurés les lui trancha de deux coups de sabre et l'acheva plusieurs coups. D'autres massacraient Basilicin. Après cette écution, Basile, avec sa troupe, courut au grand palais, dont il rea les portes. S'y étant installé, il donna ordre à Paul, son chamellan, de pourvoir à la sépulture de Michel. Paul, s'étant transporté lieu de l'assassinat, trouva ce malheureux prince couché par terre, sentrailles hors du corps ; autour de lui, sa mère et ses sœurs fonient en larmes et jetaient des cris lamentables. L'ayant enveloppé ns la housse de son cheval, il le fit jeter dans une barque et porter Chrysopolis, où il fut enterré sans pompe dans un monastère. Il ait régné près de vingt-six ans depuis la mort de son père Théoile, savoir : quatorze ans avec sa mère, onze seul, et quinze mois ec Basile.

Basile, qui commença dès lors à régner seul, était Macédonien, de sse naissance, quoique depuis on ait prétendu le faire descendre s Arsacides, rois d'Arménie, et même d'Alexandre Ie Grand. Il tertain qu'il vint à Constantinople, seul, à pied, en fort pauvre

équipage et à dessein d'y faire fortune. Il entra d'abord au semi de Théophilise, parent du césar Bardas, et fut son écuyer. Sa fa de corps et son adresse à dompter les chevaux le distinguèrent La ment, que l'empereur Michel le prit à son service et le fit prem écuver, puis chambellan, ensuite patrice et maître des offices, et a fin l'associa à l'empire. Basile fut surnommé Céphalas, à cause de grosse tête, et il est connu sous le nom de Macédonien.

Dès le lendemain qu'il fut déclaré seul empereur, suivant a nous l'apprend un auteur contemporain et témoin oculaire 1, il ch Photius du siège patriarcal de Constantinople et le relégua dans monastère du Scepé. Le jour suivant, il envoya Elie, commanda de la flotte, avec la galère impériale, au patriarche saint Ignac pour le tirer de l'île où il était relégué, et le ramener à Constant nople, où, en attendant son rétablissement, il lui rendit le palais Manganes, qui était sa maison paternelle. Cependant l'empere Basile manda à Photius de lui envoyer sans délai toutes les son criptions qu'il avait emportées en sortant du palais patrians Photius jura qu'on l'avait tellement pressé de sortir, qu'il n'am pu rien emporter de semblable. Mais tandis qu'il rendait cetter ponse au préfet Baanes, ses domestiques, embarrassés, cachème dans des roseaux sept sacs pleins et scellés de plomb. Les gens Baanes le virent, enlevèrent les sacs et les portèrent à l'empere Les ayant ouverts, on y trouva entre autres deux livres, ornes l'extérieur d'or et d'argent, avec des couvertures violettes ; en dedir soigneusement écrits et de belle lettre, dont l'un contenait les set supposés d'un concile contre saint Ignace, l'autre une lettre sun dique contre le pape saint Nicolas.

Ce prétendu concile était divisé en sept actions ou séances, à la tête de chacune il y avait des miniatures de la main de la goire Asbestas, ex-évêque de Syracuse; car il était peintre. La première on voyait Ignace traîné et battu de verges, et, sur satt cette inscription : Ho diabolos, c'est-à-dire le diable ou le détracter En la seconde, on le tirait encore avec violence et on crachaits lui, et l'inscription était : Commencement du péché. En la troisiène on le déposait, et l'inscription était : Le fils de perdition. En la qu trième, on l'envoyait lié en exil, et l'inscription était : L'avarice Simon le Magicien. En la cinquième, il avait le cou chargé de la et l'inscription était : Qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appe Dieu, ou qu'on adore. En la sixième, on le condamnait, et l'inscri tion était : Abomination de la désolation. En la septième, on

atnait enco christ. Dan butre saint n, on avail odrait.

La lettre 5 lomnies et rvir de fon ait prononc acun de ces voyé l'autre charie et T l'empereu ontra au sér otius, au gr res dans le prend ces ci Le dimanch ur Basile tin nir le patria areil jour q ec il rentra sement de t roles de la p : Il est digr rles Grecs y eines. Saint l ections sacre donnés, mais et pria l'en dier à tant d mius, écuye vons plus. M a chassé Pho nt du Siége Avant que ce nd et saint gue série des

ères places. A Labbe, t. 8, p.

saint Pierre, 1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nicet., Vita S. Ignat. Labbe, t. 2, p. 1226. Hist. du Bas-Emp., l. 70.

(Liv. LVII. — Deu d'abord au serva on écuyer. Sa fon distinguèrent talce et le fit premi re des offices, et ehalas, à cause de s onien.

ereur, suivant a oculaire 1, il chas t le relégua dans Elie, commanda arche saint Igner mener à Constant rendit le palais d endant l'empere lai toutes les sou palais patriare sortir, qu'il n'am il rendait cetter arrassés, cachère olomb. Les gens rent à l'empereu ux livres, ornés olettes; en deda contenait les act re une lettre syn

ns ou séances, e
de la main de Gr
était peintre. En
ges, et, sur saté
ble ou le détracter
et on crachaits
hé. En la troisièn
erdition. En la qu
était : L'avarice
cou chargé de fe
ut ce qu'on appe
mnait, et l'inscri
a septième, on

as-Emp., 1. 70.

christ. Dans ses actes, il y avait cinquante-deux chefs d'accusation dire saint Ignace, tous manifestement faux; et, à la fin de cham, on avait laissé une ligne en blanc, pour y ajouter ce que l'on adrait.

La lettre synodale contenue dans l'autre volume était remplie de lomnies et d'injures contre le pape saint Nicolas, inventées pour vir de fondement à la déposition et à l'anathème que Photius ait prononcés contre lui. Il avait fait écrire deux exemplaires de acun de ces deux livres, dont il avait gardé l'un par devers lui et voyé l'autre à l'empereur Louis en Italie, par deux métropolitains, charie et Théodore. Mais ils furent arrêtés en chemin par ordre l'empereur Basile, qui, s'étant saisi de ces quatre volumes, les ontra au sénat, puis à l'église, découvrit les insignes fourberies de lotius, au grand étonnement de tout le monde; enfin, garda ces res dans le palais. C'est un auteur grec, témoin oculaire, qui nous prend ces curieux détails dans sa Vie de saint Ignace.

Le dimanche, 23me de novembre de la même année 867, l'empeur Basile tint une assemblée dans le palais de Magnaure, où il fit rir le patriarche Ignace et lui donna de grandes louanges. C'était areil jour que, neuf ans auparavant, il avait été chassé. Ce jour-là ne il rentra solennellement dans son église avec un grand applausement de toute la ville. On célébrait la messe, le prêtre disait ces roles de la préface : Rendons grâces au Seigneur, et le peuple : Il est digne, il est juste ; ce qui parut d'un heureux présage : les Grecs y faisaient grande attention, et les histoires en sont eines. Saint Ignace, étant ainsi rétabli dans son siége, interdit les ctions sacrées, non-seulement à Photius et à ceux qu'il avait tonnés, mais encore a tous ceux qui avaient communiqué avec et pria l'empereur d'indiquer un concile œcuménique pour redier à tant de scandale 1. On envoya donc aussitôt à Rome Eumius, écuyer de l'empereur Basile, chargé d'une lettre que nous rons plus. Mais nous en verrons une auce où il dit au Pape que, a chassé Photius et rétabli Ignace, c'est pour exécuter le jugent du Siége apostolique.

Avant que ces heureuses nouvelles arrivassent à Rome, mourut le nd et saint pape Nicolas, le 13 novembre de l'an 867. Dans la gue série des grands et saints Pontifes, qui ont honoré la Chaire saint Pierre, le pape Nicolas mérite incontestablement une des preères places. Aujourd'hui encore la chrétienté honore annuelle-

ment sa mémoire ; car l'Église l'a mis au nombre des saints. Ne ans et sept mois il veille sur l'Eglise de Dieu avec un rèle arden mais toujours églairé. Fort de l'Esprit-Saint, aucun péril, anex menace ne pouvait ébranier sa constance. Même dans les momer les plus critiques, et lorsque la terre semblait branler sous ses Liela il demeurait ferme comme un roc que le Tout-Puissant a planté contre lequel sont réduits à se briser tous les flots et de la scélén tesse et de la légèreté. Mais avec toute la sévérité d'un apôtre alliait toute la douceur de l'Évangile. On en voit particulièrement preuve dans sa tendre sollicitude pour les malheureux ; il avait pr devers lui un catalogue de tous les boiteux, les aveugles et les par vres absolument invalides de Rome, et leur faisait distribuer le nourriture chaque jour. Quant à ceux qui pouvaient marcher, illes fit donner des cartes pour venir cher her leur subsistance, les m le dimanche, les autres le lundi, et ainsi chaque jour de la semaine Il fit réparer l'aqueduc qui portait de l'eau à saint Pierre en faves des pauvres qui demandaient l'aumône à l'entrée de l'église et de pèlerins de toutes les nations qui venaient y chercher le parde de leurs crimes.

D'un esprit élevé, d'une érudition qui embrassait toutes les con naissances humaines, éclairé de plus par la lumière de la véri divine, la renommée de sa sagesse se répandit bientôt dans tout les parties de l'univers chrétien. De tous les pays, même des pa vinces les plus lointaines de l'Orient et pour tous les cas qui pri sentaient tant soit peu d'importance, tout s'adressait à lui comme la source de toute sagesse et d'une vérité supérieure. Non-seule ment des évêques, des abbés, des prêtres et des moines, mais de laïques de tout rang et de toute condition, des rois, des princes des princesses, des ducs et des comtes, des savants et des magistra en un mot, quiconque avait besoin d'une direction sûre, la cherch et la trouvait sous les paternelles mains de ce grand Pape, écla d'en haut. De là une innombrable multitude de pèlerins, souvent pl sieurs du plus haut rang, affluaient chaque année vers la capitale la chrétienté, et jamais Rome ne porta si visiblement le caracté de cité universelle du monde et des peuples que sous Nicola Rier. n'était plus facile que de trouver accès auprès de lui; et d milliers d'hommes qui eurent le bonheur de le voir et de lui parle pas un ne le quitta jamais que plein d'admiration pour sa sage et saisi de la dignité et de la sainteté qui se manifestaient d toutes ses paroles et dans toute sa personne. Ceux qui ne pouvais venir à Rome s'adressaient à lui par lettres, et aucune de ces lettre ne demeurait sans réponse; et il est tout à fait incompréhensit

nament ce tiques, sour eire pour d uefois dura a lettres in ela mer ; e ropre, de n eules lettres lus de cent. ents, et enc lume fécono ers, en sort uatre ou cin poyenne gro D'un autre renait vigue 'étaient pas ar exemple, friarth, péné ieds du sain éché. Le Pa osa une pér devait deme uatrième et uditeurs, m es sept derr ans qu'on re usqu'au soir, t ne voyager oute sa vie ; n aints apôtres w s'était gri e comparait épondre sur l ous vous défi ous veniez à A la mort d ans le deuil.

1 Labbe, p. 513

u'il concevait

Son success

[Liv. LVII. - Don e des saints. Ne ec un zèle arden un péril, aucus dans les moment ler sous ses viedu Puissant a planté s et de la scélén rité d'un apôtre i particulièrement l reux ; il avait pa eugles et les par ait distribuer le nt marcher, il len bsistance, les un our de la semaine t Pierre en faven de l'église et de

nercher le parde

ait toutes les con nière de la vérit entôt dans toute s. même des pro s les cas qui pri ait à lui comme eure. Non-seule moines, mais de is, des princes e et des magistrats sure, la cherchi and Pape, éclair rins, souvent pla vers la capitale d nent le caracta ue sous Nicola rès de lui ; et de r et de lui parle une de ces lettr

incompréhensible

comment ce grand Pape, outre tant d'affaires ecclésisatiques et poliques, souvent très-embrouillées, trouvait encore le temps nécesire pour donner presque journellement des audiences, qui quelles duraient des heures entières, comme aussi pour répondre à
le lettres innombrables qui affluaient sans cesse comme les flots
le mer; et il n'appartenait qu'à la rare force d'esprit qui lui était
ropre, de ne pas succomber à ce faix toujours plus accablant. Des
les lettres de Nicolas qui sont venues jusqu'à nous, on en compte
lus de cent. Le bibliothécaire Anastase en avait lu près de deux
lets, et encore était-il loin de les avoir lues toutes. Mais sous sa
lume féconde, beaucoup de ces lettres devenaient des traités enles, en sorte qu'on les divisait en plusieurs chapitres, et seulement
lustre ou cinq de ces lettres suffiraient pour remplir un in-quarto de
loyenne grosseur.

D'un autre côté, l'ancienne et austère discipline de l'Église rerenait vigueur sous lui, et des pénitences publiques très-sévères étaient pas chose rare de son temps. Un moine, nommé Ériarth, a exemple, avait tué un confrère de religion, qui était prêtre. marth, pénétré de repentir, fit le pèlerinage de Rome, se jeta aux ieds du saint Père, implorant son pardon et l'absolution de son eché. Le Pape usa de miséricorde envers le pénitent, mais lui imosa une pénitence publique de douze années. Les trois premières, devait demeurer à la porte de l'église, gémissant et pleurant. La ustrième et la cinquième, on lui accordait une place parmi les uditeurs, mais sans participer au corps et au sang du Seigneur. es sept dernières, il pourra communier aux grandes fêtes, mais ans qu'on reçoive son offrande. Pendant tout le temps, il jeûnera usqu'au soir, comme en carême, excepté les fêtes et les dimanches, ne voyagera qu'à pied. Il devait, ajoute le Pape, faire pénitence oute sa vie ; mais nous avons eu égard à sa foi et à la protection des ants apôtres qu'il est venu implorer 1. — A un comte d'Auvergne, ui s'était grièvement oublié envers son évêque, Nicolas ordonne e comparaître devant le légat qui était alors en France, afin de épondre sur l'attentat qu'il avait commis. Autrement, dit le Pape, ous vous défendons l'usage du vin et de la chair, jusqu'à ce que ous veniez à Rome vous présenter devant nous 2.

r et de lui paris . A la mort du grand et saint pape Nicolas, l'univers entier fut on pour se sages lans le deuil. Le crimé seul s'en réjouissait dans l'ombre, parce anifestaient du l'il concevait certaines espérances, mais qui s'évanouirent bieutôt. Son successeur fut Adrien II, né à Rome, et fils de Talare, qui

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Labbe, p. 513. - <sup>2</sup> Ibid., p. 486, Epist. 68.

fut depuis évêque. Il était de la famille des papes Étienne VI Sergius II. Il avait été marié; sa femme Stéphanie vivait même a core, et il avait une fille. Grégoire IV le fit sous-diacre, ensuite il fut admis dans le palais patriarcal de Latran, et ordenné prète du titre de Saint-Marc, pape. Il était fort libéral envers les pauvres et l'on rapporte qu'un jour, leur distribuant quarante pièces d'argen qu'il avait reçues du pape Sergius, avec les autres prêtres, elles a multiplièrent entre ses mains, en sorte qu'après en avoir donné trois à chacun des pauvres qui obstruaient en foule sa porte, jusqu'i l'empêcher d'entrer, et trois à chacun de ses domestiques, il luie restait encore six. Sur quoi il dit à son économe : Voyex combien le Seigneur est libéral! parce que de ses quarante pièces nous en avon distribué trois à chacun de nos frères, il m'en a réservé trois, et trois à vous. Il n'était pas moins charitable à exercer l'hospitalité; porte était ouverte à tous les pèlerins, et à quiconque avait quelque chose à demander. Aussi fut-il élu Pape tout d'une voix après la mort de Léon IV, et encore après Benoît III; mais il sut si bien s'escuser, qu'il l'évita. Enfin, après la mort du saint pape Nicolas, l concours de tout le peuple et de tout le clergé fut si unanime, le cris et les instances si pressants, qu'il fut obligé d'accepter, quoique âgé de soixante et seize ans. Plusieurs personnes pieuses, moine, prêtres et laïques, disaient avoir eu depuis longtemps des révélation qui promettaient à Adrien cette dignité. Les uns l'avaient vu das la chaire pontificale orné du pallium; d'autres, célébrant la messe revêtu de la chasuble; d'autres, distribuant des pièces d'or dans la basilique ; d'autres enfin, marchant en cérémonie à Saint-Pierre su le cheval du pape Nicolas.

On le tira donc de l'église de Sainte-Marie-Majeure, où il étai souvent en prières, et on le porta avec empressement au palais ptriarcal de Latran. Les envoyés de l'empereur Louis, l'ayant appri, trouvèrent mauvais, non pas qu'on l'eût élu Pape, car ils le souhaitaient comme les autres; mais qu'étant présents, les Romains ne le eussent pas invités à l'élection. Les Romains répondirent: Qu'ils ne l'avaient pas fait par mépris de l'empereur, mais par prévoyane pour l'avenir, de peur qu'il ne passât en coutume d'attendre les envoyés du prince pour l'élection du Pape. Ils furent satisfaits de cette réponse, et vinrent eux-mêmes saluer Adrien. Le peuple voulai qu'il fût consacré sur-le-champ, et le demandait à grands cris; mais il fut retenu par le sénat. On attendit la réponse de l'empereur Louis, qui, ayant vu le décret de cette élection avec les souscriptions, écrivit aux Romains, les louant de l'avoir faite, et déclarant qu'il ne prétendait point que l'on donnât rien pour la consécration d'Adrien,

1 270 de l'à et que, loi ce qu'on l Après d veilles et le demain, di solonnetter près de Pa prit ces tro de Porto pour préc Papo, il y recevoir la uns que ses munion eco d'Anagni. Anastase, q Toutefois, i de retour at avaient cou bles, disant gratuitemen de Notre-Se vres, pour o Mais tand l'allégresse. armée et l'a rachetèrent les églises, levées. Les bert perdit comme enne ceux qui ave cipaux, jusq eut deux qui paix, un jou

indique que

de certains n

vait en crain

Eglise roma

Aussitôt-a

i Anast. in A

[Liv. LVII. — he ta ipes fitienne VI a ie vivait méme es is-diacre, ensuits, et ordonné prête avors les pauvres; nte pièces d'arges prêtres, elles a es en avoir donné e sa porte, jusqu'i testiques, il lui es Voyex combien la luces nous en avon

ervé trois, et tois

l'hospitalité; a

pue avait quelque

une voix après la

il sut si bien s'er
pape Nicolas, la

t si unanime, la

accepter, quoique

pieuses, moine, ps des révélation l'avaient vu dans élébrant la messe

elébrant la messe lèces d'or dans la la Saint-Pierre sur jeure, où il état

ent au palais pais, l'ayant appris, car ils le souhis Romains ne le dirent: Qu'ils ne par prévoyans d'attendre les ensatisfaits de cette peuple vouhis grands cris; mis empereur Louis, uscriptions, écritant qu'il ne précration d'Adries.

st que, loin-d'ôter quelque chose à l'Église romaine, il entendait que se qu'on lui svait ôté lui fût rendu.

Après donc que l'on eut fait, selon la coutume, les prières, les veilles et les aumônes le samedi, 13me de décembre 867, le lendemain, dimanche, Adrien fut conduit à Saint-Pierre et consacré solennellement par Pierre, évêque de Gabies, ville à présent ruinée, près de Palestrine, Léon de la Forêt-Blanche et Donat d'Ostie. On prit ces trois évêques, parce que celui d'Albane était mort et celui de Porto absent, savoir, Formose, envoyé par le pape Nicolas pour prêcher les Bulgares. A la messe que célébra le nouveau Pape, il y eut une multitude incroyable; tout le monde voulait recevoir la communion de sa main, et il la donna à quelquesuns que ses prédécesseurs en avaient exclus; car il admit à la communion ecclésiastique Theutgaud, archevêque de Trèves, et Zacharie d'Anagni, excommuniés par le pape Nicolas, et le prêtre-cardinal Anastase, que Léon et Benoît avaient réduit à la communion la sque. Toutefois, il ne les reçut qu'après la satisfaction convenable. Étant de retour au palais de Latran, il refusa les présents que les Papes avaient coutume de recevoir, excepté ce qui pouvait servir aux tables, disant : Il faut mépriser ce honteux commerce d'argent, donner gratuitement ce que nous avons gratuitement reçu, selon le précepte de Notre-Seigneur, et partager les oblations des fidèles avec les pauvres, pour qui elles nous sont données.

Mais tandis qu'on sacrait le Pape et que tout le monde était dans l'allégresse, Lambert, duc de Spolète, entra dans Rome à main armée et l'abandonna au pillage aux gens de sa suite. Les grands rachetèrent leurs maisons par de grosses sommes; on n'épargna ni les églises, ni les monastères, et plusieurs filles nobles furent enlevées. Les plaintes en ayant été portées devant l'empereur, Lambert perdit son duché et encourut la haine de tous les Français, comme ennemi du Saint-Siége. Le Pape, de son côté, excommunia ceux qui avaient commis ce pillage, et nommément cinq des principaux, jusqu'à ce qu'ils fissent restitution et satisfaction; et il y en ent deux qui satisfirent <sup>1</sup>. Cet audacieux brigandage, au milieu de la paix, un jour d'allégresse universelle et sans aucun prétexte, nous indique quelle férocité sauvage se trouvait encore dans le cœur de certains nobles, Lombards et autres, et quels maux l'Église pouvait en craindre.

Aussitôt après l'ordination d'Adrien, Anastase, bibliothécaire de l'Église romaine, en donna avis à saint Adon, archevêque de Vienne,

Anast. in Adr. II.

en ces termes : Je vous annonce, hélas ! une bien triste nouvelle. Notre vénérable père et pape Nicolas a passé à une meilleure vie. le 13me de novembre, et nous a laissés fort désolés. Hélas! combien tard l'Église a mérité un tel Pontife, et combien tôt elle l'a perdu! Il aurait mieux valu que le soleil perdît ses rayons. Maintenant, tous ceux qu'il a repris pour des adultères ou d'autres crimes, travaillent avec ardeur à détruire tout ce qu'il a fait et à abolir tous ses écrits; et l'on dit, à tort, nous le croyons du moins, que l'empereur les appuie. Avertissez-en donc tous les frères, et faites pour l'Église de Dieu ce que vous croyez qui puisse réussir; car si on casse les actes de ce grand Pape, que deviendront les vôtres? Mais, quoique nous ayons peu de gens qui n'aient fléchi le genou devant Baal, je sais qu'il y en a beaucoup chez vous. Nous avons un Pape nommé Adrien, homme zélé pour les bonnes mœurs; mais nous ne savons encore s'il voudra se charger de toutes les affaires ecclésiastiques, ou seulement d'une partie. Il a une confiance entière dans mon oncle Arsène, votre ami, dont toutefois le zèle pour la réformation de l'Église est un peu refroidi, à cause des mauvais traitements qu'il a reçus du défunt Pape, et qui l'ont attaché à l'empereur. Je vous prie de le ramener par vos sages avis, afin que l'Église profite du crédit qu'il a auprès de l'empereur et du Pape. Anastase ajoute par apostille : le vous conjure d'avertir tous les métropolitains des Gaules que, si on tient ici un concile, ils ne doivent pas travailler à déprimer le défunt Pape, sous prétexte de recouvrer leur autorité, vu principalement que personne ne l'a accusé et qu'il n'y a plus personne qui puisse le défendre; qu'il n'a jamais consenti à aucune hérésie, comme on le suppose faussement, et n'a agi que par un bon zèle. C'est pourquoi je vous conjure, au nom de Dieu, de résister à ce qu'on veut faire contre lui : ce serait anéantir l'autorité de cette Église 1.

Ce n'était pas sans sujet qu'Anastase craignait pour la mémoire et les actes du pape Nicolas; plusieurs crurent qu'Adrien voulait les casser, et en furent scandalisés. D'autres, au contraire, étaient choqués de ce qu'il marchait sur ses pas; car incontinent après son sacre, il envoya en Bulgarie les évêques Dominique et Grimoald, que Nicolas y avait destinés et congédiés immédiatement avant sa mort, et fit mettre son nom aux lettres dont Nicolas les avait chargés. Quand ils furent partis, il obtint de l'empereur Louis le rappel de Gauderic, évêque de Vellétri, d'Étienne, évêque de Népi, et de Jean Simonide, exilés sur de fausses accusations. L'empereur même renvoya tous ceux qu'il tenait en prison comme criminels de lèse-

majesté: décesseur aqueducs

Tout of bliquement of an autrus d'entitus d'entitus d'Occident norer la magres que nion pend Septuagés un plus graver, leur connaissant

pendant to

Au sort

dit : Je vor notre fils to Sarrasins T la force de c'était plut ajouta avec vécu sont d voir donné orthodoxe Alors tous Constanting princes, de s'écrièrent Église un te Que l'envie trois fois : Pontife et P silence, et de Dieu, sor nouvel Elie. l'éternel sac

grace ! Chac

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Labbe, p. 568.

<sup>1</sup> Anast. in

v. LVII. - De 855 triste nouvelle. e meilleure vie. Hélas! combien elle l'a perdu! Il Maintenant, tous imes, travaillent tous ses écrits; l'empereur les pour l'Église de casse les actes s. quoique nous nt Baal, je sais nommé Adrien, e savons encore stiques, ou seumon oncle Aration de l'Église qu'il a recus du

us prie de le radu crédit qu'il a ar apostille : Je aules que, si on orimer le défunt principalement ne qui puisse le e, comme on le

C'est pourquoi

u'on veut faire

se 4. our la mémoire drien voulait les re, étaient choinent après son Grimoald, que avant sa mort, s avait chargés. uis le rappel de Népi, et de Jean

npereur même

minels de lèse-

majesté. Ensuite le Pape fit peindre, suivant l'intention de son prédécesseur, l'église que celui-ci avait fait bâtir à neuf, avec trois aqueduce, et qui était la plus belle de toutes celles de Latran.

Tout cela donna sujet aux ennemis du pape Nicolas de dire publiquement et d'écrire que le pape Adrien était nicolaite; et puis, d'un autre côté, parce qu'il tolérait chez lui avec patience quelques uns d'entre eux, d'autres crurent, au contraire, qu'il voulait casser les actes de son prédécesseur. D'où il arriva que tous les évêques d'Occident lui écrivirent des lettres solennelles pour l'exhorter à honoter la mémoire du pape Nicolas. A Rome, quelques moines, tant grecs que d'autres nations, s'abstinrent secrètement de sa communion pendant quelques jours. Ce qui fut cause que le vendredi de la Septuagésime, leur donnant à diner, suivant la coutume, il en invita un plus grand nombre qu'à l'ordinaire. Il leur donna lui-même à laver, leur servit à manger et à boire, et, ce qu'aucun Pape de sa connaissance n'avait fait avant lui, il se mit à table avec eux, et pandant tout le diner on chanta des cantiques spirituels.

Au sortir de talfie, il se prosterna sur le visage devant tous, et dit : Je vous supplie, mes frères, priez pour l'Église catholique, pour notre fils très-chrétien, l'empereur Louis, que Dieu lui soumette les Sarrasins pour notre repos; et priez aussi pour moi, qu'il me donne la force de gouverner son Église si nombreuse. Ils s'écrièrent que c'était plutôt à lui à prier pour eux. Adrien, profondément attendri, ajouta avec larmes : Comme les prières pour ceux qui ent très-bien vécu sont des actions de grâces, je vous prie de remercier Dieu d'avoir donné à son Église mon seigneur et mon Père le très-saint et orthodoxe pape Nicolas, pour la défendre, comme un autre Josué. Alors tous les moines de Jérusalem, d'Antioche, d'Alexandrie et de Constantinople, dont quelques-uns étaient députés de la part des princes, demeurèrent longtemps en silence, d'étonnement; puis ils sécrièrent : Dieu soit loué! Dieu soit loué, d'avoir donné à son Église un tel pasteur, et si respectueux envers son prédécesseur ! Que l'envie cesse ! que les faux bruits se dissipent! Puis ils dirent trois fois : Vive notre seigneur Adrien, établi de Dieu, souverain Pontife et Pape universel! Adrien fit signe de la main pour faire silence, et dit : Au très-saint et orthodoxe seigneur Nicolas, établi de Dieu, souverain Pontife et Pape universel, éternelle mémoire ! Au nouvel Élie, vie et gloire éternelle! Au nouveau Phinées, digne de l'éternel sacerdoce, salut éternel! A ceux qui le suivent, paix et grâce! Chacune de ces acclamations fut répétée trois fois 4.

<sup>1</sup> Anast. in Adr. II.

Le pape Adrien répondit dans le même sens aux évêques de France. Ces évêques, assemblés à Troyes par ordre du pape Nicolas, pour discuter pleinement et terminer l'affaire de Vulfade, lui en rendirent un compte exact par une lettre synodique, qui ne fut remise à Rome qu'après sa mort. Ils la terminaient en suppliant Sa Sainteté, qu'à l'exemple de ses prédécesseurs, elle maintint l'ordre épiscopal dans la possession des priviléges qui lui ont été accordés par la Chaire apostolique, et dans la jouissance desquels il avait toujours été affermi par se suprême autorité; que même elle en renouvelat les décrets par une constitution expresse contre les entreprises des métropolitains et de tous les autres évêques, qui seraient de connivence avec eux pour déprimer leurs confrères ; qu'il n'arrivât donc plus qu'on déposat aucun évêque sans l'avis et le consentement de Pontife romain, conformément aux usages établis par une infinité de décrets et de priviléges des souverains Pontifes; qu'autrement l'ordre épiscopal, qui est le premier de l'Église, tomberait dans le mépris et deviendrait le jouet de l'esprit de discorde. Ces paroles sont également justes et remarquables. Les évêques suppliaient encore le Pape de vouloir confirmer l'ordination de Vulfade, dont Sa Sainteté avait souhaité le rétablissement, et qu'ils avaient promu à l'évêché de Bourges. Ils demandaient en même temps qu'il fat honoré du pallium 1, representation de maniferté part référente partir de

Le pape Adrien répondit à cette lettre en ces termes : L'innocence de notre frère, l'évêque Vulfade, et de ses collègues, qui avait été obscurcie pour un peu de temps, est devenue par vos soins aussi claire que la lumière du soleil. C'est pourquoi nous confirmons et approuvons votre jugement, qui d'ailleurs a été, comme il le devait, précédé de l'avis du Siége apostolique; et, ayant égard à votre prière, nous accordons à Vulfade, archevêque de Bourges, l'usage du pallium. Notre prédécesseur l'aurait volontiers accordé, s'il avait reçu la lettre que vous venez de nous envoyer, et nous ne faisons qu'exécuter ses intentions. Aussi, comme nous vous accordons œ que vous demandez, nous vous prions de faire écrire le nom du pape Nicolas, d'apostolique mémoire, dans les livres et les diptyques de vos églises, de le faire nommer à la messe, et d'ordonner la même chose aux évêques, vos confrères. Nous vous exhortons aussi de résister vigoureusement, et de vive voix et par écrit, aux princes grecs et aux autres, principalement aux clercs qui voudraient entreprendre quelque chose contre sa personne ou ses décrets, sachant que nous ne consentirons jamais à ce que l'on pourrait tenter ici

pape Nico
personnell
Le Pontife
jours renv
jugements
Nicolas, co
son success
se présente
ordre de re
et en reine
si, pour ca
de lui, en
tenir à ce si
pour tenir

ccasions

Lothair

Cependar tremise de Ingelberge, ils eurent d' prier par l' par promett pourvu qu'i roles, depui fut aussi pro gardé comm

contre he coux qui faction r accusant personne courageu Alpes; capeut con 2 février à saint Ac son prédé Mais, si le rien ne no

<sup>1</sup> Labbe, p. 870.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Labbe, p. 8 Loth., p. 989,

iv.LVII. - De 855 eques de France: Nicolas, pour lui en rendirent remise à Rome a Sainteté, qu'à episcopal dans s par la Chaire it toujours été n renouvelat les eprises des mét de connivence rivat done plus nsentement du oar une infinité ; qu'autrement mberait dans le le. Ces paroles ies suppliaient Vulfade, dont avaient promu temps qu'il fût

s: L'innocence s, qui avait été vos soins aussi confirmons et me il le devait. égard à votre ourges, l'usage cordé, s'il avait ous ne faisons accordons ce e nom du pape s diptyques de onner la même tons aussi de t, aux princes idraient entrecrets, sachant rait tenter ici

contre lui. Il est vrai que nous ne voulons pas être inflexible envers ceux qui imploreront la miséricorde du Saint-Siége, après une satisaction raisonnable, pourvu qu'ils ne prétendent pas se justifier en accusant ce grand Pontife, qui est maintenant devant Dieu, et que personne n'a osé reprendre de son vivant. Soyez donc vigilants et courageux sur ce point, et instruisez tous les évêques d'au delà des Alpes; car si on rejette un Pape ou ses décrets, aucun de vous ne peut compter que ses ordonnances subsistent. Cette lettre est du 2 sévrier 868 1. Le 6 mai suivant, le pape Adrien écrivit de même à saint Adon de Vienne, qui l'avait exhorté à soutenir les décrets de son prédécesseur : Je prétends les défendre comme les miens propres. Mais, si les circonstances des temps l'ont obligé d'user de sévérité, rien ne nous empêche d'en user autrement, selon la différence des occasions 2.

Lothaire, roi de Lorraine, avait inutilement prié par ses lettres le pape Nicolas de vouloir bien lui permettre d'aller à Rome pour être personnellement entendu touchant son divorce avec la reine Thietberge. Le Pontife. qui était persuadé de sa mauvaise conduite, l'avait toujours renvoyé à l'exécution de ses promesses, en suite de tant de jugements, rendus canoniquement contre lui. Après la mort de Nicolas, ce prince crut qu'il aurait meilleure composition d'Adrien, son successeur, auquel il demanda pareillement la permission d'aller se présenter lui-même au Saint-Siège. Mais il reçut pour réponse un ordre de reprendre sans délai Thietberge et de la traiter en épouse et en reine, ou de lui assigner de quoi s'entretenir selon sa condition, si, pour cause d'infirmité ou autre, elle était obligée de vivre séparée de lui, en attendant qu'il en fût décidé dans un concile qu'il ferait tenir à ce sujet. Hincmar de Reims fut établi commissaire apostolique pour tenir la main à l'exécution de ce décret du Pontife 3.

Cependant le roi Lothaire ne se rebuta point; il fit tant, par l'entremise de son frère l'empereur Louis, mais surtout de l'impératrice lngelberge, que finalement le pape Adrien lui permit de venir à Rome : ils eurent d'abord une entrevue au mont Cassin. Lothaire l'y fit tant prier par l'impératrice, et lui fit tant de présents, que le Pape finit par promettre de lui dire la messe et de lui donner la communion, pourvu qu'il n'eût eu aucun commerce avec Valdrade, même de paroles, depuis que le pape Nicolas l'eut excommunié. La communion fut aussi promise à Gonthier, archevêque de Cologne, qui était regardé comme le principal auteur du divorce de Lothaire ; mais ce ne

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Labbe, p. 889. — <sup>2</sup> Ibid., p. 939. — <sup>2</sup> Nicol., Epist. 55. Labbe, p. 441. Epist. Loth., p. 989, epist. 13. Adrian., p. 911.

fut qu'en donnant cet écrit : Je déclare devant Dieu et ses suints , à vous mon seigneur Adrien, souverain Pentife et Pape universel, aux évêques qui vous sont soumis et à toute l'assemblée, que je supporte humblement la sentence de déposition donnée canoniquement contre moi par le pape Nicolas ; que je ne ferai jamais aucune fonction sacrée si vous ne me rétablissez par grâce , et que je n'exciterai jamais aucun scandale contre l'Église romaine ou son évêque, à qui je proteste d'être toujours obéissant. La date est du 1er juillet 869. Le Pape, ayant reçu cette déclaration, accorda la communion laïque à Gonthier.

L'impératrice Ingelberge retourna près de l'empereur, son époux. à Bénévent, et le Pape à Rome. Lothaire l'y suivit eussitôt, mais il demeura à Saint-Pierre, hors de la ville; personne du clergé ne vint au-devant de lui, il entra seulement avec les siens jusqu'au sépulcre de saint Pierre faire sa prière, puis il alla au logement qui lui était destiné près de l'église et qu'il ne trouva pas même balayé, C'était un samedi, et le lendemain il crut qu'on lui dirait la messe, mais il ne put en obtenir la permission du Pape, tant il était encore regardé comme excommunié. Ensuite il entra dans Rome ; le Papele recut avec honneur et lui demanda s'il avait observé exactement les avis du pape Nicolas. Le roi Lothaire répondit qu'il les avait observés comme des ordres du ciel. Les seigneurs qui l'accompagnaient attestèrent qu'il disait vrai, et le Pape reprit : Si votre témoignage est véritable, nous en rendons à Dieu de grandes actions de grâces. Il reste, mon cher fils, que vous veniez à la confession de Saint-Pierre, où, Dieu aidant, nous immolerons l'hostie sainte pour la santé de votre corps et de votre âme ; et il faut que vous y participiez avec nous, pour être incorporé aux membres de Jésus-Christ, dont vous étiez séparé.

A la fin de la messe, le Pape invita le roi Lothaire à s'approcher de la sainte table; et, prenant en ses mains le corps et le sang de Jésus-Christ, il lui dit; Si vous vous sentez innocent de l'adultère qui vous a été interdit par le pape Nicolas, et si vous avez fait une ferme résolution de n'avoir jamais en votre aucun commerce criminel avec Valdrade, votre concubine, approchez hardiment et recevez le sacrement du salut éternel, qui vous servira pour la rémission de vos péchés; mais si vous êtes résolu de retourner à votre adultère, ne soyez point assez téméraire pour le recevoir, de peur que ce que Dieu a préparé à ses fidèles comme un remède, ne tourne à votre condamnation. A ces paroles formidables, le roi Lothaire demeura insensible; aveuglé par la passion, il reçut sans hésiter la communion du Pontife. Le Pape se tourna ensuite à ceux qui accompa-

gnaient le d'eux : Si roi, et n'a personnes de Notre-S Quelques-u

Le roi L vint au pal présents de il croyait n affaire que jugement d mérairemen sur l'autre. son royaum avaient refu morts effray était sur lui d'un coup. xième heure mortalité, l' Telle fut la f Dans le m

saient une e usages, pour l'Église roma Saint Adon d Un concile d manie, que n sont, l'une d Corbie.

L'ouvrage textes des Pè Constantinopl Siége de Rom pendant, Libè quoiqu'il ne s' Grecs, au non questions, mé chant l'agneau

<sup>1</sup> Annal. Bert.,

LVIII. - Dess et ses mints, à amiversel, aux rue je supporte iquement conucune fonction n'exciterai javêque, à qui je ler juillet 869. munion largue

ur, son époux. ussitôt, mais il e du clergé ne ıs jusqu'au sélogement qui même balayé. irait la messe, il était encore me ; le Papele exactement les I les avait obui l'accompa-: Si votre térandes actions confession de tie sainte pour vous y parti-Jésus-Christ.

à s'approcher et le sang de de l'adultère s avez fait une commerce crinent et recevez mission de vos adultère, ne ur que ce que tourne à votre naire demeura er la commurui accompa-

maient le roi, et, en leur présentant la communion, dit à chacun d'eux : Si vous n'avez point consenti à ce qu'a fait Lothaire, votre roi, et n'avez point communiqué avec Valdrade et avec les autres personnes excommuniées par le Saint-Siége, que le corps et le sang de Notre-Seigneur Jésus-Christ vous servent pour la vie éternelle ! Quelques-uns se retirèrent, mais ils communièrent pour la plupart.

Le roi Lothaire, étant ainsi rentré dans la communion de l'Église, vint au palais de Latran et dina avec le Pape, à qui il fit de grands présents de vases d'or et d'argent. Il sortit de Rome plein de joie ; deroyait n'avoir plus rien à craindre. Le Pape ne devait juger son affaire que l'année suivante, mais le jugement de Dieu prévint le jugement du Pape. Tous ceux de sa suite qui avaient communié témérairement furent frappés de mort dans l'année ; ils tombaient l'un sur l'autre, à ses yeux. Avec eux périt presque toute la noblesse de son royaume; à peine il y échappa le petit nombre de ceux qui avaient refusé de communier contre leur conscience. Malgré tant de morts effrayantes, il ne voulut point reconnaître que la main de Dieu était sur lui. Arrivé à Plaisance plein de santé, il s'affaiblit tout d'un coup, perdit la parole et mourut le 8me d'août, à la deusième heure du jour. Quelque peu de ses gens, échappés à cette mortalité, l'enterrèrent dans un petit monastère près de la ville 1. Telle fut la funeste fin du roi Lothaire et de sa criminelle passion.

Dans le même temps, les églises de Gaule et de Germanie dressaient une exposition apologétique de leur doctrine et de leurs usages, pour défendre la doctrine, les usages et l'autorité de l'Église romaine contre les calomnies de Photius et des photiens. Saint Adon de Vienne en sit une qui n'est pas venue jusqu'à nous. Un concile de Worms en approuva une autre composée en Germanie, que nous n'avons pas davantage. Les deux qui nous restent sont, l'une d'Énée, évêque de Paris, l'autre de Ratram, moine de

L'ouvrage d'Énée n'est presque qu'une compilation de divers textes des Pères. L'auteur dit, dans la préface, que l'Église de Constantinople a souvent eu des évêques hérétiques ; mais que le Siège de Rome n'a jamais été souillé d'une pareille tache; que, cependant, Libère n'avait pas défendu la foi avec assez de courage, quoiqu'il ne s'en soit jamais écarté. Il rapporte les objections des Grecs, au nombre de dix, et il répond aux huit premières en sept questions, méprisant, comme impertinentes, les deux dernières, touchant l'agneau pascal qu'on prétendait être offert sur l'autel, et le

<sup>1</sup> Annal. Bert., 869, Annal. Met., 869.

saint chrême qu'on accusait les Latins de faire avec de l'eau de rivière. Il est vrai que, dans le missel romain, il y a des prières pour la bénédiction de l'agneau pascal. Mais on ne l'offrait pas à l'autel avec le corps de Jésus-Christ, qui est notre vraie pâque et l'agnesiqui efface les péchés.

Sur la sixième question, touchant la primauté du Pape, Énée cite principalement le concile de Sardique, ainsi que les décrétales des papes saint Gélase et saint Léon. Enfin il ajoute : Après que l'empereur Constantin eut embrassé le christianisme, il quitta Rome, disant qu'il n'était pas convenable que deux empereurs, l'un prince de la terre, l'autre de l'Église, gouvernassent dans une même ville; c'est pourquoi il établit sa résidence à Constantinople, et soumit Rome et une grande partie des diverses provinces au Siége apostolique. Il laissa au Pontife romain l'autorité royale, et en fit écrire l'acte authentique, qui fut dès lors répandu par tout le monde 1. On voit bien qu'il entend la donation de Constantin, dont nous avons déjà parlé, et que les Grecs tiennent pour authentique, puisqu'ils l'ont insérée dans leur droit canon. Ce n'était donc pas raisonner mal que de la leur opposer.

L'ouvrage de Ratram ou Ratramne est fait avec beaucoup d'exactitude, d'érudition, de force et de bon goût. Il est divisé en quate livres, dont les trois premiers sont employés à établir la procession du Saint-Esprit, comme procédant du Père et du Fils. C'était le point le plus important de la dispute et le seul qui concernat la foi. Ratran crut donc, avec justice, qu'il demandait une discussion plus particulière. Il prouve le sentiment de l'Église latine sur ce point, d'abort par les passages de l'Écriture, à quoi il emploie tout le premier livre. ensuite par l'autorité des conciles et des Pères, tant grecs que latins. C'est ce qui fait la matière du second et du troisième livre. L'auteur y fait surtout valoir l'autorité de saint Athanase, de saint Grégoire de Nazianze et de Didyme. On en sent la raison. Il cite, sous le nem du premier, le symbole Quicunque, et sous le nom de Gennade, patriarche de Constantinople, le traité Des Dogmes ecclésiastiques, qu'on sait être de Gennade, prêtre de Marseille. Ratram avait quelques écrits de certains Pères latins, qu'il cite plus entiers que nous ne le avons aujourd'hui.

Il se plaint, au commencement du premier livre, que des empereurs se mélent de disputer des dogmes et des cérémonies de la religion; car Photius avait mis ses calomnies sous le nom des empereus Michel et Basile. Leur devoir, dit Ratram, est d'apprendre dans l'É-

glise et nor et des lois d prendre su teurs repre jours respe nouveau.

Entrant e procède du Ouand le C venu; l'Esp sur ces parc celles-ci : Q e Saint-Esp mission est comme Ariu disant qu'il wil ne dit p art du Père tablir des c Saint-Esprit sprit procèc enie pas qu derifiera, pa eque le Sair a procédant noi; c'est po era. Si tout c Esprit du Fil omme sujet; t-il appelé l' ii-même. Et s os cœurs. Il 1 u Fils est-il a de l'autre, i eurs autres pa hrist, l'Esprit rit sur les fidé Dans le seco ment du con ous croyons a

ous nous oppo

<sup>1</sup> D'Acheri, Spicileg., in-fol., t. 1, p. 113-148.

Liv. LVH. - Dons o de l'eau de rides prières pour frait pas à l'autel Aque et l'agnen

Pape, Enée cite es décrétales des près que l'empeitta Rome, disant l'un prince de la même ville; c'est soumit Rome et stolique. Il laissa acte authentique. oit bien qu'il en éjà parlé, et que ont insérée dans al que de la leur

eaucoup d'exacdivisé en quatre lir la procession s. C'était le point at la foi. Ratram ion plus particue point, d'abord le premier livre, grees que latins. e livre. L'auteur saint Grégoire de sous le nom du e Gennade, pasiastiques, qu'on avait quelques que nous ne les

que des empenonies de la relin des empereurs rendre dans l'E-

glise et non pas d'y enseigner. Ils sont chargés de la chose publique et des lois du siècle; qu'ils se tiennent dans leurs hornes, sans entreprendre sur le ministère des évêques. Pourquoi ces nouveaux docleurs reprennent-ils maintenant ce que leurs prédécesseurs ont toujours respecté? L'Église romaine n'enseigne ni ne pratique rien de nouveau.

Entrant en matière, il prouve, par l'Écriture, que le Saint-Esprit procède du Fils comme du Père. Jésus-Christ dit à ses disciples : quand le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père sera renu; l'Esprit de vérité qui procède du Père. Vous insistez, dit-il, sur ces paroles : Qui procède du Père, et vous ne voulez pas écouter elles-ci : Que je vous enverrai de la part du Père. Dites, comment e Saint-Esprit est-il envoyé par le Fils? Si vous ne dites pas que cette mission est une procession, dites donc que c'est un service, et faites, comme Arius, le Saint-Esprit me indre que le Fils. Assurément, en isant qu'il l'envoie, il dit qu'il procède de lui. Peut-être direz-vous u'il ne dit pas simplement : Je l'enverrai, mais qu'il ajoute : De la art du Père. Les ariens ont fait les premiers cette objection, voulant tablir des degrés dans la Trinité; mais le Fils dit qu'il envoie le sint-Esprit de la part du Père, parce qu'il tient du Père que le Saintsprit procède de lui. Au reste, en disant qu'il procède du Père, il nie pas qu'il procède aussi de lui. Au contraire, il ajoute : Il me orifiera, parce qu'il prendra du mien et vous l'annoncera. Qu'estque le Saint-Esprit prendra du Fils, si ce n'est la même substance, a procédant de lui? Aussi ajoute-t-il : Tout ce qu'a le Père est à noi; c'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra du mien et vous l'annonea. Si tout ce qui est au Père est au Fils, l'Esprit du Père est aussi Esprit du Fils : or, il n'est à l'un ni à l'autre, comme moindre, ni mme sujet ; c'est donc comme procédant de l'un et de l'autre. Aussi til appelé l'Esprit de vérité : et le Fils est la vérité, comme il dit i-même. Et saint Paul dit : Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans a cœurs. Il ne dit pas son Esprit, mais l'Esprit de son Fils : l'Esprit a Fils est-il autre que l'Esprit du Père? Or, si c'est l'Esprit de l'un de l'autre, il procède de l'un et de l'autre. Ratram rapporte plueurs autres passages où le Saint-Esprit est nommé l'Esprit de Jésushrist, l'Esprit de Jésus, et où il est dit qu'il a répandu le Saiat-Esrit sur les fidèles.

Dans le second livre, il apporte les autorités des Pères, et premièment du concile de Nicée. Il dit simplement dans son symbole : ous croyons aussi au Saint-Esprit. Que devient donc la règle que ous nous opposez, de ne rien ajouter au symbole, puisque vous y ez ajouté : Qui procède du Père? Nous l'avons fait, dites-vous,

par l'autorité du concile de Constantinople, à cause des questions survenues touchant le Saint-Esprit. Mais pourquoi l'Église romaine n'a-t-elle pas eu aussi l'autorité d'ajouter : Et du Fils, suivant l'Écriture sainte, pour prévenir d'autres questions? Si vous dites que l'Écriture ne dit pas en termes formels, que le Saint-Esprit procède du Fils, quoiqu'il le dise en substance, montrez-nous où il dit en termes formels, que le Saint-Esprit doit être adoré et glorifié avec le Père et le Fils, et qu'il a parlé par les prophètes, comme porte le concile de Constantinople. Or, il a été nécessaire de dire expressément que le Saint-Esprit procède du Fils, pour condamner ceux qu'disaient que, ne procédant que du Père, il était un autre Fils et no pas l'Esprit du Fils.

Comme, parmi les Pères, Ratram cite principalement les Père latins, il montre que les Grecs ne peuvent les accuser sans se déclare schismatiques, en prétendant que l'Église n'est que chez eux. San Ambroise dit nettement que le Saint-Esprit procède du Père et de Fils. Saint Augustin, expliquant l'Évangile de saint Jean, traite ex pressément la question et décide que le Saint-Esprit procède de Père et du Fils, puisqu'il est l'Esprit de l'un et de l'autre; au lieu que le Fils n'est Fils que du Père, et que le Père n'est Père que du Fils Pourquoi donc le Fils dit-il simplement que le Saint-Esprit procède du Père? C'est parce qu'il rapporte tout à celui dont il vient lui-même comme quand il dit: Ma doctrine n'est pas à moi, mais à celui qu'a envoyé. Saint Augustin répète la même chose dans l'ouvrage de la Trinité, où il l'explique plus à fond.

Dans le quatrième livre, Ratram traite des neuf autres reprode que les Grecs faisaient aux Latins. On aurait pu les passer sous i lence, dit-il, puisqu'ils ne regardent point la foi, si ce n'était le pa de scandaliser les faibles. Il ne s'agit que des coutumes des égis qui ont toujours été différentes et ne peuvent être uniformes. Dès commencement, dans l'église de Jérusalem, les biens étaient a commun; mais on n'obligeait pas les autres églises à l'imiter. Ratra rapports ensuite le passage de Socrate, touchant les différents usag des églises.

Venant au détail, il commence par le jeune du samedi, et soulle que la plupart des églises d'Occident ne l'observent pas, et que ce d'Alexandrie l'observe comme l'Église romaine. Au fond, cette pr tique est de soi indifférente. Sur quoi il cite une lettre de saint au gustin; et ajoute que, dans la Grande-Bretagne, on jeunait tous vendredis, et dans les monastères d'Hibernie, toute l'année, hors dimanches et les fêtes. Il est étonnant, dit-il, que les Grecs nous prochent le jeune du samedi, eux qui ne trouvent point mauvaisque

ent de ce de chair pe ence des c cénérale, au Paques, d'a Et ceux qui Grees, d'une Les Grecs so e mangent pain, ou ne ent que le eanent six e septième, e jeûnent p etranchent a maines pour Tondre ou entes qui ne lus importa rennent pas comprenne cience. Si c'e té condamné us-Christ mé es Romains nariages. Mai oncer, pour exercer leur Il n'y a que eint-chrême s adition de l'É es apôtres, o

oyés à Samar

es mains. Rat

entius. Quant

int-chrême a

ons, comme to

ment faux qu

onne évêques o

recs, qui nous

[Liv. LVII. - De 856 use des questions oi l'Église romaine Fils, suivant l'É. Si vous dites que int-Esprit procede z-nous où il dit en é et glorifié avec le , comme porte l de dire expresséndamner ceux qu n autre Fils et nos

oalement les Père er sans se déclare ue chez eux. Sain ède du Père et d nt Jean, traite ex Esprit procède de autre ; au lieu qu Père que du File int-Esprit proced til vient lui-même i , mais à celui qu dans l'ouvrage d

f autres reproche les passer sous i ce n'était le pér tumes des église uniformes. Des biens étaient e à l'imiter. Ratra s différents usage

amedi, et soutie t pas, et que cel u fond, cette pr ettre de saint A n jeûnait tous te l'année, hors les Grecs nous n oint mauvais qu

our tout l'Orient, on jeune le mercredi et le vendredi, quoique ces iennes ne soient point d'obligation à Constantinople. Ils nous reprennent de ce que nous n'observons point, avant Paques, l'abstinence de chair pendant huit semaines, et pendant sept semaines l'abstinence des œufs et du fromage : comme si leur coutume, à eux, était rénérale, au lieu que plusieurs ne jeunent que six semaines avant Paques, d'autres sept , d'autres huit, et quelques-uns jusqu'à neuf. Reux qui en jeunent sept ou huit ne se contentent pas, comme les ges, d'une simple abstinence dans le temps qui précède la sixième. les Grecs sont bien au-dessous de ceux qui, pendant tout le carême, e mangent rien de cuit, ou ne vivent que de pain ou d'herbes sans pain, ou ne mangent qu'une ou deux fois la semaine. Tous convienent que le jeune pascal doit être de quarante jours; mais les uns ennent six semaines entières hors les dimanches, et quatre jours de septième, comme l'Église romaine et tout l'Occident; les autres e jeunent point les samedis, non plus que les dimanches ; d'autres eranchent aussi les jeudis, et remontent jusqu'à huit ou neuf semines pour trouver les quarante jours.

Tondre ou raser la barbe et les cheveux, sont pratiques indifféentes qui ne méritent pas d'être relevées. Le célibat des prêtres est us important. Il y a de quoi s'étonner, dit-il, si les Grecs ne comrennent pas que les Romains sont louables sur cet article; et, s'ils comprennent, il faut s'affliger de ce qu'ils parlent contre leur conmence. Si c'est condamner le mariage que de s'en abstenir, il a donc té condamné par tous les saints qui ont gardé le célibat, et par Jéus-Christ même, qui, toutefois, l'a autorisé, assistant à des noces. es Romains en usent de même, puisque chez eux on célèbre des pariages. Mais les prêtres suivent le conseil de saint Paul, d'y remer, pour être dégagés des soms de la vie et plus libres pour prier texercer leur ministère.

Il n'y a que les évêques qui doivent faire aux baptisés l'onction du int-chrême sur le front, pour leur donner le Saint-Esprit. Outre la adition de l'Église, nous avons l'autorité de l'Écriture dans les Actes s apôtres, où il est dit que saint Pierre et saint Jean furent enoyés à Samarie pour communiquer le Saint-Esprit par l'imposition s mains. Ratram cite ici la décrétale du pape saint Innocent à Déentius. Quant à ce que disaient les Grecs, que les Latins faisaient le int-chrême avec de l'eau, c'est, dit-il, une imposture ; nous le fains, comme tous les autres, avec du baume et de l'huile. Il est égament faux que, chez nous, on consacre un agneau, et que l'on ornne évêques des diacres, sans avoir reçu l'ordre de prêtrise. Mais les rcs, qui nous font ce reproche, ordonnent évêques de purs laïques.

Ratram finit par la primauté de l'Église, que les Grecs prétendaient avoir passé de Rome à Constantinople avec l'empire. Mais. dit-il, ils auraient dû se souvenir que c'est le Christ le chef de toute l'Église, que c'est à lui que le Père a dit par le prophète : Demande moi, et je te donneral les nations pour héritage, et pour domaine les confins de la terre. Ils auraient dû se souvenir que c'est lui cette pierre détachée de la montagne sans main d'homme, qui a brisé et réduit en poudre tous les royaumes du monde. Ils auraient du s souvenir que c'est lui qui a dit à Pierre: Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle : et je te donnerai les clefs du royaume des cieux C'est ce Pierre qui, avec Paul, est venu à Rome ; l'a illustrée par so sang, sa mémoire, son sépulcre et sa doctrine, afin que, comme celle ville avait subjugué l'univers par la puissance impériale, elle président dat de même, par le faite de la religion et par la dignité de l'ana stolat, à tous les royaumes du monde. Qu'il en soit ainsi, toute l'antiquité le prouve. Ainsi l'historien Socrate, parlant d'un concile d'Andieure d'Antique de la concile d'Antique d'Antique de la concile de tioche, et des prélats ariens qui l'avaient assemblé, ajoute : Mais la les, évêque de Rome, n'y était point, ni personne pour lui, quoim la loi ecclésiastique défende de tenir des concilez sans le consentement du Pontife romain. C'est un historien grec; et cependant il ne dit m oue Constantinople ait la même autorité que Rome, puisqu'il attest que, sans l'assentiment ou sans l'ordre du Pontife romain, on n peut célébrer aucun concile.

Ces paroles de Ratram sont d'autant plus remarquables qu'elle sont plus justes. Bien comprises, elles décident sans appel plusieur questions des plus importantes. On y voit que, d'après une loi ecdé siastique des premiers sièc'es, on ne peut tenir aucun concile san l'assentiment exprès ou tacite du Pontife romain. D'où il suit que sans l'assentiment exprès ou tacite du Pontife romain, on ne pet terminer dans l'Église aucune affaire majeure, juger définitiveme aucun évêque. Et Ratram le prouve, non par une fausse décrétale mais par le témoignage non suspect d'un historien grec. Si Fleur et d'autres avaient voulu ne pas oublier une chose aussi simple, i auraient pu nous épargner leurs interminables lamentations sur la fausses décrétales d'Isidore.

Ratram continue: Dans le concile de Sardique, on reconnaîts lennellement que tout évêque déposé peut appeler à l'évêque de Rome. Tous les conciles qui ont été tenus, soit en Orient, soit Afrique, ou ont été présidés par les légats du Pape, ou leurs de crets ont été confirmés par l'autorité de ses lettres. Ainsi le concile de Nicée a été présidé par l'évêque Osius et par les prêtes de la confirmé par l'évêque Osius et par les prêtes de la confirmé par l'évêque Osius et par les prêtes de la confirmé par l'évêque Osius et par les prêtes de la concile de Nicée a été présidé par l'évêque Osius et par les prêtes de la concile de Nicée a été présidé par l'évêque Osius et par les prêtes de la concile de Nicée a été présidé par l'évêque Osius et par les prêtes de la concile de Nicée a été présidé par l'évêque Osius et par les prêtes de la concile de Nicée a été présidé par l'évêque Osius et par les prêtes de la concile de Nicée a été présidé par l'évêque Osius et par les par les les p

Viton et V conciles q meurés fer réputés po donne pour frmant celu reurs et de the supér lettres de se autres toute directement chevêque d stantinople donné le titi itre d'honne mots: Nous vous nous a Dieu; si cela Ratram parl Pendant q

photiennes, wait etc cha apportée par labbé Théo stères de que de ce patriar tette heureus mius; et le 1 Basile, l'auti 868. Il félicite téclare qu'il ians cette af encore reçu de Q que te lylée, autrem t Basile, surr

<sup>1</sup> D'Acheri, Sp

le son côté, av

er sa cause

our juge. M lont il ne se s grada l'ère chr.]

les Grecs prétenec l'empire. Mais. st le chef de toute ophète : Demande et pour domaine que c'est lui cette me, qui a brisé et Ils auraient du se ierre, et sur cette er ne prévaudront yaume des cieux, a illustrée par son que, comme cette périale, elle président a dignité de l'ape it ainsi, toute l'and'un concile d'An ajoute: Mais Jupour lui, quoique ns le consentemen endant il ne dit pa e. puisqu'il attest fe romain, on a

narquables qu'elle ns appel plusieur près une loi ecclé aucun concile sa D'où il suit que omain, on ne pa ger définitivement e fausse décrétale en grec. Si Fleur e aussi simple, i mentations sur le

, on reconnaits ler à l'évêque de en Orient, soit de Pape, ou leurs de eres. Ainsi le contrait de et par les prêts

Viton et Vincent, tenant la place du Pontife romain. Enfin, tous les maciles qui ont été confirmés par la sentence du Pape sont demeurés fermes; tous ceux, au contraire, qu'il a condamnés, ont été réputés pour rien et n'ent pu avoir aucune autorité. Ratram en done pour exemple saint Léon, cassant le concile d'Éphèse et confimant celui de Chalcédoine, et il le prouve par les lettres des empecurs et de ce saint Pape. Bien loin que l'évêque de Constantinople at le supérieur ou l'égal du Pontife romain. Ratram fait voir par les lettres de saint Léon, que l'Illyrie tout entière, qui comprenait entre entres toute la Grece et la Macédoine, ainsi que la Bulgarie, était directement soumise au Pape dans la personne de son vicaire, l'ardevêque de Thessalonique. Enfin, il montre que l'évêque de Confantinople a toujours été soumis au Pape; et que, quand on lui a denné le titre de patriarche avec le second rang, ce n'était qu'un ite d'honneur sans juridiction. Ratram termine son ouvrage par ces mots: Nous avons répondu comme nous avons pu aux écrits que rous nous avez envoyés. Si vous en étes contents, nous en bénissons lieu; si cela vous déplaît, nous attendons que vous le corrigiez 1. Ratram parlait ainsi aux évêques qui l'avaient chargé de ce travail.

Pendant que dans les Gaules on travaillait à réfuter les calomnies photiennes, on apprit à Rome que Photius, l'auteur de ces calomnies, ivait etc chassé et saint Ignace rétabli. La première nouvelle en fut apportée par Euthymius, écuyer et envoyé de l'empereur Basile. L'abbé Théognoste, que saint Ignace avait fait exarque des monadères de quelques provinces, était venu porter au Pape les plaintes de ce patriarche, et demeurait à Rome depuis environ sept ans. A teu heureuse nouvelle, il s'en retourna à Constantinople avec Euthymius; et le Pape le chargea de deux lettres, l'une pour l'empereur Basile, l'autre pour le patriarche Ignace, datées du 1er d'aoû. 568. Il félicite affectueusement et l'empereur et le patriarche, lui féclare qu'il suivra inviolablement tout ce qu'a fait le pape Nicolas lans cette affaire, et se plaint amicalement à Ignace de n'avoir pas more reçu de ses lettres.

que temps après, arrivèrent à Rome, Jean, métropolitain de sylée, autrement Perga en Pamphylie, apocrisiaire ou nonce d'Ignace, et Basile, surnommé Pinacas, ambassadeur de l'empereur. Potius, le son côté, avait envoyé Pierre, métropolitain de Sardis, pour plailer sa cause devant le Pape, que toutes les parties reconnaissaient our juge. Mais Pierre de Sardis périt en chemin par un naufrage, lont il ne se sauva qu'un moine nommé Méthodius, qui, étant arrivé

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> D'Acherl, Spicil., in-fol., t. 1, p. 63-112. — <sup>2</sup> Labbe, t. 8, p. 1081 et 5.

à Rome et ayant été cité trois fois, fut anathématisé et se retira. Le Pape recut les envoyés du patriarche et de l'empereur dans la salla secrète de Sainte-Marie-Majeure, selon la coutume, accompagné de évêques et des grands. Les envoyés grecs se présentèrent avec grad respect, et rendirent au Pape les présents et les lettres adressées à Nicolas, son prédécesseur. Celle de l'empereur Basile faisait mention de la première, envoyée par Euthymius; et comme on ne savait. Constantinople si elle avait été reçue, op en répète la substance. Ayant trouvé, dit Basile, à notre avénement à l'empire, notre égliss privée de son pasteur légitime et soumise à la tyrannie d'un étrange, nous avons chassé Photius avec ordre de demeurer en repos, et nous avons rappelé Ignace, notre père, manifestement opprimé et justifié par plusieurs de vos lettres que l'on avait cachées jusqu'ici avec grand soin. Nous laissons maintenant à Votre Sainteté à confirmer ce que nous avons fait, et à terminer ce qui reste à faire, c'est-à-dire comment doivent être traités ceux qui ont communiqué avec Photius, li y a des évêques et des prêtres qui, ayant été ordonnés par Ignaca et s'étant engagés par écrit à ne point l'abandonner, ont manqué à leurs promesses; d'autres ont été ordonnés par Photius, et plusieurs se sont engagés à lui, soit par violence, soit par séduction. Comme presque tous nos évêques et nos prêtres sont tombés dans cette faute. nous prions Votre Sainteté, pour éviter le commun naufrage de note église, d'avoir pitié d'eux, principalement de ceux qui demandent faire pénitence et ont recours à vous comme au souverain Ponife: quant à ceux qui ne veulent point rentrer dans le bon chemin, ils ne peuvent éviter la condamnation 1. Cette lettre est du 11 décembre 867.

Pour ce qui est du patriarche saint Ignace, sa lettre est un monment éternel de l'ancienne foi des églises grecques touchant la primauté et l'autorité suprême du Siége apostolique sur toute l'Église. Elle est de plus un exemple et une leçon à toutes les églises malades ou mourantes, pour retrouver la vie et la santé. Puissent les Gres modernes écouter et mettre à profit ces paroles solennelles d'un de leurs plus grands et plus saints patriarches!

Pour guérir les plaies et les meurtrissures du corps de l'homme, l'art fournit bien des médecins; pour guérir celles du corps mystique de Jésus-Christ, le très-souverain et tout-puissant Verbe de Dien n'en a établi qu'un seul, choisi entre tous et pour tous, savoir: Votre Sainteté fraternelle et paternelle, quand il dit à Pierre: Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ma prévaudront point contre elle. Et encore: Je te donnerai les clefs du

1 Labbe, t. 8, 1

ovanme.

et tout co c

encore, par

Aussi, dès i

hérésies ou

dans votre

C'està quoi

es, en usar

Christ : car,

postolique.

urtout de l

Semblable a

per la puiss

utre Simon

nėme puiss

e siége pat

e moyen, e

otre très-ju

ant les con

Sainteté, nou

ice, en me

qui ont souff

« Nous vo

ie nos souffr

t pour ajout

ront aussi le

aut faire à ce

m'à ceux qui

e cet intrus.

crit ce qu'el

our nous aid

té rétabli par

Pierre 1. D Te

inople, écrivi

les pièces les

Après que l

endirent grac

le Constantine

eur Basile, et

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Labbe, t. 8, p. 1007 et 1293.

[Liv. LVII. - Dens isé et so retira, La ereur dans la salla accompagné des ntèrent avec grand lettres adressies à sile faisait mention me on ne savait à pète la substance. npire, notre église nie d'un étranger, en repos, et nous pprimé et justifié squ'ici avec grand confirmer ce que c'est-à-dire comé avec Photius, l onnés par Ignace er, ont manqué à otius, et plusieurs duction. Comme s dans cette faute, naufrage de notre qui demandent à ouverain Pontife: on chemin, ils ne 11 décembre 867. tre est un monutouchant la priur toute l'Eglise. s églises malades

rps de l'homme, u corps mystique t Verbe de Dien us, savoir : Votre re : Tu es Pierre, tes de l'enfer m perni les clefs du

uissent les Grecs

ennelles d'un de

oyaume, et tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sera délié. Ces bienhoureuses paroles, il ne le a pas adressées exclusivement au seul prince des apôtres, mais moore, par lui et après lui, à tous les Pontifes de l'ancienne Rome. Aussi, dès les premiers temps et dans la suite des siècles, lorsque des érésies ou des crimes venaient à pulluler, les successeurs de Pierre dans votre trône apostolique les ont extirpés comme de l'ivraie. C'està quoi Votre Béatitude travaille de même aujourd'hui avec suces, en usant dignement de cette puissance qu'elle a reçue de Jésus-Christ; car, étant revêtue des armes de la vérité et de son autorité postolique, elle a triomphé des ennemis de l'un et de l'autre, mais urtout de l'impie Photius, qu'elle a retranché du corps de l'Église. Semblable au grand saint Pierre, elle a fait mourir ce nouvel Ananie par la puissance de ses paroles ; elle a privé de l'esprit de grâce cet utre Simon par la force de ses anathèmes; et, par l'exercice de la nême puissance apostolique et souveraine, elle nous a rétabli dans esiège patriarcal dont on nous avait injustement chassé, et, par e moyen, elle a dissipé l'orage et remis la paix dans l'Église. Aussi mire très-juste et très-clément empereur, secondant les désirs, suiant les conseils et obéissant aux décrets et aux jugements de Votre Santeté, nous a traités l'un et l'autre, Photius et moi, selon la jusie, en me consolant dans ma vieillesse, de même que tous ceux mi ont souffert pour la bonne cause.

« Nous vous envoyons deux évêques, qui ont été les compagnons ie nos souffrances, pour vous rendre nos humbles actions de grâces pour ajouter de vive voix ce qui manque à nos lettres. Ils receront aussi les ordres de Votre Sainteté touchant le traitement qu'il aut faire à ceux qui ont reçu l'ordination des mains de Photius, ainsi m'à ceux qui, l'ayant reçue de nous, se sont ensuite rangés du parti e cet intrus. Nous supplions Votre Sainteté de nous marquer par crit ce qu'elle réglera à cet égard, et de nous envoyer ses légats our nous aider à remettre le bon ordre dans l'église où nous avons té rétabli par votre autorité et par l'intercession du grand saint Fierre <sup>1</sup>. » Telle est la lettre que saint Ignace, patriarche de Constaninople, écrivit au Pontife romain l'an 867. C'est sans contredit une les pièces les plus importantes de l'histoire de l'Église.

Après que le pape Adrien eut reçu ces lettres, les envoyés grecs endirent grâces à l'Église romaine d'avoir tiré du schisme l'église e Constantinople, puis ils ajoutèrent : Votre très-dévot fils l'empeeur Basile, et le patriarche Ignace, après que Photius eut été chassé,

<sup>1</sup> Labbe, t. 8, p. 1009 et 1294.

ont trouvé dans ses archives un livre plein de faussetés contre l'Église romaine et le très-saint pape Nicolas, qu'ils vous ont envoyé scellé, pour l'examiner et déclarer, comme chef suprême de l'Église, ce qu'elle doit croire de ce brigandage affublé du nom de concile. Le Pape répondit: Nous voulons bien examiner ce livre, pour en condamner l'auteur une troisième fois. Le métropolitein Jean de Sylée, étant sorti et rentré, présenta le livre et le jeta à terre, en disant: Tu as été maudit à Constantinople, sois encore mandit à Rome! Nicolas, le nouveau Pierre, t'a déjà écrasé. L'ambassadeur Basile, le frappant du pied et de l'épée, ajouta : Je crois que le diable habite dans cet ouvrage, pour dire, par la bouche de Photius, son complice, ce qu'il ne peut dire lui-même; car il contient une fausse souscription de l'empereur Basile, notre maître, après celle de Michel, que Photius fit souscrire de nuit, étant ivre. Pour celle de Basile, le rétablissement d'Ignace fait bien voir qu'elle n'est pas de lui, et nous sommes prêts à en faire serment. Mais Photius a pu aussi bien contrefaire la signature de Basile que celle de plusieurs évêques absents. Personne, à Constantinople, n'a eu connaissance de ce concile, parce qu'en effet il n'a pas été tenu; mais Photius a pris prétexte de ce qu'a Constantinople il y a toujours plusieurs évêques de la province, comme ici à Rome; et on dit qu'à la place de ces évêques, il a fait souscrire des citoyens fugitifs de leurs villes, gagnés par argent. De là vient que ces souscriptions sont de différents caractères et de différentes plumes, l'une plus menue, l'autre plus grosse, pour représenter l'écriture des vieillards. Vous verrez bien ici la diversité des écritures; mais vous ne reconnaîtrez pas la fraude, si vous n'envoyez à Constantinople. 1 of Suplement of the second of the second

Alors le Pape donna le livre à examiner, pendant quelques jours, à des hommes instruits des deux langues, le grec et le latin; puis, de l'avis du sénat et du peuple, il assembla un concile à Saint-Pierre, où l'on entendit les envoyés de Constantinople et où on lut les lettres du Pape Nicolas. Ensuite Jean, archidiacre de l'Église romaine et depuis pape, lut un discours au nom d'Adrien, où, après avoir représenté les crimes de Photius et la fermeté du pape Nicolas à le condamner, il dit : Voyez donc, mes frères, ce que nous avons à faire, tant sur ce conciliabuie et ces actes profanes, qu'à l'égard de ceux qui ont souscrit. Dites librement ce que vous pensez. Quant à moi, je suis prêt à tout souffrir, et même la mort, pour la loi de Dieu, les canons, les priviléges du Siége apostolique, la mémoire et les actes du saint pape Nicolas, mon prédécesseur. Ensuite Gauderic, évêque de Vellétri, lut, au nom du concile, une réponse à ce discours du Pape, par laquelle il est exhorté à condamner ce conciliabule tenuà

Constantinde Michel.

Puisque le apporté par ce que norm feu et de le principalem

Le concile

Cette senter

tous de l'exé où il relèva colas, son p nous ne lisc Orientaux a voir qu'il av quelle il est toutefois auc noncer conti Benoît, nota les exemples l'inférieur ne le Pape de se complices, p qu'ils avaien Alors le Pa

Par l'autorité princes des a statuons que tinople, sous respect et le dage d'Éphès chargé d'anat ordonnons de en divers tem cules factioux coévêque Ign déjà condamn le condamnon en s'élevant c nous, et nous vive voix et pa nôtres, et conc LIV. LVII. - De 155 tés contre l'Église ont envoyé scellé. e de l'Église, ce m de concile. Le re, pour en conin Jean de Sylée. 'erre, en disant: dit à Rome! Nisadeur Basile, le le diable habite is, son complice, fausse scuscripde Michel, que de Basile, le rés de lui, et nous aussi bien conévêques absents, ce concile, parce étexte de ce qu'à de la province. vêques, il a fait par argent. De tères et de diffé-

quelques jours, t le latin; puis, à Saint-Pierre, on lut les lettres e romaine et derès avoir reprécolas à le consa vons à faire, l'égard de ceux de Quant à moi, loi de Dieu, les pire et les actes underic, évêque ce discours du

ciliabule tenuà

, pour représenversité des écri-

ous n'envoyez à

Constantinople, par la faction de Photius, sous le règne tyrannique de Michel. Le diacre Marin lut un second discours du Pape, où il dit: Puisque le livre contenant les actes de ce conciliabule nous a été apporté par les envoyés du patriarche et de l'empereur, il faut voir et que nons en dévons faire. Pour moi, je suis d'avis de le jeter au fau et de le réduire en cendres, en présence de tout le monde, et principalement des envoyés grecs.

Le concile répondit, par la bouche de Formose, évêque de Porto : Cette sentence est juste! nous l'approuvons tous, nous vous prions tous de l'exécuter! Pierre, diacre, lut un troisième discours du Pape, où il relève la témérité de Photius, d'avoir prétendu condamner Niωlas, son prédécesseur. Le Pape, dit-il, juge tous les évêques ; mais nous ne lisons point que personne l'ait jugé. Car, encore que les Orientaux aient dit anathème à Honorius après sa mort, il faut sawir qu'il avait été accusé d'hérésie, qui est la seule cause pour laquelle il est permis aux inférieurs de résister à leurs supérieurs; et toutefois aucun, ni patriarche ni évêque, n'aurait eu le droit de prononcer contre lui, si l'autorité du Siége apostolique n'avait précédé. Benoît, notaire, lut une autre réponse du concile, qui confirme, par les exemples de Jean d'Antioche et de Dioscore d'Alexandrie, que l'inférieur ne peut juger son supérieur. Toutefois, les évêques prient le Pape de se contenter de condamner Photius et de pardonner à ses complices, pourvu qu'ils condamnent, de vive voix et par écrit, ce qu'ils avaient fait avec lui.

Alors le Pape prononça de sa bouche la sentence en ces termes : Par l'autorité du souverain Juge, Notre-Seigneur Jésus-Christ, des princes des apôtres, saint Pierre et saint Paul, et par la nôtre, nous statuons que le conciliabule tenu depuis peu par Photius à Constaninople, sous le règne tyrannique de Michel, son fauteur, contre le respect et le privilége du Siége apostolique, sera assimilé au brigandage d'Éphèse; et nous ordonnons qu'il sera supprimé, brûlé, et chargé d'anathème perpétuel, comme rempli de toute fausseté. Nous ordonnons de même de tous les écrits que l'un et l'autre ont publiés en divers temps contre le même Saint-Siége, et des deux conventicules factieux assemblés par Michel et Photius contre notre frère et mévêque Ignace, et nous les rejetons avec excécration. Photius, déjà condamné justement par notre prédécesseur et par nous, nous k condamnons derechef, à cause des nouveaux excès qu'il a commis m s'élevant contre le pape Nicelas, de sainte memoire, et contre nous, et nous le chargeons d'anathème. Toutefois, s'il se soumet de vive voix et par écrit aux ordonnances de notre prédécesseur et aux nôtres, et condamne les actes de son conciliabule, nous ne lui refusons pas la communion laïque. Quant à ceux qui ont consenti ou souscrit au conciliabule, s'ils suivent les décrets de notre prédécesseur et reviennent à la communion du patriarche Ignace; s'ils autont thématisent le conciliabule et en brûlent les exemplaires, ils autont la communion de l'Église. Mais pour notre fils l'empereur Basile, quoique son nom soit faussement inséré dans ces actes, comme nous le savons par le témoignage de ses envoyés et de ceux d'Ignace, nous le déchargeons de toute condamnation et nous le recevons au nombre des empereurs catholiques. Quiconque, après avoir eu connaissance de ce décret apostolique, retiendra des exemplaires de ce conciliabule, sans les déclarer ou les brûler, sera excommunié, ou déposé, s'il est clerc. Ce que nous ordonnons, non-seulement pour Constantinople, mais pour Alexandrie, Antioche et Járusalem, et généralement pour tous les fidèles.

Cette sentence fut souscrite par trente évêques, dont les deux premiers sont le pape Adrien et l'archevêque Jean, légat du patriarche Ignace. Après les souscriptions des évêques, sont celles des cardinaux, c'est-à-dire de neuf prêtres et de cinq diacres de l'Église romaine. Le concile fini, on mit à la porte, sur les degrés de l'Église, le livre apporté de Constantinople, qui contenait les actes du conciliabule de Photius. On le foula aux pieds, puis on le jeta dans un grand feu, où il fut consumé <sup>1</sup>.

Pour consommer l'extinction du schisme photien, le pape Adrien !! envoya trois légats à Constantinople : Donat, évêque d'Ostie; Étienne, évêque de Népi ; et Marin, un des sept diacres de l'Église romaine, qui fut depuis Pape. Ils étaient chargés de deux lettres, l'une à l'empereur Basile, l'autre au patriarche Ignace, pour répondre à toutes celles qui avaient été adressées au pape Nicolas. Dans sa lettre à l'empereur, le pape Adrien déclare, que lui et toute l'Église d'0ccident ont en très-agréable ce qu'il a fait à l'égard d'Ignace et de Photius, d'autant plus qu'en cela il n'avait fait qu'exécuter les jugements du Saint-Siége. Quant aux schismatiques, dit-il, comme ils ont péché diversement, ils doivent être diversement jugés, et nous en remettons la connaissance à nos légats avec notre frère Ignace. Vous pouvez compter que nous userons de clémence envers eux, excepté Photius, dont l'ordination doit absolument être condamnée. Nous voulons que vous fassiez célébrer un concile nombreux, où président nos légats et où l'on examine les différences des fautes et des personnes; que dans ce concile on brûle publiquement tous les exemplaires du conciliabule tenu contre le Saint-Siège, et qu'il soit

défendu d Nous dem les conver qui sera te églises 4.

Dans la suit en tou principalen Quant aux par Méthod sécution av Christ, et si église et re eux qui ont faisant la sa nous avons rang. Cette

Les légat

par un offici Il les accom nople, où ils Théognoste, d'Ignace. Or riale, un ser officiers pour furent logés géliste. C'étai ils firent leur iempereur, & compagnies e de la ville, av mit en march tait des cierge d'Irène, où d prières de sa audience le le Cette fête é les compagnic

dorée. Sitôt q

Pape, qu'ils lu

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Labbe, t. 8. p. 1087-1096, et Anast. in Adr.

ont consenti ou notre prédécesgnace; s'ils auront empereur Basile, les, comme nous x d'Ignace, nous acevons au nomvoir eu connaisemplaires de ce excommunié, ou seulement pour s'irusalem, et

ont les deux preat du patriarche celles des cardide l'Église rogrés de l'Église, actes du concile jeta dans un

e pape Adrien II 'Ostie; Étienne, Église romaine, lettres, l'une à our répondre à B. Dans sa lettre e l'Église d'0cd'Ignace et de écuter les jugeit-il, comme ils jugés, et nous e frère Ignace. ce envers eux, re condamnée. nombreux, où s des fautes et ement tous les

ge, et qu'il soit

défendu d'en 1 len garder, sous peine de déposition et d'anathème. Nous demandons aussi que les décrets du concile de Rome contre les conventicules de Photius soient souscrits de tout le concile qui sera tenu chez vous, et gardés dans les archives de toutes les eglises 1.

Dans la lettre au patriarche Ignace, le pape Adrien déclare qu'il suit en tout la conduite et les décrets de Nicolas, son prédécesseur, principalement contre Grégoire de Syracuse et contre Photius. Quant aux évêques, ajoute-t-il, et aux clercs qui ont été ordonnés par Méthodius et par vous, s'ils ont résisté à Photius et souffert persécution avec vous, je les compte entre les confesseurs de Jésus-Christ, et suis d'avis qu'ils aient une place distinguée dans votre eux qui ont pris le parti par Photius, s'ils reviennent à vous, en faisant la satisfaction dont nous avons donné le modèle à nos légats, nous avons jugé qu'on leur doit pardonner et leur conserver leur rang. Cette lettre est du 10 juin 869.

Les légats étant arrivés à Thessalonique y furent complimentés par un officier que l'empereur Basile avait envoyé a en d'eux. les accompagna jusqu'à Sélymbrie, à seize lieucs de Constantinople, où ils furent reçus par Sisinnius, premier écuyer, et par l'abbé Théognoste, le même qui avait été sept ans à Rome, de la part d'Ignace. On donna aux légats quarante chevaux de l'écurie impériale, un service entier de vaisselle d'argent pour leur table, et des officiers pour les servir. Arrivés aux portes de Constantinople, ils y furent logés à une église magnifique, dédiée à saint Jean l'Évangéliste. C'était le samedi 24<sup>me</sup> de septembre. Le lendemain dimanche, is firent leur entrée à Constantinople. On leur donna, de la part de rempereur, à chacun un cheval, avec la selle dorée, et toutes les compagnies de la garde impériale vinrent au-devant, jusqu'à la porte de la ville, avec tout le clergé revêtu de ses ornements. De là on se mit en marche. Les légats étaient suivis de tout le peuple, qui portait des cierges et des flambeaux. Ils allèrent descendre au palais d'Irène, où deux grands officiers de l'empereur les reçurent, et les pières de sa part de ne pas trouver mauvais s'il ne leur donnait pas audience le lendemain, qui était le jour de sa naissance.

Cette fête étant passée, l'empereur envoya au-devant d'eux toutes les compagnies de sa garde, et leur donna audience dans la salle dorée. Sitôt qu'ils parurent, il se leva, prit de sa main les lettres du Pape, qu'ils lui présentèrent, et les baisa. Il leur demanda des nou-

velles de l'Église romaine, de la santé du pape Adrien, du clergé et du sénat; puis il baisa les légats, et les envoya porter au patriarcha la lettre du Pape. Le lendemain, ils revinrent trouver l'empereur. qui leur dit : L'église de Constantinople, divisée par l'ambition de Photius, a déjà reçu un puissant secours de l'Église romaine, la mère de toutes les églises de Dieu, par les soins du seigneur très-saint et pape universel Nicolas, comme on le voit par ses lettres, en vertu desquelles notre père Ignace, ici présent, vient d'être rétabli sur son Siége. Nous attendons depuis deux ns, avec tous les patriarches d'Orient, les métropolitains et les évêques, le jugement de la sainte Église romaine, notre mère. C'est pourquoi nous vous prions de vous appliquer fortement à rétablir ici l'union et la tranquillité. Les légats du Pape répondirent : C'est le sujet de notre voyage ; mais nous ne pouvons recevoir à notre concile aucun de vos Orientaux, qu'il ne nous ait satisfaits, en nous donnant une déclaration suivant la forme que nous avons tirée des archives du Saint-Siège apostolique. L'empereur et le patriarche dirent : Ce que vous dites de cette déclaration qu'il faut donner, nous est nouveau : c'est pourquoi nous voulons en avoir la formule. On la montra aussitôt; et, quand elle fut traduite de latin en grec, on la fit voir à tout le monde 1. Ce formulaire servit effectivement de règle dans le huitième concile général, pour y admettre les évêques.

La première session de ce concile se tint le 5me d'octobre 869, dans l'église de S inte-Sophie. On y avait exposé la vraie croix et le livre des Évangiles. Les légats occupèrent la première place; puis ignace, patriarche de Constantinople; ensuite les députés des autres patriarches d'Orient, à l'exception de celui d'Alexandrie, qui n'était pas encore arrivé. L'empereur n'y assista point; mais onze des principaux officiers de la cour y furent présents par son ordre. On li entrer tous les évêques qui avaient souffert persécution pour Ignace ils étaient au nombre de douze. A leur entrée, les légats du Papudirent: Qu'ils prennent séance selon leur rang; car ils en sont dignes, et nous les estimons heureux et très-heureux.

Tous étant assis, le patrice Bahanes fit lire par un scerétaire un discours de l'empereur adressé au concile; puis il demanda, au non des évêques et du sénat, à voir les pouvoirs des légats. Ceux-ci en firent d'abord difficulté, sur ce qu'il n'était pas d'usage d'examiner ainsi les légats de Rome. Le patrice Bahanes reprit : Nous ne le disons pas pour diminuer l'honneur du Trone apostotique mais pare que vos prédécesseurs, les légats Rodoalde et Zacharle; Holls Hel

1 870 de l'è trompés, Eh bien, vous assur l'empereur latin et en évêques et satisfaits d Ensuite lit les pou de Tyr, rep de Théodos Ouoique vo pas de vou occupe, cor et, parce q triarche. C' ayant autor c'est à sa p de Jérusale dose, ayant à cause de c des légats d toutefois, qu reguête à l'e nous l'a aco ecrit notre s aurions dit fait avec to

Cette letti cuménique triarche Thé vous écrire, suspects à c téniolgnent d' églises et d'on in de violence d'écrire; ce d l'mir a ma demandé par

st la delivra

lons en faire

patriarche.

<sup>1</sup> Anast.

Liv. LVH. - De 855 rien, du clergé et ter au patriarche iver l'empereur. par l'ambition de romaine, la mère neur très-saint et lettres, en vertu re rétabli sur son s les patriarches nent de la sainte as prions de vous uillité. Les légats e; mais nous na ientaux, qu'il ne suivant la forme ostolique. L'emcette déclaration oi nous voulons and elle fut tra-1. Ce formulaire

d'octobre 869, vraie croix et le ière place; puis putés des autres drie, qui n'était is onze des prinon ordre. On fil on pour Ignace; légats du Pape s en sont dignes,

le général, pour

un secrétaire un nituda, au nom gata. Ceux-ci en sage d'examiner : Nous ne le dique, mais parce liacle, Hülls hal trompés, en faisant autre chose que ce que portait leur commission. En bien, répondirent les légats, pour vous ôter toute défiance et vous assurer de notre sincérité, voilà les lettres que nous avons pour l'empereur et pour le patriarche; qu'on les lise. On lut d'abord en latin et ensuite en grec celle du Pape à l'empereur. Après quoi les évêques et les sénateurs s'écrièrent : Dieu soit béni! Nous sommes satisfaits de Votre Sainteté.

Ensuite les légats du Pape et tout le concile demandèrent qu'on it les pouvoirs des légats d'Orient. C'était Thomas, métropolitain de Tyr, représentant le patriarche d'Antioche, et Élie, prêtre, légat de Théodose, patriarche de Jérusalem. Élie prit la parole, et dit : Quoique vous n'ignoriez pas qui nous sommes, nous ne laisserons pas de vous le dire. Le très-saint Thomas, métropolitain de Tyr, occupe, comme vous savez, le premier siége dépendant d'Antioche; et, parce que le siége patriarcal est vacant, il représente le patriarche. C'est pourquoi il n'a pas dû apporter des lettres d'un autre, avant autorité par lui-même ; et, parce qu'il a peine à parler grec, cest à sa prière que je dis ceci. Pour moi, qui suis syncelle du siége de lérusalem, je suis venu ici par ordre de notre patriarche Théodose, ayant ses lettres en main. Vous les avez déjà entendues : mais à cause de ceux qui pourraient ne les avoir pas ouïes, principalemens des légats de l'ancienne Rome, les voilà; qu'on les lise. J'ajouterai toutefois, qu'après avoir demeuré longtemps ici, nous avons présenté remête à l'empereur pour le prier de nous renvoyer chez nous. Il nous l'a accordé; mais il nous a ordonné de mettre auparavant par erit notre sentiment sur les questions présentes, et ce que nous en aurions dit quand les légats de Rome seraient arrivés. Nous l'avons fait avec toute la sincérité possible, Dieu en est témoin, et nous allons en faire la lecture ; mais il faut lire auparavant la lettre de notre patriarche.

Cette lettre était adressée à Ignace, avec le titre de patriarche remiénique; et, après l'avoir félicité sur son rétablissement, le paniarche Théodose ajoutait: Vous savez ce qui nous a empêchés de vous écrire, ou de vous envoyer, savoir: la crainte de nous rendre auspects à ceux qui nous tiennent sous leur puissance; car ils nous témoignent beaucoup de bienveillance, nous permettant de bâtir nos églises à descever librement nos usages, sans nous faire d'injustice ni de violence. Nous avons même à présent reçu ordre de notre émir décrire; ce qui nous a obligés d'envoyer le syncelle Élie, avec lequel limit à littre l'homas archevêque de Tyr. comme vous l'avez demande par vos lettres vous savez que le prétexte de les envoyer st la déliviance de quelques Berrasins crotifs chez vous. C'est pour-

quoi nous vous prions de parler à l'empereur, notre maître, sin qu'il nous donne autant qu'il lui plaira de Sarrasins, autrement nous avons sujet de craindre notre perte entière. Les légats du Pape témoignèrent être contents de cette lettre; puis le patrice Bahanes déclars, au nom de tout le concile, que les légats, tant de Rome que d'Orient, avaient suffisamment justifié leurs pouvoirs.

Alors les légats demandèrent la lecture de la formule de réunion, qu'ils avaient apportée de Rome. Elle fut lue en latin et en grec. C'était la même en substance que le pape saint Hormisdas envoya, l'an 519, pour l'extinction du schisme d'Acace, la réunion de toutes les églises d'Orient, principalement de celle de Constantinople, avec l'Église romaine, et cui fut souscrite par deux mille cinq cents évêques orientaux. C'était la même encore que l'empereur Justinien envoya au pape saint Agapit, en 535. En celle-ci, de 869, on avait seulement changé les noms des hérésies et des personnes. La voici tout entière.

« La première condition du salut, c'est de garder la règle de la vraie foi, ensuite de ne s'écarter en rien des constitutions de Dieu et des Pères. La première regarde la créance, la seconde la pratique du bien, selon ce qui est écrit : Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu; et encore : La foi sans les œuvres est une foi morte. Et parce qu'il est impossible que la sentence de Notre-Seigneur Jésus-Christ ne s'accomplisse point, quand il dit: Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, etc., l'événement a justifié ces paroles; car la religion catholique est toujours demeurée inviolable et sans tache dans le Siége apostolique. Ne voulant donc pas déchoir de cette foi ; suivant, au contraire, en toutes choses les constitutions des Pères, principalement des saints Pontifes du Siége apostolique, nous anathématisons toutes les hérésies, entre autres celle des iconoclasies. Nous anathématisons aussi Photius, qui, contre les saintes règles et les vésférables décrets des Pontifes romains, enlevé subitement à l'administration curiale et à la milice séculière, a, du vivant du patriarche Ignace, envahi tyranniquement l'église de Constantinople à l'aide de quelques schismatiques excommuniés ou déposés; nous l'anathématisons aussi longtemps que, rebelle aux décrets de la Chaire apostolique, il continuera d'en mépriser le jugement, tant à son égard qu'à l'égard de notre patriarche Ignace, et qu'il n'anathématisera point le conciliabule qu'il a fait tenir contre le respect du Siége apostolique. Nous suivons, au contraire, et nous embrassons le saint concile que le pape Nicolas, de bienheureuse mémoire, a célébré devant le corps de saint Pierre, et auquel vous-même, saint et souverain pontife Adrien, avez souscrit; nous suivons et nous embrassons pareillement le concile que vous avez tenu depuis peu,

insi que te coux qu'ils ment ledit n'ont pas c à avec eur tisans de le « Quant

arrons, au de dogmes Michel, deu contre la p irrévocable cachent les matisons de sance. Pour de ceux qui nous révéron que nous er votre Chaire l'avons dit, vant ses déci même comm dans lequel promettant, noms de ceux ne sont pas d de ma propre Adrien, notre Donat, Étienr suite doit être Ce formula

Nicolas; mais empêché qu'il concile, il y eu leva et dit : N et juste; vous question à tou de sagesse, que concile s'écria sainte Église ro

<sup>1</sup> Labbe, p. 98

LIVILVII. - Dess. otre maître, silo autrement nons légate du Pape patrice Bahanes nt de Rome que

8. nule de réunion. latin et en grec. rmisdas envoya, union de toutes tantinople, avec nq cents évêques ustinien envoya avait seulement oici tout entière. er la règle de la tions de Dieu et onde la pratique ossible de plaire e foi morte. Et Seigneur Jésuserre, et sur cette fié ces paroles; violable et sans déchoir de cette tions des Pères. que, nous anaes iconoclastes. aintes règles et é subitement à ı vivant du paonstantinople à déposés; nous décrets de la gement, tant à qu'il n'anathéle respect du us embrassons se mémoire, a 15-même, saint

ivons et nous ru depuis peu,

<sub>sins</sub>i que tout ce qui a été statué dans l'un et dans l'autre, recevant coux qu'ils reçoivent, condamnant ceux qu'ils condamnent, notamment ledit Photius et Grégoire de Syracuse, deux parricides, qui n'est pas craint d'aiguiser leurs langues contre leur père spirituel, avec eux, nous jugeons indignes de la communion tous les parisans de leur schisme, tant qu'ils ne vous obéiront point.

Quant aux assemblées criminelles, ou plutôt aux cavernes de arrons, aux conventicules de sang, aux fabriques de mensonges et de dogmes pervers, qu'ils ont tenus factieusement sous l'empereur lichel, deux fois contre le bienheureux patriarche Ignace et une fois contre la primauté du Siége apostolique, nous les frappons d'un irévocable anathème. Quant à ceux qui les défendent, ou qui en cachent les actes impies, au lieu de les brûler, nous les anathématisons de même, jusqu'à ce qu'ils viennent à satisfaction et obéisance. Pour ce qui est de notre très-vénérable patriarche Ignace et de ceux qui ont tenu avec lui, nous embrassons de tout notre cœur, nous révérons avec une religieuse dévotion, nous défendrons autant que nous en aurons connaissance et pouvoir, ce que l'autorité de votre Chaire apostolique a décrété ; parce que, comme déjà nous lavons dit, suivant la Chaire apostolique en toutes choses et observant ses décrets, nous espérons mériter d'être avec vous dans une même communion, qui est celle que proclame le Siége apostolique, dans lequel est l'entière et vraie solidité de la religion chrétienne; promettant, en outre, de ne point réciter aux saints mystères les noms de ceux qui sont séparés de l'Église catholique, c'est-à-dire qui ne sont pas d'accord avec le Saint-Siége. Moi, tel évêque, j'ai écrit de ma propre main cette déclaration, et vous l'ai présentée à vous, Adrien, notre souverain Pontife et Pape universel, par vos légats Donat, Étienne et Marin, tel jour, d'un tel mois, telle indiction. Ensuite doit être la souscription de l'évêque et des témoins 4 , »

Ce formulaire avait déjà été envoyé à Constantinople par le pape Nicolas; mais le pouvoir de Photius et des autres schismatiques avait empêché qu'il ne fût reçu. Ce formulaire ayant donc été lu en plein concile, il y eut un moment de silence. Alors le patrice Bahanes se æva et dit : Nos pieux empereurs cherchent à savoir ce qui est saint et juste; vous êtes ici pour le dire. Les lég .ts de Rome firent cette question à tout le concile : Le formulaire canonique, plein de foi et de sagesse, qui vient d'être lu, vous plaît-il à tous? Tout le saint concile s'écria : Le formulaire qui vient de nous être exposé par la sainte Église romaine est juste et convenable ; c'est pourquoi il plaît à

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Labbe, p. 988 et 1284.

mo de l'ère

ribler comn

léfaille poin

le très-saint

ans confirme

medamné P

ovés. Et qui

condirent : S

affaire. Et i

empereur M

as les noms

es iconoclas

temandant qu

wa Rodoald

rigandage co

erent à Rom

euret de Pho

tant éclairci,

rec le clergé

osa ses légats

Bahanes fit

ui avez deme

ui aviez Phot

our le voir a

wa et dit : Le

s scandales

cu ni par le

Rome, ni par

iche et de Jé

examiner et le

ous n'avons

u'ignace; et c

on exil, nous r

ous l'avons tr

l'église et ma

nunion et l'aya

Or, quoique

issé d'appren

ue nous avon

éposé et exilé,

cevons, parce

tout le monde. Le patrice Bahanes dit, au nom du sénat, aux légat d'Orient : Veuillez nous dire, vous, plus manifestement ce que vous pensez du formulaire qui vient d'être lu. Vous accordez-vous avec les Romains, ou non? Les légats d'Orient répondirent : Nous nous accordons; et, pour vous en convaincre, faites lire la déclaration me déjà nous avons donnée et dont nous avons parlé plus haut.

Cette déclaration contenait en substance : L'empereur Basile nous a fait venir d'Orient, pour apaiser le trouble de votre église, avec les &gats qui devaient venir de Rome. Mais ils tardent longtemps, et nous craignons que notre séjour en ce pays-ci ne nous attire quelque persécution de la part des Arabes, à nous et à tous les Chrétiens de leur domination. Nous ne croyons donc pas devoir attendre davantage les légats de Rome, vu principalement que nous avons entre les mains la preuve de ce qui y a été fait synodiquement et canoniquement. dans les lettres du pape Nicolas et du pape Adrien. C'est pourquoi nous vous déclarons notre avis sur les contestations présentes. qui est : que tout le monde doit obéir aux définitions et aux décrets du bienheureux pape Nicolas, comme nous faisons, d'autant plus que nous avions jugé de même longtemps avant que d'en avoir connaissance. Donc le patriarche Ignace demeurera en paisible possession de son siège. Les évêques, les prêtres et les clercs qui ont été déposés pour n'avoir pas voulu communiquer avec Photius, seront rétablis. Ceux qui, ayant été ordonnés par Méthodius ou par Ignace, ont seri avec Photius et sont revenus à l'Église catholique sitôt que Photius a été chassé, ou reviendront avant la fin du concile, l'Église les receve comme une bonne mère, avec les pénitences qui leur seront imposées par Ignace; car le bienheureux pape Nicolas lui a laissé la faculté de les recevoir, ne condamnant définitivement que Photius et Grégoire de Syracuse. Nous les condamnons de même l'un et l'autre, et nous iugeons indignes de toute fonction ecclésiastique ceux qui ont été or donnés par Photius. Enfin, nous disons anathème à quiconque ne se soumet pas au jugement du bienheureux pape Nicolas, qui est le nôtre. Après cette lecture, les légats du Pape demandèrent aux légats d'Orient : Est-ce bien là votre sentiment ? est-ce bien vous qui avez donné cet écrit? Ils répondirent : Oui. Les légats du Pape de mandèrent à tout le concile : Cela vous plaît-il? Tout le concile s'écria: Cela nous plait à tous.

Ensuite le patrice Bahanes, parlant au nom du sénat, dit aux légas du Pape : Nous vous prions de nous guérir d'un scrupule. Comment avez-vous pu condamner Photius sans l'avoir jamais vu? Les légats répondirent : Jésus-Christ, notre Dieu, a donné la puissance pi ont eu part : à l'apôtre Pierre, en disant : Pierre, voilà que Satan a demandé à tabli. on ne dit pa

XII.

ienat, aux légats nent ce que vous ordez-vous avec ent : Nous nous déclaration que lus haut.

Liv. LVII. - De 866

eur Basile nous a glise, avec les légtemps, et nous ire quelque per-Chrétiens de leur endre davantage s entre les mains canoniquement, ien. C'est pourations présentes. is et aux décrets 'autant plus que n avoir connaisisible possession ont été déposés seront rétablis. Ignace, ont servi t que Photius a glise les recevre seront imposées ssé la faculté de tius et Grégoire l'autre, et nous qui ont été orà quiconque ne colas, qui est le e bien vous qui t le concile s'é-

nat, dit aux lé-

ribler comme du froment; mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne saille point. Lors donc que tu seras converti, affermis tes frères. le très-saint pape Nicolas ne pouvait donc pas attendre si longtemps : sos confirmer ses frères et le très saint patriarche Ignace. Il a donc ordamné Photius, comme présent par ses lettres et par ses enoyés. Et qui donc a-t-il envoyé ? dit le sénat. Les légats du Pape réondirent : Si vous l'ordonnez, nous vous dirons toute la suite de affaire. Et ils ajoutèrent : Premièrement, Arsaber fut envoye par empereur Michel, et avec lui quatre évêques, dont nous ne savons es les noms. Il était chargé d'une lettre de l'empereur, qui parlait s iconoclastes et faisait mention, à la fin, de l'expulsion d'Ignaco, emandant que le Pape envoyat des légats à Constantinople. Il enoya Rodoalde et Zacharie, qui vinrent ici et tinrent un concile de rigandage contre Ignace, qu'ils prétendirent déposer. Ils retourerent à Rome avec le secrétaire Léon, chargé des lettres de l'empeerret de Photius, et des actes du conciliabule. Alors le pape Nicolas, ant éclairci, assembla un concile de tous les évêques d'Occident, nec le clergé et le sénat de Rome, condamna ce faux concile et dénsa ses légats. C'est ainsi qu'il a condamné Photius.

Bahanes fit la même question aux légats d'Orient. Et vous, dit-il, vi avez demeuré si longtemps ici, attendant les légats de Rome, et ui aviez Photius si proche, comment ne l'avez-vous point chercivé our le voir avant de le condamner? Élie, légat de Jérusalem, se na et dit : Le Saint-Esprit a établi les patriarches pour retrancher a scandales qui s'élèvent dans l'Église. Donc, Photius n'ayant été equ ni par le premier et principal Siége, qui est celui de l'ancienne lome, ni par les trois siéges d'Orient, savoir, d'Alexandrie, d'Anoche et de Jérusalem, il n'était pas nécessaire de l'appeler pour examiner et le juger de nouveau ; sa condamnation était manifeste. ous n'avons jamais connu d'autre patriarche de Constantinople ulgnace; et quand, à notre arrivée même, il eût été encore dans mexil, nous n'en eussions pas reconnu d'autre. Mais, grâce à Dieu, ndèrent aux lé- ous l'avons trouvé dans son siége et nous avons communiqué, servi l'église et mangé avec lui, comme ayant toujours été dans sa comats du Pape de union et l'ayant toujours déclaré dès notre arrivée.

0r, quoique nous n'ayons point parlé à Photius, nous n'avons pas issé d'apprendre ses défenses trivoles par les entretiens fréquents ue nous avons eus avec ceux de son parti. Ils disent qu'Ignace, scrupule. Com
sposé et exilé, a donné sa démission; mais ni Rome ni nous ne la

sevons, parce qu'elle est contre les canons. Et si on dit que ceux

mé la puissance pu'ent à l'ordination de Photius méritent la même peine que

demandé à te

i. on ne dit pas vrai. La faiblesse de la nature nous fait quelquefois

faire, par la crainte de la mort, ce que nous ne voudrions pas. Ains, ceux qui, ayant eté ordonnés par Méthodius et par Ignace, ont com à la violence et se sont promptement relevés, sont dignes d gence. Voilà donc pourquoi nous n avons pas appelé Piotius pour le juger de nouveau. Il a lui-même envoyé un officier de le empereur au métropolitain de Tyr, pour savoir si le siège d'Antiorne l'avant reconnu; et le métropolitain a déclaré nettement que jamais on ne l'avait reconnu à Antioche. Le sénat témoigna être satisfait de ce éclaircissement; ensuite, comme il était tard, on termina la session par plusieurs acclamations à la louange de l'empereur, de l'imperatrice, du pape Nicolas, du pape Adrien, du patriarche Ignace, des patriarches d'Orient, du sénat et du concile 1.

La seconde session fut tenue le 7me d'octobre. Paul, garde-charte de l'église de Constantinople, s'étant avancé au milieu de l'assemblée, dit que ceux qui avaient prévariqué sous Photius demandaient d'entrer. On le permit d'abord aux évêques. Ils entrèrent au nombre de dix, se prosternèrent devant le concile, tenant en leurs mains une confession écrite de la faute qu'ils avaient faite contre le patriarche Ignace, et demandant pénitence. A leur prière, le concile en ordonna la lecture. La supplique, qui ne s'adressait qu'aux légats du Pape, portait en substance : Si les maux que Photius a faits à l'Église étaient inconnus à Rome, nous aurions besoin d'un grand discours: mais vous êtes témoins de ce qu'il a fait contre le très-saint pape Nicolas, cet homme incomparable, contre lequel il a inventé tant de calomnies, sans l'avoir jamais vu ni connu. Il a fait venir d'Orient de faux légats de tous les patriarches, pour condamner ce grand homme avec de faux témoins; car il n'a jamais eu son semblable dans l'ar de mentir et de tromper. Il a traité de même notre patriarche Ignace, Il l'avait attaqué étant laïque; puis il nous fit tous promettre, pa écrit, de le reconnaître toujours pour patriarche; mais le lendemain il commença à le charger de calomnies, et le fit ensuite tourmentes cruellement pour avoir sa renonciation, lui faisant souffrir l'exil, le prisons, les chaînes, les coups, la faim et la soif. S'il traitait ainsi ce prélat si vénérable, fils et petit-fils d'empereur, qui avait passé si vie dans les saints exercices de la vie monastique, vous jugez bien comment il nous a traités. Plusieurs ont été enfermés avec de païens dans la prison du prétoire, où ils ont souffert la faim et le soif; d'autres, condamnés à scier des marbres et frappés, non pas coups de bâton, mais à coups d'épée; car les coups de pied dans le ventre n'étaient comptés pour rien. On nous chargeait de chaînese

purquoi no rec un coou ses adhén oumet one hpo simpo Après cette wivant l'ordi avons or pporté de Re culaient bier

ats, leur or oix et sur l' tignace, ayar lui disant c lus, de peur q ctions de grac on rang. Le concile re

sept sous-di

onné lecture

mace, mais q ndit les marq baute voix les ere: Ceux qu ême de from priveront de ndredi, et se un peu de vi nt fois : Kyri igneur, parde ime et le cinqu ts de leurs fon Dans la trois

rats du Pape,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Labbe, t. 8, p. 976-998.

Labbe, t. 8, p. 9

ier de l'empereur l'Antionne l'avait que jamais on ne reur, de l'impérche Ignace, del

al, garde-chartes u de l'assemblée. us demandaient èrent au nombre leurs mains une tre le patriarche ncile en ordonna légats du Pape, faits à l'Église grand discours: très-saint pape a inventé tant de enir d'Orient de ce grand homme blable dans l'ar atriarche Ignace promettre, pa ais le lendemain uite tourmenter ouffrir l'exil, le traitait ainsi ce i avait passé s vous jugez bia. ermés avec de rt la faim et la ppés, non pas à de pied dans k ait de chaînese

drions pas. Ainsi le carcans de fer, et, après plusieurs jours, on nous donnait du foir lignace, ont cédé dignes d'induk des prisons de dignes d'induk des prisons de le carcens de fer, et, après plusieurs jours, on nous donnait du foir peur nourriture. Combien en ont-ils bannis dans les extrémités elé Photius pour de monde et chez les infldèles! Nous avons cédé à tant de cruautés ne nous souffrions et que nous voyions souffrir aux autres; n mus sommes laissé séduire, bien qu'à regret et en gémissant. C'est ourquoi nous a de sà votre miséricorde, nous venons à vous ruina la session ses adhérents, jusqu'à ce qu'ils se convertissent, et nous nous numet'ons volontiers à la pénitence qu'il plaira à notre patriarche ing 3 imposer.

Après cette lecture, les légats du Pape dirent : Nous vous recevons, nivant l'ordre du pape Adrien, à cause de votre confession; mais savons ordre de vous faire souscrire le formulaire que nous avons porté de Rome. Le voulez-vous faire? Ils répondirent qu'ils le sulaient bien, et ' scrivirent, en effet, après qu'on leur en eut ané lecture. Alors le patriarche Ignace. du consentement des lés, leur ordonna de mettre leurs suppliques de pénitence sur la oix et sur l'Évangile, et ensuite de les lui apporter. Ils le firent ; kgrace, ayant reçu les suppliques, leur donna à chacun un pallium. hi disant ces paroles de l'Évangile : Vous voilà guéri ; na péchez s, de peur qu'il ne vous arrive pis. Ils répondirent avec de grandes tions de grâces, puis ils prirent séance au concile, chacun selon there exclusives, two other Philosophies of Buchmer game

le concile reçut aux mêmes conditions onze prêtres, neuf diacres sept sous-diacres, qui avaient été ordonnés par Méthodius ou par pace, mais qui s'étaient rangés depuis du côté de Photius. On leur ndit les marques de leur ordre ; puis le patriarche Ignace fit lire baute voix les pénitences qu'il leur imposait à tous, en cette ma-દેહ: Ceux qui mangent de la chair s'en abstiendront jusqu'à Noël, tme de fromage et d'œufs ; ceux qui ne mangent point de chair, priveront de fromage, d'œufs et de poissons, le mercredi et le adredi, et se contenteront de légumes et d'herbes, avec de l'huile m peu de vin. Tous feront cinquante génuflexions par jour, diront nt fois : Kyrie eleison ; cent fois : Seigneur, j'ai péché ; cent fois : igneur, pardonnez-moi. Ils réciteront le sixième, le trente-sepme et le cinquantième psaume, et demeureront jusqu'à Noël inters de leurs fonctions 1

Dans la troisième session, qui se tint le 11 me d'octobre, les sals du Pape, informés qu'il y avait des évêques ordonnés par

Labbe, t. 8, p. 998-1005.



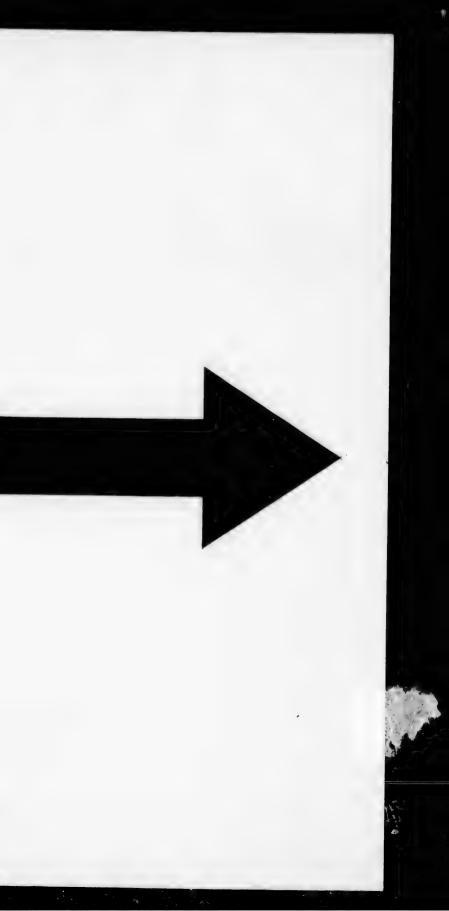

IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREE WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503 SIM FIM SEIMINGE

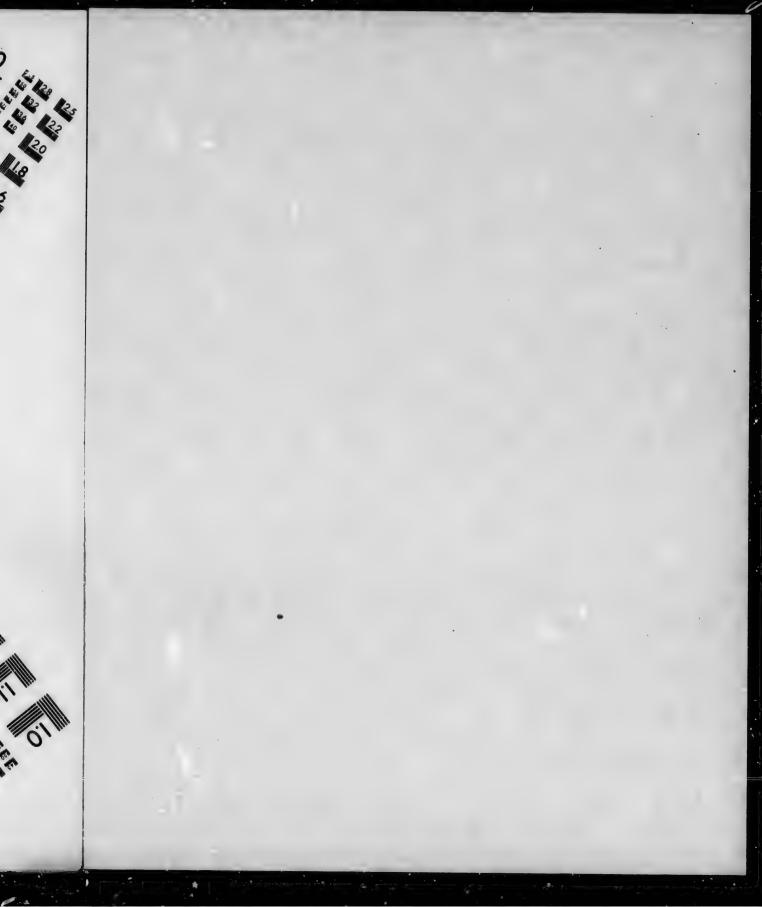

1 870 de l'è

enateurs

de tous les

dans l'égli

légats cert

sentaient ·

l'Église ro

à Théophil

sur ce refu

On tint l

breuse que

évêques, et

Le concile,

vovait Pho

même s'il

a'ayant jam

a'irait pas v

monition, e

Les légats la

répondre. I

l'interrogère

silence ne vo

répliqua : Jé

Sur quoi les

Notre-Seig

rien de comn

Mais réponde

des Pontifes

dirent : Qu'i

écrit ; qu'il s

lentes, faites

de ne plus ric

on veritable

Siège apostol

se taire, les

creilles comn

Qu'on lise les

La lecture

en y rassemb

Méthodius et par Ignace, qui réfusaient de souscrire le formulaire apporté de Rome, les firent, de l'avis du concile, inviter à se soumettre. Ils le refusèrent et dirent que, fatigués de tant de souscriptions bonnes ou mauvaises qu'on leur avait fait faire, ils avaient juré de ne plus en faire aucune, et de s'en tenir à celle de leur ordination, déposée au secrétariat du patriarche. Le concile, ne jugeant pas à propos de leur faire de nouvelles instances, ordonna lecture des lettres de l'empereur Basile et du patriarche Ignace au pape Nicolas, et la réponse du pape Adrien à ce patriarche. Cette session fut terminée par des actions de grâces et des acclamations, comme les précédentes et les suivantes; mais on ajouta à celle-ci une imprécation contre Photius en quatre vers iambes. Il en est fait mention dans l'histoire abrégée du concile, imprimée à la tête des actes 1.

Il y eut, au commencement de la quatrième session, tenue le 13ms d'octobre, quelque contestation au sujet de deux évêques ordonnés par Méthodius, mais qui communiquaient encore avec Photius. Le patrice Bahanes et Métrophane de Smyrne étaient d'avis qu'on les fit entrer, afin qu'on entendit leurs raisons, et qu'ils sussen pourquoi on les condamnait. Les légats, au contraire, soutenaien qu'on leur devait refuser l'entrée, parce que leur cause avait été jugée par l'Église romaine, et qu'ils ne pouvaient l'ignorer, ayant si à Rome leurs députés, par qui ils avaient appris la condamnation de Photius. Néanmoins les légats cédèrent, et l'on fit entrer dans le concile ces deux évêques, nommés Théophile et Zacharie. On less demanda, s'il était vrai, comme ils disaient, qu'ils eussent officie comme évêques, avec le pape Nicolas. Ils l'assurèrent, et en prires à témoin le légat Marin, qui convint que, quand ces deux évêque vinrent à Rome avec Arsaber, le pape Nicolas les reçut après qu'il eurent donné leur profession de foi et prêté serment; mais, ajoute t-il, le Pape ne leur donna point la communion à la place des évé ques. Théophile et Zacharie n'ayant pu prouver qu'ils eussent été reçus comme évêques, on lut les lettres du pape Nicolas, où il dés approuve l'ordination de Photius et tout ce qui s'était fait à Con stantinople, en présence de ses légats Rodoalde et Zacharie. Il fa prouvé ensuite par les témoignages des députés d'Orient, que le patriarches de Jérusalem et d'Antioche n'avaient jamais envoyé d lettres de communion à Photius; que, finalement, il n'avait été re connu pour évêque, ni à Rome, ni dans les autres patriarcats.

Sur ce que le légat Marin avait dit du formulaire ou de la profession de foi présentée au pape Nicolas par Zacharie et Théophile, le

les autres patriarcats. — nonta sur la formulaire ou de la profes cont les emp · Zacharie et Théophile, le députés de tou l'réuni ce con Liv. LVII. - De ss rire le formulain inviter à se soutant de souscripre, ils avaient juré le leur ordination. ne jugeant pas à ionna lecture des e au pape Nicolas. e session fut ters, comme les préi une imprécation fait mention dans

es actes 1. session, tenue k de deux évêques aient encore avec yrne étaient d'avis is, et qu'ils sussent raire, soutenaient ir cause avait e 'ignorer, ayant & la condamnation fit entrer dans l Zacharie. On len ls eussent officie ent, et en priren es deux évêque recut après qu'il ent; mais, ajouta la place des évé qu'ils eussent été Vicolas, où il dés d'était fait à Con et Zacharie. Il fa d'Orient, que le amais envoyé d il n'avait été re patriarcats.

ou de la profes et Théophile, le

mateurs demandèrent si c'était l'usage de l'Église romaine d'exiger de tous les étrangers leur confession de foi avant de les laisser entrer dans l'église de Saint-Pierre, et ce que contenait ce formulaire. Les légats certifièrent cette coutume, et ajoutèrent que ceux qui le présentaient y faisaient profession de tenir et de défendre la foi de l'Église romaine. Sur quoi les sénateurs proposèrent à Zacharie et à Théophile de donner un formulaire semblable. Ils le refusèrent; et, sur ce refus, on les chassa de l'assemblée.

On tint la cinquième session le 19me d'octobre. Elle fut plus nombeuse que les précédentes, parce qu'il arrivait tous les jours des érêques, et que l'on pardonnait à ceux qui demandaient indulgence. le concile, averti par Paul, garde-chartes, que l'empereur lui enroyait Photius, fit députer plusieurs laïques pour savoir de Photius même s'il désirait se présenter. Il répondit qu'il était surpris que, s'ayant jamais été appelé au concile, 'on l'y appelât alors, et qu'il aïrait pas volontairement. On lui fit une première et une seconde monition, et, voyant qu'il n'obéissait point, on l'amena malgré lui. Les légats lui firent diverses questions, auxquelles il ne voulait point ripondre. Il garda également le silence, quand les députés d'Orient l'interrogèrent. Seulement, les légats de Rome lui ayant dit : Le sience ne vous délivrera pas d'une condamnation plus manifeste, il répliqua : Jésus même, par son silence, n'évita pas la condamnation. Sur quoi les légats d'Orient se récrièrent : Cette comparaison de vous i Notre-Seigneur Jésus-Christ ne mérite point de réponse. Il n'y a mende commun entre la lumière et les ténèbres, Jésus-Christ et Bélial. lais répondez à la question de nos frères : si vous recevez les jugemens les Pontifes romains. Photius ne répondit point. Les légats du Pape dirent : Qu'il s'humilie, qu'il confesse son péché de vive voix et par krit ; qu'il anathématise ses écrits injurieux et ses procédures insokutes, faites par deux fois contre le patriarche Ignace ; qu'il promette e ne plus rien entreprendre contre lui, mais de le reconnaître pour onveritable évêque, et qu'il embrasse avec respect les jugements du Siège apostolique, touchant Ignace et lui! Comme Photius continuait se taire, les légats ajoutèrent : Voici un homme qui a bouché ses weilles comme l'aspic, et ne veut point entendre la voix du concile. lu'on lise les lettres envoyées à son sujet par l'Église romaine.

La lecture de ces lettres achevée, Élie, député de Jérusalem, nonta sur la tribune, et dit: Vous savez que de tout temps ce ont les empereurs qui ont assemblé les conciles et fait venir des éputés de toute la terre ; à leur exemple , notre pieux empereur réuni ce concile universel, non en cachette, mais publiquement, n y rassemblant les légats de Rome et des autres patriarches.

1 870 de l'à

toute l'aff

toute l'Ég

ses partiss

On lut en

Michel et

légat de Je

d'Ignace e

concile de

ceux qu'il

dination, il

unt assisté

par l'empe

racuse, sor

matisé par

d'Elie fut s

de Photius,

Mais il n

donnés, et

laique, sans

dirent, par

du pape Ni

chose contr

si commode

nier ressort

exemples. I

concile de

toutefois, il

heureux Ap

le concile d'.

et de ne poir

que Photius

de le condai

avaient été ti

copat; que

nulle l'ordina

déposé par P

drie après Ti

ordonnés. No

acquiescons,

la manière su

Après une de l'empereu

Quoiqu'il y ait bien des preuves que nous sommes les très-véris bles légats des sièges de l'Orient, c'est l'empereur surtout qui pen rendre témoignage d'où et par qui nous avons été envoyés. Après e préambule. Élie proteste que, s'il reçoit Ignace, ce n'est point pare qu'il est présent et en autorité, et que, s'il condamne Photius, es n'est pas non plus parce qu'il se trouve debout et sans crédit dans le concile ; que, depuis sent ans qu'il fait les fonctions de syncelle. dans l'église de Jérusalem, il peut rendre témoignage que cette églis n'avait point reçu de lettres de "hotius, qu'elle ne lui en avait point envoyé, et qu'il en était de même de l'église d'Antioche, comme son député Thomas, métropolitain de Tyr, l'avait déjà assuré. Il ajouteque Photius était condamné dès lors qu'il n'avait été reçu par aucune églis patriarcale, et qu'il ne l'était pas moins pour s'être emparé aver violence du siége de Constantinople. La conclusion du discours d'Élia. fut que Photius devait reconnaître son péché et s'en repentir sincère ment, sous l'espérance d'être reçu dans l'Église comme simple fidèle

On lut ensuite l'avis des légats du Pape, portant en substance que la promotion de Photius n'était pas recevable, et que déposition d'Ignace était injuste et irrégulière ; que, sans prononce un nouveau jugement, on pouvait et on devait s'en tenir à celui qui avait été rendu par le pape Nicolas, et confirmé par Adrien L'avis du concile fut conforme à celui des légats. On pressa den Photius de se soumettre; et le patrice Bahanes, prenant la parole lui dit: Parlez, seigneur, dites tout ce qui peut contribuer à voir justification; le monde entier est ici; autrement, craignez que concile ne vous ferme ses entrailles. Où voulez-vous avoir recours A Rome ? voici les Romains. A l'Orient ? voici les Orientaux, 0 fermera la porte; et, si ceux - ci la ferment, personne ne l'ouvra Dites, homme de Dieu, quelle est votre justification? Photius re pondit : Mes justifications ne sont pas en ce monde ; si elles étales en ce monde, vous les verriez. Cette réponse fit croire à plusieur qu'il avait l'esprit troublé ; et on le renvoya, en lui donnant du temp pour penser à son salut. Au vrai, toute sa défense, dans cette pre mière session, ne fut qu'une hypocrite parodie de ce qu'avait fait o dit Notre-Seigneur 4; attracts times trees no to estate it sentence with

La sixième session est du 25 octobre. L'empereur Basile y a sista en personne, assis à la première place. Métrophane, mé tropolitain de Smyrne, fit un petit discours à la louange de l'empereur et du concile. Après quoi ce prince ordonna la lecture d'u mémoire des légats du Pape, où ils faisaient en abrégé le récité

<sup>1</sup> Labbe, t. 8, p. 1037-1044.

[Liv. LVII. - Deta mes les très-vérits toute l'affaire qui avait occasionné le concile, et concluaient que, ur surtout qui pent toute l'Église étant d'avis de rejeter Photius, il était inutile d'écouter envoyés. Après e ses partisans. Toutefois, par ordre de l'empereur, on les fit entrer. e n'est point parce On lut en leur présence les lettres du pape Nicolas à l'empereur lamne Photius, on lichel et à Photius, envoyées par le secrétaire Léon. Ensuite Élie, et sans crédit dans légat de Jérusalem, raconta ce qui s'était passé dans la déposition ctions de syncelle. d'Ignace et dans l'ordination de Photius, et; s'autorisant du second age que cette église oncile de Constantinople, qui rejeta Maxime le Cynique a ec tous e lui en avait point œux qu'il avait ordonnés, sans rejeter ceux dont il avait reçu l'ortioche, comme son dination, il dit : Nous ne condamnons donc point les évêques qu ssuré. Il ajouteque ut assisté à l'ordination de Photius, parce qu'ils y ont été contraints u par aucuneéglise par l'empereur. Nous ne condamnons que le seul Grégoire de Sy-'être emparé avec acuse, son ordinateur, déposé il y avait déjà longtemps, et anathédu discours d'Élie. C matisé par le patriarche Ignace et par l'Église romaine. Ce discours n repentir sincère d'Élie fut suivi de la soumission de plusieurs des évêques du parti nme simple fidèle de Photius, et le concile leur accorda leur pardon. tant en substance Mais il n'en fut pas de même des évêques que Photius avait orvable, et que la donnés, et auxquels le concile ne promettait que la communion ie, sans prononce laque, sans vouloir reconnaître ni réhabiliter leur ordination. Its s'en tenir à celui firmé par Adrien

dirent, par la bouche de l'un d'entre eux: Les canons sont au-dessus du pape Nicolas et de tous les patriarches; quand ils font quelque chose contre les canons, nous ne nous y soumettons pas. Ce principe s commode pour tous les coupables, en ce qu'il les fait juges en dernier ressort de l'Église entière, les photiens l'appuyaient de plusieurs exemples. Le pape Jules, disaient-ils, reçut Marcel d'Ancyre, et le oncile de Sardique, composé de trois cents évêques, le justifia ; toutefois, il est à présent anathématisé comme hérétique. Le malheureux Apiarius, justifié par les évêques de Rome, fut rejeté par concile d'Afrique, qui écrivit au Pape de se mêler de ses affaires, et de ne point passer ses bornes. Les photiens soutinrent que, encore que Photius ent été tiré d'entre les laïques, ce n'était pas un sujet de le condamner ; que Taraise, Nicéphore, Nectaire et Ambroise avaient été tirés de même de l'état laïque pour être promus à l'épisopat; que la déposition de Grégoire de Syracuse ne rendait pas nulle l'ordination de Photius; que, quoique Pierre Monge eût été déposé par Protérius, on ne laissa pas de l'élire patriarche d'Alexandre après Timothée, et l'on ne condamna aucun de ceux qu'il avait ordonnés. Nous disons donc que, si quelque canon nous dépose, nous equiesçons, mais non autrement.

Après une discussion ou plutôt une conversation assez décousue de l'empereur avec les photiens, Métrophane répondit à ceux-ci de la manière suivante : A ce que vous avez dit, nous répondrons que

e, dans cette pre ce qu'avait fait o reur Basile y Métrophane, mé louange de l'en na la lecture d'u

abrégé le récit d

. On pressa done

prenant la parole

contribuer à votre

t, craignez que le

us avoir recours!

es Orientaux. Or

onne ne l'ouvrira

ation? Photius re

le ; si elles étaien

croire à plusieus

donnant du temp

toutes les lois, tant ecclésiastiques que civiles, obligent celui qui a choisi un juge de s'en tenir absolument à sa décision; donc, votre parti ayant demandé pour juge le très-saint pape Nicolas, vous n'étes pas recevables à vous plaindre de son jugement et à dire qu'il est contre les canons; autrement il n'y aurait jamais de jugement certain; car personne n'approuve le jugement qui le condamne.

Quant aux exemples de Nectaire, d'Ambroise et de Nicéphore, que vous ramenez comme si vous n'aviez pas entendu les solutions que vous en a données le saint pape Nicolas dans ses lettres, nous voulons bien vous en montrer la différence. Nectaire fut élu et ordonné archevêque de Constantinople par un concile universel et par divers patriarches, sans que l'empereur leur fit aucune violence, ni que l'on chassat de ce siége un homme vivant. Ambroise fut ordonné évêque de Milan après la mort de l'arien Auxence, par un concile d'évêques catholiques, sans que le prince les y poussât en aucune manière. Taraise fut choisi sur le témoignage de Paul, son prédécesseur, et de tous les catholiques. Après la mort de Taraise, Nice. phore fut élu de même et consacré volontairement par les évêques assemblés. Il n'y a rien de semblable en Photius, intrus du vivant de l'évêque légitime, ordonné par des évêques forcés et accablés de l'autorité impériale, et qui n'a été reconnu par aucune des chaires patriarcales; enfin, quelques exemples particuliers ne renversent pas la règle générale.

Vous dites que plusieurs de ceux que l'Église romaine a justifies passent pour condamnés, et que plusieurs qu'elle a condamnés passent pour justifiés; cela est faux. Le pape Jules et le concile de Sardique eurent raison de recevoir Marcel d'Ancyre, qui anathématisait toutes les hérésies et principalement celle dont il était accusé. Le grand Athanase et le confesseur Paul, ces colonnes de l'Église, le reçurent de même et communiquèrent avec ?. ; enfin, étant retourne à son vomissement et reconnu hérétique, il fut anathématisé par Sylvain de Tarse et par Libère, successeur de Jules. Le prête Apiarius fut excommunié par Urbain, son évêque, et ensuite dépose dans un concile; mais le pape Zosime, auquel il eut recours, le dé clara innocent et le renvoya au concile d'Afrique pour être rétabli Le concile rendit compte au pape Boniface, successeur de Zosime de sa conduite à l'égard d'Apiarius, dont il borna l'interdiction l'église de Sicque, à cause du scandale qu'il y avait causé. Ainsi le concile d'Afrique déféra au décret du pape Zosime, loin d'y résiste comme vous prétendez.

Quant à Flavien, patriarche d'Antioche, l'Église romaine refus pour un temps de le recevoir, à cause du grand Eustathe, voulant

4 470 de l mutenir sistèrent patriarch dire que posés, et votre jus de ceux l'on recoi et le pape Pierre Mc condamn contraire. été ordon concile un imposé le était dépo sieurs crir ont eu par cause de l tique dès ment, san

> Zacharie des objecti les légats l les ouïr tai un discour de content charité. No la porte ; c pas de hor vous craig vous humil de ma pou chez sur m que je voie de temps seraient cor

quelques e

Ce princ 29me d'octol

1 P. 1044-10

nt et à dire qu'il est s de jugement cercondamne. et de Nicéphore. tendu les solutions s ses lettres, nous aire fut élu et orcile universel et par ucune violence, ni broise fut ordonné nce, par un concile poussât en aucune Paul, son prédéde Taraise, Nica. ent par les évêques ntrus du vivant de cés et accablés de ucune des chaires ers ne renversent

cision; done, votre

Nicolas, vous n'étea

romaine a justifiés elle a condamnés es et le concile de e, qui anathémaont il était accusé. nes de l'Église, le fin, étant retourné anathématisé par Jules. Le prêtre et ensuite déposé eut recours, le dé our être rétabli. sseur de Zosime a l'interdiction ait causé. Ainsi k , loin d'y résister

e romaine refus Eustathe, voulant

sontenir Paulin, chef des eustathiens. Toutefois les Romains ne persitèrent pas dans ce sentiment, et ils reconnurent enfin Flavien pour natriarche d'Antioche, par la médiation de l'empereur Théodose. De dire que Monge d'Alexandrie et Acace de Constantinople furent dénosés, et non pas ceux qu'ils avaient ordonnés, cela ne fait rien pour votre justification. Les canons distinguent les hérétiques convertis de ceux qui ont été ordonnés par des usurpateurs ; ils veulent que l'on recoive ceux qui abjurent leur hérésie. Ainsi le concile d'Orient elle pape Félix, successeur de Simplicius, condamnèrent absolument Pierre Monge et le déposèrent, et Félix déposa Acace ; mais ils ne condamnèrent point ceux que l'un et l'autre avaient ordonnés. Au contraire, les canons ne reçoivent en aucune manière ceux qui ont sté ordonnés comme Photius et vous; et c'est ainsi que le second oncile universel jugea de Maxime le Cynique et de ceux à qui il avait imposé les mains. Grégoire de Syracuse, qui a ordonné Photius, etait déposé, non-seulement comme schismatique, mais pour plusieurs crimes. Vous avez eu raison de dire que les autres évêques qui ont eu part à cette ordination ne sont pas coupables comme lui, à cause de la violence qu'ils ont soufferte. Mais Photius était schismatique dès auparavant et s'est fait ordonner par Grégoire volontairement, sans que personne l'y obligeât, malgré la protestation de quelques évêques qui sont ici présents.

Zacharie, l'un des évêques ordonnés par Photius et qui avait fait des objections, voulut répliquer aux réponses de Métrophane; mais les légats l'en empêchèrent, disant à l'empereur qu'il était inutile de les our tant de fois disputer sur une affaire déjà jugée. On lut donc un discours au nom de ce prince, où il les presse de quitter l'esprit de contention et d'animosité, et de reprendre l'esprit d'union et de charité. Nous sommes, leur dit-il, à la dernière heure, le juge est à la porte; qu'il ne nous surprenne pas hors de son Église! N'ayons pas de honte de découvrir notre mal pour y chercher le remède. Si vous craignez tant cette confusion, je vous donnerai l'exemple de vous humilier. Je me prosternerai le premier sur le pavé, au mépris de ma pourpre et de mon diadème. Montez sur mes épaules, marchez sur ma tête et mes yeux; je suis prêt à tout souffrir, pourvu que je voie la réunion de l'Église. L'empereur leur donna sept jours de temps pour prendre leur dernière résolution, après lesquels ils

seraient condamnés par le concile 1.

Ce prince assista encore à la septième session, qui fut tenue le 29<sup>20</sup> d'octobre. Photius entra dans le lieu de l'assomblée, appuyé sur

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> P. 1044-1060.

un bâton, et, avec lui Grégoire de Syracuse. On lui fit quitter son bâton, qui était une marque de la dignité pastorale; puis on lui demanda s'il voulait donner son formulaire d'abjuration. Il répondit qu'il rendrait compte à l'empereur, et non aux légats. On fit la même question aux évêques de son parti, qui avaient déjà été avertis, dans la session précédente, de faire cet écrit d'abjuration. Ils répondirent qu'ils n'en feraient rien. Ce formulaire était le même que les légats avaient apporté de Rome. Ils refusèrent aussi de rejeter Photius et les actes de ses conciliabules, d'anathématiser Grégoire de Syracuse, de se soumettre au patriarche Ignace et d'exécuter les décrets de l'Église romaine. Le patrice Bahanes, avec la permission des légats du Pape, représenta aux photiens que, dans le cas de schisme ou d'hérésie, on ne connaissait personne qui se fût sauvé, n'étant pas de l'avis des quatre patriarches ; qu'au lieu de quatre, ils en avaient cinq contre eux. Les photiens répondirent : Nous avons les canons des apôtres et des conciles; mais, reprit Bahanes, où donc Dieu 2-til mis les canons? n'est-ce pas dans ses églises? Et où sont aujour d'hui ses églises? Où prêche-t-on l'Évangile? n'est-ce pas dans les lieux d'où viennent ces légats? Y en a-t-il d'autres, dites? Pour toute réponse, les photiens se plaignirent à l'empereur de n'être pas libres dans leur défense, et se répandirent en injures contre les légats d'Orient.

Alors, par ordre des légats de Rome, on lut la lettre du pape Nicolas aux Orientaux en 866, qui contenait les décrets du concile de Rome en 863; celles du pape Adrien à l'empereur Basile et au patriarche Ignace, en date du 1er août 868; deux autres lettres du même Pape à Basile et à Ignace, du 10 juin 869, et les actes du concile de Rome sous Adrien en 868. Ensuite on lut, au nom des légats, un dernier monitoire à Photius et à ses partisans, pour les exhorter, sous peine d'anathème, à se soumettre à ces jugements. On lut aussi un discours au nom d'Ignace, contenant le récit des persécutions qu'il avait souffertes, et des actions de grâces sur son rétablissement et sur la réunion de l'Église. On prononça ensuite les anathèmes contre Photius, Grégoire de Syracuse et les autres schismatiques. Après qu'ils furent sortis de l'assemblée, on termina la séance par les acclamations ordinaires 4.

Dans la huitième session, tenue le 5<sup>mo</sup> de novembre, on brûla un sac tout entier de promesses que Photius avait exigées, tant du clergé, que des la ques de toutes conditions, depuis les sénateurs jusqu'aux plus vils artisans, corroyeurs, poissonniers, charpentiers,

épinglier le pape l'épinglier le pape l'Ignace. I Photius c'Église r de légats d'eux n'a naissait le sition. La à demand saires. Ce chose à li mettant en

impies ser

L'empe Théodore on lui env ner un éc aux raison qu'il estin Bahanes e images de du temps soit un pr Bahanes d disputer, r cinq chaire baient, on irait aux d tout le corp

> Les deux Rome firen images, ren pereur qu'i firent entrei et anathém Ils montère anathème à à Théodore félicita de le un anathèm

vous n'avez

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> P. 1060-1199.

[Liv. LVII. - Do 855 lui fit quitter son e; puis on lui deration: Il répondit ts. On fit la même à été avertis, dans n. Ils répondirent ême que les légats rejeter Photius et oire de Syracuse. er les décrets de nission des légats s de schisme ou auvé, n'étant pas tre, ils en avaient avons les canons où donc Dieu a-tt où sont aujourst-ce pas dans les dites? Pour toute ir de n'être pas res contre les lé-

a lettre du pape écrets du concile eur Basile et au autres lettres du d), et les actes du ut, au nom des rtisans, pour les ces jugements, nant le récit des grâces sur son conça ensuite les les autres schis-, on termina la

re, on brûla un xigées, tant du is les sénateurs s, charpentiers, épingliers. On brûla de même les livres qu'il avait fabriqués contre le pape Nicolas, et les actes de ses conciliabules contre le patriarche Ignace. Puis on fit entrer ceux qui avaient assisté au conciliabule de Photius contre le pape Nicolas, ou qui avaient donné des libelles contre l'Église romaine, ou qui avaient paru dans ce conciliabule en qualité de légats; et il se trouva que, après avoir été interrogés, aucun d'eux n'avait été présent à ce conciliabule, qu'aucun d'eux n'en connaissait les actes, qui, par cet examen, furent couvaincus de supposition. La découverte de cette imposture engagea les légats du Pape à demander qu'on lût le décret du pape saint Martin, contre les faussires. Cette lecture achevée, Métrophane de Smyrne dit quelque chose à la louange de la vérité et de l'empereur Basile, qui, en la mettant en son jour, avait accompli cette prédiction : Les restes des impies seront exterminés.

L'empereur était présent au concile, et il y avait fait amener Théodore Crithin, chef des iconoclastes. A la demande des légats, on lui envoya deux patrices, qui l'exhortèrent inutilement à donner un écrit d'abjuration; il ne se laissa pas non plus persuader aux raisons du patrice Bahanes. Crithin lui avouait qu'il honorait, qu'il estimait l'image de l'empereur, imprimée sur les monnaies : Bahanes en concluait qu'il devait, à plus forte raison, honorer les images de Jésus-Christ et de sa très-sainte Mère. Je vous demande du temps, répondit Crithin, après lequel, si on me montre que ce soit un précepte de Jésus-Christ, je ferai ce que vous ordonnerez. Bahanes dit : L'empereur ne vous a pas amené à ce concile pour disputer, mais pour être instruit. Dieu a fondé son Église sur les cinq chaires patriarcales, qui ne tomberont jamais. Si deux tombaient, on aurait recours aux trois autres: s'il en tombait trois, on irait aux deux. Si quatre tombaient, celle qui resterait rappellerait tout le corps de l'Église. Maintenant le monde entier étant d'accord, vous n'avez point d'excuse.

Les deux patrices ayant fait leur rapport au concile, les légats de Rome firent lire le décret du pape Nicolas touchant les saintes images, rendu au concile de Rome en 863. Puis, informés par l'empereur qu'il y avait encore d'autres iconoclastes que Crithin, ils les firent entrer. Mais ces pauvres gens reconnurent aussitôt leur erreur, et anathématisèrent quiconque ne vénérait pas les saintes images. Ils montèrent l'un après l'autre sur un tribunal élevé, d'où ils dirent anathème à l'hérésie des iconoclastes et à ses chefs, nommément à Théodore, surnommé Crithin. L'empereur les embrassa et les félicita de leur réunion à l'Église. Ensuite on lut, au nom du concile, un anathème solennel contre les iconoclastes, contre leur faux con-

cile et contre leurs chefs, et on répéta les anathèmes contre Photius 1 Le concile fut trois mois sans s'assembler; ce qui donna le temps au député de Michel, patriarche d'Alexandrie, d'arriver pour la neuvième session, qui ne se tint que le 12me de février 870. Avant de l'admettre au nombre des légats des chaires patriarcales, on lut sa lettre de créance. Elle était adressée à l'empereur Basile, et le patriarche Michel y rendait compte des motifs qui l'avaient empêché d'écrire à ce prince, savoir : la crainte des infidèles, qui étaient les maîtres de la Palestine, de la Syrie et de l'Égypte. Basile, pour lever cette difficulté, avait écrit à Ahmed, fils de Touloun, qui commandait dans ces provinces, le priant de trouver bon qu'il vint quelqu'un d'Alexandrie, avec les lettres du patriarche, pour savoir son sentiment touchant la division de l'église de Constantinople, Ahmed l'accorda, et Michel députa un homme vénérable, nomme Joseph, à qui si ne donna point d'instruction particulière sur l'affaire portée devant le concile, parce qu'on n'en était pas instruit à Alexandrie. On commença, dans cette session, par instruire ce nouveau député, et on lui raconta, par ordre, tout ce qui s'était passé dans les huit premières sessions. Il approuva de vive voix et par écrit tout ce qui avait été réglé, tant sur le schisme de Constantinople que sur les saintes images. Son avis, qu'il avait placé auparavant sur la croix et sur l'Évangile, fut lu au milieu de l'assemblée, qui en témoigna sa satisfaction.

Il restait à examiner ceux qui avaient porté un faux témoignage contre le patriarche Ignace. On les fit entrer et on les interrogea séparément. Tous convinrent qu'ils avaient fait un faux serment, mais qu'ils y avaient été contraints par l'empereur. Ils témoignèrent du repentir de leur faute, et le concile leur imposa une pénitence, qui devait s'appliquer de même aux coupables qui se présenteraient à l'avenir. Elle portait qu'ils seraient deux ans hors de l'Église, puis deux ans auditeurs, comme les catéchumènes, sans communier; que, pendant ces quatre ans, ils s'abstiendraient de chair et de vin, excepté les dimanches et les fêtes de Notre-Seigneur; que, les trois années suivantes, ils seraient debout avec les fidèles et communieraient seulement aux fêtes de Notre-Seigneur, s'abstenant de chair et de vin trois fois la semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi. Cette pénitence ayant paru longue aux sénateurs, ils demandèrent qu'il fût au pouvoir du patriarche Ignace de l'abréger; ce que le concile accorda, le laissant maître d'augmenter ou de diminuer, suivant les dispositions des pénitents.

1 P. 1099-1109.

Nous av muffonne de l'Église ments sacc Marin, Ba introduits commises m patriare wait impo made pou l'impositio de chacun. crainte d'é cere comp fussent cor n'était pas Ils avouère aveugles et faire aveug faire. Sur q vovez vous Photius. Q nous les c disent avoi dit qu'il n' finit par les

antres, et p Ladixièm Basile y fut patrices. O Louis, avec caire de l'É cette session bord les can de vingt-ser

On observ liers, reçus p de même qu Adrien, touc tius, et cela

P. 1109-113

es contre Photius! ui donna le temps d'arriver pour la février 870. Avant s patriarcales, on npereur Basile, et qui l'avaient emfidèles, qui étaient pte. Basile, pour ouloun, qui comer bon qu'il vini rche, pour savoir e Constantinople. nérable, nomme rticulière sur l'aftait pas instruit à par instruire ce ut co qui s'était a de vive voix et schisme de Conqu'il avait placé milieu de l'as-

[Liv. LVII. - Dessi

aux témoignage n les interrogea n faux serment, lls témoignèrent une pénitence, e présenteraient de l'Église, puis ns communier; chair et de vin, neur; què, les lèles et commus'abstenant de credi et le venurs, ils demane l'abréger; ce nter ou de di-

Nous avons vu comn.e l'empereur Michel l'Ivrogne s'était fait une bouffonnerie sacrilége, dans laquelle, en dérision des cérémonies de l'Église, plusieurs laïques de sa cour et autres, revêtus des ornements sacerdotaux, parodiaient les saints mystères. Trois d'entre eux Marin, Basile et Georges, qui avaient été écuyers de ce prince, furent introduits dans le concile, et y avouèrent les impiétés qu'ils avaient commises en cette occasion. Quoiqu'ils s'en fussent déjà confessés au patriarche Ignace et qu'ils eussent accompli la pénitence qu'il leur avait imposée, le concile ne laissa pas de leur en donner une seonde pour obtenir le pardon de leur crime; mais il en remit l'imposition à une autre assemblée, où l'on aurait égard à la faute de chacun, attendu qu'ils avaient péché plus par faiblesse et par cainte d'être maltraités de l'empereur, que par malice. On fit enore comparaître les faux légats de Photius, afin que ses impostures sussent connues de Joseph, légat du patriarche d'Alexandrie, qui n'était pas présent lorsqu'ils comparurent dans la huitième session. ls avouèrent une seconde fois qu'ils avaient été les instruments aveugles et forcés de Photius, qui les avait envoyés à Rome pour aire aveuglément ce que les évêques de son parti leur diraient de aire. Sur quoi les légats de Rome dirent à celui d'Alexandrie : Vous voyez vous-même, notre cher frère, les malices et les impostures de Photius. Quant à ces gens-ci, comme ce sont de pauvres étrangers, nous les croyons dignes de pardon, à cause de la violence qu'ils disent avoir soufferte. Mais rendons grâces à Jésus-Christ, qui a dit qu'il n'y a rien de si caché qui ne se découvre. La session finit par les acclamations ordinaires pour l'empereur, le Pape et les autres, et par une imprécation en dix-sept vers contre Photius 4.

La dixième et dernière session se tint le 28me de février. L'empereur Basile y fut présent, accompagné de son fils Constantin et de vingt patrices. On y voyait, de plus, les ambassadeurs de l'empereur louis, avec ceux de Michel, roi des Bulgares. Anastase, bibliothécaire de l'Église romaine, était parmi les premiers. On compta dans œtte session plus de cent évêques. Sur l'avis des légats, on lut d'abord les canons que le concile devait confirmer. Ils sont au nombre

de vingt-sept, et en voici la substance :

On observera les canons tant des conciles généraux que particuliers, reçus par l'Église, et la doctrine transmise par les saints Pères, de même que les décrets synodiques des saints papes Nicolas et Adrien, touchant le rétablissement d'Ignace et l'expulsion de Pholius, et cela sous peine de déposition pour les clercs et d'excom-

<sup>1</sup> P. 1109-1121.

munication pour les faïques. Photius n'ayant jamais été évêque, toutes les ordinations qu'il a faites seront censées nulles, et l'on consacrera de nouveau les autels qu'il aura consacrés. On honorera et en révérera l'image de Notre-Seigneur, les livres des saints Évangiles, l'image de la croix, celle de la Mère de Dieu et de tous les saints; mais en rapportant le culte qu'on leur rend aux prototypes. c'est-à-dire aux saints mêmes. Défense d'élever tout d'un coup un laïque à l'épiscopat, quand même on le ferait passer par tous les degrés du ministère, si ce n'est qu'on ait des preuves certaines qu'il n'y a eu dans sa promotion aucune vue d'ambition ni d'intéret, Anathème à Photius pour avoir supposé de faux légats d'Orient et de faux actes contre le très-saint pape Nicolas, et à tous ceux qui. l'avenir, useront de pareilles supercheries. Quoiqu'il soit bon de peindre de saintes images et d'enseigner les sciences divines et humaines, il est bon aussi que cela ne se fasse que par des personnes sages. C'est pourquoi le concile défend à tous ceux qu'il a excemmuniés de peindre des images et d'enseigner, jusqu'à ce qu'ils se convertissent. Il déclare nulles toutes les promesses exigées par Photius de ceux à qui il enseignait les lettres, et des autres qu'il voulait s'attacher, et défend à tout patriarche d'exiger autre chose des évêques, à leur ordination, que la profession de foi ordinaire.

Aucun clerc ne se séparera de son évêque, qu'il n'ait été juridiquement condamné, et il en sera de même de l'évêque à l'égard du métropolitain ou du patriarche, et cela sous peine de déposition pour les clercs, et d'excommunication pour les moines et les laïques; anathème à quiconque soutient qu'il y a deux âmes dans l'homme. Cette erreur est attribuée à Photius, dans les vers qui se lisent à la fin de la neuvième session. Il est défendu d'ordonner des évêques par l'autorité et le commandement du prince, sous peine de déposition pour ceux qui sont parvenus à l'épiscopat par cette voie tyrannique, étant évident que leur ordination ne vient point de la volonté de Dieu, mais des désirs de la chair. On fera monter les clercs de la grande église d'un degré inférieur au degré supérieur, pour récompenser leur service, s'ils se sont bien comportés, et on n'admettra pas dans le clergé ceux qui auront gouverné les maisons ou les métairies des grands. Ceux qui sont élevés à l'épiscopat, ne l'aviliront pas en s'éloignant de leurs églises pour aller au-devant des gouverneurs, bien moins s'humilieront-ils en descendant de cheval et en se prosternant devant eux ; mais, en rendant aux grands les honneurs qui leur sont dus, ils conserveront l'autorité nécessaire pour les reprendre en cas de besoin. Ils ne pourront vendre les meubles ni les ornements des églises, si ce n'est pour les causes

inventus à méliorer betien de alques, d pour imait hire les co ments. Or sortes d'in de néglige parodié les et aussi Pl Il sera a des concile sans que d retenus par tennert de sans impié mes d'y a melques-ur mit tenir de n'admettent des conciles blées d'évéq ies affaires églises et ce dont ils son laique de les desdita biena daller, sous soffragants, widiction.

midiction. A safe payer rant les juge a possession Conformén eçoit, qui vo anorés de rane. Quicon urieux contrubira la mê

ance du siècle

Liv. LVII. - Donis amais été évêque. des nulles, et l'on ores. On honorem livres des saints e Dieu et de tous d aux prototypes, tout d'un coup un asser par tous les es certaines qu'il tion ni d'intéret. légats d'Orient et tous ceux qui, à qu'il soit bon de ences divines et par des personnes x qu'il a excomsqu'à ce qu'ils se sses exigées par des autres qu'il kiger autre chose de foi ordinaire. n'ait été juridiévêque à l'égard peine de déposies moines et les deux Ames dans s les vers qui se d'ordonner des nce, sous peine scopat par cette ne vient point On fera monter degré supérieur. mportés, et on rné les maisons l'épiscopat, ne aller au-devant descendant de lant aux grands autorité nécesourront vendre pour les causes

sidifiées dans les canons, n' en vendre les terres, ni en laisser les svenus à bail emphythéotiq..... Au contraire, ils seront obligés d'améliorer les possessions de l'Église, dont les revenus servent à l'enestien des ministres et au soulagement des pauvres. Défense aux liques, de quelle condition qu'ils soient, de relever leurs cheveux pour imiter les elercs, de porter les habits sacerdoteux et de contrenie les cérémonies de l'Église, sous peine d'être privés des sacresents. Ordre aux patriarches et aux suffragants d'empécher ces sortes d'impiétés, sous peine de déposition en cas de tolérance ou de négligence de leur part. Ce canon regarde ceux qui avaient prodié les cérémonies de l'Église par ordre de l'empereur Michel, saussi Photius, qui les avait tolérés par une sacrilége connivence. Il sera au pouvoir des patriarches de convoquer, dans le besoin, des conciles, et d'y appeler tous les métropolitains de leur ressort, sms que coux-ci puissent s'en dispenser sous prétexte qu'ils sont menus par quelque prince. En effet, puisque les princes de la terre immert des assemblées quand bon leur semble, ils ne peuvent, ans impiété, empêcher les patriarches d'en tenir, ni les évêmes d'y assister. Le concile rejette avec mépris ce que disaient melques-uns peu versés dans la science des canons, qu'on ne pounittenir de concile sans que le prince y fût présent. Les canons s'admettent dans les conciles que les évêques; et, à l'exception des conciles généraux , les princes n'ont jamais assisté aux assem-Mes d'évêques, et il y aurait de l'indécence de leur part, à cause s affaires qui arrivent quelquefois aux prêtres du Seigneur. Les glises et ceux qui y président jouiront des biens et des priviléges ont ils sont en possession depuis trente ans; défense à aucun aique de les en priver , sous peine d'anathème , jusqu'à restitution desdits biens et priviléges. Il est aussi défendu aux archevêques faller, sous prétexte de visite, séjourner sans nécessité chez leurs offragants, et consumer les revenus des églises qui sont de leur widiction. Si un censitaire emphytéotique néglige pendant trois as de payer à l'Église le cens convenu, l'évêque se pourvoira deant les juges de la ville ou du pays, pour faire rendre la terre ou possession laissée en emphytéose.

Conformément à ces paroles du Seigneur: Qui vous reçoit me goit, qui vous méprise me méprise, les cauq patriarches seront morés de tout le monde, principalement celui de l'ancienne lome. Quiconque, de vive voix ou par écrit, répandra des bruits inurieux contre le siége de Pierre, comme Photius et Dioscore, ubira la même peine. Quiconque, s'appuyant de quelque puisance du siècle, tentera d'expulser le Pape de la Chaire apostolique,

ou un des autres patriarches, qu'il soit anathème! Que si, dans un concile universel, il s'élève un doute ou une question touchant la sainte Église romaine, il faudra (suivant le grec, on pourra) en demander les éclaircissements avec beaucoup de respect, en recevoir la solution, en profiter et y aider soi-même, mais jamais avoir l'audace de prononcer une sentence contre les souverains Pontiés de l'ancienne Rome 4. Ces paroles d'un concile œcuménique tenu à Constantinople sont extrêmement remarquables: Fleury n'aurait pas dû les tronquer.

Défense aux laïques puissants d'intervenir dans les élections des patriarches, des métropolitains et des autres évêques, s'ils n'y sont invités par l'Église, ou de s'opposer à une élection canonique, sous peine d'être anathèmes jusqu'à ce qu'ils aient consenti à cette élection. Il n'est point permis à un évêque de prendre, à titre de location, les terres d'une autre église ni d'y établir des clercs, sans le consentement de l'évêque diocésain. Les métropolitains ne pourront faire venir chez eux leurs suffragants, pour se décharger sur eux de leurs fonctions épiscopales, en se livrant eux-mêmes aux affaires temporelles; mais ils feront ce qui est à leur charge, sous peine d'être punis par le patriarche, ou déposés en cas de récidive. Le concile dépose, sans espérance de restitution, les évéques, les prêtres, les diacres et autres clercs ordonnés par Méthodius ou par Ignace, qui demeureraient obstinés dans le parti de Photius.

Le vingt-sixième canon, que Fleury a jugé à propos d'omettre, est cependant le plus remarquable de tous. Tout prêtre ou diacre déposé par son évêque, peut en appeler au métropolitain, qui, de concert avec les autres évêques de sa province, confirmera ou infirmera la première sentence. De même, tout évêque qui se croit injustement déposé par son métropolitain, peut en appele au patriarche, qui décidera conjointement avec les autres metropolitains de son patriarcat. Enfin, aucun métropolitain, aucun évêque ne sera, d'aucune manière, jugé par les métropolitains du voisinage ou par les évêques de sa province; mais il sera jugé par son patriarche seul, dont nous déclarons la sentence raisonnable et le jugement juste et non suspect, attendu que c'est autour de lui que se réunissent les personnages les plus honorables, qu'ainsi son jugement a une force et une fermeté complètes. Quiconque n'acquiescera point à ce qui vient d'être statué, sera excommunié 2.

1 870 de Voila nople, réserve jugeme ment d huitièm aui a mo décrétai et d'auti décision pu s'épa léances s ausses e car elles fausses et Après trophane temps, l'i le concile Nicée, ma Macédonie gène, à Tl Honorius suite les se k huitièm Photius pa Basile dem aition: La mations, aj patriarches pius. Enfin évêques de chose à dire e présente s dernier iques, nous

uelque rang XII.

igats de Ror

outilement.

endant que era plus te

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Labbe, t. 8, p. 1140 et 1876. - <sup>2</sup> P. 1148.

[Liv. LVII. - Deass me ! Que si , dans uestion touchant la ec. on pourra) en respect, en recemais jamais avgiz ouverains Pontifes ecuménique tenu à : Fleury n'aurait

s les élections des ques, s'ils n'y sont on canonique, sous nsenti à cette élecre , à titre de locades clercs, sans le politains ne pourse décharger sur ux-mêmes aux afleur charge, sous és en cas de réciestitution, les évêdonnés par Méthodans le parti de

pos d'omettre, est prêtre ou diacre nétropolitain, qui, ce, confirmera ou ut évêque qui se , peut en appeler les autres metroropolitain, aucua

Voilà donc un concile œcuménique, concile tenu à Constantiapple, qui non-sculement reconnaît le droit d'appellation, mais qui reserve aux patriarches, et non pas aux conciles provinciaux, le jugement des évêques; en sorte que, dans tout l'Occident, le jugement des évêques est réservé directement au Pape. C'est donc le huitième concile général, concile où il n'y avait guère que des Grecs, qui a modifié l'ancienne discipline sur ce point, et non pas les fausses décrétales d'Isidore, que les Grecs ne connaissaient pas. Si Fleury et d'autres écrivains français avaient voulu faire attention à cette décision si importante du huitième concile œcuménique, ils auraient pu s'épargner et épargner à leurs lecteurs leurs interminables doéances sur les funestes effets des fausses décrétales; doléances plus ausses et plus funestes que toutes les fausses décrétales d'Isidore, ar elles ont rempli et les livres et les hommes d'une infinité d'idées ausses et préjudiciables à l'Église de Dieu.

Après la lecture de ces canons, deux métropolitains, savoir, Métophane de Smyrne et Cyprien de Claudiopolis, lurent en même temps, l'un au haut, l'autre au bas de l'église de Sainte-Sophie, où k concile était assemblé, une définition de foi semblable à ceile de Nicée, mais beaucoup plus détaillée. On y dit anathème à Arius, à Macédonius, à Sabellius, à Nestorius, à Eutychès, à Dioscore, à Oriène, à Théodore de Mopsueste, à Didyme, à Évagre, à Sergius, à Ionorius à Cyrus d'Alexandrie et aux iconoclastes. On reçoit ensuite les sept conciles généraux et on y joint celui-ci comme faisant huitième, et on renouvelle la condamnation prononcée contre Photius par le pape Nicolas et le pape Adrien. Ensuite l'empereur Basile demanda si tous les évêques étaient d'accord sur cette défiition. Le concile témoigna son consentement par plusieurs acclamations, ajoutant les louanges de l'empereur, des deux Papes et des patriarches, avec des anathèmes contre Photius, Grégoire et Eulampus. Enfin on lut un discours de l'empereur, où il rend grâces aux odques de la peine qu'ils ont prise, et ajoute : Quiconque a quelque métropolitains du phose à dire contre ce saint concile, ses canons ou sa définition, qu'il sera jugé par se présente et qu'il le dise, soit évêque, soit clerc ou laïque; quoique atence raisonnable se dérniers n'aient pas droit de paylor des se services quoique s derniers n'aient pas droit de parler des affaires ecclésiastence raisonnaite su derniers n'aient pas droit de parler des affaires ecclésias-ne c'est autour de ques, nous le permettons, pour fermer la bouche à tout le monde. s honorables, duis savez que nous n'avens pas eu peu de peine à assembler les é complètes. Qui-gats de Rome et des siéges d'Orient : ce que plusieurs avaient tenté atué, sera excom-autiement. Si quelqu'un donc a quelque chose à dire, qu'il le dise endant que le concile est assemblé. Quand il sera séparé, il ne en plus temps; et nous ne pardonnerons plus à personne, de uelque rang qu'il soit, s'il refuse de s'y soumettre. Quant à vous,

évêques chéris de Dieu, instruisez chacun votre troupeau, leur annonçant tous les dimanches la doctrine céleste et ramenant les égarés; car sachez que, si l'on apprend que quelque hérésie se cache dans quelque diocèse, l'évêque sera condamné p ar son patriarche. Gardes la paix entre vous et conservez l'union que vous avez établie dans ce concile. J'en dis autant à tout le clergé. Quant à vous antres laïques, soit constitués en dignité, soit particuliers, il ne vous est point permis de disputer des matières ecclésiastiques : c'est aux évêques. Quelque science et quelque vertu qu'ait un laïque, il n'est que brebis; quelque peu de mérite qu'ait un évêque, il est toujours pasteur, tant qu'il enseigne la vérité. Gardons-nous de juger nos juges, et vivons dans la soumission.

Tout étant fini, les légats du Pape invitèrent les empereurs à souscrire les premiers; mais Basile dit : Je voudrais souscrire après tous les évêques, à l'exemple de mes prédécesseurs Constantin le Grand, Théodore, Marcien et les autres ; mais puisque vous le voulez. ie souscrirai après tous les légats. Alors Donat, évêque d'Ostie. souscrivit en cinq exemplaires pour les cinq patriarches, puis les deux autres légats du Pape, qui est qualifié d'universel, et tous trois insérèrent cette clause à leur souscription : Jusqu'à la volonté du Pape, c'est-à-dire jusqu'à sa ratification. Cette précaution était metivée par la prévarication des légats précédents. Le patriarche Ignace souscrivit ensuite ; puis Joseph, légat de Jérusalem ; Thomas, représentant le siège d'Antioche; et Élie, légat de Jérusalem. Vient ensuite la souscription des trois empereurs, savoir : de Basile et de ses deux fils, Constantin et Léon; après les empereurs, les archevêques et évêques souscrivirent au nombre de cent deux. Anastase le Bibliothécaire, qui était sur les lieux, remarque qu'on ne doit pas être surpris d'un si petit nombre, parce que Photius avait déposé la plupart des évêques ordonnés par ses prédécesseurs et en avait mis d'autres à leur place, qui ne furent point reconnus pour évêques dans ce concile. Ceux qui y furent admis, avaient été sacrés par les patriarches précédents. Il est dit, dans la vie de saint Ignace, par Nicétas, que les évêques souscrivirent, non avec de l'encre simple, mais après avoir trempé le roseau dans le sang du Sauveur. Le pape saint Théodore en usa de même lorsqu'il souscrivit la condamnation de Pyrrhus 1.

Les légats de Rome, avant de souscrire, donnèrent à examiner les actes du concile à Anastase le Bibliothécaire qui savait bien le grec. Il s'aperçut qu'on avait retranché d'une lettre du pape Adrien les

Y. 1128-1167,

louanges c mais les G les louang des louang cest que le d'empereu traient das

Pane: Ce ne fut ion les Gre welle à ce ms d'entre tà l'emper ires d'abju tantinople s ion ne leur érée à la so igement edente. Tot ers qu'il av siraient avi set empor fenser publ striarche, co and nombr e les légats s principau A leur retou rent extrême ambassade ts dirent à l' oir perdu ce us avez com ouis ajoutères qu'elle veut mulaires ont t d'y consen tement, et : ire, vous ave

ostolique ces ntant du bien

rous dites qu'

176 de l'ére chr.}

roupeau, leur anmenant les égarés; ésie se cache dans patriarche. Gardez avez établie dans ant à vous autres rs, il ne vous est tiques : c'est aux un laïque, il n'est ue, il est toujours ous de juger nos

les empereurs à is souscrire après eurs Constantin le que vous le voulez, évêque d'Ostie, riarches, puis les ersel, et tous trois l'à la volonté du caution était mo patriarche Ignace ; Thomas, represalem. Vient enle Basile et de ses , les archevêques nastase le Biblione doit pas être avait déposé la rs et en avait mis nus pour évêques été sacrés par les aint Ignace, par e l'encre simple, du Sauveur. Le

nt à examiner les ait bien le grec. pape Adrien les

erivit la condam-

manges de l'empereur Louis. Les légats s'en plaignirent hautement ; mais les Grecs répondirent que dans un concile on ne devait mettre les louunges que de Dieu, et toutefois, en celui-ci, tout retentisseit des louanges de Basile. Le vrai motif, comme le remarque Anastase, cest que les Grecs ne pouvaient souffrir qu'on donnât à Louis le titre dempereur. Après quelque dispute, l'on convint que les légats metmient dans leurs souscriptions la clause : Jusqu'à la volonté du Pape:

Ce ne fut pas la scule supercherie que se permirent en cette occaion les Grecs, même les Grecs catholiques, tant la tromperie est nawelle à ce peuple. Tout était fini dans le concile, quand quelquesms d'entre eux vinrent secrètement se plaindre au patriarche Ignace tà l'empereur Basile, que les légats, en faisant souscrire les formuaires d'abjuration apportés de Rome, avaient mis l'église de Conantinople sous la puissance des Romains, d'où on ne pouvait la tirer im ne leur rendait ces formulaires ; ils ajoutaient que la clause iniée à la souscription des légats était un prétexte pour revenir contre jugement du concile et remettre les choses dans la confusion prémente. Touché de ces remontrances, l'empereur ordonna aux offies qu'il avait chargés de prendre soin des légats, d'observer quand siraient avec leurs gens à quelque église, pour entrer dans leur loset emporter secrètement ces formulaires; car il se refusait à les fenser publiquement. Les légats étant donc allés conférer avec le triarche, ces officiers emportèrent en cachette une partie de ce and nombre de formulaires; mais ils ne purent tout prendre, parce e les légats, se défiant de ce qui arriva, avaient bien caché ceux s principaux évêques.

Aleur retour, s'étant aperçus de cette supercherie, les légats en ent extrêmement affligés, et allèrent trouver l'empereur Basile avec ambassadeurs de l'empereur Louis, Suppon et Anastase. Les lés dirent à l'empereur : Nous n'oserions retourner à Rome après rir perdu ces abjurations, et vous ne tirerez aucun fruit de ce que s avez commencé pour le bien de l'Église. Les ambassadeurs de uis ajoutèrent : Il n'est pas digne de la majesté impériale de faire m'elle veut détruire, et de détruire ce qu'elle a fait. Puisque ces mulaires ont été donnés de votre consentement, si vous avez eu td'y consentir, faites-en publiquement pénitence; détruisez oudement, et non pas en cachetta, ce que vous avez fait. Si, au conire, vous avez bien fait de consentir à ce que l'on donnat au Siége ostolique ces billets de garantie pour l'avenir, pourquoi, vous re-<sup>alant</sup> du bien, souffrez-vous qu'on les soustraie et qu'on les cache? rous dites qu'on l'a fait à votre insu, on le croira quand vous les

1 870: de 1

confirmé

noms vér

Revenant

a porter s

Christ et

dignité e

de l'Église

esteurs,

les église

Veuille do

ment et l'a

par vos co

propre, af

rérité et le

autres

Fleury d

Mais c'est papes Nico

adressée an

sile, Consta

beorruptib

l'ancienne

l'ordre et la

de sorte que

Voire Saint

de Dieu, arr

Enfin, pl

minaine et

roulut que l'

proclamat à peuples et de

ches, la foi

l'Église rom elle, pour ét

en sépare.

son propre i

ferez rendre par les gens que vous avez donnés aux légats pour leur streté, et qui, par conséquent, sont responsables de ce qu'ils ont nerdy. Après bien des sollicitations, les légats obtinrent à grand'peine la restitution des formulaires; mais elle fut entière, et il n'en manqua pas un seul. L'empereur les fit venir et leur dit : Quant à moi, j'ai recouru par mes ambassadeurs à la Chaire apostolique comme à la maîtresse de toutes les affaires ecclésiastiques, et c'est pour cela que nous avons attendu votre présence, afin que, par votre décret et votre prudence, notre Église récupérât la santé, et que nous enssions pour règle, non pas nos propres mouvements, mais votre décision. En conséquence, recevez les billets que vous avez salutairement exigés de nos pontifes et de tous nos clercs, et représenterles à notre Père spirituel le très-saint Pape, afin que si quelqu'un suivant la coutume, tente de s'égarer ou de se perdre dans quelque précipice, il puisse les retenir comme par un frein et les ramener au droit sentier de la justice. Les légats reprirent les formulaires avec beaucoup de joie et les confièrent aux ambassadeurs de l'emperem Louis, pour les apporter plus sûrement en Italie 1.

Pour mettre la dernière main à toutes ces opérations, le huitième concile œcuménique écrivit deux lettres. La première est une lettre encyclique à tous les fidèles, où l'on rapporte tout ce qui s'est pass en cette affaire; et l'on ordonne à tous les enfants de l'Église, d quelque condition ou dignité qu'ils soient, de se conformer et de s soumettre an jugement du concile. Cette sainte assemblée y dit entr autres : Que l'empereur Basile, voyant que tous les bons s'élevaien contre Photius, et que, ce qui l'emporte sur toute autre raison, l'an cienne Rome le rejetait et l'avait frappé par ses réprimandes comm par autant de flèches, s'empressa de le confiner dans le lieu d'igno minie qui lui était dû, et de rendre au siège de Constantinople so légitime pontife, suivant le jugement synodique de la sainte Égli

La seconde lettre du huitième concile général est adressée au par Adrien, avec cette inscription : Au très-saint et coangélique seigneu le souverain Pontife et le Pape universel, Adrien : le saint et univers concile assemblé à Constantinople, salut dans le Seigneur. Les Per y disent que les légats de Rome, l'évêque d'Ostie, l'évêque de Népi le diacre Marin, ont paru au milieu d'eux comme des images très-re semblantes du bienheureux pape Nicolas et de Votre Sainteté; car que ce très-saint et très-véritable homme de Dieu a d'abord défini promulgué, ce que votre souveraine Paternité a synodiqueme

Labbe, p. 4

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Anast. in Adr. II et Labbe, p. 990. - <sup>2</sup> Labbe, p. 1165.

1 870 de l'ère chr.]

ax légats pour leur es de ce qu'ils ont gats obtinrent a lle fut entière, et il ret leur dit : Quant Chaire apostolique esiastiques, et c'est afin que, par votre santé, et que nous ements, mais votre vous avez salutaics, et représentezque si quelqu'un. erdre dans quelque et les ramener au es formulaires avec eurs de l'empereur

cations, le huitième nière est une lettr t ce qui s'est passi ints de l'Église, d conformer et de s semblée y dit entr les bons s'élevaien autre raison, l'an primandes comm ans le lieu d'igno Constantinople so le la sainte Églis

it adressée au pap ngélique seigneu le saint et univers eigneur. Les Pèr l'évêque de Népi es images très-re tre Sainteté; care a d'abord défini a synodiqueme

confirmé, eux l'ont annoncé et exécuté, de manière à rendre vos deux noms vénérables à tous les siècles et à toutes les générations futures. Revenant à l'éloge du pape Nicolas, le concile ajoute : Nous aimons porter son nom sur nos lèvres, comme d'un Pontife qui, par le Christ et avec le Christ, a vaincu le monde. Fidèle héritier de sa dignité et de sa vertu, vous avez déployé le même zèle pour la paix de l'Église et pour chasser le loup du bercail, comme étant les vrais asteurs, ou plutôt les souverains pasteurs et les princes de toutes es églises. Voici comme le concile termine sa lettre au Pape: Veuille donc Votre Sainteté accueillir avec bienveillance le consentement et l'accord du concile universel ; proclamez-le et confirmez-le, par vos coangéliques ordonnances et admonitions, comme vous étant popre, afin que, par votre très-sage enseignement, la parole de la résié et le décret de la justice retentissent et soient reçus par toutes autres églises 1.

Fleury dit que la même lettre fut envoyée à tous les patriarches. lais c'est absolument impossible ; car cette lettre ne parle que des papes Nicolas et Adrien, ainsi que de leurs légats. La lettre qui fut dressée aux patriarches, c'est la lettre suivante des empereurs Basile, Constantin et Léon, comme on le voit par ces paroles : Colonnes imorruptibles des églises, les très-saints et souverains Pontifes de l'ancienne Rome, qui avaient combattu longtemps avant nous, pour lordre et la paix ecclésiastique, ont dignement secondé nos efforts; de sorte que les légats de la sainte Église romaine, avec le légat de lore Sainteté et ceux des autres chaires patriarcales, ont, avec l'aide de Dieu, arraché l'ivraie et nettoyé le champ du père de famille 🦜 Enfin, plus l'imposteur Photius s'efforçait de calomnier l'Église mmaine et d'en détacher l'Orient, plus il semble que la Providence mulut que l'Orient, réuni pour la dernière fois en concile œcuménique, proclamat à la face du ciel et de la terre, en présence de tous les peuples et de tous les siècles, et par ses empereurs et par ses patriarmes, la foi éternellement inaltérable et la souveraine autorité de Eglise romaine ; la nécessité indispensable d'être uni et soumis à elle, pour être catholique, et l'irremédiable perdition de quiconque en sépare. En un mot, Dieu voulut que l'Orient prononçat d'avance son propre jugement.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Labbe, p. 4167. - <sup>2</sup> P. 1169.

5 m 1 141 , a

after that so get in the in secondary the grammer of a given and grammer as

appearing the second of the second of the second of

## of sufference of the morning of the entire field LIVRE CINQUANTE-HUITIEME.

DE LA FIN DU HUITIÈME CONCILE CECUMÊNIQUE, 870, A LA SECONDE ET DERNIÈRE EXPULSION DE PHOTIUS ET SON REMPLACEMENT PAR LE PATRIARCHE ÉTIENNE, EN 886. ... Programme of the control of the

Orise de l'humanité, pour aboutir, en Occident, à l'age viril; en Orient, à la décrépitude. Despotisme de Hinemar de Reins. - Envages des Normands. - Empereurs d'Occident meurent les uns sur les autres. - Alphonse le Grand en Espagne. Alfred le Grand en Angleterre. - Rome, centre et remède unique du monde chrétien. - Esclavons continuent, Russes commencentà se convertir. - L'Orient, troublé par les impos. tures et le schisme de Photius, cherche et trouve le remèdea ses manx dans la soumission a l'Église romaine. referenced, employees out that while the the territory, thered from the fit

Vers la fin du neuvième siècle, l'univers chrétien tombait malade: il éprouvait les premiers symptômes d'une maladie qui, pour l'Occident, devait durer un siècle, et de longs siècles pour l'Orient. En Occident, c'était une crise, une fièvre occasionnée par la jeunesse encore un peu sauvage des nations chrétiennes, mais qui annonçait un age viril; en Orient, chez les Grecs, dans le Bas-Empire de Constantinople, c'était un vice originel qui n'avait jamais pu être extirpé, et dont le venin, corrompant de plus en plus la masse du sang, finira, après quelques intervalles de mieux, par une longue paralysie et la mort.

Dès la fin du neuvième siècle, la maladie de l'Orient se trouvatel lement envenimée, que, même avec les efforts du malade, le remède suprême d'un concile œcuménique ne peut y apporter qu'une suspension temporaire, non une guérison radicale. L'Italie avait l'ang saine, mais le corps travaillé par de violentes humeurs. La foi de l'Italie était une et sans tache ; son état politique était bien divers bien incertain, bien trouble. La haute Italie, assez paisible sous le gouvernement de l'empereur Louis II, mais à qui elle ne voyait poin de fils pour lui succéder, était convoitée d'avance par les Français d'un côté, par les Allemands de l'autre. Pour elle, s'il eût été pos sible, elle se serait passée volontiers et des Allemands et des Fran çais. L'Italie inférieure, divisée, déchirée, entre les Grecs qui y tenaien encore quelques villes, les Sarrasins qui en avaient surpris quelque

1:426. doautres. fortores tantôt p n'était p lien de s indépend scrupule ments ile decelui d voyaient c'était de rois des l'exemple Les de oncles, as duché de par un éc pour repo panie et f Salerne et vante, il a

dévastaien qui occupa L'empe sins et à 1 Lorraine, légitime pe droit de su la charte de son royaur blement à 1 mettait pa d'employer Pape écrivi du royaum Louis, com promesses i obéissance,

une grand

sein qu'il

nemis. Dè

porta, en

O , A LA SECONDE ET MPLACEMENT

nt, à l'age viril inemar de Reims. ecident meurent nd en Espagne. .. centre et remède ntinuent, Russes dé par les impos. ouve le remèdea ine.

tombait malade: e qui, pour l'Occil'Orient. En Occila jeunesse encore i annonçait un âge de Constantinople, xtirpé, et dont le ang, finira, après alysie et la mort. rient se trouvatel nalade, le'remède orter qu'une sus-'Italie avait l'ame meurs. La foi de était bien divers z paisible sous le lle ne voyait point par les Français s'il eut été pos ands et des Fran recs qui y tenaien surpris quelque

autres, les ducset les comtes lombards qui se cantonnaient dans leurs forteresses ; l'Italie inférieure, pillée, ravagée, tantôt par les uns, antôt par les autres, ne savait à qui elle appartenait. Au fond, elle n'était proprement ni à elle ni à personne. Les seigneurs du pays, au lien de se réunir contre les Sarrasins, ne cherchaient qu'à se rendre indépendants chacun de son côté; pour cela, ils ne so faisaient pas scrupule de faire quelquefois alliance avec ces infidèles. Si par moments ils reconnaissaient la souveraineté de l'empereur d'Occident ou decelui de Constantinople, ce n'était que de nom et qu'autant qu'ils y royaient leur propre avantage. Leur but réel, à tous et à chacun, cétait de n'avoir au-dessus d'eux ni souverain ni loi. Et en ceci, les rois des Français et des Allemands leur donnaient quelquefois l'exemple.

Les démélés de l'empereur Louis II avec les rois, ses frères et ses oncles, avaient donné aux Sarrasins le temps de se fortifier dans le duché de Bénévent, et de mettre en danger toute l'Italie. Louis II, par un édit publié en 866, rassembla toutes les forces de son royaume pour repousser les infidèles. Au mois de juin, il entra dans la Campanie et fit reconnaître son autorité par les princes de Bénévent, de Salerne et de Capoue, qui affectaient l'indépendance. L'année suivante, il alla chercher les Sarrasins dans la Pouille, et il y éprouva me grande défaite devant Bari; il ne renonça cependant pas au dessein qu'il avait formé de chasser de cette province ces dangereux ennemis. Des l'an 868, il prit sur eux Matera, Venosa et Canosa. Il remporta, en 870, plusieurs avantages sur des bandes de Sarrasins qui dévastaient les Calabres; enfin, l'an 71, il contraignit les infidèles qui occupaient la ville de Bari à capituler.

L'empereur Louis était ainsi occupé à faire la guerre aux Sarrasins et à protéger la chrétienté, lorsque son frère Lothaire, roi de lorraine, mourut le 8 août 869. Comme il ne laissait point d'enfant légitime pour lui succéder, le royaume de Lorraine revensit par droit de succession à son frère, l'empereur Louis. De plus, d'après la charte de 817, quand un roi venait de mourir sans enfant légitime, son royaume retournait à l'empereur. Ainsi le royaume revenait doublement à Louis II. Comme la guerre contre les Sarrasins ne lui permettait pas d'en aller prendre possession, il pria le pape Adrien II d'employer son autorité apostolique pour lui conserver ses droits. Le Pape écrivit plusieurs lettres à cet effet. La première aux seigneurs du royaume de Lothaire, où il les exhorte à être fidèles à l'empereur Louis, comme légitime héritier de son frère, et à ne céder ni aux promesses ni aux menaces de qui que ce soit, pour se retirer de son obéissance, sous peine d'excommunication et d'anathème. La se-

conde lettre est aux seigneurs du royaume de Charles le Chame, contenant les mêmes menaces, et relevant les services que l'empereur Louis rend à l'Église en combattant les Sarrasins, ainsi que la saintelé des serments que les trois frères avaient faits de conserver leurs partages entre eux et leurs neveux. Le Pape ajoute : Si quelqu'un s'oppose aux justes prétentions de l'empereur, qu'il sache que le Siège apostolique est pour ce prince, et que les armes que Dieu nous met en main sont préparées pour sa défense. Sur quoi Fleury fait cette réflexion : Ainsi le Pape se rendait arbitre des couronnes. Cette réflexion nous paraît peu réfléchie ; car, en tout cela, le Pape ne faisait que se rendre, comme il devait, le protecteur du droit et de la justice, ainsi que de la sainteté des serments. Ces deux lettres, datées du 5mº de septembre 869, étaient accompagnées de deux autres ; l'une à tous les évêques du royaume de Charles, l'autre à Hincmar de Reims en particulier. Le Pape les exhorte à détourner le roi Charles de cette injuste entreprise, et donne pouvoir à Hincmar d'agir, en cette occasion, comme délégué du Saint-Siége, répétant la même menace d'anathème. Ces quelques lettres étaient portées par deux évêques, Paul et Léon, légats envoyés exprès \*.

Quand ils arrivèrent en Lorraine, l'usurpation qu'ils devaient prévenir se trouvait consommée. Car, sitôt que Charles le Chauve eut appris la mort de son neveu Lothaire, il marcha en diligence vers son royaume; plusieurs seigneurs et plusieurs évêques se donnèrent à lui : il arriva à Metz le 5mº de septembre 869, et, le vendredi 9mº, il fut couronné solennellement en cette manière.

Les évêques présents, au nombre de sept, dont le principal était Hincmar de Reims, s'assemblèrent dans l'église cathédrale de Saint-Étienne. Le roi et les seigneurs y étant, et quantité de peuple, l'évêque Adventius de Metz prit la parole et dit: Vous savez ce que nous avons souffert sous le défunt roi, notre maître, pour des causes qui sont assez connues, et la douleur que nous avons ressentie de sa malheureuse mort. Tout notre recours a été aux jeunes et aux prières, nous adressant à celui qui secourt les affligés, qui donne les hons conseils et distribue les royaumes, pour le prier de nous donner un roi selon son cœur, et de nous réunir tous pour recevoir unanimement celui qu'il aurait choisi. Nous voyons sa volonté dans le consentement avec lequel nous nous sommes volontairement donnés au roi Charles, ici présent, légitime héritier de ce royaume. C'est pourquoi nous devons reconnaître qu'il nous est donné de Dieu, et le prier qu'il nous le conserve longtemps pour la défense de l'Église et

mtre rej entendre peuple fi Alors

évêques, le choix e server soi et protége les lois ec l'honneur fait aux n

Ensuite Adventius Tongres, Outre les rous a rep Louis, de de Clovis. Francs, ba envoyée d ronné emp factieux lu Metz et dev évêques. N histoires sa qu'ils acqu d'accord, d royaume, d si vous en mations, et

Eusuite la Odon de Be prononcèrer Étienne; et l pendant laq depuis l'orei pendant qu'i au roi la cou se fit avant 1

chantant le

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Adr., Epist. 19, 20, 21 et 22.

<sup>1</sup> Labbe, t. 8,

Liv. LVIII. — De mo
charles le Chauve,
ces que l'empereur
insi que la sainteté
onserver leurs parSi quelqu'un s'opache que le Siége
ue Dieu nous met
Fleury fait cette
rronnes. Cette réle Pape ne faisait
oit et de la justice,
lettres, datées du
eux autres; l'une
re à Hincmar de

t'ils devaient prées le Chauve out en diligence vers ques se donnèrent e vendredi 9 , il

ner le roi Charles

nemar d'agir, en

épétant la même

portées par deux

le principal était nédrale de Saintde peuple, l'éus savez ce que pour des causes es ressentie de sa es et aux prières, donne les hons nous donner un cevoir unanimenté dans le conment donnés au ume. C'est pouré de Dieu, et le se de l'Église et notre repos. Mais il faut auparavant qu'il nous fasse, s'il lai platt, estendre de sa bouche ce qui convient à un roi très-chrétien et à un peuple fidèle.

Alors le roi Charles dit: Ce discours, fait au nom de tous les évêques, et vos acclamations, montrent bien que je suis venu lei par le choix de Dieu et pour votre salut. Sachez donc que je veux conserver son honneur et son service, ainsi que celui des églises, honorer et protéger chacun de vous selon son rang, et lui rendre justice selon les lois ecclésiastiques et civiles, à condition que chacun me rendra l'honneur, l'obéissance et le secours, comme vos prédécesseurs ont fait aux miens.

Ensuite, à la prière des quatre évêques de la province de Trèves, Adventius de Metz, Hatton de Verdun, Arnoul de Toul, Francon de Tongres, l'archevêque Hincmar prit la parole et dit entre autres : outre les témoignages de la volonté de Dieu, que l'évêque Adventius rous a représentés, considérez que le père de notre roi, l'empereur Louis, de sainte mémoire, descendait par saint Arnoulfe de la race de Clovis, qui fut converti par saint Remi, avec toute la nation des Francs, baptisé dans la métropole de Reims, et sacré roi d'une huile envoyée du ciel, que nous avons encore. Le même Louis fut coumané empereur à Reims par le pape Étienne; et, après que quelques actieux lui curent ôté l'empire, il lui fut rendu dans cette église de letz et devant cet autel de Saint-Étienne, où il fut couronné par les évêques. Nous y étions présents. Et, parce que nous lisons dans les histoires saintes que les rois se faisaient sacrer pour chaque royaume qu'ils acquéraient, ces évêques jugent à propos, si vous en êtes d'accord, que ce prince soit couronné devant cet autel pour ce royaume, dont vous lui prêtez volontairement l'obéissance. Déclarez si vous en êtes d'accord. Tous le témoignèrent par leurs acclamations, et l'archevêque dit : Rendons-en donc grâces à Dieu, en chantant le Te Deum 1.

Ensuite les six évêques, savoir, outre les quatre déjà nommés, 0don de Beauvais et Hincmar de Laon, neveu de celui de Reims, prononcèrent chacun une oraison sur le roi devant l'autel de Saint-Étienne; et l'archevêque Hincmar ajouta une bénédiction solennelle, pendant laquelle il fit au roi l'onction du saint-chrême sur le front, depuis l'oreille droite jusqu'à l'oreille gauche, et sur la tête. Et, pendant qu'il prononçait une autre bénédiction, les évêques mirent au roi la couronne, et lui donnèrent la palme et le sceptre. Tout cela se fit avant la messe, à laquelle on fit mémoire de saint Gorgon,

martyr que l'Église honore ce même jour 9 de septembre, et on dit les oraisons pour le roi, telles que nous les disons encere. On peut remarquer que, de tout le royaume de Lorraine, qui s'étendait de puis l'embouchure du Rhin et de l'Escaut jusqu'à la Provence, il n'y avait que quatre évêques présents à l'élection et au couronnement de Charles le Chauve.

Lorsque les légats du pape Adrien, les évêques Paul et Léon, arrivèrent en France avec les lettres du chef de l'Église contre l'usurpation de la Lorraine, ni Charles le Chauve ni Hinemar de Reims ne s'en mirent beaucoup en peine. En effet, le Pape n'avait de son côté que la justice et le bon droit. Les légats furent donc congédiés avec quelques vaines paroles. Il n'en fut pas de même pour Louis, roi de Germanie. Il réclamait une part au royaume de son neveu Lothaire. Il n'y avait pas plus de droit que Charles le Chauve, mais il avait une armée. On négocia donc, et les deux oncles se partagèrent le royaume de leur neveu Lothaire, au préjudice de leur neveu l'empereur Louis. Charles le Chauve eut le Dauphiné, le Lyonnais, la plus grande partie de la Bourgogne, du pays de Liége et du Brabant; Louis de Germanie eut l'autre partie de la Bourgogne, l'Alsace, Metz et les provinces rhénanes, jusqu'à la Frise; l'empereur Louis II, qui devait avoir le tout, n'eut rien.

Quand le pape Adrien eut appris que Charles le Chauve, sans s'arrêter à ses défenses, s'était mis en possession du royaume de Lothaire, il le trouva fort mauvais et lui renvoya de nouveaux légats chargés de six lettres, du 27me de juin 870. La première est à Charles même. Le Pape y fait voir que, comme pasteur suprême, il ne luies point permis de garder le silence. Car, pour ne point parler du mépris que vous avez fait des légats du Siége apostolique, ne les recevant pas comme les rois ont coutume de faire, ne serons-nous pas forcé de rendre compte pour vous au Seigneur, si, au mépris de l'Écriture et des Pères, au mépris de vos propres serments, vous envahissez le royaume de l'empereur Lothaire, qui, d'après les lois divines et humaines, appartient à son fils l'empereur Louis, et si vous ne craignez pas de vous rendre ainsi coupable de parjure! Avez-vous donc oublié que les serments par lesquels vous avez juré de ne convoiter ni envahir les royaumes des autres, particulièrement ceux de vos frères; avez-vous donc oublié que vos serments et ceux des vôtres ont été envoyés au Siége apostolique; que nous les avons discutés et ratifiés, et que nous les conservons aujourd'hui encore dans nos archives? Que si cela ne suffit point, nous vous rappellerons vos propres paroles, pour vous confondre davantage et vous faire rentrer en vous-même. Lorsque, vaincu par les forces de Louis, le

1 880 do . Me de ve adressé mains 7 Fontenay tage des serment. Et voilà i m'enlève ne laisse soit blasp paroles, il l'on vous public ; e Bas vous hire à un tant plus c

vous vous

En effet

congédié 1 astucieuse sent, au n deurs et le un tel con vous-mêm Quant à la le médiate charge vol Mais, pend durait de n et défaisait paix. Bien vous avez e vous prêter tait occupé k perpétue Après de en disant : qu'après cet de ce prince

fasse; autre

ce qui est d

savoir, Jean

septembre, et on as encore. On peut qui s'étendait dela Provence, il n'y au couronnement

Paul et Léon, arlise contre l'usurmar de Reims ne l'avait de son côté ne congédiés avec lour Louia, roi de n neveu Lothaire. , mais il avait une gèrent le royaume l'empereur Louis, plus grande partie Louis de Germatz et les provinces ui devait avoir le

hauve, sans s'arroyaume de Lonouveaux légats ière est à Charles ême, il ne luiest nt parler du méque, ne les receserons-nous pas i, au mépris de serments, yous , d'après les lois eur Louis, et si ble de parjure! s vous avez juré particulièrement serments et ceux e nous les avons ourd'hui encore ous rappellerons ge et vous faire ces de Louis, le

me de votre frère, vous avez perdu votre royaume, n'avez-vous pas alressé su Siége apostolique une lettre, que nous avons entre les mains? N'y dites-vous pas ces propres mots: Après la bataille de fontenay, nous étant assemblé avec nos frères et ayant fait le partage des royaumes, nous avons fait la paix et nous avons juré, avec sement, que nul d'entre nous n'envahirait les frontières de l'autre? Et voilà maintenant qu'au mépris de ces serments, on envahit et on m'enlève men royaume ! Que Votre Apostolat ait pitié de moi ! qu'il ne laisse point cet attentat impuni, de peur que le nom du Christ ne soit blasphémé parmi les nations. Voilà comme, d'après vos propres paroles, il ne vous sied pas de convoiter le bien d'autrui; voilà comme l'on vous montre ce que c'est que de mépriser les serments faits en public; enfin; voilà comme l'on vous fait voir que nous ne devons pas vous laisser impuni vous-même. Ce que vous nous conjuriez de iare à un autre, la justice nous oblige de vous le faire à vous, d'autant plus que ce n'est que de parole que, dans vos nombreuses lettres, rous vous gloriflez d'être le fils dévoué de l'Église romaine.

En effet, votre dévouement s'est si bien évanoui, que, après avoir congédié nos légats sans aucune réponse convenable, et après avoir astucieusement omis de nous écrire, vous avez négligé jusqu'à présent, au mépris du Siége apostolique, de lui envoyer les ambassadeurs et les lettres que vous aviez annoncés. Si un autre vous a donné un tel conseil, il vous a manqué de fidélité; si vous l'avez pris de vous-même, vous avez fait une chose peu digne de la majesté royale. Quant à la paix et à la concorde dont vous nous aviez engagé à être le médiateur entre l'empereur et vous, nous nous et sommes chargé volontiers et nous avons commencé à y donner nos soins. Mais, pendant que lui combattait les ennemis du nom chrétien, endurait de nombreuses fatigues pour la délivrance du peuple de Dieu et défaisait une multitude de Sarrasins, c'est vous qui avez refusé la paix. Bien plus, après lui avoir envoyé ces propositions artificieuses, vous avez envahi de plus en plus son royaume et obligé ses fidèles à vous prêter serment : ce que vous auriez craint de lui faire, s'il n'était occupé nuit et jour de tant de travaux pour l'amour du Christ et la perpétuelle paix de son Église.

Après des considérations si fortes et si pressantes, le Pape conclut en disant: Nous vous enjoignons, avec une affection paternelle, qu'après cette troisième monition vous cessiez d'envahir le royaume de ce prince et de faire à autrui ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse; autrement nous irons nous-même sur les lieux et nous ferons ce qui est de notre ministère. Enfin, il lui recommande ses légats, savoir, Jean et Pierre, évêques, et Pierre, cardinal, chargés de lui

dire de bouche ce qu'il ne voulait pas écrire 4. Il y avait avec eux deux autres évêques, Vibode et Jean, envoyés par l'empereur Louis. Le Pape écrivit en substance les mêmes choses aux seigneurs et aux évêques du royaume de Charles, et en particulier à Hincmar, comme le premier en dignité. Il se plaint que ce prélat n'a point répondu à ses lettres, envoyées par les légats précédents : ce qu'il dit être sans exemple. Il ajoute qu'Hincmar, n'ayant pas détourné le roi de cette usurpation, s'en est rendu non-seulement complice, mais auteur; et il lui ordonne, à lui et aux autres évêques, au cas que le roi Charles persiste dans sa désobéissance, de se séparer de sa communion et de n'avoir aucun commerce avec lui, s'ils veulent demeurer dans la communion du Pape 2.

Enfin, Adrien II écrivit à Louis de Germanie et aux évêques de son royaume. Il loue le roi de ce qu'il a toujours conservé la pair et l'union avec l'empereur Louis, sans prétendre au royaume de Lothaire; ce qui montre qu'il croyait ce prince meilleur qu'il n'était, et qu'il ignorait encore le partage qu'il venait de faire avec son frère Charles. Aussi, quand les légats du Pape et de l'empereur vinrent le trouyer à Aix-la-Chapelle, il les congédia promptement et les envoya en France. Toutefois, l'année suivante, il eut assez de conscience pour rendre à l'empereur Louis une partie de ce qui lui appartenait. Charles le Chauve, ayant reçu les légats à Saint-Denis, envoya lui-même deux ambassadeurs à Rome, chargés de lettres pour apaiser le Pape et de présents pour Saint-Pierre.

L'archevêque Hıncmar, qui avait négligé à dessein de répondre aux premières lettres du Pape, ne put s'empêcher de répondre aux secondes. Il le fit, suivant sa coutume, d'une manière prolixe et artificieuse, plus en sophiste qu'en évêque. Le Pape avait posé nettement l'état de la question : les droits incontestables de l'empereur Louis au royaume de son frère Lothaire; les traités et les serments jurés entre les princes de ne pas envahir les biens l'un de l'autre; les propres paroles par lesquelles Charles le Chauve avait invoqué pour lui-même l'autorité du Pape en pareil cas : le peu de délicatesse qu'il y avait d'envahir le royaume d'un prince occupé à repousser les infidèles; l'obligation indispensable pour le Pape de conserver à chacun le sien, surtout à celui qui travaillait actuellement pour le salut de la chrétienté. Hinemar dissimule tout cela. Il fait parler des tiers, comme si tout le mal venait du Pape. On tecuve dans sa lettre ces mots entre autres : Ils disent que la con-: 1ête des royaumes de ce monde se fait par la guerre et par les

funcais to mtori la t défenseur ons comi Charles myaumes, fils, connu bonne heu contre son Charles, q avant son guerre en il était boi vent, où il restait un tion pour l fois, décide dont il fut homeur gu pour comb lagne. Cett religiouse. Il était de cusé d'avoir

s me de i

rictoires,

Comme !

server à c

gu'il n'y

et les usu

néfices et r

liberté au b

Carloman s

soldats et

province. Le

les condami

biens en att

et fut de n

Carloman v

et d'une cap

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Epist. 28, p. 9?2. - <sup>2</sup> Ibid., 24, 25 et 26.

taient en Car

y avait avec eux empereur Louis, seigneurs et aux linemar, comme point répondu à u'il dit être sans né le roi de cette mais auteur; et ue le roi Charles communion et de emeurer dans la

aux évêques de conservé la paix au royaume de illeur qu'il n'éle faire avec son de l'empereur promptement et il eut assez de tie de ce qui lui à Saint-Denis, argés de lettres re.

in de répondre

e répondre aux re prolixe et arvait posé nettede l'empereur et les serments l'un de l'autre; e avait invoqué peu de délicace occupé à reour le Pape de vaillait actuellenule tout cela. it du Pape. On ant que la conerre et par les

ridoires, et non par les excommunications du Pape et des évêques. Comme le Pape n'avait menacé d'excommunication que pour conserver à chacun ce qui lui était dû, cette proposition revient à dire, qu'il n'y a d'autre droit que la force.: ce qui est justifier les tyrans et les usurpateurs, petits et grands, de tous les siècles. Des auteurs fençais trouvent cette lettre respectueuse, mais bien ferme : Muntori la trouve bien insolente ; à son avis, le pape Adrien était le défenseur de la justice, Hincmar l'avocat de l'iniquité <sup>4</sup>. Nous pencons comme Muratori.

Charles le Chauve, qui ambitionnait tant de gouverner des avaumes, ne savait pas gouverner sa propre famille. L'aîné de ses fils, connu depuis sous le nom de Louis le Bègue, couronné de bonne heure par son père, sous le titre de roi de Neustrie, se maria contre son aveu, et même lui fit la guerre. Le second fils, nommé Charles, qui fut donné pour roi à l'Aquitaine en 855, et qui mourut rant son père en 866, s'associa à son frère Louis pour lui faire la guerre en commun. Un troisième fils se nommait Lothaire; comme i était boiteux, le père en fit un moine, et l'enferma dans un couvent, où il mourut l'an 866, la cinquième année de sa réclusion. Il estait un quatrième fils, nommé Carloman, qui avait plus de vocaion pour la guerre que pour la vie monastique; son père, toutehis, décida qu'il serait moine, et le mit au couvent de Saint-Médard, dont il fut nommé abbé quelque temps après. Pour contenter son humeur guerrière, son père lui donna, l'an 868, un corps de troupes pour combattre les Normands, de concert avec Salomon, roi de Brelagne. Cette expédition n'était guère propre à lui faire aimer la vie migiouse, we affect to the state dank on the coal

Il était déjà abbé de plusieurs couvents, lorsqu'en 870 il fut accusé d'avoir conjuré contre son père, arrêté, dépouillé de ses bénéfices et retenu prisonnier à Senlis. Son père l'ayant remis en
liberté au bout de quelques mois, à la prière des légats du Pape,
Curloman s'enfuit dans la Belgique, où il rassembla une bande de
soldats et de brigands, avec laquelle il dévasta cruellement cette
province. Le père fit excommunier tous ses complices par les évêques;
les condamna à perdre la tête, s'ils étaient pris, et confisqua leurs
biens en attendant. En 871, Carloman revint auprès de son père,
et fut de nouveau mis en prison à Senlis. Comme deux frères de
Carloman venaient de mourir et que le troisième était d'une santé
et d'une capacité médiocres, un parti considérable de Français mettaient en Carloman leurs espérances. Pour les déjouer, Charles fit

i Annali d'Italia, an. 870.

assembler, en 873, un concile à Senlis, pour le juger. Le père luimeme accusa son fils devant les évêques des provinces de Sens et de Roims. Carloman fut déposé du diaconat et de tout degré ecclésiastique, et réduit à la communion laïque. Ce jugement, bien loin de décourager ses partisans, releva leurs espérances. Ils dirent que ce prince n'étant plus ecclésiastique, rien ne l'empéchait de régner, et résolurent de le mettre en liberté à la première occasion. Charles l'ayant appris, il le fit juger de nouveau pour les crimes dont les évêques n'avaient pu prendre connaissance, et il fut condamné à mort. Mais pour lui donner le temps de faire pénitence et lui ôter les moyens d'exécuter ses desseins, on lui arracha les yeux. Son oncle, Louis de Germanie, touché de compassion, lui donna, pour sa subsistance, l'abbaye d'Epternach, où il mourut en 877 4.

Telle fut la triste fin de son ordination forcée; en quoi le père fut peut-être plus coupable que le fils. On ne peut pas non plus excuser tout à .... les évêques de s'être montrés si complaisants à tous les caprices du roi:

Un seul homme se montra dans cette affaire le défenseur prononcé de la justice et de l'humanité, ce fut encore le Pape. Le prince Carloman, se voyant accusé et poursuivi par son père, menacé d'excommunication par les évêques, envoya à Rome des députés et des lettres dans lesquelles il protestait de son innocence et en appelait au Siége apostolique.

Adrien II écrivit en conséquence trois lettres du 43 juillet 874; l'une au père du prince, la seconde aux grands du royaume, la troisième aux évêques. Il défend à ceux-ci d'excommunier Carloman, jusqu'à ce qu'il prenne lui-même connaissance de l'affaire; il ajoute que Dieu permet cette division entre le père et le fils, pour punir le père de l'usurpation du bien de ses proches; il défend aux grands du royaume de prendre les armes contre Carloman, sous peine d'excommunication, d'anathème et de damnation éternelle; il leur commande, au contraire, de faire tout leur possible pour rétablir la paix entre le père et le fils. Il écrivit au père en ces termes : Parmi les autres excès que vous avez commis en usurpant le bien d'autrui, on vous reproche encore de surpasser la férocité des bêtes, en traitant cruellement vos propres entrailles, c'est-à-dire votre fils Carloman, de telle sorte que, comme l'autruche du désert, vous ne le reconnaissez plus pour votre tils, ne le privant pas seulement de vos bonnes grâces et de vos bienfaits, mais le chassant de votre reyaume et poursuivant son excommunication. Comme il en appelle au Siége

iques, le nev rait portée e solique, auq rétextes enc eveu avait e soné un bén usé d'avoir é ité. Sur cas a iles tenus pre

186 de l

apostolia

nous vou

excommi

l'Apôtre,

ros bonne

du moins

l'on règle

Jautre 1.

Si Char

i se serait

misil r'a

pour avoir

cation des

dans ces a

évêques éta

L'évêque

mar de Rei

lui procura

canonique.

Hincmar de

Chauve. He

affaire dans

hit avec l'aj

d'août, on t

du diocèse

Reims, on y

parce que le

poi. Afin de

dir les droit

weillit plusie

utre cause o

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ann. Bert., an. 873, p. 116, note.

Liv. LVIII. - Dego nger. Le père luiices de Sens et de t degré ecclésiasent, bien loin de lis dirent que ce hait de régner, et occasion. Charles crimes dont les fut condamné à tence et lui ôter a les yeux. Son iui donna, pour en 877 1.

défenseur pro-Pape. Le prince père, menacé e des députés et ence et en appe-

43 juillet 874:

quoi le père fut non plus excuser

sants à tous les

lu royaume, la unier Carloman, affaire; il ajoute pour punir le end aux grands an, sous peine ernelle; il leur pour rétablir la termes : Parmi e bien d'autrui, bêtes, en traivotre fils Carert, vous ne le ulement de vos votre Poyaume ppelle au Siége

postolique par ses députés et qu'il nous interpelle par ses lettres, nous vous défendons d'abord, par l'autorité apostolique, de le faire excommunier; ensuite nous vous exhortons salutairement, suivant Apôtre, à ne pas pousser votre fils au désespoir, mais de lui rendre vos bonnes graces et de le rétablir dans ses biens et ses honneurs, du moins jusqu'à ce que nos légats arrivent près de vous et que ion règle ce qui sera convenable pour l'honneur de l'un et de

Si Charles le Chauve avait fidèlement suivi ces conseils du Pape, se serait mortré sans aucun doute et meilleur père, et meilleur nipil r'aurait pas poursuivi et également privé des yeux un évêque, pour avoir refusé, entre autres choses, de souscrire à l'excommuniation des amis de son fils Carloman. Ce qui prouve combien peu, dans ces affaires où le roi se portait accusateur, le jugement des évêques était libre.

L'évêque dont nous parlons fut Hinemar de Laon, neveu d'Hinenar de Reims, qui l'avait élevé sous ses yeux et qui, par son crédit, m procura cet évêché à une époque où il n'avait pas encore l'âge anonique. An milieu des complications que nous venons d'exposer, linemar de Laon s'attira l'inimitié de son oncle et du roi Charles le chauve. Henri de Sponde, évêque de Pamiers, résume toute cette faire dans son excellent abrégé des annales de Baronius, abrégé tit avec l'approbation de Baronius. α La même année 871, au mois daoût, on tint un concile ou plutôt un brigandage à Douzy, village didiocèse de Reims; à la poursuite d'Hincmar, archevêque de Reims, on y condamna l'autre Hinemar, évêque de Laon, son neveu, arce que le neveu avait encouru la haine de son oncle : voici pournoi. Afin de prévaloir contre son neveu, l'oncle s'efforçait d'amoinbir les droits du Siége apostolique; le neveu, au contraire, remeillit plusieurs écrits pour soutenir les droits de ce Siége. Une uire cause d'inimitié, c'est que, conformément aux lettres apostoques, le neveu refusa de souscrire à l'excommunication que l'oncle rait portée contre le prince Carloman, au préjudice du Siége apotolique, auquel avait appelé ce prince. L'oncle entraîna par d'autres rélextes encore le roi Charles dans cette affaire, soit parce que le eveu avait excommunié un certain Normand, à qui Charles avait oné un bénéfice des biens de son église, soit parce qu'il était acusé d'avoir écrit au Pape contre ce roi, malgré son serment de fidéit. Sur ces accusations et d'autres, formées contre lui en deux coniles tenus précédemment à Attigny et à Verberie, Hinemar le neveu

Epist. 29, 30, 81.

avait appelé au Siége apostolique. De plus, pour apaiser le roi ales que son oncle, il avait renouvelé au premier, comme à son roi, le serment de fidélité, et au second, comme à son métropolitain, la promesse d'obéissance. Mais tout cela ne sufi sant point à leur fureur, non-seulement on ne lui permit point d'aler à Rome, quoiqu'il y fût appelé par le scriverain Pontife; mais, cité de nouveau au présent concile de Douzy, pendant qu'il s'y rendait, il fut dépouillé en route par une violence hostile. Amené au même concile, il y fut tyranniquement déposé par Hincmar, son oncle, de l'autorité du roi, quoiqu'il appelât de nouveau et vainement au Siége apostolique, et quoique les Pères du concile protestassent non moins vainement qu'on ne pouvait pas lui refuser de recourir à ce Siége. Il fut déposé, envoyé en exil, où, après l'avoir détenu deux ans dans les chaînes, on lui arracha les yeux.

Tel est le résumé que fait de cette affaire Henri de Sponde, d'après la supplique que Hincmar de Laon présenta, l'an 878, au pape Jean VIII, dans le concile de Troyes, sans qu'Hincmar de Reims, qui était présent, y répondît rien, quoiqu'on lui donnât le temps pour le faire <sup>1</sup>. Ce qui montre bien que le fond de ce résumé est exact et authentique.

Nous y ajouterons seulement quelques observations. En 867, le concile de Troyes, sur une entreprise semblable d'Hincmar de Reins. suppliait le Pape, dans sa lettre synodique, qu'à l'exemple de ses prédécesseurs Sa Sainteté maintînt l'ordre épiscopal dans la possession des priviléges qui lui avaient été accordés par la Chaire apostolique, et dans la jouissance desquels il avait toujours été afferm par sa suprême autorité; que même elle en renouvelât les décrets par une constitution expresse, contre les entreprises des métropolitains et de tous les autres évêques qui seraient de connivence avec eux pour déprimer leurs confrères; qu'il n'arrivât donc plus qu'on déposat aucun évêque, sans l'avis et le consentement du Pontife romain, conformément aux usages établis par une infinité de décrets et de priviléges des souverains Pontifes; qu'autrement, l'ordre épiscopal, qui est le premier de l'Église, tomberait dans le mépris et deviendrait le jouet de l'esprit de discorde 2. Trois ans après, en 870, le huitième concile général disait à la fin de son vingt-sixième canon: Aucun métropolitain, aucun évêque ne sera, d'aucune manière, jugé par les métropolitains du voisinage ou par les évêques de sa province; mais il sera jugé par son patriarche seul, dont nous déclarons la sentence raisonnable et le jugement juste et non suspect, attenda

1 Labbe, t. 8,

λH.

456 de 1

ne c'est

porables,

plètes. Q

era exco

Le seul

œ règler

simples é

Nous avoi

l déposa

m Saint-S

courut sa

guité. Nou

d'une feint

donnés par

Iroyes adı

dans l'affai

plusieurs v

anons ver

droits et se

leurs; or.

ripondre at

qui, de plus

asé le droi

wi se seraje

il'un et à l'a

Lain, pour

Saint-Siége,

qui rappelle

omain toute

linemar de

es ruses pe

Le seul pr

ismevindica

econcile de

nar de Laon

ige du Siége

anons de Sa

éon 2. Adri

oncile de Do

leur demande

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Epitome Baron., an. 871. - <sup>2</sup> Labbe, t. 8, p. 875.

[Liv. LVIII. - Dea70 apaiser le roi ainsi mme à son roi, le n métropolitain, la nt point à leur fuà Rome, quoiqu'il le nouveau au préil fut dépouillé en concile, il y fut le l'autorité du roi. ége apostolique, et moins vainement Siége. Il fut dé-

ri de Sponde, d'al'an 878, au pape incmar de Reims. donnât le temps de ce résumé est

deux ans dans les

tions. En 867, le lincmar de Reims, l'exemple de ses oal dans la possesar la Chaire apoujours été affermi uvelât les décrets ses des métropoe connivence avec t done plus qu'on ent du Pontife ronfinité de décrets nent, l'ordre épidans le mépris et ns après, en 870, t-sixième canon : ne manière, jugé ques de sa pront nous déclarons suspect, attendu

ne c'est autour de lui que se réunissent les personnages les plus ho-305 porables, et qu'ainsi son jugement a une force et une fermeté combles. Quiconque n'acquiescera point à ce qui vient d'être statué, sera excommunié 4.

Le seul exemple d'Hincmar de Reims suffit pour montrer combien me règlements étaient utiles, nécessaires même, pour garantir les imples évêques contre le despostime de certains métropolitains. Nous avons vu avec quelle injustice, quelle astuce et quelle violence déposa Rothade de Soissons, malgré son innocence et son appel m Saint-Siége; et une des causes pour lesquelles son neveu encourut sa disgrace, c'est qu'il ne voulut point applaudir à cette iniquité. Nous avons vu avec quelle inexorable animosité, couverte une feinte douceur, il poursuivit Vulfade et les autres clercs oronnés par Ebbon, à l'occasion desquels les évêques du concile de loyes adressèrent au Pape, en 867, la prière citée plus haut. Enfin, lans l'affaire présente de son neveu, Hincmar de Reims se permit plusieurs violations flagrantes de la jurisprudence canonique. Les anons veulent qu'un évêque accusé soit d'abord rétabli dans ses hoits et ses honneurs, avant d'être tenu de répondre à ses accusakurs; or, Hincmar de Reims prétendit obliger Hincmar de Laon à pondre aux accusations du roi qui l'avait dépouillé de ses biens, et pi, de plus, le tenait prisonnier. Les canons donnent encore à l'acasé le droit de récuser pour juges ceux qui lui seraient suspects ou wise seraient déclarés ses ennemis ; or, Hincmar de Laon récusait, l'un et à l'autre titre, son impérieux oncle, qui n'y eut aucun égard. hin, pour toutes ces causes, Hincmar de Laon en appelait au sint-Siége, particulièrement d'après l'autorité du pape saint Jules, mirappelle aux Orientaux l'ancienne coutume de référer au Pontife main toutes les causes ecclésiastiques, pour en recevoir la décision. linemar de Reims éluda cet appel canonique par des subtilités et s ruses peu dignes d'un évêque.

Le seul protecteur que le neveu opprimé trouva contre le despoimevindicatif de son oncle, ce fut encore le Pape. Le 6 septembre 871, toncile de Douzi envoya au pape Adrien II son jugement sur Hincar de Laon, avec cette clause remarquable : Sauf en tout le privi-🐙 du Siége apostolique et votre jugement, comme l'ordonnent les anons de Sardique et les décrets des papes Innocent, Boniface et ion <sup>2</sup>. Adrien II répondit, le 26 décembre 871, aux évêques du nncile de Douzi par une lettre toute paternelle. Il leur accorde, sur kur demande, la translation de l'évêque Actard, de Nantes à Tours,

Labbe, t. 8, p. 1144. - 1 Ibid., p. 1656.

à cause que Nantes était au pouvoir des Normands. Il dit que les translations peuvent se faire par l'autorité de l'Église, lorsque la né. cessité ou l'utilité le demande. Il cite à ce sujet une décrétale faussement attribuée au pape Antère; mais il s'appuie aussi de plusieurs exemples de l'histoire, d'un canon du concile de Nicée, et d'une lettre du pape saint Léon. Quant à Hinemar de Laon, il dit : Puisqu'il criait dans le concile, qu'il voulait venir se défendre devant le Siége apostolique, il ne fallait pas prononcer de condamnation contre lui. Mais comme, suivant les actes, vous ne l'avez jugé que sanf en tout le jugement du Saint-Siége, nous qui ne portons ni faveur ni haine à personne, nous voulons qu'il vienne à Rome avec un accusateur légitime, pour être examiné en notre présence dans un concile, et jugé sans délai selon Dieu et les saints canons ; car les informations synodales que vous nous avez envoyées ne nous paraissent pas suffisantes, comme le dit saint Grégoire à Constance de Milan. touchant un évêque qu'il avait condamné. Saint Léon tient le même langage à Flavien de Constantinople, en parlant du prêtre Eutychès. qui cependant était hérétique. Job dit de son côté : J'examinai avec grand soin la cause que je ne connaissais pas. Dieu lui-même, à qui rien n'est caché, voulut cependant examiner de près Sodome et 60. morrhe, avant de les condamner. D'après cela, nous ne pouvons juger sans connaissance de cause. Et vous ne devez pas trouver mauvais que la cause d'Hincmar soit revue devant nous, parce que la vérité éclate d'autant plus qu'elle est plus souvent examinée 1.

Le Pape écrivit dans le même sens et sur le même ton au roi Charles: Nous apprenons, très-cher fils, que votre excellence resplendit au loin par une louable charité, ainsi que par une pudique et pacifique sagesse. Cependant neus voyons dans vos lettres quelque murmure contre les remontrances paternelles du Siège apostolique L'où il paraît que votre charité n'est pas encore parfaite. Car, comme dit l'Apôtre, la charité est patiente, elle est débonnaire, elle ne s'enfle point, elle ne s'irrite point, elle n'agit point avec précipitation, elle souffre tout, elle supporte tout. Vous devez donc recevoir avec une docilité reconnaissante les avertissements de la Chaire apostolique, votre très-chaste Mère, comme un fils bien né écoute les pas roles d'un père chéri, qui lui parle, non par aucun mauvais vouloir, mais par l'effet d'une charité sincère; et qui, dans le désir de le voit parfait, le reprend quelquefois, lors même qu'il n'est pas enfant, de peur qu'il ne vienne à s'oublier. Après des paroles aussi affectueuses le Pape répète mot pour mot, touchant Hincmar de Laon, ce qu'i

1 186 de l'è

avait écrit

être jugé e

Toutefois

som par

La vraie c

A coup

docteurs et

qu'il faut re

Le Pape

vos plus fid

en aveugle principal o rité, si le 1 rhéteur, a mi n'aurai veu. C'eut de moins. 'A cette douce enco bien qu'il e affection, i surances qu la a porté dures et tro dant sa mal jours deme mère accab irréprochab

i notre emp boisseaux d' main que vo etla noblesse et défenseur que les actes incroyables, quence, il de examiné sur Pape lui dor affaire canon On voit, p.

<sup>1</sup> Labbe, t. 8, p. 932, Epist. 32.

<sup>1</sup> Epist. 33. -

ds. Il dit que les ise, lorsque la nése décrétale fausses de plusieurs e Nicée, et d'une aon, il dit : Puiséfendre devant le damnation contre ez jugé que saufortons ni faveur nime avec un accunce dans un con-

ns ; car les infore nous paraissent estance de Milan, son tient le même prêtre Eutychès, : J'examinai avec

lui-même, à qui s Sodome et Gone pouvons juger trouver mauvais

trouver mauvais rce que la vérité se 1. nême ton au roi

excellence res-

par une pudique se lettres quelque ége apostolique; ite. Car, comme onnaire, elle ne vec précipitation, nc recevoir avec a Chaire aposto- de écoute les parauvais vouloir e désir de le voit et pas enfant, de se le voit pas enfant, de

issi affectueuses

e Laon, ce qu'i

avait écrit aux évêques, et demande qu'il vienne à Rome pour y dre jugé en connaissance de cause 1.

A coup sûr, une lettre pareille n'avait vien d'offensant pour le roi. Toutefois Hincmar de Reims lui fit répondre ou répondit en son som par une longue lettre remplie de plaintes et de récriminations. La vraie cause de cela, c'est que le Pape ne voulait point approuver en aveugle la condamnation du neveu par son onele. Tel est le thème principal de la réponse prolixe et ampoulée d'Hincmar. Dans la vénité, si le roi et l'archevêque, au lieu de recourir à ces chicanes de héteur, avaient suivi les conseils et les avertissements du Pape, le noi n'aurait pas arraché les yeux à son fils, ni l'archevêque à son neveu. C'eût été à la mémoire de l'un et de l'autre une grande tache de moins.

A cette lettre acrimonieuse, Adrien répondit par une autre plus douce encore que la précédente. Il s'étend avec complaisance sur le bien qu'il entend dire du roi; il l'assure de sa paternelle et intime affection, il proteste qu'il n'y a point varié depuis les premières assurances qu'il lui en a données par l'archevêque Actard. Que, si on la porté des lettres qui semblent dire le contraire, des lettres trop dures et trop mordantes, elles ont été ou falsifiées, ou surprises pendant sa maladie, ou fabriquées par quelqu'un; l'affection est toujours demeurée inaltérable dans son cœur. Souvent un père, une mère accablent de reproches un enfant qu'ils désirent voir à jamais irréprochable. Quelque chose de semblable a coutume d'arriver aux docteurs et aux prédicateurs. Ce n'est donc pas au son de la parole qu'il faut regarder, mais à la pensée du cœur.

Le Pape ajoute: Tenez secrète cette lettre, et n'en faites part qu'à vos plus fidèles serviteurs. Nous vous assurons que, si vous survivez à notre empereur, ainsi que nous, quand on nous donnerait plusieurs boisseaux d'or, nous ne reconnaîtrons jamais d'autre empereur romain que vous; et, dès à présent, ce cas arrivant, le clergé, le peuple etla noblesse de Rome vous désirent pour chef, roi, patrice, empereur et défenseur de l'Église. Quant a Hincmar de Laon, le Pape observe que les actes apportés contre cet évêque lui imputaient des crimes incroyables, mais n'offraient pas de preuves suffisantes; en conséquence, il demande qu'Hincmar de Laon vienne à Rome, pour y être examiné sur les pièces présentées pour et contre lui : après quoi le Pape lui donnera des juges ou enverra des légats pour terminer son affaire canoniquement sur les lieux 2.

On voit, par tout ceci, combien il fallait de patience, de charité et

<sup>1</sup> Epist. 33. - 2 Labbe, t. 8, p. 936, Epist. 34.

de sagesse aux Papes pour porter au bien les princes de l'Occident, qui, au fond, n'étaient pas mauvais. Il ne leur en fallait pas moins avec les Grecs de Constantinople, qui, lors même qu'ils étaient bons, inspiraient encore une légitime défiance. Nous avons vu comment, après la conclusion du huitième concile œcuménique, les légats romains eurent de la peine à se faire rendre les formulaires de foi que l'empereur Basile leur avait fait enlever furtivement. Une autre affaire, qui se traita après le concile, décela dans les Grecs des dispositions non moins équivoques : ce fut l'affaire des Bulgares.

Les évêques Formose et Paul, que le pape saint Nicolas avait envoyés en Bulgarie, étant revenus à Rome, rapportèrent que cette nouvelle église était entièrement soumise à l'Église romaine, et présentèrent au Pape, Pierre, envoyé du roi des Bulgares. Il lui rendit des présents et des lettres du roi, par lesquelles il le priait instamment de sacrer archevêque le diacre Marin, dont il connaissait le mérite, et de le lui renvoyer ou bien quelqu'un des cardinaux de son Église digne de la même place, afin que, quand les Bulgares l'auraient approuvé

et élu, il retournat pour être ordonné par le Pape.

Marin ayant été envoyé légat à Constantinople, le Pape envoya aux Bulgares un nommé Silvestre pour être élu archevêque; mais ils le renvoyèrent promptement, avec Léopard, évêque d'Ancône, et Dominique de Trévise, demandant qu'on leur envoyât un archevêque ou Formose, évêque de Porto. Le Pape répondit qu'il leur donnerait pour archevêque celui que le roi demanderait. Mais ce prince, ennuyé de ces délais, envoya à Constantinople, à l'occasion d'une autre affaire, le même Pierre qu'il avait envoyé à Rome, et le chargea de demander à quel siége l'église des Bulgares devait appartenir; et ce fut le sujet d'une conférence.

Donc, trois jours après que les actes du concile eurent été mis au net et déposés à Sainte-Sophie, l'empereur Basile fit assembler les légats du Pape avec ceux d'Alexandrie, d'Antioche et de Jérusalem, et le patriarche Ignace, pour entendre les ambassadeurs du roi des Bulgares. Pierre, chef de l'ambassade, parla ainsi : Michel, prince des Bulgares, sachant que vous êtes assemblés, par l'autorité du Siège apostolique, pour l'utilité de l'Église, en a bien de la joie et vous rend grâces, à vous, légats du Saint-Siège, de ce qu'en passant vous l'avez visité par lettres. Les légats du Pape répondirent : Comme nous savons que vous êtes enfants de l'Église romaine, nous n'avons pas dû manquer à vous saluer ; car la Chaire apostolique vous chérit comme ses propres membres. Les Bulgares reprirent : Ayant nouvellement reçu la grâce du christianisme, nous craignons de nous tromper ; c'est pourquoi nous vous demandons, à vous qui représente

1 880 de l' tez les pa mts du P maltre s'e du pape N que vous p dirent les romaine, e mais nous lequel est l maine ou à Nous avons gés de régl rien qui vo de l'Église rétres, no T ron Les légats e pays, à

dnous y av donc manife idiction de des langues wiest latin, pays. Du mo e pays n'apr tirent: Nous on de la div Les légats ites que la B Yous pourrez Siége apost vieille et la ays qu'on no la pas ôté ce suppose; m la récupéré s Bulgares, c ées, se sont s

ent du Saint

aint pape Nico Eles évêques l

grecs? Les I

ces de l'Occident. fallait pas moins u'ils étaient bons. ons vu comment. ue, les légats roulaires de foi que Une autre affaire. des dispositions

Liv. LVIII. - De 870

Nicolas avait ennt que cette nounaine, et présen-Il lui rendit des riait instamment ssait le mérite, et son Eglise digne raient approuvé

Pape envoya aux que; mais ils le 'Ancône, et Don archevêque ou l leur donnerait prince, ennuyé d'une autre aft le chargea de ppartenir; et ce

ırent été mis au it assembler les t de Jérusalem, eurs du roi des Michel, prince r l'autorité du n de la joie et qu'en passant dirent : Comme e, nous n'avons que vous chérit t : Ayant nougnons de nous s qui représen-

ez les patriarches, à quelle église nous devons être soumis. Les léats du Pape répondirent : C'est à l'Église romaine, à laquelle votre maltre s'est soumis, par votre bouche, avec tout son peuple. Ha reçu de pape Nicolas des règles de conduite, des évêques et des prêtres, que vous gardez encore avec le respect convenable. Nous confessons, ment les Bulgares, que nous avons demandé des prêtres à l'Église mmaine, et que nous les avons encore, prétendant leur obéir en tout; mais nous vous prions de décider, avec ces légats des patriarches, equel est le plus raisonnable, que nous soyons soumis à l'Église romaine ou à celle de Constantinople. Les légats du Pape répondirent : Nous avons fini les affaires que le Siége apostolique nous avait chars de régler avec les Orientaux, et nous n'avons dans nos pouvoirs nen qui vous regarde, nous n'en pouvons rien décider au préjudice de l'Église romaine ; au contraire, puisque votre pays est plein de nos netres, nous décidons, autant qu'il est en nous, que ce n'est qu'à romaine que vous devez appartenir.

Les légats d'Orient dirent aux Bulgares : Quand vous avez conquis e pays, à qui était-il soumis? avait-il des prêtres latins ou des mecs? Les Bulgares répondirent : Nous l'avons conquis sur les Grecs, anous y avons trouvé des prêtres grecs et non pas des latins. Il est one manifeste, dirent les légats d'Orient, que ce pays était de la judiction de Constantinople. Les légats du Pape dirent : La diversité s langues ne confond pas l'ordre de l'Église; le Siége apostolique, ui est latin, établit en plusieurs lieux des évêques grecs, suivant le ays. Du moins, dirent les légats d'Orient, vous ne pouvez nier que apays n'appartient à l'empire des Grecs. Les légats du Pape répontient: Nous ne le nions pas; mais il s'agit ici du droit des siéges et on de la division des empires.

Les légats d'Orient dirent : Nous voudrions savoir comment vous 🌬 que la Bulgarie vous appartient. Les légats du Pape répondirent : lous pourrez apprendre, par les décrets des Pontifes romains, que Siège apostolique a gouverné anciennement l'une et l'autre Épire, vieille et la nouvelle, toute la Thessalie et la Dardanie, qui est le ays qu'on nomme aujourd'hui Bulgarie. Ainsi le Siége apostolique a pas ôté ce gouvernement à l'église de Constantinople, comme on suppose; mais, l'ayant perdu par l'irruption des Bulgares païens, l'a récupéré d'eux maintenant qu'ils sont Chrétiens. Secondement, s Bulgares, qui ont conquis ce pays et le gardent depuis tant d'anks, se sont soumis volontairement à la protection et au gouverneent du Saint-Siége. Enfin le Siége apostolique, par l'ordre du trèsent pape Nicolas, y a envoyé quelques-uns de nous qui sommes ici, les évêques Paul, Dominique, Léopard, Formose et Grimoald, qui

y est encore, avec plusieurs de nos prêtres, comme les Bulgares viennent d'avouer devant nous. Nous y avons consacré des églises, ordonné des prêtres et instruit plusieurs fidèles avec de grands travaux. Ainsi l'Église romaine, en étant en possession depuis plus de trois ans, elle ne doit pas en être dépouillée à l'insu du Pontife romain.

Cette réponse était péremptoire, et d'après les saints canons, et d'après le bon sens : toutefois elle n'arrêta pas les arguties byzantines. Les légats d'Orient dirent : Duquel de ces droits voulez-vous maintenant user? Les légats du Pape répondirent : Le Saint-Siège apostolique ne vous a point choisis pour juges de sa cause, vous qui êtes ses inférieurs. Lui seul a le droit spécial de juger de toute l'É. glise. C'est pourquoi nous réservons à son jugement cette affaire dont il ne nous a point chargés. Quant à votre avis, il le méprise aussi facilement que vous le donnez légèrement. Les légats d'Orient dirent Il n'est pas convenable que vous, qui avez quitté l'empire des Gress pour faire alliance avec les Francs, conserviez quelque juridiction dans l'empire de notre prince. C'est pourquoi nous jugeons que le pays des Bulgares, qui a été autrefois sous la puissance des Grees et a eu des prêtres grecs, doit revenir maintenant par le christia nisme à l'église de Constantinople, dont il s'était soustrait par le paganisme.

Voilà comme trois particuliers, un évêque et deux prêtres, sujet des Musulmans, s'arrogent d'enlever à l'Église romaine ce qui lui toujours appartenu, pour le donner à l'église de Constantinople, qui canoniquement, n'y a aucun droit. Nous disons trois particuliers; ca les légats d'Orient, n'ayant point reçu de pouvoir pour cette affaire n'y étaient pas plus autorisés que d'autres individus quelconques Leurs patriarches ne pouvaient pas même leur donner de pouvoi pour cela, par la raison que jamais des inférieurs ne peuvent, ni pa eux-mêmes, ni par des délégués, juger la cause de leur supérieur, moins que celui-ci ne les y autorise, ou ne les accepte pour arbitres Enfin cette sentence, nulle en soi, s'appuie encore sur une fausseté car la Bulgarie, ou l'ancienne Dardanie, ne s'était point soustraite l'église de Constantinople par le paganisme, puisque jamais elle n'a vait été soumise à la juridiction de cette église, mais toujours à la juridiction immédiate de l'Église romaine.

Aussi les légats du Pape se récrièrent-ils, et dirent: Nous casson absolument et déclarons nulle, par l'autorité de l'Esprit-Saint, jus qu'au jugement du Saint-Siége apostolique, cette sentence que, sar être choisis ni reconnus pour juges, vous avez plutôt précipitée que prononcée, par présomption, par faveur, ou par quelque autre moi

NE 60 80 ette letti présentor a de n'v perdre se Due si vo le dans les gnace rec malgré le lem'enga haue : je vieux pou Ainsi finit Anastas cause de t gares était le monde, en disant : Bulgares, de saint P emplovère détacher d des légats assista luique lui et ambassade mains, et le saient les O mi n'osait trement que lait aux Bu les légats d' triarche Ign ridiction de caire, qui ét La résist

Anast. in

colère de l'e

leur rendre

invita les lég

filv. i.VIII. — De 870 comme les Bulgares consacré des églises, avec de grands tracion depuis plus de nsu du Pontife ro-

s saints canons, et sarguties byzandroits voulez-vous nt: Le Saint-Siége sa cause, vous qui juger de toute l'Ént cette affaire dons le méprise aussi fats d'Orient dirent: l'empire des Grecs quelque juridiction ous jugeons que le missance des Grecs ant par le christia-soustrait par le pas

leux prêtres, sujet maine ce qui lui constantinople, qui constantinople, qui constantinople, qui constantinople, qui constantinople, qui constante donner de pouvoi ne peuvent, ni pare leur supérieur, epte pour arbitres sur une fausseté point soustraite ue jamais elle n'a stoujours à la ju

ent: Nous cassor 'Esprit-Saint, jus sentence que, sar utôt précipitée que uelque autre mol que ce soit. Ét nous vous conjurons, vous, Ignace, conformément à celle lettre du très-saint et souverain pontife Adrien, que nous vous présentons, de ne vous point mêler du gouvernement des Bulgares, et de n'y envoyer personne des vôtres, afin que vous ne fassiez pas perdre ses droits au Siége apostolique, qui vous a rendu les vôtres. Que si vous croyez avoir quelque juste sujet de plainte, représentezte dans les formes à l'Église romaine, votre protectrice. Le patriarche lgnace reçut la lettre du Pape; mais il remit à la lire une autre foiz, malgré les instances des légats du Pape, et répondit : Dieu me garde de m'engager dans ces prétentions, contre l'honneur du Siège aposto-ique : je ne suis ni assez jeune pour me laisser surprendre, ni assez vieux pour radoter et faire ce que je dois reprendre dans les autres. Ainsi finit cette conférence.

Anastase le Bibliothécaire, qui était présent, ajoute que la vraie ause de toute cette affaire était la jalousie des Grecs. Le roi des Bulgares était si dévoué à l'Église romaine, qu'un jour, à la vue de tout monde, il prit en main ses cheveux et se donna aux légats romains, m disant : Sachent tous les grands et tous les peuples du pays des Bulgares, que de ce jour en avant je serai, après Dieu, le serviteur de saint Pierre et de son vicaire. Jaloux de tant de gloire, les Grece employèrent tous les moyens, présents et argumentations, pour e détacher du Siége de Rome. Ils employèrent enfin pour cela le nom les légats d'Orient. L'empereur Basile y joignit d'autres artifices. Il assista lui-même à la conférence; mais on n'y laissa entrer que ceux que lui et le patriarche Ignace voulurent. Les légats d'Orient ni les ambassadeurs bulgares n'entendaient point ce que disaient les Romains, et les Romains ni les Bulgares n'entendaient point ce que dissient les Orientaux. Il n'y avait qu'un seul interprète de l'empereur, qui n'osait rapporter les discours des Orientaux ou des Romains autement que son maître lui commandait, pour persuader ce qu'il vouhit aux Bulgares; et on leur donna un écrit en grec, contenant que les légats d'Orient, comme arbitres entre les légats du Pape et le patriarche Ignace, avaient jugé que la Bulgarie devait être soumise à la jundiction de Constantinople<sup>1</sup>. Voilà ce qu'atteste Anastase le Bibliothécaire, qui était sur les lieux, et témoin oculaire des faits qu'il rapporte.

La résistance des légats du Pape à cette prétention augmenta la colère de l'empereur Basile, déjà irrité de ce qu'ils l'avaient obligé à leur rendre les formulaires d'abjuration. Il dissimula toutefois ; il invita les légats à dîner et leur fit de grands présents; puis il les renvoya, accompagnés de l'écuyer Théodose, qui les conduisit jusqu'à

Anast. in Adr. II, it. præf., & conc. Labbe, t. 8, p. 971.

Durazso. Mais il donna si peu d'ordre à leur sûreté, que, s'étant embarqués quelques jours après, ils tembèrent entre les mains des Slaves, qui leur ôtèrent tout ce qu'ils avaient, entre autres l'original des actes du concile, où étaient les souscriptions. Ils leur eusent même ôté la vie, s'ils n'avaient craînt quelques-uns d'entre eux qui leur avaient échappé. Enfin, le Pape et l'empereur ayant écrit pour leur délivrance, ils obtinrent leur liberté et arrivèrent à Rome, le \$2000 de décembre, la même année 870. Les formulaires d'abjuration, que dès Constantinople ils avaient remis à Suppon et au bibliothécaire Anastase, ambassadeurs de l'empereur Louis, arrivèrent heureusement à Rome, avec une copie des actes du concile, qu'Anastase avait eu la précaution d'emporter.

Le Pape la reçut avec grand plaisir et chargea Anastase de la traduire en latin. Il la traduisit mot à mot, autant que le permettait la diversité des deux langues, et quelquefois au-delà, conservant trop les phrases grecques. Il ajouta des notes aux marges, pour expliquer quelques usages des Grecs et d'autres faits qu'il avait appris à Rome ou à Constantinople. A la tête de sa version, il mit une préface, en forme de lettre, au pape Adrien, où il raconte l'histoire du schisme de Photius, la tenue du concile et l'occasion de sa version; puis il ajoute: De peur que, dans la suite des temps, il ne se trouve quelque chose d'ajouté ou de changé dans les exemplaires grecs de ce concile, on doit savoir qu'il n'y a rien été défini que ce qui se trouve dans l'exemplaire grec, qui est aux archives de l'Église romaine et qui a été fidèlement traduit en latin.

Pour rendre raison de cet avis, il rapporte l'histoire de la conversion des Bulgares et la conférence tenue à leur sujet, et dit qu'il est à craindre que les Grecs n'ajoutent quelque chose aux actes du concile, pour faire croire qu'il a décidé que les Bulgares devaient être soumis au siége de Constantinople; car, dit-il, ces entreprises leur sont ordinaires. C'est ainsi que, dans le second concile, ils ont donné des priviléges au siége de Constantinople, contre les canons de Nicée. Ils attribuent au troisième concile quelques canons qui ne se trouvent pas dans les plus anciens exemplaires latins. Ils en ont ajouté un au quatrième concile, touchant les priviléges de Constantinople, que jamais le pape saint Léon n'a voulu recevoir. Ils montrent aussi un grand nombre de canons, la plupart contraires à l'ancienne tradition, qu'ils attribuent faussement au sixième concile. Enfin, dans le septième concile, ils retranchent de la lettre du pape Adrien ce qui regarde l'ordination de Taraise et en général de néophytes 1.

and do Pi Nous n version li ent qu'u ion a bos Cepend pape Adri riarche oc étaient en de Constar supérieurs de l'église et à qui le l'épiscopat grace pour gui l'ai ord cédé enfl demandé p parce qu'il prions d'us

portés 4. L'empere patriarche, a concile. lettres étaies c'est que ni Bulgares. Ce leur en faisa lorsqu'ils lui Adrien II quoique tard leurs gens, il humain. Tou œqui n'est car, et que demandés av

Fleury et

écrits qui a

de saint Jea

l'exemple de

escorte ceux

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Labbe, t. 8, p. 961-973.

Labbe, t. 8,

f.Liv. LVIII. — Betto é, que, s'étant emre les mains des re autres l'original . Ils leur eussent ins d'entre eux qui r ayant écrit pour rèrent à Rome, le aires d'abjuration, on et au bibliothés, arrivèrent heuconcile, qu'Avas-

nastase de la trae le permettait la
, conservant trop
es, pour expliquer
ait appris à Rome
it une préface, en
stoire du schisme
a version; puis il
e trouve quelque
grecs de ce conce qui se trouve
glise romaine et

ire de la convert, et dit qu'il est
ux actes du conces devaient être
entreprises leur
le, ils ont donné
es canons de Nianons qui ne se
atins. Ils en ont
ges de Constanoir. Ils montrent
ires à l'ancienne
cile. Enfin, dans
pape Adrien ce
néophytes 1.

Nous n'avons les actes entiers du huitième concile que dans cette sersion latine d'Anastase; les actes grecs, qui sont imprimés, n'en sont qu'un abrégé, fait, à la vérité, assez judicieusement, mais où jon a beaucoup retranché de l'original.

Cependant l'empereur Basile et le patriarche Ignace écrivirent au pape Adrien par l'abbé Théognoste, qui retournait à Rome. Le patriarche consultait le Pape sur les lecteurs ordonnés par Photius, qui taient en très-grand nombre dans tous les lieux de la dépendance de Constantinople, pour savoir s'ils pouvaient être promus aux ordres supérieurs. Il demandait encore dispense pour Paul, garde-charte él'église de Constantinople, que Photius avait ordonné archevêque à qui le Pape avait permis de conférer toute autre dignité, hors l'épiscopat. Ignace demandait qu'il y fût rétabli. Enfin il demandait grâce pour Théodore, métropolitain de Carie. C'est moi, disait Ignace, qui l'ai ordonné, et il a beaucoup souffert pour moi. Il est vrai qu'il acédé enfin à la persécution de Photius; mais il s'en est repenti et a demandé pardon. Vos légats l'ont interdit des fonctions du sacerdoce, parce qu'il avait souscrit à la déposition du pape Nicolas. Nous vous prions d'user, s'il est possible, de dispense sur ces trois articles.

Fleury et quelques autres ont attribt é à ce Théodore quelques érits qui appartiennent à un autre Théodore, ami et contemporain é saint Jean Damascène, à l'époque duquel nous les avons rapportés <sup>1</sup>.

L'empereur Basile demandait au Pape les mêmes dispenses que le patriarche, et témoignait être en peine des légats qui avaient présidé at concile, n'ayant point eu de nouvelles de leur retour. Ces deux ettres étaient accompagnées de présents. Ce qui est à remarquer, cest que ni l'empereur ni le patriarche ne disent mot de l'affaire des Bulgares. Cependant il était de la loyauté, et les simples convenances eur en faisaient un devoir, de s'en expliquer avec le Pape, surtout lorsqu'ils lui demandaient des grâces.

Adrien II répondit à l'empereur: Nos légats sont enfin revenus, quoique tard et après beaucoup de périls. On les a pillés, on a tué leurs gens, ils sont arrivés dépouillés de tout et sans aucun secours le le monde en gémit, et on s'étonne qu'ils aient souffert sequi n'est arrivé à aucun légat du Saint-Siége, sous aucun emperar, et que vous ayez si mal pourvu à leur sûreté. Après les avoir demandés avec tant d'empressement, vous deviez au moins suivre l'exemple de Michel, votre prédécesseur, qui renvoya avec une bonne scorte ceux qui lui furent envoyés. Il y a encore un autre point sur

as de l'é

Grees

mir des G

etira cha

lettre du 1

duite par

moald dis

dt rien :

m'ils n'av

trompés 1

soupconne

Ce fut d

les libérali

hi laissère

venvoya &

Ainsi la re

dépendanc

se laisser e

probablem

Sicile dédi

Ce Pierr

des manic! C'était l'an

à Téphriqu

truisit exac

ou paulicie

mêmes qui

apprit qu'il

Chrétiens,

l'y répand

ainsi, et ils

périls pour

son retour,

garie, pou

n'était que

s'établit en

dans le rest

L'auteur

point entre

à leurs que

effet, il est i pas laisser s

l'Évangile e

lequel vous avez effacé toutes les marques de bonté que vous aviez données au Siége apostolique : c'est que, sous votre protection, notre frère Ignace a bien osé consacrer un évêque chez les Bulgares. Nous vous supplions de l'obliger, du moins à présent, de s'absteuir du gouvernement de ce pays ; autrement il n'évitera pas la peine canonique, et ceux qui s'attribuent en ce pays-là le titre d'évêque ou quelque autre que ce soit, seront déposés, outre l'excommunication qu'ils ont déjà encourue.

Quant aux trois articles dont vous nous avez priés, à la sollicitation d'Ignace, nous ne pouvons rien changer à ce qui a été réglé, principalement en ce qui regarde les ordinations de Photius, si ce n'est que les parties intéressées se présentent contradictoirement devant nous et nous instruisent de quelques faits que nous ignorons; car il n'y a point en nous de oui et de non, et nous ne pouvons, en aucune manière, nous écarter de ce que le pape Nicolas et nous avons ordonné, et de ce qui vient d'être décidé par le concile universel. Ce n'est pas notre coutume d'abuser, selon notre fantaisie, des ordonnances de nos Pères, comme font chez vous quelques prélats, qui allèguent les canons des conciles ou les décrets du Saint-Siége, quand ils veulent nuire à quelqu'un ou favoriser leurs prétentions, et les passent sous silence, quand ils seraient contre eux ou pour les autres. Au reste, l'abbé Théognoste n'a rien épargné pour obtenir ce que vous désiriez. La lettre est du 10me de novembre 871 1.

Nous n'avons pas la réponse au patriarche Ignace, mais seulement un fragment d'une autre lettre, où le Pape lui dit : Vous m'avez écrit, que nos prêtres et nos évêques soient chassés honteusement de Bulgarie, quoiqu'il n'y ait eu encore sur ce point aucun jugement devant nous ; car nous n'avons jamais été appelés en justice pour ce sujet. Si vous dites que nous avons commencé à défendre aux prêtres de la dépendance de Constantinople de faire leurs fonctions en ce pays-là, nous ne le nions pas. C'étaient des gens de la communion de Photius que nous avons interdits, non-seulement en Bulgarie, mais par toute l'Église, comme nous faisons encore. Vous qui le saviez, vous ne deviez pas les souffrir en Bulgarie. Nous avons appris que vous faites plusieurs autres choses contre les canons, et en particulier, que vous ordonnez des laïques tout d'un coup diacres, nonobstant les décrets du dernier concile. Vous savez que la chute de Photius a commencé par là.

Le fondement de cette plainte du Pape était que, après la conférence de Constantinople au sujet des Bulgares, les légats d'Orient et

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Labbe, t. 8, p. 1173.

(Liv. LVIII. — De 870.

Até que vous aviez
re protection, notre
les Bulgares. Nous
de s'abstenir du
pas la peine canod'évêque ou quelnmunication qu'is

s, à la sollicitation été réglé, princihotius, si ce n'est 
etoirement devant 
s ignorons ; car il 
euvons, en aucune 
et nous avons orcile universel. Ce 
taisie, des ordonques prélats, qui 
aint-Siége, quand 
entions, et les pasa pour les autres. 
er obtenir ce que

e, mais seulement ous m'avez écrit, eusement de Bulun jugement dejustice pour ce endre aux prêtres s fonctions en ce e la communion nt en Bulgarie, c. Vous qui le saous avons appris nons, et en parup diacres, nonque la chute de

, après la conféégats d'Orient et is Grecs leur persuadèrent de chasser les prêtres latins et de recenir des Grecs. Ils renvoyèrent à Rome l'évêque Grimoald, qui se mira chargé de richesses, sans congé du Pape, et apporta une grande lettre du roi des Bulgares, où ce prince prétendait justifier sa conduite par le jugement des légats qui avaient présidé au concile. Grimoald disait que les Bulgares l'avaient chassé, quoique la lettre n'en dit rien ; les prêtres qui l'accompagnaient disaient, au contraire, qu'ils n'avaient été chassés ni par les Grecs ni par les Bulgares, mais tempés par Grimoald lui-même. Ce qui donna grand sujet de le supponner d'avoir trahi son ministère.

Ce fut donc alors que les Bulgares, gagnés par les exhortations et les libéralités de l'empereur Basile, reçurent un archevêque grec et lui laissèrent ordonner, dans leur pays, grand nombre d'évêques. On yenvoya aussi quantité de moines pour travailler à leur instruction. Ainsi la religion chrétienne s'y affermit, mais avec le rite grec et la dépendance du siège de Constantinople, ce qui les exposa plus tard à se laisser entraîner dans le schisme, où ils sont encore plongés. C'est probablement à ce premier archevêque de Bulgarie que Pierre de Sicile dédia son Histoire des manichéens.

Ce Pierre fut envoyé par l'empereur Basile à Téphrique, capitale des manichéens d'Arménie, pour traiter de l'échange des captifs. Cétait l'an 871, et du temps qu'un nommé Chrysochir commandait i Téphrique. Pierre y demeura neuf mois, pendant lesquels il s'instraisit exactement de tout ce qui regardait la secte des manichéens ou pauliciens, par les fréquents entretiens qu'il eut, tant avec euxmêmes qu'avec plusieurs catholiques qui demeuraient chez eux. Il apprit qu'ils devaient envoyer en Bulgarie pour séduire ces nouveaux Chrétiens, croyant qu'il serait plus facile dans ces commencements dy répandre leurs erreurs ; car, dit-il, ils ont accoutumé d'en user ainsi, et ils s'exposent volontiers à de grands travaux et à de grands périls pour la propagation de leur doctrine. C'est pourquoi, après son retour, il écrivit leur histoire et l'adressa à l'archevêque de Bulgarie, pour le précautionner contre leurs émissaires. Sa crainte n'était que trop bien fondée ; l'hérésie des manichéens s'insinua et s'établit en Bulgarie, y jeta dε profondes racines, et de là s'étendit dans le reste de l'Europe, comme nous verrons en son temps.

L'auteur dit d'abord, que le plus sûr pour les simples est de ne point entrer en dispute avec ces hérétiques, et de ne point répondre à leurs questions, mais de garder le silence et de fuir; et, pour cet effet, il est utile de les connaître. Il est difficile, ajoute-t-il, de ne s'y pas laisser séduire; car ils ont toujours à la bouche des passages de l'Évangile et de saint Paul, et il faut être bien versé dans l'Écriture

pour découvrir leurs artifices. Quand ils commencent à parler à quel qu'un, ils font profession d'une morale pure et d'une créance conforme à celle des catholiques. Ils reconnaissent la sainte Trinité, e anathématisent ceux qui ne la reconnaissent pas ; ils disent que Notre Seigneur s'est incarné dans une vierge, et anathématisent ceux qui ne confessent pas toutes les propriétés de l'incarnation. Mais ils ne le disent que de bouche, et ont une autre créance dans le cœur. Ils anathématisent volontiers Manès et ses disciples, parce qu'ils ont d'autres maîtres beaucoup pires. Enfin, ils changent comme le caméléon, selon les temps, les lieux et les personnes, pour séduire plus facilement. Quand ils voient qu'on écoute leurs rêveries, ils commencent à découvrir un peu leurs mystères, et ils ne les communiquent pas à tous ceux de leur secte, mais à un petit nombre qui leur paraissent les plus parfaits.

L'auteur propose ensuite leur doctrine, qu'il réduit à six articles. 1º Ils mettent deux principes, un dieu bon et un mauvais. Ce dernier est l'auteur et le maître de ce monde ; l'autre, du siècle futur. Quand ils parlent un peu librement, ils disent que c'est là ce qui les sépare des Romains; car c'est ainsi qu'ils nous appellent, se nommant eux seuls les Chrétiens. C'est, disent-ils, que vous croyez à l'auteur du monde, et nous croyons à celui dont le Seigneur dit dans l'Évangile: Vous n'avez jamais entendu sa voix ni vu sa figure. 2º Ils haïssent la sainte Vierge, ne la mettant pas même au simple rang des personnes ver ueuses, et disent que Notre-Seigneur n'a pas été formé d'elle, mais qu'il a apporté son corps du ciel, et qu'après l'avoir mis au monde, elle a eu d'autres enfants de Joseph. 3º Ils rejettent la communion des mystères terribles du corps et du sang de Notre-Seigneur, et disent que ce ne fut pas du pain et du vin qu'il donna à ses disciples à la Cène, mais qu'il leur donna ses paroles d'une manière symbolique, comme du pain et du vin. 4º lls ne reçoivent point la figure de la croix, et lui font mille outrages. 5º Ils ne reçoivent aucun livre de l'Ancien Testament, traitant les prophètes d'imposteurs et de voleurs; mais ils reçoivent les quatre Évangiles, les quatorze Épîtres de saint Paul, celle de saint Jacques, les trois de saint Jean, celle de saint Jude, et les Actes des apôtres, mot pour mot, comme nous les avons. Ils ont aussi des lettres de leur docteur Sergius; mais ils rejettent les deux Épitres de saint Pierre, le haïssent et le chargent d'injures. 6º Ils rejettent les prêtres de l'Église, s'arrêtant au seul nom, parce qu'il est dit dans l'Évangile que les anciens, en grec presbyteroi, s'assemblèrent contre le Seigneur. Pierre de Sicile fait ensuite l'histoire des manichéens, commençant par le récit de saint Cyrille de Jérusalem, continuant par celui de Socrate et de saint Épiphane,

186 de l'ère v joignar Ces manie ecessaient lan côté jus kpillèrent e Sicile dev geore prop s maniché paix, il eû a'il posséda rforcer par ontil ravage s'en retou. onniers. Une es alternativ rent défaits etruite, ainsi l'empereur l el de ne pas Vers le mêr iarche Igna muche et si récédent. Ba des de soie, ire baptiser e mace. Quand rce miracle ant assis ave aient les plus is devaient 1 rchevêque, e ar montra le iracles de Jési s Russes dire principaleme us la fournais pondit : Quoi

quoique no Bibl PP., t. 1

us êtes entiè

que vous vou

(Liv.LVIII. — De sa ont à parler à quel dune créance cona sainte Trinité, et disent que Notrematisent ceux qui ion. Mais ils ne le dans le cœur. Ils parce qu'ils on nt comme le caes, pour séduire eurs rêveries, ils et ils ne les comun petit nombre

nit à six articles. uvais. Ce dernier cle futur. Quand ce qui les sépare e nommant eux ez à l'auteur du ians l'Évangile: . 2º Ils haïssent ang des personté formé d'elle, s l'avoir mis au ejettent la comlotre-Seigneur, a à ses disciples anière symboliint la figure de aucun livre de s et de voleurs; pitres de saint celle de saint nous les avons. ils rejettent les gent d'injures. ul nom, parce c presbyteroi, t ensuite l'hisaint Cyrille de int Épiphane,

dy joignant entin son histoire particulière jusqu'à son temps 4. (28 manichéens, établis à Téphrique et ligués avec les Sarrasins, pessaient de ravager l'Asie Mineure. Ils poussèrent leurs courses 📶 côté jusqu'à Nicée et à Nicomédie, de l'autre jusqu'à Éphèse, où spillèrent et profanèrent l'église de Saint-Jean-l'Évangéliste. Pierre Sicile devait non-seulement négocier le rachat des captifs, mais more proposer des conditions de paix. Sur ce dernier point, le chef smanichéens répondit insolemment à l'empereur que, s'il voulait paix, il eût à renoncer à l'empire d'Orient et à se contenter de ce ril possédait au delà du Bosphore ; qu'autrement, il saurait bien vorcer par les armes. En même temps, il marcha vers Ancyre, atil ravagea le territoire, ainsi que celui de Comane dans le Pont, s'en retourna avec un butin immense et un grand nombre de primniers. Une guerre acharnée s'ensuivit, qui dura trois ans, avec salternatives de succès et de revers ; mais enfin les manichéens rent défaits, Chrysochir, leur chef, tué, Téphrique, leur capitale, amite, ainsi que leur puissance. On apporta la tête de Chrysochir l'empereur Basile, qui y enfonça trois flèches : il avait demandé au il de ne pas mourir qu'il n'eût eu cette consolation.

Vers le même temps, c'est-à-dire sous l'empereur Basile et le paiarche Ignace, arriva la conversion des Russes, cette nation si muche et si impie, qui avait commencé à paraître sous le règne réédent. Basile les attira par des présents d'or, d'argent et d'ésses de soie, pour traiter avec eux, faire la paix et les porter à se im baptiser et à recevoir un archevêque ordonné par le patriarche nace. Quand il fut arrivé chez eux, on dit qu'il s'acquit de l'autorité rce miracle. Le prince des Russes ayant assemblé la nation, et ant assis avec les vieillards qui composaient son conseil et qui ient les plus attachés à leur ancienne superstition, ils délibéraient s devaient la quitter pour la religion chrétienne. Ils firent venir chevêque, et lui demandèrent ce qu'il venait leur enseigner. Il r montra le livre de l'Évangile, et leur raconta quelques-uns des racles de Jésus-Christ et quelques-uns aussi de l'Ancien Testament. s Russes dirent : Si nous ne voyons quelque merveille semblable, principalement comme celle que tu nous as dite des trois enfants ns la fournaise, nous ne t'écouterons pas volontiers. L'archevêque ondit : Quoiqu'il ne soit pas permis de tenter Dieu, toutefois, si us êtes entièrement résolus de vous approcher de lui, demandez que vous voudrez, et aussitôt il se fera, en considération de votre quoique nous en soyons indignes. Ils demandèrent que ce livre

même qu'il tenait fût jeté dans un feu qu'ils auraient allumé, et pro mirent que, s'il n'était point brûlé, ils croiraient. L'archevêque lev les yeux et les mains au ciel, et dit : Seigneur Jésus-Christ, glorifie votre saint nom en présence de tout ce peuple. On jeta dans un fournaise ardente le livre de l'Évangile; et, après qu'il y eut demeur plusieurs heures, on éteignit le feu, et on trouva le livre en so entier, sans que les bords mêmes ni les fermoirs fussent gâtes Les Barbares, étonnés, commencèrent sans hésiter à demander le baptême 4.

Nous avons vu une ambassade de l'empereur Louis II à Constant tinople: il y en a une autre de l'empereur Basile à l'empereur Louis il s'agissait de contracter une alliance pour chasser les Sarrasin d'Italie. Cette alliance devait être cimentée par le mariage du fil ainé de Basile avec la fille de Louis; une flotte grecque devait aide l'empereur Louis à prendre la ville de Bari sur les Sarrasins : tout ces projets avortèrent, la flotte grecque se fit longtemps attendre elle attaqua la ville sans succès et se retira; les Français de l'em pereur Louis prirent la ville tout seuls après le départ des Grecs l'empereur de Constantinople, au lieu d'en féliciter son collègu d'Occident, lui écrivit une lettre de plaintes et de chicanes. Il lu demandait entre autres par quel droit il portait le titre d'emperent et pourquoi, en lui écrivant, il prenaît la qualité de Basileus, puis qu'il n'avait qu'un fort petit État, et que même il n'était pas mait de tout le pays soumis à la nation française, ajoutant que néanmoir il ne s'opposerait point à ses prétentions, s'il voulait se qualifier d Basileus ou d'empereur des Français; mais qu'il ne devait pas dire empereur ou Basileus des Romains, et qu'enfin il devait le laisser à lui seul ce titre et se contenter de celui de Rex.

Pour comprendre cette incroyable chicane des Grecs, il faut s' rappeler que les Grecs n'avaient pas de mot propre pour dire en pereur, et qu'ils se servaient pour cela du nom commun de Basileu qui veut dire la même chose que le nom latin Rex, c'est-à-dire ro Ensuite, pour cacher leur vaniteuse indigence, ils prétendaient qu'le nom commun de Basileus était le nom propre de leur empereu et que les autres princes ne devaient s'appeler que Rex, même e grec, ce qui supposait une grossière ignorance de l'une et l'aut langue, où les deux noms signifient la même chose. Aussi l'empere Louis répondit-il à Basile, qu'il ne savait sur quoi il fondait sa pretention d'avoir ce titre de Basileus à lui seul, vu que de tout temps avait été commun à une infinité de souverains de toutes les nation

186 de l'èr me, dans euple de Assyriens, ne les éc Parthes, de les Sarrasi Expliqua tres depu Louis ne di magne par e successio et honneur hi-même, i on parce o opartint pa dignité in Répondan ereur était ans sa fairii on par usui igement de Quant à la disait pas em appelant er nains, parce i gouvernai endre l'Églis wait recu d'e

pire 3. Il ajo

lautant plus

Pontife, au lie

<sup>1</sup> Const. in Basil , n. 6.

it Et ipsi patre dimperatorem des sunt, atten des manús impo discipatús impo

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Illud autem ppellationem as on sit novum v si Dei nutu, et ionem manûs ob

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>... Ev quâ ei <sup>Jostra</sup> semin**ari**u

ient allumé, et pro L'archevêque lev sus-Christ, glorifie On jeta dans un ju'il y eut demeur va lé livre en so pirs fussent gâtés iter à demander l

ouis II à Constan l'emperéur Louis sser les Sarrasin le mariage du fil ecque devait aide es Sarrasins : tou ngtemps attended Français de l'em départ des Grecs citer son collègu le chicanes. Il la titre d'empereur de Basileus, puis n'était pas maitr int que néanmoir lait se qualifier d l ne devait pas enfin il devait le

pre pour dire en nmun de Basileur, c, c'est-à-dire ro i prétendaient qu de leur empereu ne *Rex*, même de le l'une et l'aut Aussi l'empereu il fondait sa pro de de tout temps

toutes les nation

s Grecs, il faut s

e Rex.

puple de Dieu, comme à David, mais encore aux souverains du syriens, des Égyptiens, des Moabites, et à une infinité d'autres; se les écrivains grecs le donnaient aux princes des Perses, des lathes, des Arméniens, des Vandales, des Goths, des Éthiopiens, se Sarrasins, et aux souverains de presque toutes les nations.

Expliquant ensuite la raison pour laquelle, soit lui, soit ses antires depuis Charlemagne, s'appelaient légitimement empereurs, luis ne dit pas que la dignité impériale fut accordée à Charlemagne par les Romains, et qu'elle passait à ses descendants par droit é succession; mais il attribue la juste origine et la continuation de éthonneur dans les princes francs au Siége apostolique. Parlant de éthonneur dans les princes francs au Siége apostolique. Parlant de éthonneur dans les princes francs au Siége apostolique. Parlant de éthonneur dans les princes francs au Siége apostolique. Parlant de éthonneur dans les princes francs au Siége apostolique. Parlant de éthonneur dans les princes francs au Siége apostolique et la continuation de éthonneur dans les princes francs au Siége apostolique. Parlant de éthonneur dans les princes francs au Siége apostolique et la continuation de éthonneur dans les princes francs au Siége apostolique et la continuation de éthonneur dans les princes francs au Siége apostolique et la continuation de éthonneur dans les princes francs au Siége apostolique et la continuation de éthonneur dans les princes francs au Siége apostolique et la continuation de éthonneur dans les princes francs au Siége apostolique et la continuation de éthonneur dans les princes francs au Siége apostolique et la continuation de éthonneur dans les princes francs au Siége apostolique et la continuation de éthonneur dans les princes francs au Siége apostolique et la continuation de éthonneur dans les princes francs au Siége apostolique et la continuation de éthonneur dans les princes francs au Siége apostolique et la continuation de éthonneur dans les princes francs au Siége apostolique et la continuation de éthonneur dans les princes francs au Siége apostolique et la continuation de éthonneur dans les princes francs au Siége apostolique et la continuation de éthonneur dans les princes francs au Siége apostolique et la continuation de éthonneur dans les princes francs au Siége apostolique et la continuation de éthon

Répondant à ce que Basile objectait, que cette appellation d'emgreur était nouvelle en lui, il dit que ce titre n'était pas nouveau ans sa famille, mais que son bisaïeul Charlemagne l'avait déjà eu, on par usurpation, mais par l'autorité du souverain Pontife et le grement de l'Église 2.

Quant à la surprise que témoignait Basile de ce que Louis ne se ésait pas empereur des Francs, mais des Romains, il répond que, appelant empereur, il ne pouvait se nommer qu'empereur des Romains, parce que ce nom avait commencé chez les Romains, dont il gouvernait le peuple et la ville, et dont il avait charge de déadre l'Église, mère de toutes les autres, et de laquelle sa famille rait reçu d'abord l'autorité de la royauté et ensuite celle de l'emire 3. Il ajoute que son bisaïeul Charlemagne a été empereur fautant plus légitimement, qu'il avait été sacré par le souverain l'entife, au lieu que d'autres sont venus à l'empire sans que Dieu y

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Et ipsi patrui nostri gloriosi reges absque invidià imperatorem nos vocitant, timperatorem esse procùl dubio fatentur non profectò ad ætatem, quà nobis maess sunt, attendentes, sed ad unctionem et sacrationem, quà per zummi Pontisimanus impositionem divinitus sumus ad hoc culmen provecti, et ad romani delpatus imperium, quo superno nutu potimur, aspicientes. Baron., an 871;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> lilud autem mirari possumus, quod sublimitas tua ad novam et recentiorem ppellationem aspirare nos autumat : cùm, quantùm ad lineam generis periinet, so sit novum vel recens quod jàm ab avo nostro non usurpante ut perhibes, si bei nutu, et Ecclesiæ judicio summique pontificis, per impositionem et unconcumants obtinuit, etc. Ibid., n. 60.

mem manús obtinuit, etc. *Ibid.*, n. 60. <sup>1</sup>... Ex quà et regnandi priùs et post modum imperandi auctoritatem prosapia mira seminarium sumpsit. *Ibid.*, n. 68.

intervint par le ministère des Pontifes, mais seulement pour avoir été proposés par le sénat et le peuple; plusieurs même d'après les seules acclamations des soldats <sup>1</sup>.

Ainsi Louis II fait également remonter à l'Église romaine, et le droit de sa dynastie sur le royaume des Francs, et son droit sur l'empire des Romains. Il élève la légitimité de Charlemagne audessus de celle des empereurs précédents, en ce que la première dérivait de l'autorité du souverain Pontife, tandis que l'autre n'avait en pour elle que les suffrages du sénat et du peuple, ou bien les acclamations de l'armée. En s'exprimant de la sorte, il écarte, pour ainsi dire, de la légitimité de Charlemagne l'intervention du sénat et du peuple.

L'empereur Louis ajoute : Que si vous faites un crime au Pontife romain de ce qu'il a fait, vous pourrez aussi faire un crime à Samuel d'avoir sacré David et rejeté Saül. Si quelqu'un veut en savoir les raisons, il n'a qu'à s'adresser au souverain Pontife, qui ne manquera pas de réponse. En attendant, parcourez les annales des Grecs; vous verrez combien les Pontifes romains ont eu à souffrir des empereurs d'Orient, bien loin d'en être soutenus, défendus et honorés; mais ce ne sont pas ces mauvais traitements qui les ont engagés à chercher un autre appui; c'est le danger imminent de la religion et les entreprises sacriléges des empereurs hérétiques qui les ont obligés à jeter les yeux sur une nation véritablement chrétienne et catholique, telle que la nation française. Il n'est pas plus surprenant de voir un Français élevé à l'empire, qu'il ne l'a été d'y voir élever l'Espagnol Théodose; car toutes les nations ont été données au Christ pour héritage. Quiconque craint Dieu lui est agréable. Prenez garde de vous laisser tromper à des adulateurs. La nation des Francs a rapporté au Seigneur des fruits abondants de justice, non-seulement en croyant elle-même avec promptitude, mais en convertissant beaucoup d'autres. A vous, au contraire, il est prédit avec raison, l'empire vous sera ôté, pour être donné à une nation qui en produira les fruits. De même que, par la foi du Christ, nous sommes la race d'Abraham, et que les Juifs, par leur perfidie, ont cessé d'en être les fils; de même, pour notre orthodoxie, nous avons reçu le gouvernement de l'empire romain, et les Grecs, par leur hétéro-

doxie, ont selement main et j ville, un au Dirons-nou l'Apôtre ne dissement.

zéance peu persévéro lende 1 !

1886 de l'èr

Cette lett nièces les plu de la maniè l'Église rom ra pas mêr On peut rer Louis de la patriarche sa hient dès lo Siège de Sai eSiége, leur miliation et c m'aux Juifs. L'empereu wait fait sou rille de Napl par représail unts donnaie eur égard qu dont ils s'étai La ville de ar la piété d estères ; on ; relquefois de louis, l'évêgu ouverneur de me de dix-hui

ls Sergius, he

ère. L'évêqu

wis salutaires,

¹ In quà (prosapià) etiam Carolus magnus abavus noster unctione ejusmodi per summum pontificem delibutus, primus ex gente et genealogià nostrà, pietate in es abundante, et imperator dictus et Christus Domini factus est: præsertim cum tales sæpè ad imperium sunt adsciti, qui nullà divinà operatione per pontificum ministerium, propositi solùm à senatu et populo nihil horum curantibus, imperatoria dignitate potiti sunt; nonnulli verò nec sic, sed tantum à militibus sunt acclamata et in imperio stabiliti, etc. Ibid.

Baron, an 87

même d'après les e romaine, et le et son droit sur Charlemagne avque la première ue l'autre n'avait uple, ou bien les

e, il écarte, pour

Liv. LVI-I. - De 810

ement pour avoir

vention du sénat crime au Pontife o crime à Samuël eut en savoir les qui ne manquera s des Grecs ; vous ir des empereurs t honorés; mais engagés à cherla religion et les les ont obligés enne et catholirprenant de voir ir élever l'Espannées au Christ le. Prenez garde des Francs a non-seulement n convertissant dit avec raison, on qui en pronous sommes la , ont cessé d'en

ctione ejusmodi per ostrå, pietate in e æsertim cum tales pontificum ministibus, imperatorià us sunt acclamatic

s avons reçu le

ar lenr hétéro-

bxie, ont cessé d'en être les empereurs, ayant abandonné, nonsulement la ville et le siége de l'empire, mais ayant perdu le peuple main et jusqu'à sa langue même, pour transmigrer à une autre ille, un autre siége, un autre peuple et même une autre langue. Dirons-nous pour cela qu'ils sont déchus sans retour? pas plus que Apôtre ne le dit des Juiss; mais leur diminution a été notre agrandissement. Rameaux plus anciens, ils ont été rompus pour leur géance peu orthodoxe : nous avons été insérés à leur place, et nous persévérons par la foi. Qui a des oreilles pour entendre, qu'il en-

Cette lettre de l'empereur Louis II à l'empereur Basile est une des nièces les plus importantes de l'histoire du moyen âge. Elle nous montre ele manière la plus authentique ce que l'empire d'Occident était à l'Église romaine, et qui l'avait rétabli. Nous ignorons pourquoi Fleury pa pas même mentionné ce monument si capital dans son Histoire. In peut remarquer surtout le rapprochement que fait l'empereur louis de la réprobation des Juifs. Nous avons déjà entendu dire au atriarche saint Ignace, que, pour des nations malades, comme l'éaient dès lors les Grecs, Dieu n'avait préparé d'autre remède que le Siège de Saint-Pierre. Et de vrai, les Grecs s'étant séparés depuis de œSiége, leurs maux sont devenus irremédiables ; et des siècles d'humiliation et de punition n'ont pu leur faire ouvrir les yeux, non plus m'aux Juifs.

L'empereur Basile s'était aussi plaint de ce que l'empereur Louis mait fait souffrir aux Napolitains. Louis répond que, s'il a châtié la ille de Naples, qui, d'ailleurs, avait appartenu à ses ancêtres, c'était mr représailles, à cause du secours et de la protection que ses habiunts donnaient aux Sarrasins, et qu'on n'en avait usé de la sorte à lur égard qu'après plusieurs avertissements et plusieurs menaces ont ils s'étaient moqués.

La ville de Naples était dès lors une des plus considérables d'Italie, ar la piété de ses habitants et la multitude des églises et des moastères ; on y célébrait l'office divin en latin et en grec, et il y avait pelquefois deux évêques pour les deux nations. Seus l'empereur louis, l'évêque de Naples était saint Athanase, frère de Grégoire, puverneur de la ville. Il en fut ordonné évêque en 850, n'étant âgé pede dix-huit ans. Grégoire, étant mort, eut pour successeur son Sergius, homme léger et intéressé, et tout à fait différent de son ke. L'évêque, son oncle, le reprenait souvent, et lui donnait des his salutaires, que la femme de Sergius ne pouvait souffrir ; elle di-

<sup>1</sup> Baron., an 871.

sait à son mari que, s'il voulait être le maître dans Naples, non-seulement il ne devait point déférer aux remontrances de l'évêque, mais l'éloigner de la ville, ou même le faire périr.

Sergius, persuadé par sa femme, fit cacherchez lui des gens armés: et. ayant mandé l'évêque Athanase sous prétexte de tenir un conseil il le fit arrêter, dépouiller de ses habits sacerdotaux et mettre dans une étroite prison. Toute la ville en fut émue et vint le redemandera Sergius. Les Grecs et les Latins, les prêtres et les moines vinrent au palais, et Antoine, abbé vénérable par son âge et par l'austérité de sa vie, se mit à la tête in a regé, se faisant soutenir à cause de sa faies à Sergius, et le menaça de sa perte blesse. Il fit de grands ... et de celle de toute la vine, s'il ne lui rendait son pasteur. Sergins demanda du temps pour délibérer et les renvoya jusqu'à trois fois. Enfin, voyant que le clergé menaçait de dépouiller tous les autels e de le frapper lui-même d'un anathème perpétuel, il rendit l'évêque au bout de huit jours et feignit de lui demander pardon; mais il retin ses frères, qu'il avait aussi arrêtés.

Ensuite, voyant la joie du peuple pour la liberté de l'évêque, il se repentit de l'avoir délivré et le fit observer par des espions, qui ne permettaient à personne d'en approcher. Saint Athanase, ayant en vain prié son indigne neveu de le traiter autrement, scella de son sceau le trésor de l'église et y mit une inscription en ces termes Anathème à qui fera ouvrir cette porte en mon absence ou sans mon ordre! et se retira dans l'île du Sauveur, distante de Naples d'une demi-lieue. Sergius lui fit dire : S'il veut vivre en repos, qu'il prenne l'habit monastique, qu'il me laisse disposer de l'église et renvoie le clercs qu'il a emmenés. Saint Athanase répondit : Je ne quitterai poin volontairement l'épouse que Dieu m'a donnée et n'abandonnerai poin ceux qui m'ont servi par charité. Tout ce que je demande à Sergius c'est qu'il me laisse en lieu sûr jusqu'à ce que Dieu lui touche le cœur

Sergius, ayant reçu cette réponse, assembla une troupe de Napo litains et de Sarrasins, et assiégea pendant neuf jours l'île où étai saint Athanase. Ce que l'empereur Louis ayant appris, il envoye Marin, gouverneur d'Amalfi, avec vingt barques qui mirent en fuit les troupes de Sergius ; et on amena le saint évêque à Bénévent, oi était l'empereur, qui le traita avec grand honneur. Sergius, au déses poir qu'il lui eût échappé, força le trésor de l'éguse et en dissip toutes les richesses; il fit fustiger des prêtres et traîner nus dans le rues, et il donna les églises à des laïques qui en achetaient la garde prix d'argent. La ville de Naples était dans une extrême consternation

Le pape Adrien, en étant averti, écrivit une lettre à Sergius et un autre au clergé et au peuple de Naples, leur ordonnant, sous pein

886 de l'ès d'anathèm pourquoi i ples, de la hème. Ce fligé; et la envoya des péril, et il reque Étier hi en ayan rille de Na nienne! Si que deviene ner de cett m évêque, aint Athan on siége, il mont Cassin persécution Naples est h Si le sain pape Adrien renir prêtre avait eu une ligat en Fran l'enleva et l'é ause, demai Leuthère su a fureur, tu qu'il avai t co stase, prêtrelenoît. Les c e Pape, dan ment confond ors digne d Ce qui arri ien voir con nes seigneur

1 Acta SS., 15

aivait à main

educ avait a

idionale de l'

ni des gens armés: de tenir un conseil. ix et mettre dans nt le redemanderà moines vinrent au par l'austérité de r à cause de sa faienaça de sa perte pasteur. Sergius jusqu'à trois fois. r tous les antels et il rendit l'évêque don; mais il retin

Liv. LVIII. - De 870

é de l'évêque, il se es espions, quine thanase, ayant en ent, scella de son n en ces termes ence ou sans mor de Naples d'une epos, qu'il prenne lise et renvoie le ne quitterai poin pandonnerai poin mande à Sergius ui touche le cœur troupe de Napo ours l'île où étai appris, il envoy ui mirent en fuit re à Bénévent, of Sergius, au déses use et en dissip aîner nus dans le etaient la garde me consternation à Sergius et un nant, sous pein

Naples, non-seudanathème, de recevoir leur évêque. Ils n'en tinrent compte. C'est s de l'évêque, mais 1001rquoi Anastase le Bibliothécaire et l'abbé Césaire vinrent à Naes, de la part du Pape et de l'empereur, et prononcèrent l'anahème. Cependant le saint évêque allait de côté et d'autre, errant et aligé; et la femme de Sergius, qui ne cessait de persécuter ce prélat, avoya des gens pour l'empoisonner à Rome. Dieu le garantit de ce néril, et il se retira à Sorrente. Un jour, comme il était avec l'érique Étienne, son frère, il commença à pleurer amèrement. Étienne men ayant demandé le sujet, il répondit : Voilà la malheureuse ille de Naples frappée d'anathème de la part du Pape et de la mienne! Si nous mourions l'un et l'autre, comme il peut arriver, que deviendrait-elle? J'irai à Rome et je prierai le Pape de la délimer de cette excommunication. Il le fit, et le pape Adrien envoya m évêque, nommé Dominique, lever la censure. Ensuite, comme sint Athanase allait avec l'empereur Louis pour être rétabli dans on siége, il mourut dans l'oratoire de Saint-Quirice, à six milles du mont Cassin, le 15 juillet 872. Il fut vingt-deux ans évêque, et la persécution qu'il souffrit dura vingt-un mois. Saint Athanase de Maples est honoré le jour de sa mort 1.

Si le saint évêque de Naples eut des chagrins dans sa famille, le ape Adrien en eut dans la sienne. Nous avons vu qu'avant de demir prêtre, il avait été marié, que sa femme vivait encore, dont il mait eu une fille. Or, Éleuthère, fils de l'évêque Arsène, qui avait été gat en France, séduisit cette fille, qui avait été fiancée à un autre, mleva et l'épousa. Le Pape, ne voulant pas être juge dans sa propre ause, demanda et obtint de l'empereur des commissaires pour juger leuthère suivant les lois romaines; mais celui-ci, dans l'excès de afureur, tua la mère de la fille et la fille elle-même; et l'on disait uïlavai t commis ces meurtres par les conseils de son frère Anause, prêtre-cardinal, déposé précédemment par les papes Léon et moit. Les commissaires de l'empereur firent mourir Éleuthère; et Pape, dans un concile, condamna Anastase, qu'il ne faut nulleunt confondre avec Anastase le Bibliothécaire, qui se montra touurs digne de la confiance des Papes 2.

Ce qui arriva au pape Adrien et à saint Athanase de Naples fait n voir combien étaient sauvages et perfides les mœurs de queles seigneurs. L'empereur Louis l'éprouva à son tour. Il pouruvait à main armée Adalgise, duc de Bénévent. Dès l'année 871, duc avait appelé contre lui les Grecs et fait révolter la partie médionale de l'Italie. Louis soumit les rebelles et revint victorieux à

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Acta SS., 15 julii. - <sup>2</sup> Ann. Bert., 868.

Bénévent, dont le duc feignit de lui être fidèle. Mais comme il avait congédié ses troupes, ce traître voulut le surprendre dans son palais. au milieu de la nuit. L'empereur et le peu de Français qui l'entourent repoussent vigoureusement l'attaque. Le perfide Adalgise s'appréle alors à mettre le feu au palais. L'empereur se sauve dans une tous fortifiée et s'y défend trois jours; enfin l'évêque de Bénévent obtin qu'on le laisserait sortir en faisant un serment. On apporta des reliques; l'empereur jura, ainsi que l'impératrice, la princesse sa fille et tous les siens, que jamais il ne poursuivrait la vengeance de cel attentat et ne viendrait en armes sur les terres de Bénévent. Étani ainsi sorti, il prit le chemin de Ravenne et manda au pape Adrien de venir à sa rencontre pour l'absoudre de ce serment, lui et les siens L'année suivante 872, l'empereur vint à Rome à la Pentecôte, s plaignit en pleine assemblée de la trahison d'Adalgise, qui fut dé claré par le sénat ennemi de l'Etat. L'empereur marcha ensuite à Ré névent; mais Adalgise, soutenu par les Grecs, ne fut pas facile réduire, et la guerre dura jusqu'en 873, où le Pape, qui avait tens un des enfants d'Adalgise sur les fonts de baptême, lui obtint s grâce de l'empereur et les réconcilia tous deux.

Ce Pape n'était plus Adrien II, mais Jean VIII. Adrien mouru au mois de novembre 872, après avoir tenu le Saint-Siége près d cinq ans et gouverné l'Église de Dieu avec beaucoup de sagesse, dan des conjonctures assez difficiles. A partir d'ici, nous n'aurons plu pour nous guider les biographies des Papes, communément attri buées à Anastase le Bibliothécaire, quoique toutes ne soient pa de lui.

Comme les Papes se trouvaient dès lors à la tête de toutes le grandes affaires du monde chrétien, l'absence de ces Vies est un pré judice notable pour l'histoire, tant ecclésiastique que politique. L'dimanche 14<sup>me</sup> de décembre de la même année 872, on donna pou successeur à Adrien Jean VIII du nom, alors archidiacre de l'Églis romaine, qui tint le Saint-Siége dix ans : pontife infatigable, d'un grande sînesse dans les affaires politiques, d'une force non moinde dans le gouvernement de l'Église, mais qui vécut dans des temp bien malheureux et toujours au milieu des bourrasques. Tel est jugement de Muratori, et l'histoire confirme ce jugement.

La première bourrasque qui vint assaillir le nouveau Pape fut mort de l'empereur Louis II. Il mourut le 13 août 875, après avo régné près de vingt ans, depuis la mort de son père, et fut enterré Milan dans l'église de Saint-Ambroise. Sa fille unique, Ermengard épousa le comte Boson, depuis roi de Bourgogne; sa femme, l'in pératrice Engilberge, se fit religieuse dans un monastère de Bresci

#88 de l'é Sitôt qu manie, en hman ave france, y H peur à s Rome, a mands hor même a des Roma Au mois ententrion déjà la bon des apôtre lean, souve appelé, 1 elevé à la mus élison wquel nou toutes nos i glise et noti Toscane et de Milan. C celle du du de Lombar ommissaire

Quatre m thion, et fire trois fois ni, par Gad nzzo, de ver défenseur et nial, le choi septre de l' nons à ses on a confirmé n Les ennen l'ulde, grand

criaient son

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Annal. Bert Domini 876 in c que Romanorus 0. 291.

fais comme il avait lre dans son palais cais qui l'entourent Adalgise s'apprête uve dans une tour de Bénévent obtini n apporta des relia princesse sa fille vengeance de ce le Bénévent. Étan au pape Adrien de nt, lui et les siens à la Pentecôte, se algise, qui fut dé archa ensuite à Bé ne fut pas facile; ape, qui avait ten

[Liv. LVIII. - De 870

III. Adrien mouru saint-Siége près d' up de sagesse, dan nous n'aurons plu mmunément attri utes ne soient pa

me, lui obtint s

tête de toutes le ces Vies est un pre que politique. L 72, on donna pou nidiacre de l'Églis infatigable, d'un corce non moindre dans des temprasques. Tel est le gement.

ouveau Pape fut t 875, après avo re, et fut enterré que, Ermengard ; sa femme, l'in nastère de Bresci Sitôt qu'on apprit la mort de l'empereur, son frère, Louis de Germanie, envoy successivement en Italie ses deux fils Charles et Carman avec une armée; mais son frère Charles le Chauve, roi de france, y arriva en même temps avec une armée plus considérable, peur à ses neveux, les amusa par de belles promesses et se rendit Rome, sun l'invitation du pape Jean VIII, qui le reçut avec de même année 875, le sacra, le couronna et le nomma empereur se Romains 1.

Au mois de février suivant, les évêques et les seigneurs de l'Italie ententrionale s'étant assemblés à Pavie, disent à Charles : Puisque ijà la bonté divine, grâce à l'intervention des bienheureux princes ks apôtres Pierre et Paul, et par leur vicaire, savoir le seigneur kan, souverain Pontife, Pape universel, et votre père spirituel, vous appelé, pour l'utilité de la sainte Église et de nous tous, et vous elevé à la dignité impériale par le jugement du Saint-Esprit, nous mus élisons unanimement pour notre protecteur et notre seigneur, uquel nous nous soumettons avec joie et promettons d'observer de butes nos forces tout ce que vous ordonnerez pour l'utilité de l'Édise et notre salut. Cet acte fut souscrit par dix-sept évêques de Isscane et de Lombardie, dont le premier est Anspert, archevêque Milan. On y voit aussi la souscription de dix comtes, ainsi que elle du duc Boson, beau-frère de l'empereur, qui le déclara duc de Lombardie, lui donnant la couronne ducale et la qualité de ommissaire impérial 2.

Quatre mois plus tard les évêques de France se réunirent à Ponhion, et firent la déclaration suivante : L'empereur Louis étant mort, le trois fois bienheureux pape Jean invita le seigneur Charles, alors mi, par Gaderic, évêque de Velitri, Formose de Porto et Jean d'Aezzo, de venir à Rome ad limina apostolorum; il le choisit pour défenseur et tuteur de cette Église, le couronna du diadème impéhal, le choisissant lui seul, entre tous, pour tenir spécialement le septre de l'empire romain, Nous donc, obéissant comme nous demos à ses ordres sacrés, ce qu'il a institué nous l'instituons, ce qu'il a confirmé nous l'affermissons tous par un même consentement 3.

Les ennemis de Charles, comme on le voit par l'annaliste de fulde, grand partisan de Louis de Germanie, aîné de Charles, démaient son élévation à l'empire; ils répandaient, qu'étant arrivé à

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Annal. Bert., 876. Carolus... Romam, invitante papà Joanne, perrexit...anno bmini 876 in die nativitatis Domini... in imperatorem unctus et coronatus, atme Romanorum imperator appellatus est.— <sup>2</sup> Labbe, t. 9, p. 283.— <sup>3</sup> Ibid., t. 9, p. 291.

Rome, il avait, comme autrefois Jugurtha, corrompu tout le séna du peuple romain, au point que le pape Jean consentit à ses désirs et, lui ayant mis la couronne sur la tête, ordonna de l'appeler em pereur et auguste <sup>1</sup>.

Pour détruire ces inculpations et prévenir toute espèce de divid sior ans l'Église, le Pape convoqua, au commencement de 877 un concile à Rome ; et, de concert avec les évêques, confirma de nouveau l'élection de Charles à l'empire. Le Pape relève d'aborles bonnes qualités de Charles; il assure qu'il en a eu souvent de preuves, et que le peuple de Rome le demandait à Dieu pour de fenseur de l'Eglise. A toutes ces marques, conclut-il, nous avon manifestement reconnu le bon plaisir de Dieu. Et parce que nou savons que la même pensée avait été révélée au pape Nicolas pa inspiration céleste (Adrien II avait eu la même pensée), nous l'avon choisi d'après le vœu de nos frères les évêques, des autres ministre de l'Église romaine, du sénat et de tout le peuple romain; et, seio l'ancienne coutume, nous l'avons élevé solennellement à la dignit impériale et décoré du nom d'auguste, avec l'onction extérieure, sign de l'onction intérieure du Saint-Esprit. Il ne s'est point ingéré de lui même à cette dignité, et ne se l'est procurée par aucun mauvais artifica C'est parce que nous l'avons désiréet demandé, et que Dieu l'a appelé qu'il est venu avec une humble docilité. Les évêques répondirent Nous désirons d'autant plus avoir le seigneur Charles toujours pou empereur, que nous savons plus clairement qu'il a été élevé à cette di gnité, non par l'homme, mais par la grâce d'en haut, qui a fait, non pa qu'il vous choisit le premier, mais que vous le premier vous l'ave choisi et aimé. Pour nous, ô seigneur et coangélique Pape! marchan sur vos traces, nous aimons celui que vous avez aimé, nous choisis sons celui que vous avez choisi.... car il ne nous est pas permisd différer de sentiment en quelque chose de votre apostolat, qu Jésus-Christ, Notre-Seigneur, a voulu être à sa place le chef de nou tous sur la terre 3.

Dans le concile de Ponthion, où assistaient deux légats, Jean évêque de Toscanelle, et Jean, évêque d'Arezzo, on lut un bropar lequel le pape Jean VIII établissait Ansegise, archevêque de Sens, son vicaire dans les Gaules et la Germanie, avec pouvoir d' convoquer les conciles, lorsqu'il en serait besoin; de traiter la autres affaires ecclésiastiques; d'y notifier les décrets du Sain Siége; de lui faire le rapport de leur exécution, et de lui renvoyales causes majeures et celles dont la difficulté aurait besoin de l'au

torité du puis ce d Gaules et On tro qui le co. Qu'ils ob

teins man Pontifes; étaient di cesseurs dernière ponse des gu'ils ava

Dans u
qui le con
nime, qu'
primat de
quel le pe
Charles, d
de la Gau
ciles, d'y
au Saint-

Le cone que le Par Porto, et spiré cont Nous conf a prononc ces, s'ils n beissance C'est qu en Italie p en France palais roya France, les leur arche car les seig les avait ab

torités des

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ann. Fuld., 876/ - <sup>2</sup> Ibid., p. 296-298.

Epist. 3!

oute espèce de divi

mencement de 877

vêques, confirma de

Pape relève d'abore

n a eu souvent de

ait à Dieu pour dé

clut-il, nous avon

Et parce que nou

au pape Nicolas pa

ensée), nous l'avon

des autres ministre

le romain; et, selo

lement à la dignit

ion extérieure, sign

point ingéré de lui

cun mauvais artifice

que Dieu l'a appelé

éques répondirent

arles toujours pou

été élevé à cette di

it, qui a fait, non pa

premier vous l'ave

ue Pape! marchan

aimé, nous choisis

s est pas permisd

tre apostolat, qu

ace le chef de nou

deux légats, Jean

co, on lut un bre

rise, archevêque d

e, avec pouvoir d'

oin; de traiter le

décrets du Sain

et de lui renvovo

rait besoin de l'au

prité du Saint-Siége pour être terminées <sup>1</sup>. On remarque que, depuis ce temps-là, l'archevêque de Sens a pris le titre de primat des gaules et de Germanie.

On trouve, dans une des éditions de ce corcile, que les évêques qui le composaient répondirent à ce bref, dans la première session : Qu'ils obéiraient aux ordres du Pape, sauf les droits des métropolipins marqués dans les saints canons et les décrets des souverains pontifes; dans la septième, que les métropolitains dirent : Qu'ils étaient disposés à obéir régulièrement au Pape, comme leurs prédécesseurs avaient obéi à ceux de Sa Sainteté; et dans la huitième et dernière : Que l'empereur et les légats ne purent tirer d'autre réponse des évêques, touchant cette primauté d'Ansegise, que celle qu'ils avaient donnée auparavant 2.

Dans une autre édition du même concile, on lit que les évêques qui le composaient déclarèrent et statuèrent, d'un consentement unanime, qu'Ansegise, archevêque de Sens, serait tenu et reconnu pour primat des Gaules et de Germanie, conformément au décret par lequel le pape Jean, du consentement et par le concours de l'empereur tharles, avait établi le même Ansegise vicaire apostolique et primat de la Gaule et de la Germanie, avec pouvoir d'y convoquer les conciles, d'y décider canoniquement les affaires courantes, et de référer au Saint-Siége celles qui seraient de la plus grande importance 3.

Le concile de Ponthion souscrivit aussi à la sentence de déposition que le Pape avait prononcée, par défaut, contre Formose, évêque de l'orto, et quelques officiers de la cour romaine, accusés d'avoir conspiré contre l'empereur Charles. Les évêques de Ponthion ajoutent : Nous confirmons aussi la condamnation que le seigneur apostolique a prononcée contre les excès commis par le roi Louis et ses complices, s'ils ne viennent à résipiscence et ne rendent a Saint-Siège l'oblissance qui lui est due 4.

C'est que Louis de Germanie, pendant que son frère Charles était en Italie pour recevoir la couronne impériale, était entré lui-même en France à main armée et avait passé la fête de Noël 875 dans le palais royal d'Attigni. Sur le bruit de sa marche, et avant qu'il fût en France, les évêques de le province de Reims consultèrent Hinemar, leur archevêque, comment ils devaient se conduire en cette occasion; car les seigneurs qui voulaient se donner à Louis disaient que Charles les avait abandonnés. Hinemar écrivit une grande lettre remplie d'autorités des Pères, où il conseille à ses suffragants de demeurer fidèles

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Epist. 313. — <sup>2</sup> Mabillon. Acta SS., Bened., t. 6. — <sup>3</sup> Labbe, t. 9, p. 292, — <sup>4</sup> Ibid.

à Charles, sans toutefois se séparer de la communion de Louis, mais en l'avertissant de son devoir touchant la foi des traités faits avec son frère <sup>1</sup>. Aussi, dans le concile de Ponthion, l'empereur Charles se fit prêter un nouveau serment par tous ses vassaux, et entre autres par l'archevêque Hincmar, qui lui était suspect d'avoir favorisé l'invasion du roi Louis, son frère. Hincmar le trouva fort mauvais, comme on le voit par un écrit adressé à l'empereur, où il chicane sur chaque parole de ce serment, d'une manière qui ne sert qu'à montrer son chagrin. C'est probablement aussi pour cela que les Annales de saint Bertin, dont Hincmar fut le continuateur pour son temps, parlent assez mal du concile de Ponthion.

Ce même concile accepta aussi et confirma les articles que l'empereur avait fait recevoir dans celui de Pavie, et dont voici les principales dispositions: Que tous honorent et respectent l'Église romaine, qui est la tête de toutes les églises; que personne n'ait la présomption de faire quelque entreprise injuste contre ses droits et son autorité; mais qu'il lui soit permis d'user de la vigueur qu'elle doit avoir et d'exercer sa sollicitude pastorale dans l'étendue de l'Église universelle. Qu'on rende l'honneur dû au seigneur Jean noire père spirituel, souverain Pontife et Pape universel; que tous reçoivent avec un profond respect les décrets qu'il aura portés selon son ministère par l'autorité apostolique, et que tous lui rendent en toutes choses l'obéissance qui lui est due. Qu'on rende sincèrement à l'Église et au clergé l'honneur et le respect qui leur sont dus, selon les ordonnances de notre père et de notre aïeul. C'est l'empereur Charles qui parle. Que tous honorent l'empereur et obéissent à ses ordres; défense à qui que ce soit de troubler les évêques dans l'exercice de leur ministère, lorsqu'ils visitent leurs diocèses pour prêcher, confirmer et corriger les abus ; les évêques prêcheront par eux-mêmes ou par d'autres; les laïques assisteront les jours de fête à l'office public, et personne ne fera célébrer la messe dans sa maison sans une permission de l'évêque, laquelle ne sera donnée que pour de bonnes raisons; les évêques feront bâtir un cloître proche de l'église, et ils demeureront dans ce cloître avec leur clergé; défenses aux prêtres d'aller à la chasse, de porter des armes, de porter des habits indécents à leur état, de demeurer avec des femmes, ou même de souffrir qu'elles entrent chez eux sans de bonnes raisons; on payera sans fraude la dime, même des animaux; les évêques, dans leurs diocèses, auront le pouvoir et l'autorité d'envoyés de l'empereur; défenses de piller la maison de l'évêque après sa mort. Ces biens

iss de l'ère chi gront mis én guappliqués à gut <sup>1</sup>.

Sitôt que le comoya à Rom. Ses et Adelga près, auivant l'aires légats d'édon, évêque d'ei Louis, son 1 de son royaume louis mourut à depuis la mort de il est loué pomités ecclésiast fals entre ses tra Saxe, la Thur

Souabe. Mais l'empere our rentrer dar et étendre sa doi mccédé à cette 1 les voies de la d la tête d'une prières pour attir sen moquaient; tice de sa cause, elle du fer che atres. Les Anna mal, et il est cert eur Charles fut l Occupé à faire geait guère à repe de septembre 876 me centaine de b hvenr duquel fut dirent maîtres de les bords de la riv ques compagnies d'autres moyens 1

Labbe, t. 9, p. 28

<sup>1</sup> Ann. Fuld. et Met., Opera Hine., t. 2.

e Louis, mais faits avec son ur Charles se t entre autres favorisé l'inort mauvais, où il chicane ne sert qu'à a que les An-

VIII. - De \$70

eur pour son les que l'emoici les print l'Église ronne n'ait la ses droits et zueur qu'elle ndue de l'É. r Jean notre tous recoiés selon son ent en toutes ement à l'Éus, selon les reur Charles ses ordres; 'exercice de echer, coneux-mêmes te à l'office maison sans ue pour de de l'église. éfenses aux r des habits u même de ; on payera

dans leurs

empereur:

Ces biens

<sub>smon</sub>t mis én réserve par l'économe de l'église pour le successeur, <sub>si</sub> appliqués à quelques pieux usages pour le repos de l'Ame du dé fint <sup>4</sup>.

Sitôt que le concile de Ponthion fut terminé, l'empereur Charles mova à Rome les deux légats, Léon et Pierre, avec Ansegise de ses et Adelgaire d'Autun, comme le Pape avait désiré. Un mois près, suivant la résolution du concile, l'empereur envoya les deux autres légats du Pape, Jean de Toscanelle et Jean d'Arezzo, avec déon, évêque de Beauvais, et d'autres ambassadeurs de sa part, au mi Louis, son frère, et à ses enfants, aux évêques et aux seigneurs de son royaume. Ils partirent le 28me d'août, et le même jour le roi louis mourut à son palais de Francfort, ayant régné trente-six ans depuis la mort de son père. Il fut enterré au monastère de Lauresheim, et il est loué pour sa piété et sa justice dans la distribution des dimités ecclésiastiques et séculières. Il avait, en mourant, partagé ses litats entre ses trois fils: à Carloman, il avait laissé la Bavière; à Louis, à Saxe, la Thuringe et les provinces attenantes; et à Charles le Gros, à Souabe.

Mais l'empereur Charles, son frère, voulut profiter de l'occasion pour rentrer dans ce qui lui avait été cédé du royaume de Lorraine, et étendre sa domination jusqu'au Rhin. Le jeune roi Louis, qui avait accédé à cette partie du royaume de son père, ayant en vain essayé is voies de la douceur pour arrêter l'empereur, son oncle, s'avança à la tête d'une armée, et fit, avec ses comtes, des jeunes et des prères pour attirer les miséricordes de Dieu. Les gens de l'empereur sen moquaient; mais Louis, voulant montrer d'autant plus la justice de sa cause, fit faire l'épreuve de l'eau chaude par dix hommes, relle du fer chaud par dix autres, et celle de l'eau froide par dix autres. Les Annales portent que tous furent conservés sans aucun mal, et il est certain que les armées étant venues aux mains, l'empereur Charles fut battu, et le roi Louis remporta la victoire 3.

Occ. pé à faire la guerre à ses neveux, l'empereur Charles ne songait guère à repousser les vrais ennemis de ses États. Vers le milieu de septembre 876, les Normands étaient entrés dans la Seine avec me centaine de bâtiments. A leur tête était le redoutable Rollon, en faveur duquel fut fondé plus tard le duché de Normandie. Ils se rendirent maîtres de Rouen, et ils étendirent leurs dévastations sur tous les bords de la rivière, sans que le nouvel empereur rassemblât quelques compagnies de soldats pour les combattre, ou qu'il sût trouver dautres moyens pour se soustraire à leur brigandage, que de leur

Labbe, t. 9, p. 285. - Annal. Bert., 876; Annal. Fuld. et Met.

offrir un tribut <sup>1</sup>. Oui, les choses en vinrent au point que l'empereur Charles, qui régnait sur toute la Gaule et sur une grande partie de l'Italie, fut réduit à fixer lui-même les tributs que quelques provinces payeraient aux Normands de la Seine, et d'autres aux Normands de la Loire, pour arrêter leurs déprédations; tandis que ceux de la Garonne avaient réduit l'Aquitaine dans un état si affreux, que le Pape transféra l'archevêque Frotaire de l'église de Bordeaux, à celle de Bourges, attendu que la province de Bordeaux était rendue entièrement déserte par les païens.

Comme empereur, c'est-à-dire comme défenseur armé de l'Église romaine, Charles le Chauve avait promis de secourir le Pape contro les Sarrasins. Jean VIII attendait ce secours incessamment, comme on le voit par une lettre au comte Boson, beau-frère de l'empereur où il dit : Nous avons appris que l'empereur doit nous envoyer du secours dans l'extrême besoin de ce pays, que les Sarrasins ont presque tout ravagé. C'est pourquoi nous vous prions instamment que vous ne permettiez point à ces troupes qui viennent, et fussentelles déjà venues, de faire aucun séjour inutile en vos quartiers, mais que vous les pressiez vivement; car, si elles ne viennent très-promptes ment, nous craignons de plus grands maux. Cette lettre est du 1er septembre 876. Une autre, de même date, est adressée au roi Louis de Germanie, dont le Pape ne pouvait encore savoir la mort. Ce prince se plaignait de l'empereur, son frère; mais le Pape répond que l'empereur s'est plaint le premier, et qu'il ne peut rien décider sans avoir entendu les deux parties. En attendant, il exhorte Louis à la paix 3.

En congédiant les deux évêques, Ansegise et Adalgaire, que l'empereur avait envoyés à Rome, le Pape les chargea de plusieurs lettres: la première, du 14 novembre, où il le remercie de les avoir envoyés. Mais, ajoute-t-il, ils n'ont pu exécuter ce qu'ils auraient voulu, touchant les ennemis de l'Église romaine; car ils se sont cachés par la protection que leur donnent quelques marquis ou commandants des trontières, qui ne vous sont pas fidèles et que vos ambassadeurs vous feront connaître. Donc, nous vous conjurons de faire soigneusement rechercher ces sacriléges qui pillent l'Église, pour les envoyer en exil pleurer leurs péchés; car, s'ils demeurent impunis, ils en infecteront plusieurs autres et corrompront tout votre empire 3.

Dans une autre lettre, le Pape demande à l'empereur son secours contre les Sarrasins. Autant, dit-il, nous avions de joie de celui que vous nous aviez promis, autant avons-nous été affligé d'apprendre

1 886 de l' m'il est n celui gui e les villes. leurs habi aue Rome vages, ils de prêcher rien; cette rance de font pas ceux que v àla ville et par la fain servitude. pour comb fuge et not notre cœui notre peup mère, de c qui, en der frère, qui

Il y a un gaire était de saint Grégo siège d'Au il se plaint gence avec bert, duc d

Cependa

trice Richil

Charles con aouveau d'France l'an pereur, don y parle ains extrême par la campagn passent déji pillent la Se autels; ils o

<sup>1</sup> Ann. Bert. - 2 Epist. 1 et 2. - 3 Epist. 28.

<sup>1</sup> Epist. 30

Liv. LVIII. — Desto int que l'empereur e grande partie de quelques provinces aux Normands de que ceux de la Gadreux, que le Pape rdeaux, à celle de it rendue entière.

r armé de l'Église rir le Pape contre samment, comme re de l'empereur. nous envoyer du es Sarrasins on rions instamment nnent, et fussentos quartiers, mais ent très-prompleette lettre est du t adressée au roi e savoir la mort. s le Pape répond peut rien décider il exhorte Louis

algaire, que l'emplusieurs lettres; es avoir envoyés, aient voulu, touont cachés par la ommandants des plassadeurs vous re soigneusement r les envoyer en unis, ils en infecnpire 3.

reur son secours joie de celui que fligé d'apprendre

d'il est retourné sans rien faire. On répand le sang des Chrétiens ; clui qui évite le feu ou le glaive est emmené en captivité perpétuelle ; les villes, les bourgades, les villages périssent, étant abandonnés de leurs habitants; les évêques sont dispersés, et n'ont plus pour refuge que Rome, leurs maisons épiscopales sont les retraites des bêtes saurages, ils sont eux-mêmes vagabonds et réduits à mendier, au lieu de précher. L'année dernière, nous semâmes et nous ne recueillimes nen ; cette année, n'ayant rien semé, nous n'avons pas même l'espérance de recueillir. Pourquoi parler des païens? Les Chrétiens ne font pas mieux; je veux dire quelques-uns de nos voisins, de œux que vous appelez marquis. Ils pillent les biens de saint Pierre, à la ville et à la campagne; ils nous font mourir, non par le fer, mais par la faim; ils n'emmènent pas en captivité, mais ils réduisent en servitude. Leur oppression est cause que nous ne trouvons personne pour combattre nos ennemis; vous êtes seul, après Dieu, notre reige et notre consolation. C'est pourquoi nous vous supplions de tout notre cœur, avec les évêques, les prêtres, les nobles et les restes de notre peuple; tendez la main à cette ville accablée et à l'Église, votre mère, de qui vous tenez non-seulement la royaume, mais la foi, et qui, en dernier lieu, vous a élevé à l'empire, par préférence à votre fière, qui était un si grand prince. Le Pape écrivit aussi à l'impérarice Richilde, afin qu'elle pressât ce secours1.

Il y a une lettre à l'empereur, dont, sans doute, l'évêque Adalgaire était chargé en particulier. Le Pape lui donna le pallium, comme saint Grégoire l'avait donné à Syagrius, son prédécesseur dans le siège d'Autun, et témoigna avoir en lui une entière confiance. Mais il se plaint d'Ansegise, archevêque de Sens, comme étant d'intelligence avec les ennemis du Saint-Siège, particulièrement avec Lambert, duc de Spolète<sup>2</sup>.

Cependant le Pape ne cessait de presser le secours de l'empereur Charles contre les Sarrasins, et, pour cet effet, il lui envoya de aouveau deux évêques, Pierre de Fossembrune, qui avait été en France l'année précédente, et Pierre de Sinigaglia. La lettre à l'empereur, dont ils étaient chargés, est du 2me de février 877, et le Pape yparle ainsi : Ce qui reste du peuple dans Rome est accablé d'une extrême panvreté, et, au dehors, tout est ravagé et réduit en solitude. La campagne est entièrement ruinée par ces ennemis de Dieu; ils passent déjà à la dérobée le fleuve qui vient de Tibur à Rome, et pillent la Sabine et les lieux voisins. Ils ont détruit les églises et les autels; ils ont enmené captifs ou tué par divers genres de mort les

<sup>1</sup> Epist. 30 et 26. - 2 Ibid., 24.

prêtres et les religieuses, et fait périr tout le peuple d'alentour. Souvenez-vous donc des travaux et des combats que nous avens soutenus pour vous procurer l'empire, de peur que, si vous nous mettez au désespoir, nous ne prenions peut-être un autre conseil; car, outre les ravages des Sarrasins, nous sommes encore attaqués par les mauvais Chrétiens, qui achèvent de nous ruiner. Envoyez-nous avec vos troupes des personnes fidèles qui puissent réprimer ces désordres. Il y avait une lettre à l'impératrice Richilde, tendant à même fin; et le Pape écrivit ensuite aux évêques du royaume de Charles, afin de presser ce secours, comme une affaire capitale à la religion 1.

Et de fait, il s'agissait d'empêcher que la capitale de la chrétienté, la mère et la maîtresse des églises et des nations chrétiennes, ne devint elle-même une bourgade musulmane. Sans cette énergie et ces efforts constants des Papes, dont bien des historiens myopes ne voient ni le caractère ni la portée, l'Europe entière serait humainement devenue ce que sont devenues l'Afrique, l'Égypte et la Syrie. Ce sont les Papes tels que Jean VIII qui ont sauvé l'Europe et le monde, en sauvant d'abord Rome, qui en est l'âme, la tête et le cœur.

Ce Pape perle de même du traité que les Napolitains et quelques autres peuples d'Italie avaient fait avec les Sarrasins, par le moyen duquel ils allaient par mer faire des descentes jusqu'aux portes de Rome. Le Pape fit tous ses efforts pour les porter à rompre cette alliance, comme il paraît par plusieurs lettres du mois de mars et d'avril de cette année 877. Il envoya, pour cet effet, les deux premiers évêques, ses suffragrants, Valbert de Porto et Pierre d'Ostie, à la prière de Docibilis et de Jean, ministres de l'empereur de Constantinople. Il leur en écrivit, aussi bien qu'à Pulcar, préfet d'Amalfi, et à Sergius, duc de Naples, le principal auteur de ce traité, qui trompa plusieurs fois le Pape en promettant de le rompre, sans jamais venir à l'exécution. Nous avons vu comment ce même Sergius persécuta saint Athanase, évêque de Naples, son oncle. Après la mort du saint évêque, on ordonna à sa place son neveu Athanase, frère de Sergius. Ce dernier avait donc fait un traité avec les infidèles, non par nécessité, mais dans l'intérêt de sa nomination particulière. Le Pape lui en fit des reproches, ainsi qu'à son frère l'évêque Athanase, soutenant à celui-ci que, s'il ne pouvait corriger son peuple, il devait l'abandonner. Enfin le Pape alla lui-même près de Gaëte pour terminer cette affaire. Dans ces lettres, il dit que, par une telle alliance, les Chrétiens abandonnaient l'amour de leur Créateur pour s'unir avec les infidèles. C'est qu'en effet, dans l'état présent des choses,

886 de Pè mntracter ntérêt par Italie, la Les léga pereur Cha de Paques si fortemen l'empereur me de par évêques de avec grand qu'il y avai de saint Cy ces dernier pendant so Jura, il rene tait le con-

En mêm
lous les roy
et de l'Éta
à Antoine,
et à Ursus,
chevêque de l'
Pierre, patr
lui-même fa
fit évêque,
alla à Rome
874, dans ur
minique les
On ne sait
dans la mêm

annonça qu

en comptant
chevêque de
menf canons
enverra à Ro
sa foi et dem
tion. L'évêqu
communicati

<sup>1</sup> Epist. 31, 32, et 35.

<sup>1</sup> Epist. 36-8

Liv. LVIII. - De 870 d'alentour. Souous avons soutevous nous mettez conseil; car, outre qués par les mauez-nous avec vos r ces désordres. Il t à même fin; et Charles, afin de

religion 1. de la chrétienté, rétiennes, ne dette énergie et ces myopes ne voient numainement dea Syrie. Ce sont et le monde, en e cœur.

ains et quelques ns, par le moyen qu'aux portes de rompre cette alde mars et d'aes deux premiers re d'Ostie, à la ur de Constantifet d'Amalfi, et à aité, qui trompa ans jamais venir ergius persécuta rès la mort du hanase, frère de es infidèles, non particulière. Le veque Athanase, peuple, il devait Gaëte pour terne telle alliance, eur pour s'unir

sent des choses.

mntracter alliance avec les Mahométans, non par nécessité, mais par intérêt particulier ou par ambition, c'était trahir, avec la cause de Italie, la cause de la chrétienté entière 1.

Les légats que le Pape avait envoyés en France trouvèrent l'empereur Charles à Compiègne, où il avait passé le carême et la fête Paques, qui, cette année 877, fut le 7me d'avril. Ils appuyèrent i fortement par leurs discours les lettres pressantes du Pape, que l'empereur prit la résolution d'aller au secours de Rome. Mais, avant que de partir, il assembla à Compiègne, le 1er jour de mai, les réques de la province de Reims et de quelques autres, et fit dédier, nec grande solennité, en sa présence et en celle des légats, l'église d'il y avait fait bâtir pour y mettre les reliques de saint Corneille et esaint Cyprien, accompagnée d'un monastère qui a subsisté jusqu'à es derniers temps. Ensuite, ayant donné ordre à l'état du royaume mandant son absence, il marcha vers l'Italie; et, ayant passé le Mont-Jura, il rencontra à Orbe Adalgaire, évêque d'Autun, qui lui apporait le concile de Rome où son élection avait été confirmée, et lui mnonça que le Pape venait à sa rencontre jusqu'à Pavie 2.

En même temps, le Pape convoquait un concile à Ravenne de bus les royaumes d'Italie, pour remédier aux désordres de l'Église de l'État. Il en écrivit aux archevêques de Ravenne et de Milan, i Antoine, évêque de Brescia, à Pierre et Léon, évêque de Vénétie, et à Ursus, duc ou doge de Venise, pour y régler l'affaire de l'armevêque de Grade, qui durait depuis assez longtemps. On avait élu érêque de Torcelle Dominique, abbé du monastère d'Altino; mais Pierre, patriarche de Grade, refusa de l'ordonner, parce qu'il s'était hi-même fait eunuque. Le duc de Venise, qui voulait que Dominique atévêque, intimida tellement le patriarche par ses menaces, qu'il illa à Rome et pria le Pape de terminer l'affaire et de la décider. En 874, dans un précédent concile de Ravenne, on avait accordé à Dominique les revenus de l'église de Torcelle.

On ne sait point comment se termina l'affaire en celui qui se tint dans la même ville le 22 juillet 877. Il s'y trouva cinquante évêques, a comptant le pape Jean; Anspert, archevêque de Milan; Jean, arthevêque de Ravenne, et Pierre, patriarche de Grade. Ils firent dixneuf canons, dont voici les plus remarquables. Le métropolitain averra à Rome, dans les trois mois de sa consécration, pour exposer afoi et demander le pallium, et jusque-là il n'exercera aucune foncion. L'évêque élu sera consacré dans trois mois, sous peine d'exommunication ; après cinq mois, il ne pourra plus être consacré, ni

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Epist. 36-50. — <sup>3</sup> Ann. Bertin., 877.

pour la même église, ni pour une autre. Les clercs, les religieuses, les orphelins et les veuves sont sous la tutelle des évêques, et il est défendu, sous peine d'excommunication, de les traduire devant les tribunaux séculiers. On excommunie les ravisseurs, les pillards et ceux qui communiquent avec les excommuniés; et, afin qu'on les connaisse, les évêques en enverront les noms aux évêques voisins et à leurs diocésains, et les feront afficher à la porte de l'Église. Et comme plusieurs, craignant d'être ainsi dénoncés, évitaient de venir aux paroisses, on déclare excommuniés ceux qui s'en absenteront trois dimanches. Défense de demander en bénéfice, c'est-à-dire en fief ou autrement, les patrimoines de l'Église romaine, sous peine de nullité, de restitution des fruits et d'anathème contre ceux qui donneront ou recevront ces patrimoines ou leurs dépendances. Comme la justice humaine était souvent nulle ou sans vigueur, l'Église y suppléait par les pénalités de son ressort '.

L'empereur Charles, ayant appris que le Pape venait à Pavie, envoya pour lui préparer ce qui lui était nécessaire, un de ses secrétaires et un comte, avec deux autres personnes considérables. Il alla lui-même au-devant avec tant de diligence, qu'il rencontra le Pape à Verceil. Il le reçut avec grand honneur, et ils allèrent ensemble jusqu'à Pavie, où ils apprirent que le roi Carloman de Bavière venait fondre sur eux avec une puissante armée. Cette nouvelle les obliges de se retirer à Tortone, où le Pape couronna Richilde impératrice. et aussitôt elle prit la fuite vers la Maurienne, avec le trésor de l'empereur. Pour lui, il demeura quelque temps avec le Pape, attendant les seigneurs de son royaume ; mais, apprenant qu'ils ne viendraien point et que Carloman approchait, il suivit son épouse, et le Pape marcha vers Rome, n'emportant de tant de négociations et de peines, qu'un crucifix d'or, orné de pierreries, que l'empereur donnait saint Pierre. Chose singulière, pendant que l'empereur et le Pape s'enfuyaient de devant Carloman, Carloman lui-même s'enfuyait de devant l'empereur et le Pape, sur la fausse nouvelle qu'ils marchaient l'un et l'autre contre lui avec des forces très-considérables, Mais, comme il fuyait, l'empereur fut saisi de la fièvre; et, ayan pris une poudre empoisonnée que lui donna le Juif Sédécias, son médecin, en qui il avait une entière confiance, il mourut dans une cabane, au lieu nommé Brios, au pied du mont Cenis, le 6 octobre 877, ayant régné cente-sept ans depuis la mort de son père, e près de deux ans comme empereur, et vécu cinquante-quatre ans Quoique l'on eut embaumé son corps, l'odeur insupportable qu'i

Carloman et

mandait

incèse de

ortés à S

Ainsi fin

nire, avai

s lois et s

d qui enfli

montra

Des quat

ine laissa

nccéda au

Louis le Bè

nême anné

wons encor

nomesses i

signeurs d

omme au 1

touver et c

l'État. Hinc

m'il irait in

pendant il l

Votre Sei

de vous, par

œux de la

arune répe

krit, l'a été

nciennes, q

l'est élevée

ns voulaien

Nous lisons

onseillers, e

les royaume

d les mauv

eaucoup de

Jamais Hir

daire, mais

tes grands d

malade, conv

on royaume

i Labbe, t. 9, p. 300.

Liv. LVIII. — De 870
cs, les religieuses,
évêques, et il est
raduire devant les
urs, les pillards et
et, afin qu'on les
évêques voisins et
ete de l'Église. Et
évitaient de venir
il s'en absenteront
ee, c'est-à-dire en
maine, sous peine
e contre ceux qui
urs dépendances.

sans vigueur, l'É-

enait à Pavie, en-, un de ses secréasidérables. Il alla ncontra le Pape à ent ensemble jusde Bavière venait uvelle les obligea hilde impératrice, le trésor de l'eme Pape, attendant ils ne viendraient pouse, et le Pape tions et de peines, pereur donnait à pereur et le Pape ême s'enfuyait de velle qu'ils marès-considérables. fièvre; et, ayan if Sédécias, son mourut dans une Cenis, le 6 octo-

t de son père, el

ante-quatre ans

supportable qu'il

pandait obligea de l'enterrer d'abord au monastère de Nantua, au moèse de Lyon, d'où ses os furent, quelques années après, transprés à Saint-Denis en France <sup>1</sup>.

Ainsi finit Charles le Chauve, pour qui son père, Louis le Débonpire, avait bouleversé l'empire de Charlemagne, rendu incertains solois et ses partages, provoqué des divisions et des guerres civiles; qui enfin, devenu empereur et défenseur titulaire de l'Église, ne montra pas plus capable de défendre l'Église que l'empire.

Des quatre fils qu'il avait eus de sa première femme Ermentrude, îne laissa que Louis, âgé de près de trente-quatre ans, qui lui accéda au royaume de France, et qui est connu sous le nom de louis le Bègue. Il fut sacré à Compiègne le ême de décembre, la même année 877, par les mains de l'archevêque Hincmar. Nous rons encore les prières prononcées en cette cérémonie, avec les romesses réciproques que firent le roi d'une part, les évêques et les signeurs de l'autre. Ensuite le roi manda à l'archevêque Hincmar, comme au plus vieux et au plus habile de son royaume, de venir le rouver et de lui donner sez conseils pour le bien de l'Église et de l'État. Hincmar s'excusa sur son grand âge et ses infirmités, disant p'il irait inutilement avant l'assemblée générale des seigneurs; ce-pendant il lui envoyà son avis par écrit.

Votre Seigneurie m'a mandé, dit-il, de venir promptement auprès le vous, parce que vous vouliez traiter avec moi de vos intérêts, de œux de la sainte Église et du royaume : je vous donne satisfaction me une réponse humble et certaine. L'Apôtre dit : Tout ce qui a été étit, l'a été pour notre instruction. Nous lisons dans les histoires moiennes, que souvent, quand on a constitué des rois, la discorde été élevée parmi les principaux du royaume, parce que quelques-us voulaient s'en attribuer la constitution sans le conseil des autres. Hous lisons que les bons rois étant constitués ont employé de bons conseillers, et que par ces bons rois et ces bons conseillers les peuples des royaumes ont eu beaucoup de biens, et que par les mauvais rois et les mauvais conseillers les peuples des royaumes ont souffert baucoup de maux.

lamais Hincmar ne parle de succession à la royauté par droit hérédiaire, mais de constitution dans la royauté par le consentement des grands du royaume. α Ainsi, dit-il, Pepin votre trisaïeul, étant malade, convoqua au monastère de Saint-Denys les principaux de on royaume, et de leur conseil disposa comment après lui ses fils Carloman et Charles, qui étaient présents, gouverneraient pacifi-

Annat. Bert., Fuld., Met., 877.

quement son royaume. » Cette constitution anticipée des rois future s'exécuta sans trouble après la mort de Pepin et celle de Charlemagne; mais il n'en a pas été de même parmi les fils de Louis le Débonnaire, et depuis, à cause de la division parmi les princes. Hincmar conseille donc à Louis le Bègue de maintenir avec soin la concorde parmi les grands du royaume. « Vous savez, lui dit-il, que voirs père a d'abord disposé à Reims, avec les grands, de votre constitution après lui dans le gouvernement du royaume : autant que je ma souviens, tous y étaient présents, excepté le vénérable abbé Hugue et Bernard, comte d'Auvergne : et tous, selon la disposition de votre père, consentirent à votre constitution royale. Et lorsque dernière, ment à Kiersy il repouvela cette disposition, et vous donna parécri les noms de ceux avec le conseil et l'aide desquels vous deviez dis poser les affaires du royaume, tous étaient présents, excepté Boson et l'abbé Hugues et le comte Bernard d'Auvergne; et tous ceux qu étaient présents consentirent à votre constitution royale, mais il s'en sont allés avec votre père. Envoyez donc promptement au abbés Hugues et Gozlen, et aux comtes Boson, Conrad et les deur Bernard, et demandez-leur qu'ils désignent eux-mêmes un lieu convenable aux uns et aux autres, afin de vous y trouver tous ensemble pour délibérer en commun sur les intérêts généraux du royaume et mettre à exécution les articles que votre père a proposés dernière ment à Kiersy: en attendant, relisez-les avec soin. Et comme, sur soi lit de mort, votre père vous a fait des recommandations particulière touchant la volonté de Dieu et l'état de la sainte Église, votre honneu et celui des principaux du royaume, les besoins et les intérêts du peu ple, il est bon, nécessaire même, de faire venir à l'assemblée ceux qu ont été témoins de ces recommandations, afin que tous traitent et commun des besoins et des intérêts communs. Moi-même, quoique moindre d'entre eux, et avec cela débile et infirme, néanmoins pour le service de Dieu et le vôtre et pour leur obéir, je m'y ren drai volontiers avec l'aide du Seigneur, et, si je puis contribuer quelque chose d'utile, je le ferai de grand cœur, car il est nécessair que vous traitiez et que vous disposiez avec les fidèles de Dieu et le vôtres 1, p

Ce mémoire de Hincmar est remarquable. C'est un vieil évêqu qui parle affectueusement à un jeune roi, qui lui parle du roi so père mort depuis peu, qui lui parle des précautions que ce pèr a prises pour le faire constituer roi par le consentement des princes des comtes, des évêques et des abbés du royaume, qui lui parle de

1 Flodoard, 1

XII.

mécaution

er la roye

Canx-là de

ette époq

me d'une

wacclama

bsacre, de

me troisiè

ssurer la

comper pl

dynastie le

sans que

e depui

Sous ce ra

toutes les r

Hugues,

ssemblé d

couvrer le .

ordre de Lo

mivotre pè

m'oblige à v

e commett

ent aux pe

Neustrie, e

wertir d'élo

rétentions

les évêques

excommuni

l'excommun

nyaumes c

péril vous é

de régner, c

a loi de Die

bien des trav

de vous com

l'attends de

La mort d

neveu Carlo

m royaume

lettres où il l

<sup>1</sup> Hinemari Opera, cura Sirmondi. Paris, 1645, t. 2, p. 179.

Liv. LVIII. - De 8:0 pée des rois futur t celle de Charles fils de Louis le Dées princes. Hinemar ec soin la concorde ii dit-il, que votre de votre constitu-: autant que je me rable abbé Hugues lisposition de votre lorsque dernière ous donna par écrit s vous deviez dists, excepté Boson ; et tous ceux qu n royale, mais il promptement au Conrad et les deus êmes un lieu conver tous ensemble aux du royaume proposés dernière Et comme, sur soi tions particulière ise, votre honneu es intérêts du peu ssemblée ceux qu e tous traitent er même, quoique l rme, néanmoins béir, je m'y ren puis contribuer r il est nécessair

t un vieil évêqu parle du roi so ons que ce pèr ment des princes , qui lui parle de

179.

èles de Dieu et le

resutions qu'il doit prendre lui-même et promptement pour s'assume la royauté par la parfaite unanimité de ces grands électeurs. cenx-là donc se trompent grandement qui supposent que, quant à ette époque (il est question de l'élection du roi de France), il ne s'agit me d'une élection pour la forme, et qu'elle ne consistait que dans sacclamations populaires au sacre de Reims. Nous voyons ici, avant pacre, deux assemblées électorales pour constituer le roi futur, et me troisième assemblée jugée nécessaire, après le sacre, pour lui surer la puissance royale par une complète unanimité. C'est se comper plus grandement encore de supposer que dans la seconde mastie le fils succédait au père, sur le trône, par droit hériditaire, sans que l'élection y eut aucune part. Hincmer fait voir tout l'opnsé depuis le commencement de la dynastie jusqu'à son temps. sous ce rapport, qui pourtant est le capital, toutes ou à peu près, butes les modernes histoires de France sont à refaire.

Hugues, fils illégitime du roi Lothaire et de Valdrade, avait semblé des troupes et faisait de grands ravages, prétendant reœuvrer le royaume de son père, Hincmar écrivit à ce prince, par odre de Louis le Bègue, et lui dit en substance : J'ai eu l'amitié du mivotre père et de l'empereur votre aïeul, et celle que je vous porte n'oblige à vous représenter que les pillages et les autres crimes qui commettent sous votre aveu, retombent sur vous et vous expoent aux peines éternelles. On s'en est plaint à un concile tenu en Neustrie, et ce concile m'a ordonné de vous en écrire et de vous mertir d'éloigner de vous ces méchants, et de vous désister de vos rétentions sur ce royaume. Si vous n'y avez égard, j'assemblerai s évêques de ma province et des provinces voisines, et nous vous acommunierons, vous et vos complices, puis nous dénoncerons excommunication au Pape et à tous les évêques et les princes des nyaumes circonvoisins. Faites donc réflexion, mon fils, en quel éril vous êtes : ne croyez point ceux qui vous flattent de l'espérance régner, considérez de quoi a servi à vos oncles d'avoir méprisé loi de Dieu, pour conquérir des royaumes, et que votre père, après lien des travaux, a perdu et le royaume et la vie. Le roi m'a promis è vous combler d'honneurs et de biens, si vous n'y mettez obstacle. l'attends de vous une réponse certaine et sincère 1.

La mort de l'empereur Charles releva fort les espérances de son weu Carloman, roi de Bavière. Croyant dès lors parvenir aisément n royaume d'Italie et à la dignité impériale, il écrivit au Pape des kitres où il lui promettait de relever l'Église romaine plus qu'aucun

<sup>1</sup> Flodoard, l. 3, c. 19, 26.

de ses prédécesseurs. Le pape Jean VIII lui répondit : Vous en recevrez la récompense de celui qui promet d'honorer ceux qui l'hono. rent. Quand vous serez revenu de la conférence avec vos frères, nous vous enverrons les articles de ce que vous devez accorder à l'Église romaine, et ensuite une légation plus solennelle, pour vous amener à Rome avec la décence convenable, et traiter ensemble du bien de la république et du salut de tout le peuple chrétien. Alors, je vous prie de ne donner aucun accès auprès de vous à ceux qui nous sont infidèles et qui en veulent à notre vie, de quelque manière que vous puissiez les connaître. J'envoie, suivant la coutume, le pallium que vous avez demandé pour l'archevêque Théotmar, et je vous prie de le charger de nous faire tenir tous les ans, à Rome, les revenus des natrimoines de saint Pierre situés en Bavière. C'était l'archevêque de Juvave ou Saltzbourg, à qui le Pape écrit aussi en particulier. Ces deux lettres sont du mois de novembre 877. Le Pape résolut ensuite d'aller lui-même trouver Carloman 1.

Ainsi que nous avons vu, Sergius, duc de Naples, avait fait nonseulement la paix, mais une ligue avec les Sarrasins. Le pape Jean mit tout en œuvre pour lui faire rompre une alliance aussi scandaleuse et aussi préjudiciable à toute la chrétienté. Sergius donnait de belles promesses. Pour le gagner plus efficacement, le Pape alla lui-même à Naples, et ordonna évêque de cette ville Athanase, frère du duc. Sergius renchérit sur ses promesses, et n'en persista pas moins dans sa ligue avec les infidèles. Alors le Pape l'excommunia Sergius ne se rendit point à l'excommunication. Enfin son propre frère, l'évêque Athanase, le prit, lui fit crever les yeux, l'envoya à Rome, et se fit reconnaître à sa place duc de Naples. Le pape Jean approuva extrêmement ce procédé, comme on voit par les lettres qu'il en écrivit à l'évêque et aux Napolitains. Il loue l'évêque d'avoir aimé Dieu plus que son frère, et, suivant le précepte de l'Évangile, arraché son œil qui le scandalisait, et d'avoir fait cesser dans Naples la domination des séculiers, qui y commettaient beaucoup de crimes, pour y établir un homme de la maison du Seigneur, qui gouverne avec justice et sainteté. Il loue les Napolitains d'avoir puni Sergius et choisi leur évêque pour juge et pour gouverneur : ce qu'il attribue à l'inspiration divine. Enfin, il leur promet pour Paques quatorze cents marcs d'argent. Ces lettres sont de la même date que celles au roi Carloman et à l'évêque Théotmar.

Cependant la position de Jean VIII était des plus difficiles. Pour sauver Rome contre les Sarrasins, il ne voyait aucun prince sur qui

appuyer.

ourir. Sc

wit loin

wient divi

mez Duisa

d contrain

ver par

ovens por

en voit. Di

ours. L'un

ver la let

ers, et de

moins di

ne l'emper

félicite d'

ments aux.

rabes, ne d

Un an api

dlui ayant d

etres témo

léglise de Ca

orès toutes

de la division

persées en d

s croyions

mi souffrent

mux apôtre

léfend en to

ous a été di

utions et su

erser et disp

postolat des

quence, deux

science et l

our cet effet

evoir le roi

aire conduire

dae, et Eugè

Avec cette

pape Jean

<sup>1</sup> Epist. 63 at 64.

<sup>1</sup> Epist. 45 et

Liv. LVIII. - De 670 it : Yous en receceux qui l'honoec vos frères, nous ccorder à l'Église our vous amener mble du bien de n. Alors, je vous oux qui nous sont manière que vous e, le pallium que et je vous prie de e, les revenus des it l'archevêque de n particulier. Ces e résolut ensuite

es, avait fait nonna. Le pape Jean ce aussi scandaergius donnait de nt, le Pape alla Athanase, frère n'en persista pas e l'excommunia. Enfin son propre yeux, l'envoya à es. Le pape Jean oit par les lettres l'évêque d'avoir te de l'Évangile, sser dans Naples coup de crimes, ır, qui gouverne oir puni Sergius ce qu'il attribue Paques quatorze ate que celles au

difficiles. Pour n prince sur qui

appuyer. Charles le Chauve, peu capable de son vivant, venait de ourir. Son neveu Carloman mentrait de la bonne volenté, mais il nit loin et d'ailleurs d'une santé débile. Les seigneurs d'Italie sient divisée. es uns contre les autres; pas un n'était, à lui seul, puissant pour défendre l'Église. Dans cette extrémité, le Papo de contraint par la nécessité de traiter avec les infidèles et de leur ver par an vingt-einq mille marcs d'argent. Profitant de tous les ovens possibles, il songea à s'appuyer de l'empereur Basile, et m voit, par deux lettres du 17 ma avril 877, qu'il en espérait du sepurs. L'une est écrite à Ayon, évêque de Bénévent, qu'il prie d'enwer la lettre y jointe au premier des Grecs qui viendra en ces quarrs, et de le conjurer d'envoyer incessamment au secours de Rome moins dix bâtiments légers. L'autre lettre est adressée à Grégoire, ne l'empereur Basile avait envoyé en Italie avec une armée. Le Pape félicite d'être arrivé à Bénévent, et le prie d'envoyer ces dix bâtinents aux côtes voisines de Rome, pour les délivrer des corsaires mbes, ne doutant point que l'empereur ne le trouve bon 1.

Un an après, l'empereur Basile ayant déjà deux fois écrit au Pape dui ayant demandé des légats, le pape Jean lui répondit : Vos deux etres témoignent le désir que vous avez de rétablir la paix dans église de Constantinople, et nous sommes sensiblement affligés que, près toutes les peines que nous avons prises à cet effet, il y ait encore la division ; que plusieurs personnes consacrées à Diou soient disrsées en divers lieux et souffrent encore la persécution dont nous s croyions délivrées ; car nous portons les fardeaux de tous ceux pi souffrent, ou platôt celui qui les porte en nous, c'est le bienheuaux apôtre Pierre, lui qui vous aime et qui nous protége et nous éfend en tout , nous les héritiers de sa sollicitude. Mais comme il ous a été dit, ainsi qu'à Jérémie : Voici que je t'ai établi sur les utions et sur les royaumes, pour arracher et détruire, pour renesser et disperser, et pour planter, votre piété demande à notre postolat des hommes à cette fin. Nous vous envoyons, en consépence, deux légats, Paul et Eugène, évêques, nos cr. seillers, dont science et la fidélité nous sont connues, à qui nous avons donné, our cet effet, une instruction par écrit. Nous les avons aussi chargés evoir le roi de Bulgarie ; c'est pourquoi nous vons prions de les y ire conduire et de les ramener en sûreté. Paul était évêque d'Andae, et Eugène d'Ostie .

Avec cette lettre ; il y en avait une pour le patriarche Ignace, où pape Jean lui dit: Déjà deux fois vous avez été averti, par la

<sup>1</sup> Epist. 45 et 46. - 1 lbid., 80.

1 186 do l'è

les monur

ertain qu

ment nom

Mcédoine

oumis à la

m légat po

Saint Igna

m'on les l

rait respec

immédiate

mtant qu'

ur le schi

mes de son

aitions, ét

bur, qui é

troisième r

ae savons c

nit dû fair

La lettre

rahi la Bul

le Pape les

ne sortent

mmet de

eur en don

chel, roi de

ki témoign

dangée en

ks Bulgares

dé sans une

e patriarche

Grees s'appl

paganisme l

larianisme ;

Revenez dor

rous avez air

dont vous av

doctrine vou

rous vous é

Pierre, doni

pris par les a lont et très-s

lerreur, soit

Chaire apostolique, de vous contenter des droits du diocèse de Cons. tantinople, que vous avez récupérés par l'autorité et la faveur du premier Siège, et de ne pas outre-passer les limites fixées par les canons ni transporter les bornes posées par nos pères. Or, personne n'ignore que, depuis le pape saint Damase jusqu'à l'irruption des palens, le pays des Bulgares a été gouverné, sous le rapport ecclésiastique par les Pontifes romains. Bien des écrits en font foi, mais surtout les décrétales de plusieurs Papes, conservés dans les archives. Ce que la guerre a troublé, dit saint Léon, la paix doit le rétablir. Mais, vénérable frère, vous avez relu tout cela les yeux fermés, vous avez témérairement foulé aux pieds les décrets des saints Pères, et, oubliant les nombreux bienfaits que vous devez à la Chaire apostolique, vous vous êtes élevé contre elle, et, lui ravissant une de ses anciennes provinces; vous n'avez pas craint, contrairement aux lois divines, de mettre la faux dans la moisson d'autrui. C'est pourquoi après une première et une seconde monition, nous dévions vous sé parer de notre communion pour punir votre désobéissance. Mais, suivant la modération du Siége apostolique et usant de douceur plus tôt que de sévérité, nous vous faisons cette troisième monition canonique, par nos légats et par nos lettres, vous exhortant, vous conjurant et vous enjoignant d'envoyer sans délai en Bulgarie des hommes diligents, qui parcourent tout le pays et ramènent tous ceux qu'ils y trouveront ordonnés par vous ou par ceux de votre dépendance, en sorte que, dans un mois, il n'y reste ni évêques ni clerc de votre ordination ; car nous ne pouvons souffrir que des hommes que vous avez établis là, contre les règles, et qui, pour cela, ont été excommuniés par le Siége apostolique, infectent de l'erreur de leu prévarication cette nouvelle église que nous avons formée. Que, s vous ne les retirez dans ce temps et ne renoncez à toute juridiction sur la Bulgarie, vous demeurerez privé du corps et du sang de Notre Seigneur, jusqu'à ce que vous obéissiez, à commencer deux moi après la réception de cette lettre. Et si vous demeurez opiniâtre, vous serez privé de la dignité patriarcale, que vous avez reconvrée pa notre faveur 1.

Il en est qui accusent de faiblesse le pape Jean VIII: cette lette du moins n'en est pas une preuve. Fleury, au contraire, y trouve un rigueur hors de sa. on, surtout contre un si saint évêque. Nous pen sons, nous, que plus un evêque est saint, plus il doit observer la rè gle et rendre à chacun ce qui lui appartient, car plus il est saint plus un mauvais exemple de sa part peut faire de mal. Or, d'aprè

<sup>1</sup> Epist. 78.

e monuments de l'histoire que nous avons vus en leur temps, il est ertain que toute l'ancienne Illyrie, c'est - à - dire les pays actuellenent nommés Valachie, Bulgarie, Servie, Bosnie, Dalmatie, Albanie, Incédoine. Thessalie, Épire et le royaume actuel des Grecs, étaient oumis à la juridiction immédiate du Pontife romain, et que son vicaire u légat pour ces pays était ordinairement l'évêque de Thessalonique. Saint Ignace ne devait ni ne pouvait ignorer ces monuments, puisn'on les lui avait remis sous les yeux. Plus il était saint, plus il demit respecter le droit des autres et rendre ces pays à la juridiction immédiate du Siége de saint Pierre; il les aurait préservés par là, mtant qu'il était en lui, des malheurs qui leur sont arrivés plus tard nar le schisme et l'hérésie. Son peu d'obéissance aux ordres légitimes de son supérieur et de son bienfaiteur, surtout après deux monitions, était d'un mauyais exemple. Son supérieur et son bienfaiour, qui était le Pape, ne pouvait ni ne devait le souffrir. Comme la misième monition ne trouva plus le patriarche Ignace en vie, nous e savons ce qu'il aurait fait ; mais nous savons toujours ce qu'il aumit dù faire.

La lettre aux évêques grecs et aux autres clercs qui avaient ennhi la Bulgarie, contient les mêmes raisons et les mêmes plaintes. le Pape les déclare excommuniés et les menace de déposition s'ils e sortent du pays dans un mois ; au contraire, s'ils obéissent . il mmet de les rétablir dans l'évêché qu'ils ont eu en Grèce, ou de er en donner un vacant. Le Pape écrivit pour le même sujet à Midel, roi des Bulgares, une lettre pleine d'amitié et de tendresse. Il hitémoigne que la joie qu'il avait ressentie de sa conversion s'est dangée en tristesse et en alarmes ; il craint qu'en suivant les Grecs, k Bulgares ne suivent un jour leurs erreurs. Jamais les Grecs n'ont 🕷 sans une hérésie ou sans une autre ; hérésie enfantée tantôt par patriarche, tantôt par l'empereur de Constantinople; toujours les sees s'appliquent aux sophismes et à la ruse. En convertissant du pganisme la nation des Goths, il les ont infectés des blasphèmes de larianisme ; pareil malheur peut arriver à la nation des Bulgares. Revenez donc au bienheureux Pierre, prince des apôtres, lui que rous avez aimé, que vous avez choisi, que vous avez cherché, lui ont vous avez ressenti le patronage dans vos besoins, lui dont la octrine vous a salutairement abreuvé, lui à la protection duquel nus vous êtes recommandé et consacré avec tous vos sujets, saint Perre, dont vous savez que le Siége apostolique n'a jamais été reris par les autres siéges, au lieu qu'il a repris tous les autres, suront et très-souvent celui de Constantinople , soit en le délivrant de <sup>lerre</sup>ur, soit en condamnant les impénitents. Pour ce qui est du pré-

évêques ni cleres que des hommes pour cela, ont été le l'erreur de leur s' formée. Que, s' toute juridiction du sang de Notre nencer deux moi ez opiniâtre, vous ez recouvrée pa VIII: cette lettraire, y trouve un vêque. Nous pen sit observer la rè-

plus il est saint

mal. Or, d'aprè

Liv. LVIII. - De 870

u diocèse de Cons-

t la faveur du pre-

tées par les capons

personne n'ignore

ion des palens, le ort ecclésiastique.

i, mais surtout les

archives. Ce que rétablir. Mais, vé-

ermés, vous avez

ts Pères, et, ou-

a Chaire apostolivissant une de ses

cairement aux lois

i. C'est pourquoi, s devions vous sé

obéissance. Mais, t de douceur plus

ne monition cano-

tant, vous conju-

ulgarie des hom-

nènent tous ceux

de votre dépen-

sent que vous nous avez envoyé, nous l'avons reçu, et, rendant grâce à votre bonté, nous avons loué Dieu qui vous a inspiré de nous faire cette pieuse offrande, et nous avons la confiance que bientôt vons vous donnerez vous-même et parfait. Le Pape écrivit sur le même ton d'amitié et de tendresse au comte Pierre, qui avait été envoyé à Rome par le même roi au temps du pape saint Nicolas. Ces lettres sont du 16<sup>ma</sup> avril 878 et furent toutes données aux légats Paul et Eugène. Le Pape y en ajouta une à l'empereur Basile, portant créance pour ces mêmes légats, qui lui devaient expliquer de vive voix la persécution qu'il souffrait et ce qui venait d'arriver à Rome, afin d'attires son secours <sup>1</sup>.

Le Pape parlait sans doute de la violence exercée par Lambert. duc de Spolète. Ce seigneur avait été envoyé en Italie par l'empereur Charles, pour mener du secours à Rome contre les Sarrasins, et le Pape le regardait comme entièrement uni à lui. Mais dès le mois d'octobre 877, Lambert ayant demandé des seigneurs romains en otage de la part de l'empereur, et le Pape ayant expliqué la chose en pleine assemblée, la proposition fut rejetée avec indignation. Le Pape écrivit donc à Lambert : It n'est point à propos que vous venier à Rome jusqu'à ce que ce trouble soit apaisé. Et dans une autre lettre : La persécution que nous souffrons depuis deux ans de la part des païens et de plusieurs autres, nous oblige d'aller en France trouver le roi Carloman. On nommait France tout l'empire de Francs, tant en Germanie qu'en Gaule. C'est pourquoi, ajoute le Pape, je vous avertis de n'exercer cependant aucun acte d'hostilité dans tout le territoire de saint Pierre, sous peine d'être séparé de la communion du Saint-Siége. Et encore : Nous avons appris que vous voulez donner du secours à nos ennemis; c'étaient l'évêque Formos et Grégoire, maître de la milice, et que vous les voulez ramener Rome et rétablir dans leurs biens contre notre volonté, ce que ja mais ni empereur, ni roi, ni comte, n'a fait à nos prédécesseurs C'est pourquoi nous vous prions comme ami et par la confiance qui nous avons en vous, de ne point venir à présent à Rome, où nou ne pouvons vous recevoir avec l'honneur convenable. Les évêque Gauderic et Zacharie, que nous vous envoyons, vous en diront da vantage. Quant au marquis Adalbert, soyez assuré que, s'il vient nous, nous ne le recevrons point ; c'est notre ennemi déclaré. Enfin Lambert ayant écrit au Pape une lettre où, au lieu de dire Votr Sainteté, il disait Votre Noblesse, comme à un séculier, et trouvai mauvais qu'il envoyat des légations sans sa permission, le Pape lu

prince: m

grands cé

inébranlat

lais de Lat

cilice, faise

et, ce qui p

de tous le

complices,

des Francs

1886 de 1'd

of des

Nonobe

ki fermait
ane. Avar
qu'il voula
maux de l'
trouver av
de Ravenn
en instruis
Lambert.
Étant ar
les trois fils
archevêque
le Pape noi
envoyé à T
troupes. Il

me armé
comme ar
maitre de
Léonine,
tres, ni à
prier beat
évêques,
sion pour
dant un n
aueun offimose et c
menés et s
innocence
Lamber
en effet, i

<sup>1</sup> Epist. 79, 75, 76, 81,

<sup>1</sup> Epist. 72

et, rendant grâces spiré de nous faint que 'bientôt vous crivit sur le même avait été envoyé à licolas. Ces lettres ux légats Paul et le, portant créance le vive voix la percome, afin d'attire

[Liv: 1. VIII. - Do 810

cee par Lambert, lie par l'empereur es Sarrasins, et le Mais dès le mois neurs romains en pliqué la chose en c indignation. Le os que vous veniez it dans une autre is deux ans de la d'aller en France tout l'empire des urquoi, ajoute le an acte d'hostilité l'être séparé de la ns appris que vous l'évêque Formos voulez ramener olonté, ce que ja os prédécesseurs r la confiance que Rome, où nou ble. Les évêque ous en diront da é que, s'il vient mi déclaré. Enfin lieu de dire Votr culier, et trouvai ission. le Pape lu

assit des reproches et sui déclara qu'il renonçait à son amitié 1. Nonobstant tous ces avis, Lambert vint à Rome avec Adalbert et se armée qui ravagea les environs. Le pape le reçut à Saint-Pierre, comme ami; mais Lambert se saisit des portes de Rome et se rendit mattre de la ville. Il retint le Pape à Saint-Pierre, dans la cité léonine, sans permettre ni aux grands, ni aux évêques ou aux prêves, ni à ses domestiques de l'aller trouver, qu'après s'en être sait prier beauçoup. Il empêchait qu'on ne sui portât des vivres. Dés évêques, des prêtres et des moines, venant à Saint-Pierre en processon pour y offrir le sacrisce, furent chassés à coups de bâton. Pendant un mois, l'autel demeura nu et l'église sans suminaire, sans meun office, ni jour ni nuit. Les ennemis du Pape, c'est-à-dire Formose et coux qu'il avait condamnés avec lui par désaut, surent ramenés et rétablis à Rome; ce qui est un préjugé sâcheux contre leur innocence 2.

Lambert disait qu'il agissait ainsi par ordre du roi Carloman; et, en effet, il contraignit les grands de Rome à prêter serment à ce prince; mais on disait qu'il voulait se faire empereur lui-même. Lés gands cédèrent ainsi à la violence ou à la peur; le Pape seul fut inébranlable. Lambert s'étant retiré, Jean VIII fit transporter au palais de Latran le trésor de Saint-Pierre, dont il couvrit l'autel d'un cilice, faisant fermer toutes les portes de l'église, cesser l'office divin, et, ce qui parut de plus horrible, renvoyer les pèlerins qui y venaient de tous les pays du monde. Le pape excommunia Lambert et ses complices, et résolut d'aller trouver Carloman et les autres princes des Francs, pour se plaindre de cette violence; mais comme Lambert hi termait les chemins par terre, il s'embarqua sur la mer de Tosane. Avant que de partir, il écrivit à Anspert, archevêque de Milan, qu'il voulait tenir en France un concile universel, pour remédier aux maux de l'Église, ne pouvant le tenir en Italie; et lui ordonna de s'y touver avec tous ses suffragants. Il écrivit aussi à Jean, archevêque de Ravenne, lui donnant part de tout ce qui s'était passé, afin qu'il ° en instruisit ses suffragants et que personne n'entrât dans le parti de Lambert.

Étant arrivé à Gênes, il écrivit aux quatre rois, Louis le Bègue et les trois fils de Louis de Germanie, et chargea de ses lettres Anspert, archevêque de Milan, qui s'était rendu près de lui. Dans la première, le Pape nomme Lambert membre de l'antechrist, et l'accuse d'avoir envoyé à Tarente, pour traiter avec les Sarrasins et en recevoir des troupes. Il prie Louis le Bègue d'envoyer les trois autres lettres aux

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Epist. 72 et 73. Chron. Cass., c. 40. - <sup>2</sup> Ibid., 84, 90. Annal. Fuld., 878.

asse de l'è

minces e

sisément.

Le Pap

Saint-Pier

mes coévé

out faites

couper

dons du te

alors nous

Les évê

sion. Le P

Adalbert a

princes et

membres

apostoliqu

Dieu, et de

des apôtre

avec moi-

d'Italie, ne

punition to

sentence à

ceux qui y

tenez-les

mathème.

Les évêc

écrit à cett

vante : Tre

catholique,

et des prov

patissons a

ont faits à

nous confo

contre leur

vous avez

de l'Église.

aurez reçu

lisons dans

qu'il n'y a

chacun troi

lement dan engage à vo

autorité, et

rois ses cousins, et lui déclare qu'il le fait son conseiller intime, comme était l'empereur, son père, lui donnant pouvoir d'assembler des conciles. Ces paroles sont remarquables. Enfin il le renvoie à un écrit ou manifeste adressé à tous les Chrétiens, dans lequel il avait expliqué au long toutes ses plaintes 1.

Le Pape atteignit Arles le jour de la Pentecôte, 14 me de mai 878, et il y sut reçu avec beaucoup d'amitié par le prince Boson et Hermengarde, son épouse, fille de l'empereur Louis. Le Pape en témoigna sa reconnaissance à l'impératrice Angelberge, mère de cette princesse, ajoutant qu'il désirait élever son gendre Boson à de plus grands honneurs, c'est-à-dire le couronner roi, comme il arriva l'année suivante. A la prière de ce prince, auquel il ne pouvait rien refuser, il accorda à Rostaing, archevêque d'Arles, non-seulement le pallium, mais la qualité de vicaire apostolique dans les Gaules; en sorte que les évêques ne pourraient s'éloigner sans sa permission; qu'il assemblerait les conciles et déciderait, avec douze évêques au moins, les questions de foi ou autres questions importantes, et renverrait au Pape les plus difficiles; qu'il empêcherait les métropolitains de faire des ordinations, avant que d'avoir reçu de Rome le pallium?

Le comte Boson conduisit le Pape jusqu'à Lyon. De là, Jean VIII envoya prier le roi Louis le Bègue, qui était à Tours, de venir le trouver au lieu qui lui serait le plus commode. Le roi, qui relevait d'une maladie dangereuse, dépêcha au Pape des évêques pour le prier d'aller jusqu'à Troyes, où devait se tenir le concile, et le fit défrayer par les évêques de son royaume. Le Pape étant à Châlonssur-Saône, on lui déroba, la nuit, des chevaux ; et, dans le monastère de Flavigny, les gens d'un prêtre qui le servait, dérobèrent une écuelle d'argent. Il publia une excommunication contre les auteurs de ces sacriléges et leurs complices. Pendant le chemin, il écrività douze archevêques pour qu'ils amenassent leurs suffragants au concile, savoir : Rostaing d'Arles, Ostram de Vienne, Aurélien de Lyon, Robert d'Aix, Teutram de Tarentaise, Sigibod de Narbonne, Aribert d'Embrun, Hincmar de Reims, Ansegise de Sens, Frotaire de Bourges, Jean de Rouen et Actard de Tours. Il écrivit en particulier à Hincmar, comme étant bien informé de son mérite et désirant ardemment de le voir. Il appela aussi au concile trois archevêques d'Allemagne avec leurs suffragants, savoir : Luitbert de Mayence, Guillebert de Cologne et Bertulfe de Trèves, les priant d'exhorter le roi Louis de Germanie et les rois, ses frères, à s'y trouver. C'était sans doute ce qui avait fait choisir la ville de Troyes, afin que les

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Epist. 87, 88, 89. - <sup>2</sup> Ibid., 93, 94, 95.

Conseiller intime, conseiller intime, cuvoir d'assembler n il le renvoie à un lans lequel il avait

14me de mai 878. prince Boson et ouis, Le Pape en rge, mère de cette Boson à de plus comme il arriva il ne pouvait rien non-seulement le ins les Gaules; en as sa permission: douze évêques au portantes, et renles métropolitains tome le pallium 2, De là, Jean VIII ours, de venir le roi, qui relevait évêques pour le concile, et le fit étant à Châlonslans le monastère dérobèrent une ontre les auteurs emin, il écrività ffragants au conurélien de Lyon. arbonne, Aribert ns, Frotaire de vit en particulier érite et désirant rois archevêgues ert de Mayence, ant d'exhorter le trouver. C'était

es, afin que les

princes et les prélats d'au delà du Rhin pussent y venir plus isément.

Le Pape fit l'ouverture du concile, le 11 d'août, dans l'église de Saint-Pierre de Troyes, et dit aux prélats : Seigneurs, mes frères et mes coévêques, vous savez quelles persécutions des hommes pervers out faites à l'Église. Je vous prie de vous joindre à moi et de m'aider à couper la racine du mal. Les évêques répondirent : Nous demandons du temps jusqu'à l'arrivée de nos frères, les autres évêques, et alors nous répondrons ce que la grâce divine nous inspirera.

Les évêques qu'on attendait étant arrivés, on tint la seconde session. Le Pape y fit lire l'écrit suivant, sur les maux que Lambert et Adalbert avaient faits à l'Église romaine. Rois et peuples de la terre, princes et juges, et vous nos confrères et coévêques, et tous les autres membres du clergé, compatissez à ma douleur et à celle de la Chaire apostolique, qui est la tête et la maîtresse de toutes les églises de Dieu, et déplorez avec moi les injures faites à saint Pierre, le prince des apôtres, le portier du ciel, ainsi qu'à la vinle de Rome. Jugez avec moi les auteurs de ces maux. De concert avec les évêques d'Italie, nous avons excommunié Lambert et Adalbert pour leur punition temporelle et leur saiut éternel, et nous en avons affiché la sentence à la porte de l'église de Saint-Pierre, afin qu'elle soit lue de œux qui y entrent ou qui en sortent. Et vous, nos très-chers frères, lenez-les pour excommuniés, frappez-les avec nous du même mathème.

Les évêques demandèrent encore du temps pour répondre par écrit à cette complainte du Pape, et ils le firent de la manière suirante: Très-saint et révérendissime seigneur Jean, pape de l'Eglise catholique, c'est-à-dire de l'Église romaine, nous, évêques des Gaules et des provinces belgiques, vos serviteurs et vos disciples, nous compatissons aux maux que des hommes pervers, ministres du diable, ont faits à notre sainte mère, la maîtresse de toutes les églises. Nous sous conformons au jugement que vous avez porté contre eux et contre leurs complices... Nous tenons pour excommuniés ceux que vous avez excommuniés; nous rejetons ceux que vous avez chassés de l'Église... Nous recevons ceux que vous et le Siége apostolique aurez reçus après une satisfaction convenable. Mais comme nous lisons dans l'histoire, touchant la plaie dont Dieu frappa l'Egypte, qu'il n'y avait pas de maison où il n'y eût quelque mort, et que chacun trouvait chez soi un sujet de deuil, nous trouvons pareillement dans toutes nos églises des sujets de larmes. C'est ce qui nous engage à vous supplier humblement de nous soutenir aussi de votre autorité, et de publier un décret qui serve de règle pour agir uniformément contre ceux qui envahissent nos églises, afin qu'étant appuyés de la sentence du Siége apostolique, nous agissions avec plus de force et de promptitude contre les usurpateurs des biens ecclésiastiques.

Dans la même session, Rostaing d'Arles présenta au concile un mémoire contre les évêques et les prêtres qui passent d'une église à une autre. Jean, évêque de Porto, pria les évêques de dire ce qu'ils pensaient de cet abus. Hincmar de Reims demanda du temps pour recueillir sur ce sujet les autorités des canons. Théodoric de Besançon présenta un autre mémoire contre une religieuse qui s'était mariée,

Dans la troisième session, les évêques présentèrent au Pape un écrit qu'ils avaient dressé de concert, apparemment celui que nous avons rapporté ci-dessus, et le Pape donna au concile un autre écrit sur l'autorité des évêques et sur la concorde qui doit les unir pour conserver cette autorité. On présenta ensuite au Pape et au concile deux requêtes: la première contre Hincmar de Reims, et la seconde contre Latfred d'Avignon. Valafrid d'Usèz se plaignait, dans la dernière, de ce que l'évêque d'Avignon avait usurpé une terre dépendante de son diocése; et comme Ratfred était absent, le Pape donna commission à Rostaing d'Arles et à Sige bode de Narbonne de terminer ce différend <sup>1</sup>.

La requête contre Hincmar de Reims fut présentée par son neveu Hincmar de Laon, que son oncle avait déposé, et à qui Charles le Chauve avait fait crever les yeux. Après avoir couronné empereur ce prince, et sur ses instances, le pape Jean VIII avait approuvé la déposition d'Hincmar de Laon, et ordonné d'en mettre un autre à sa place, ne pouvant croire, disait-il, que la relation que le nouvel empereur lui avait faite de cette affaire ne fût point exacte <sup>2</sup>. Ce n'était au fond qu'une approbation conditionnelle. Hincmar de Laon était sorti de sa prison à la mort de l'empereur Charles, il se fit conduire au concile et il y présenta au Pape la requête suivante :

Seigneur, père suprême des pères, recteur des pontifes, Jean de nom et de mérite, daignez écouter les demandes que j'ose faire, et, par compassion pour mes calamités, exaucez me prière. Je sus appelé par l'archevêque de Reims au concile de Douzi, pour la première semaine d'août, et averti de me tenir prêt à répondre sur certains articles. Comme je me hâtais de m'y rendre, mes ennemis me séparèrent en chemin de mes ouailles, me dépouillèrent de mes biens et me conduisirent au concile. J'y trouvai le roi Charles, qui tenait en main un écrit par lequel il m'accusait de parjure, parce

nue j'avai l'avoir ace répondre ecrit sur I nais en m recut, et i propos de répond n'obligeaic nrisonnier veque m'é séquence, j'appelai de la vex Jules et d et je me p igard; je que je vens Mais tout moi une se missaient, main l'écrit se résoudre trecoupés de recourir cette lectur tolique. Ap ans sain et Après deux jusqu'à pré me présent Paternité se selon les ca votre tribui ie respect

sai de l'

Telle est d'une mani dans le con était présen

grandeur de

i Labbe, t. 9, p. 306-311. - 2 Epist. 314.

<sup>1</sup> Labbe, t.

Liv. LVIII. — Designes ses, afin qu'étant sus agissions avec pateurs des biens

nta au concile un ent d'une église à de dire ce qu'ils la du temps pour doric de Besançon rui s'était mariée èrent au Pape un nt celui que nous cile un autre écrif doit les unir pour ape et au concile ms, et la seconde ait, dans la der une terre dépenit, le Pape donna Narbonne de ter-

ée par son neveu à qui Charles le sonné empereur ca approuvé la dére un autre à sa le le nouvel emacte <sup>2</sup>. Ce n'était ar de Laon était il se fit conduire te :

ontifes, Jean de de j'ose faire, et, rière. Je fus apizi, pour la preà répondre sur e, mes ennemis uillèrent de mes eoi Charles, qui parjure, parce

ane j'avais envoyé à Rome sans sa permission, et me reprochait de ravoir accusé auprès du Saint-Siège. Mon archeveque m'ordonna de épondre sur ces accusations. Je dis que j'étais prêt à le faire par ierit sur les chefs sur lesquels il m'avait averti de me justifier. Je tenais en main la réponse ; mais il s'opposa à ce que le concile la ment, et il m'ordonna de la lui donner à lui-même. Je ne jugeai pas i propos de la lui remettre, parce qu'il m'était suspect. Il me pressa de répondre aux accusations du roi; je me récriai que les canons n'obligeaient pas à répondre un homme dépouillé de ses biens et misonnier de ses ennemis. J'ajoutai que, non-seulement mon archereque m'était suspect, mais qu'il était mon ennemi déclaré. En conséquence, pour l'amour de Dieu et l'honneur de saint l'erre, l'appelai au Siège apostolique, tant de l'accusation du roi que de la vexation de l'archevêque. Je lus des autorités du pape lules et du pape Félix, touchant les appellations des évêques, et je me prosternaj à terre pour demander qu'on les observât à mon ézard; je ne pus rien obtenir. J'avais même des lettres du Pape, meje venais de recevoir, où il m'ordonnait de venir incessamment. Mais tout cela ne me scrvit de rien, et l'archevêque prononça contre moi une sentence de déposition. Les autres évêques pleuraient et gémissaient, ear je ne m'étais attiré l'aversion d'aucun. Ils tenaient en main l'écrit que leur avait donné ledit archevêque ; mais ils ne pouvaient se résoudre à le lire. Ils en balbutiaient seulement quelques mots enrecoupés de sanglots, espérant toujours qu'on m'accorderait enfin de recourir au Saint-Siége. C'est dans cette vue qu'ils terminèrent ætte lecture par cette clause : Sauf en tout le jugement du Siége aposwique. Après ma déposition, je fus envoyé en exil, où je fus deux ans sain et sauf, quoique chargé de chaînes pendant quelque temps. Après deux ans, on me creva les yeux, et on m'a retenu prisonnier jusqu'à présent. Le premier usage que j'ai fait de maliberté a été de me présenter devant Votre très-pieuse Sérénité. Je supplie donc Votre Paternité souveraine de me faire juger selon la justice, moi qui ai dû, selon les canons et les décrets des Pontifes romains, être réservé à votre tribunal. Je demande cette grâce pour l'amour de Dieu et par le respect qui est dû à saint Pierre. L'excès de mes misères et la grandeur de votre clémence me font espérer de l'obtenir 1.

Telle est la plainte que l'infortuné Hincmar de Laon présenta, d'une manière claire et nette, et en peu de mots, au pape Jean VIII, dans le concile de Troyes, contre son oncle Hincmar de Reims, qui était présent. On donna du temps à l'oncle pour répondre ; mais on

<sup>1</sup> Labbe, t. 9, p. 315.

ne voit pas qu'il l'ait fait d'une manière précise, ni pendant le concie ni après : ce qui autorise à conclure que la plainte si solennelle de son neveu était sans réplique. Au reste, cette affaire des deux Hinomar prouve à elle seule la nécessité de déférer au Saint-Siège les causes des évêques, pour les soustraire aux animosités personnelles ou politiques d'un métropolitain ou d'un roi ; car, dans cette affaire, nous voyons un roi et un archevêque violer toutes les lois de la procédure et de la justice à l'égard d'un évêque, le punir non-seulement de la déposition, mais d'un supplice corporel, et cela pour quelques défauts de caractère, quelques étourderies politiques, qui encore ne sont pas juridiquement prouvés. Et il faut la présence du Pape pour que le malheureux prélat ait la liberté de se plaindre et de se défendre.

Dans la quatrième session, on lut la sentence dressée par le Pape, à la requête des évêques, contre les usurpateurs des biens de l'Église. Il y décerne que, si avant le 1er de novembre suivant ils ne restituent, ils seront séparés de la communion du corps et du sang de Jésus-Christ; que ceux qui mépriseront l'excommunication seront frappés d'anathème et privés de la sépulture ecclésiastique, s'ils meurent dans leur péché. Le Pape accorde en particulier un privilége pour autoriser Ecfrède de Poitiers à faire restituer les biens de son église,

qui avaient été usurpés.

Le concile proposa de dresser des canons sur les autres abus. Le Pape y consentit et ordonna qu'on les présentât le lendemain. Après quoi il défendit qu'on eût aucune communication avec les excommuniés. On lut ensuite les promesses et les serments que Pepin et Charlemagne avaient faits à Saint-Pierre, et les canons qui avaient été dressés par le pape Jean. Le concile les approuva et les reçut. ls sont au nombre de sept. Les évêques seront traités avec toute sorte de respect par les puissances séculières, et personne ne sera assez hardi pour s'asseoir devant eux s'ils ne l'ordonnent. Les laïques ne toucheront point aux biens ecclésiastiques sans leur consentement. On ne demanders ni au Pape ni aux autres évêques les monastères, les patrimoines, les maisons, les terres appartenant aux églises, sinon ceux à qui les canons le permettent. C'est la confirmation des canons faits à Ravenne, l'année précédente, sur ce sujet. Les évêques ne mépriseront point les vexations que souffrent leurs confrères; mais ils combattront ensemble pour la défense de l'Église, armés de l'autorité pastorale. Les laïques ou les clercs excommuniés par leurs évêques ne seront point reçus par d'autres, afin qu'ils soient réduits à faire pénitence. Personne ne recevra le vassal d'un autre, que dans les cas portés par les lois séculières. On n'accusera point les évêques en secret, mais publiquement, suivant les canons. Tous ces canons

eront obse s laiques, Après ce amnation mitre de la #absolution s princes inteurs ou és de pare rticles sur Dans la c ontre Isaac e son dioce es suffraga par lui. On muveaux m s évêques dus grande. ment à leurs Ce décret deaux à Bou du comte Be Bourges. L Irotaire tard t d'apporter iser sa trans Sardique, le ent de siége lévêques, co oncile fit ur our en épou nec la prem mindre siég essamment : Frotaire vi me seconde mulu livrer l rétendait s'e urivé. C'est

ricomte Giran

wivant les lo

par le concile

pendant le concile mont observés, sous peine de déposition pour les clercs, et, pour te si solennelle de a laïques, de privation de toute dignité. re des deux Hine Après ces canons, on lut dans le concile, au nom du Pape, la conu Saint-Siége les sités personnelles

amnation réitérée contre Formose, évêque de Porto, et Grégoire, mitre de la milice de Rome. Elle portait anathème, sans espérance absolution, parce qu'ils ne cessaient point d'importuner les rois et s princes, et de prendre part aux pillages des églises. Tous leurs ateurs ou adhérents, évêques, laïques, grands ou petits, sont frapde pareil anathème. A la fin de la séance on lut aussi quelques rticles sur les accusations contre les Juifs.

Dans la cinquième session, Ottulfe de Troyes présenta une requête ontre Isaac de Langres au sujet d'une paroisse qu'il prétendait être eson diocèse. Théodoric de Besançon en présenta une autre contre s suffragants, qui avaient refusé de se trouver aux conciles indiqués arlui. On lut aussi les canons contre ceux qui contractaient de ouveaux mariages du vivant de leurs premières femmes, et contre s évêques qui, par ambition, passaient d'une moindre église à une dus grande. Le Pape ordonna qu'ils eussent à retourner incessam-

ment à leurs premiers siéges, sous peine d'être déposés. Ce décret regardait particulièrement Frotaire, transféré de Borkaux à Bourges. Frotaire se plaignait, de son côté, de la violence a comte Bernard, qui lui fermait le chemin et l'empêchait d'entrer iBourges. Le Pape les avait mandés tous deux au concile, et comme intaire tardait trop, le Pape lui enjoignit une troisième fois de venir t d'apporter les lettres des Papes, par lesquelles il prétendait autosersa translation. On lut donc, a ce sujet, les canons du concile de strdique, le décret du pape Léon, touchant les évêques qui chanent de siége, et les canons d'Afrique qui défendent la translation la comme les rebaptisations et les réordinations. Enfin le meile fit un décret qui défend aux laïques de quitter leurs femmes our en épouser d'autres, elles vivantes, leur ordonnant de retourner ree la première ; et, de même, défend aux évêques de quitter un mindre siége pour un plus grand, et leur ordonne de retourner inessamment au premier.

Frotaire vint au concile et justifia si bien sa conduite, qu'il obtint me seconde citation contre le comte Bernard, qui l'accusait d'avoir pula livrer la ville de Bourges aux ennemis du roi Louis. Frotaire rétendait s'en justifier devant le concile et devant le roi, qui y était mivé. C'est pourquoi le comte Bernard y fut encore cité avec son nomte Girard et trois autres, pour être jugé suivant les canons et wivant les lois ; et, comme il ne comparut point, il fut excommunié

pr le concile, comme il l'avait déjà été par Frotaire.

n privilége pour ns de son église. autres abus. Le endemain. Après avec les excomts que Pepin et nons qui avaient et les recut. Ils avec toute sorte ne ne sera assez Les laïques ne consentement.

Liv. LVIII. - De 87d

dans cette affaire

les lois de la pro-

ir non-seulement

ela pour quelques

es, qui encore ne

ace du Pape pour

et de se défendre.

ssée par le Pape.

biens de l'Église.

ils ne restituent.

a sang de Jésus-

on seront frappés

e, s'ils meurent

nant aux églises, onfirmation des sujet. Les évêleurs confrères ; glise, armés de uniés par leurs

les les monas-

s soient réduits utre, que dans int les évêques ous ces canons

Sigebode de Narbonne, avec ses suffragrants, présenta au Pape, dans le concile de Troyes, lé code des lois gothiques en usage dans sa province, et lui fit remarquer qu'on n'y décernait aucune peine contre les sacriléges; ce qui était la cause que ce crime demeurait impuni, parce que, par ces mêmes lois, il était défendu aux juges de prendre connaissance des causes dont il n'y était pas parlé. Le Pape étant prié de remédier à cet abus, fit une décrétale adressée aux évêques, aux comtes, aux vicomtes, aux centeniers et autres juges de la Gothie et de l'Espagne, par laquelle, pour suppléer à ce qui manque aux lois des Goths, il ordonne que ceux qui seraient atteints et convaincus de sacrilége payeraient, suivant la constitution de Charlemagne, une amende de trente livres d'argent, ou six cents sous, sous peine d'excommunication. Il ordonne, de plus, que ce décret soit ajouté à la fin du code des lois gothiques 4.

Le roi Louis le Bègue n'était arrivé à Troyes que le premier septembre. Le sept du même mois, il fut couronné solenellement par le Pape, auquel il donna ensuite un repas magnifique avec de riches présents. Quelques jours après, il l'envoya prier de couronner aussi la reine Adélaïde, son épouse; mais il ne put l'obtenir, apparemment parce que le Pape n'approuvait pas leur mariage. Car ce roi avait d'abord épousé Ansgarde, fille noble, dont il avait deux fils, Louis et Carloman; mais parce qu'il l'avait prise sans le consentement du roi son père, celui-ci l'obligea de la quitter et d'épouser Adélaïde, qui est celle que le Pape refusă de couronner. Or, Ansgarde vivait encore. On voit, par ce fait et d'autres, que le pape Jean VIII ne mérite aucunement le reproche de faiblesse que quelques historiens ont jugé à propos de lui faire.

D'après les annales de saint Bertin, les évêques Frotaire de Bourges et Adalgaire d'Autun apportèrent dans le concile, au pape Jean, des lettres de l'empereur Charles, par lesquelles il avait donné le royaume à son fils Louis peu avant sa mort, avec l'épée de saint Pierre pour marque de l'investiture. Ces annales ne disent pas de quel royaume il était question; Fleury l'entend du royaume d'Italie et de la dignité impériale, puisque le Pape, dit-il, venait de couronner Louis comme roi de France; mais ces annales ne disent point si ces lettres furen présentées au Pape avant ou après le couronnement. Elles ajoutents Les deux évêques demandèrent, de la part du roi, que le Pape confirmât par ces lettres la donation de l'empereur son père; mais le Pape montra, de son côté, une donation de l'abbaye de Saint-Denis qu'il prétendait avoir été faite par le même empereur Charles au pro-

Ant. Bert.

a de l'Ég

ouis. s'il

tte dona

mi pour

B-Prés,

ape et l'au

ette anecde

mugle pré

asé encore

Enfin, le

après s'é

able au c

othaire, qu

rait prêté s

uon, et d'I

donna qu

Aveugle po

bsistance

. Hédénuli

disant qu

nis il ne pi

réques mê

arder son si

ur, qui éta

inces, profit

revêtirent

ril l'eût or

i firent don

alheureux

ens auteurs

tune réhab

manaique de

Le Pape, e

at que vous

chef de tou

eu et par le

saint Pierr

ts d'y donn

mse. Il dit a tlai défendre

<sup>1</sup> Labbe, t. 0, p. 313. Y was the at Coast I amorne aligned to

résenta au Pape, es en usage dans lait aucune peine crime demeurait ndu aux juges de la parlé. Le Pape ale adressée aux et autres juges de la ppléer à ce qui i seraient atteints stitution de Charsix cents sous, es, que ce décret

e le premier sepenellement par le vec de riches précuronner aussi la ir, apparemment Car ce roi avait deux fils, Louis consentement du pouser Adélaïde, Ansgarde vivait Jean VIII ne méues historiens ont

otaire de Bourges u pape Jean, des lonné le royaume saint Pierre pour de quel royaume lie et de la dignité ner Louis comme ces lettres furent t. Elles ajoutent: que le Pape conpère; mais le le de Saint-Denis cr Charles au prode l'Église romaine, et en demanda la confirmation par le roi luis, s'il voulait avoir de sa part celle du royaume. On crut que ste donation de l'abbaye de Saint-Denis était faite de concert avec proi pour l'ôter à Gozlin, son chancelier et abbé de Saint-Germain-luie et l'autre donation demeurèrent sans effet. Quoi qu'il en soit de ste anecdote, elle prouve du moins que le Pape n'avait point une set encore.

Enfin, le 10me de septembre, le roi alla rendre visite au Pape; après s'être entretenus familièrement tous deux, ils allèrent enable au concile. On y excommunia Hugues, fils de Valdrade et de chaire, qui continuait ses ravages, nonobstant le serment qu'il nit prêté au roi Louis. On remit sur le tapis l'affaire d'Hincmar de on, et d'Hédénulfe qui avait été ordonné à sa place. Le pape Jean donna qu'Hédénulfe garderait le siége de Laon ; mais qu'Hinemar weugle pourrait, s'il voulait, chanter la messe, et aurait pour sa assistance une partie des revenus de l'évêché, à quoi le roi consen-Hédénulfe demandait au Pape la permission de quitter ce siége, disant qu'il était infirme et qu'il voulait entrer dans un monastère ; uis il ne put l'obtenir. Au contraire, du consentement du roi et des eques mêmes qui favorisaient Hincmar, le Pape lui ordonna de nder son siége et de faire les fonctions d'évêque. Ces amis d'Hincer, qui étaient les évêques et les métropolitains des autres promes, profitant de la permission que le Pape venait de lui donner, revêtirent des habits pontificaux, l'amenèrent devant le Pape, sans il l'eût ordonné, et de là, le menèrent à l'église en chantant, et ifirent donner la bénédiction au peuple. Ce n'était pas pour le alheureux Hincmar une restitution proprement dite, quoique d'anas auteurs lui aient donné ce nom, mais c'était une justification une réhabilitation assez soiennelle pour condamner la conduite mnaique de son oncle à son égard.

Le Pape, en finissant le concile, dit aux évêques : Mes frères, il inque vous travaillez avec moi pour la défense de l'Église romaine, the de toutes les autres églises, jusqu'à ce qu'avec le secours de le le armes de vos soldats, nous soyons rétablis sur le Siège saint Pierre. Je vous prie de me promettre que vous ne différerez s d'y donner vos soins et de rendre là-dessus une prompte rémase. Il dit au même roi : Je vous prie, mon cher fils, de venir sans lai défendre et délivrer la sainte Église romaine, comme vos pré-

décesseurs l'ont fait et vous ont recommandé de le faire; car vous êtes le ministre de Dien contre les méchants, et ne portez pas vainement le glaive. Autrement, craignez d'attirer sur vous et sur votre royaume la peine que se sont attirés quelques anciens rois qui épargnèrent les ennemis de Dieu. Si vous n'étes pas de cet avis, je vous conjure, au nom de Dieu et de saint Pierre, de me répondre ici présentement sans différer 1.

On ne marque pas quelle fut la réponse du roi ni des évêques. Toutefois Boson, duc de Provence, et Agilmare, évêque de Clermont, reconduisirent le Pape jusques en étaile, par ordre de Louis le Bègne. Si ce prince eut quelque envie de donner au Pape les secours qu'il était venu demander, il ne fut pas en état de le faire; car il mourat à Compiègne l'année suivante 879, le 2<sup>me</sup> d'avril, jour du Vendredi-Saint. Il laissait deux fils, Louis et Carloman, d'Ansgarde, sa première femme, qu'on qui avait fait répudier. La reine Adélaïde était enceinte d'un fils qui fut nommé Charles, et, dans la suite, surnommé

le Simple.

Arrivé à Rome, le pape Jean VIII recut des lettres d'un prince slave, nommé Branimir, le même, comme l'on croit, que Prédemir, prince de Servie et de Dalmatie, qui témoignait un sincère dévouement pour saint Pierre et pour le Pape, et un grand désir de revenir avec tous ses sujets à l'obéissance du Saint-Siège, dont apparemment ils étaient détournés par certains Grecs. Il demandait au Pape trois choses, dont l'une était sa bénédiction apostolique pour lui et pour tout son peuple. Le Pape la leur donna de grand cœur le jour de l'Ascension, à la messe solennelle, et les reçut eux-mêmes bras ouverts, comme il témoigne par ses lettres, tant à ce prince qu'aux évêques et au peuple de son obéissance, l'une et l'autre datées du 7me de juin 879 2. Le prêtre Jean, envoyé de ce prince, en fut chargé ainsi que d'une autre pour le roi des Bulgares, à qui le Pape prie Branimir de l'envoyer. Elle contient des exhortations à revenir sous l'obéissance immédiate de l'Église romaine, avec offre de lu envoyer un légat. Le même prêtre portait une lettre au clergé de Salone, le siège vacant, et aux évêques de Dalmatie, par laquelle le Pape leur ordonnait, sous peine d'excommunication, de lui envoyet celui qu'ils auraient élu archevêque, pour recevoir de lui là consécration et le pallium, suivant la coutume, sans s'arrêter à l'opinion des Grecs ou des Slaves 3.

Le prêtre Jean avait aussi apporté une lettre de Tuentar, prince de Moravie, qui témoignait au Pape avoir quelque doute sur la foi qu'i

1 886 de 1'd devait sui mmaine a h fin des Tunivers. hodius, v Adrien, er tite devar de sa bouc bodius, o chantez la défendu p ent que ve n use dan peuple en s k Seigneur k Seigneur L'Eglise bien fait de dans le pri des langue mencée à l Saint Me aivante 88 désirait sur omte Suen e prince, a Pierre et à oncert ave

wanne il a de btenait et le l'ayant trouv bus vous le ous ordonn bu avons cou anons, c'est Nous avon

d leur déf

ioute : Nou

m présence

bi et le cha

1 Epis'. 194,

XII.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Labbe, t. 9, p. 307-320. — <sup>2</sup> Epist. 184 et 185. — <sup>3</sup> Itid., 189, 190.

Liv. LVIII. - De 810 le faire ; car vous portez pas vainesur vous et sur es anciens rois qui as de cet avis, je le me répondre ici

i ni des évêques. eque de Clermont. le Louis le Bègue. e les secours qu'il ire; car il mourut jour du Vendredi-Insgarde, sa prene Adelaïde était suite, surnommé

ettres d'un prince it, que Prédemir, t un sincère déin grand désir de t-Siége, dont ap-. Il demandait au apostolique pour de grand cœur le cut eux-mêmes à tant à ce prince e et l'autre datées ce prince, en fu res, à qui le Pape rtations à revenir avec offre de lui ttre au clergé de ie, par laquelle k n, de lui envoyer r de lui là consérrêter à l'opinion

uentar, prince de ate sur la foi qu'i

d., 189, 190.

devait suivre, Le Pape lui répond qu'il doit suivre la foi que l'Église maine a reçue du prince même des apôtres, qu'elle tiendra jusqu'à in des siècles, et qu'elle ne cesse de prêcher chaque jour par tout funivers. Puis il ajoute : Mais parce que nous avons appris que Mégodius, votre archevêque, ordonné et envoyé chez vous par le pape drien, enseigne autrement que ne porte la confession de foi qu'il a hite devant le Saint-Siége, nous lui enjoignons de venir, pour savoir é sa bouche ce qui en est. Il y a une lettre particulière pour Métodius, où le Pape dit de plus : Nous avons encore appris que vous mantez la messe en langue slavonne; et nous vous l'avons déjà défendu par nos lettres, envoyées par Paul, évêque d'Ancône, vouint que vous célébriez la messe en latin ou en grec, comme l'Église nuse dans tous les pays du monde; mais vous pouvez prêcher le guple en sa langue, car le psalmiste exhorte toutes les nations à louer Seigneur, et, suivant l'Apôtre, il faut que toute langue confesse que seigneur est dans la gloire de Dieu le Père 1.

L'Église catholique et avec elle le pape Jean VIII ont certainement ien fait de tendre sans cesse, autant que possible, à l'unité de langue ans le principal office divin, pour diminuer d'autant la confusion ks langues et des idées, ainsi que l'opposition des peuples, comnencée à la tour de Babel.

Saint Méthodius, suivant l'ordre du Pape, vint à Rome l'année aivante 880. Le Pape, ayant eu de lui les éclaircissements qu'il ksirait sur sa foi et sur sa conduite, le renvoya avec une lettre au mmte Suentopoulc, prince des Slaves établis en Moravie. Il y lone eprince, avec une tendresse paternolle, de sa dévotion filiale à saint herre et à son successeur, dévotion qui le lui avait fait choisir, de meert avec sa noblesse et avec tout son peuple, pour leur patron t leur défenseur, de préférence à tous les princes de la terre. Il joute : Nous avons interrogé votre vénérable archevêque Méthodius, a présence de nos frères, les évêques, s'il croyait le symbole de la hi et le chantait à la messe, comme le tient l'Église romaine et ømne il a été reçu dans les six conciles universels. Il a déclaré qu'il tenait et le chantait suivant la tradition de l'Église romaine. Ainsi, layant trouvé orthodoxe dans sa doctrine et capable de servir l'Église, ous vous le renvoyons pour gouverner celle qui lui a été confiée, et was ordonnons de le recevoir avec l'honneur convenable. Car nous u avons confirmé le privilége d'archevêque, en sorte que, selon les anons, c'est à lui à régler toutes les affaires ecclésiastiques. Nous avons aussi consacré évêque de Nitrie le prêtre Vichin,

<sup>1</sup> Epist. 194, 195.

que vous nous avez envoyé. Nous voulons qu'il obéisse en tout à son archevêque, suivant les canons; et que, dans le temps convenable, vous nous envoylez un autre prêtre ou diacre du consentement de l'archevêque, afin que nous l'ordonnions de même pour quelque autre église où vous jugerez nécessaire d'établir un siège épiscopal; et, que a cara deux évêques, votre archevêque puisse en ordonner d'autres dans les lieux où ils pourront résider avec honneur. L'évêché de Nitrie subsiste encore dans la haute Hongrie, sous l'archevêque de Gran, et peut faire juger jusqu'où s'étendait la domination de Suentopoulc. Le Pape continue : Nous voulons que les prêtres les diacres et les autres clercs, soit slaves, soit d'autre nation, qui sont dans les terres de votre obéissance, se soumettent en tout à votre archevêque; et s'il s'en trouve de désobéissants et de schismatiques qu'après une seconde admonition ils soient chassés de vos terres

Enfin, nous approuvons les lettres slavonnes, inventées par la philosophe Constantin (autrement saint Cyrille), et nous ordonnons de publier en la même langue les actions et les louanges de Jésus-Christ, puisque l'Écriture sainte nous avertit de louer le Seigneur non dans trois langues seulement, mais dans toutes les langues, disant : Louez le Seigneur, vous toutes les nations ; louez-le ensemble, vous tous les peuples; et que saint Paul dit encore : Oue toute langue doit confesser que Notre-Seigneur Jésus-Christ dans la gloi-a de Dieu le Père. Il n'est point contraire à la toi d'employer la même langue slavonne pour célébrer la messe, lire l'Évangile et les autres écritures de l'Ancien et du Nouveau Tesia ment, bien traduites, non plus que d'y chanter les autres office des heures. Celui qui a fait les trois langues principales, l'hébreu, le grec et le latin, a fait aussi toutes les autres pour sa gloire. Nous voulons toutefois que, pour marquer plus de respect à l'Évangile, o le lise premièremert en latin, puis en slavon, en faveur du peupl qui n'entend pas le latin, comme il se pratique en quelques églises, Et si vous et vos officiers aimez mieux entendre la messe en latin nous voulons qu'on vous la dise en latin. Cette lettre est du mois d juin 880 1.

Avec le temps, le latin a prévalu dans ces pays pour la célébra tion de la messe; cependant on la dit encore en slavon dans quelque endroits de Dalmatie et de Moravie. Il y a des hommes qui pensen que si le pape Jean VIII avait tenu plus ferme à l'usage du latin dan la liturgie sacrée, il aurait rendu moins facile le schisme et la per version des nations slavonnes.

Saint Mid

fut pas

lan lui éce

hécédemm

randes trit

matopluck

asticès, re

rivé de la

ui lo frap

pentit bier

mer ses pr

ment récom

s suivante

ution. Un jour le over le ro oneur: ma iens, car il igneurs ch ane duc, e la verité Méchi, dem ethodius, a ines solenn i dans la fo s Slaves. E le pour les etre qu'il a tout son e iner sa vie mpté parmi exemple de re expulsa adonna ur le dessus : ippelé et rég Dès lors viva saint ermit oy et sa fem or lui la plu

réglise sur s

tres dans ces

<sup>1</sup> Epist. 247.

Saint Méthodius retourna donc continuer ses travaux, mais ce fut pas sans opposition. On le voit par une lettre que le pape san lui écrivit l'année suivante, pour le consoler et l'encourager. Métédemment déjà le saint apôtre des Moraves avait souffert de mades tribulations. Le prince ou roi Suentopoule, nommé ailleurs matopluck, qui commença à régner l'an 870, après l'expulsion de sticès, renfermé dans un monastère par Louis de Germanie et mé de la vue, se montra d'abord tyran et impie. Saint Méthodius, ui le frappa d'anathème, fut chassé du pays; mais le prince se pentit bientôt, envoya prier le saint de revenir, et promit de rémer ses premières fautes. Il tint parole, et Méthodius se vit amplement récompensé de ses premières tribulations. Il en fut de même is suivantes; elles lui méritèrent la grâce de convertir une autre ation.

Un jour le jeune duc des Bohèmes, son nom était Borzivoy, vint ouver le roi Suentopoule, dont il dépendait. Le roi le reçut avec meur; mais au repas, il le fit asseoir à terre, suivant l'usage des iens, car il en etait encore, et ne l'admit point à sa table avec les meurs chrétiens. Saint Méthodius, sensible à l'injure faite au ane duc, en prit occasion de l'instruire de la vanité des idoles et la verité du christianisme. Borzivoy, après avoir bien écouté et téchi, demanda le baptême, avec trente de ses comtes. Saint shodius, après les avoir instruits et leur avoir fait observer les mes solennels, les baptisa et leur donna un prêtre pour les afferrdans la foi. Le jeune duc avait éponsé une femme de la nation sSlaves. Elle se nommait Ludmille, avait beaucoup de piété et de pour les idoles. L'exemple de son mari et les instructions du dre qu'il avait amené, lui firent ouvrir les yeux; elle se convertit tout son cœur, et devint une sainte : nous la ve rons même teriner sa vie par le martyre, et laisser un petit-fi qui est aussi mpté parmi les saints. Une partie de la nation des Bohèmes suivit temple de son prince, l'autre partie demeura idolâtre. Cette derkeexpulsa même le duc Borzivoy, parce qu'il était Chrétien, et adonna un a re; mais enfin la partie chrétienne de la nation le dessus : Borzivoy, qui s'était réfugié près de Suentopoulc, fut pelé et régna tranquillement.

Des lors vivait en Bohème, mais longtemps inconnu du monde, saint ermite, nommé Ivan, fils d'un roi de Dalmatie. Le duc Boriog et sa femme, sainte Ludmille, l'ayant enfin déconvert, eurent ur lui la plus réligieuse vénération, et, après sa mort, bâtirent réglise sur sa tombe. Enfin, après avoir ainsi rétabli la foi et les des dans ces régions lointaines et barbares saint Méthodius revint

Liv. LVIII. - De 870 obéisse en tout à e temps convensdu consentement me pour quelque siége épiscopal uisse en ordonner c honneur. L'évêrie, sous l'archelait la domination s que les prêtres. autre nation, qui nt en tout à votre de schismatiques és de vos terres inventées par le nous ordonnons uanges de Jésus. ouer le Seigneur

ntes les langues ns; louez-le endit encore : Qui Jésus-Christ e contraire à la forer la messe, lin Nouveau Testa

calos, l'hébreu, le sa gloire. Nou t à l'Évangile, of faveur du peupl quelques églises a messe en latin

les autres office

re est du mois d pour la célébra on dans quelque

nmes qui pensen age du latin dan chisme et la per à Rome, où il mourut, et fut enterré avec son frère suint Cyrille dan l'église de Saint-Clément. Ils sont honorés tous deux le même jour qui est le 2000 de mars 1, con level de contract de contract

Tandis que le pape Jean VIII recevait des sauvages forêts de la Servie de la Moravie et de la Bohême, des députations modestes, mais sin cères, qui l'assuraient de la dévotion naïve de ces jeunes peuples saint Pierre et à son siége, il reçut de Constantinople une ambassade plus solennelle, mais moins candide, une ambassade au nom de empereurs Basile, Constantin et Léon, au nom du patriarche de l'ville impériale, au nom des autres patriarches de l'Orient, au nou d'une multitude d'évêques; et cette ambassade si solennelle vena supplier le chef de l'Église, le successeur de saint Pierre, de vouloi bien autoriser et confirmer le rétablissement de Photius à la place de patriarche Ignace, qui venait de mourir; événement grave, qu'il e nécessaire, pour bien l'apprécier, de reprendre de plus haut.

Le huitième concile œcuménique avait condamné Photius et se complices. A ceux que cet intrus avait ordonnés évêques, et ils étaie plus de trois cents, le concile n'avait laissé aucun espoir de conserve ou de récupéner la dignité épiscopale; il ne leur avait laissé pot consolation dernière que la communion laïque. Bien peu se soum rent à ces dures conditions. Le pape Adrien II avait refusé aux prière du patriarche Ignace d'user en cela de dispense. Le Pape aux probablement montré plus de condescendance, si Ignace lui-mên avait montré plus de loyauté dans l'affaire des Bulgares. Le ru

Photius sut bien profiter de toutes ces circonstances.

Ainsi, au lieu de s'humilier sous l'autorité du concile et de se so mettre à son jugement, il les tournait en dérision, en quoi il n'y averien de fort extraordinaire; car quel est le coupable qui ne blâme sentence et les juges qui le condamnent? Photius se comparait do modestement à Jésus-Christ, aux apôtres, aux martyrs, condamn injustement par les plus méchants des hommes. Pourquoi vo étonner, écrivait-il à un moine nommé Théodose, que les profan président aux assemblées où se tiennent debout les plus illustres po tifes de Dieu, que les condamnés prétendent juger, que les innoces leur soient présentés environnés d'épées, afin qu'ils n'osent mér ouvrir la bouche? Vous en avez plusieurs exemples anciens et no veaux. Anne, Caiphe et Pilatejugeaient, et Jésus, mon Maître et m Dieu, et notre Juge à tous, était présenté et interrogé. Il ajoute exemples de saint Étienne, de saint Jacques, évêque de Jérusale et de saint Paul, et continue: Toute la cruauté des persécutes

Print 117.

mt de l'ér

atre les n

icité plus

es, et ce

x pour ét

on ose fair

'il abande

e les décr

Nous avo

petriarch

nts d'Ori

Mexandri

ces mêm

cile géné

wique jus

es les dép

privilége

bule, ne i

waient que

aux autre

émissaire

rec eux po

ion les m

dun briga

grs, ni for

i-même et

épée à la m

wrir la bou

eures entièr

mme une

mdiges, et

blasphèm

ectacle fini

mable; mi

les. On cri

ous avons d

lon. Quoigu

eux des Juit

leace et l'im

ous ne deve

<sup>1</sup> Vita S. Ludmilla. Acta SS., 16 sept. S. Ivan., 24 junii. S. Method., 9 ma

[Liv. LVIII. — Des? e suint Cyrille dan leux le même jour

forêts de la Servie nodestes, mais sin i jeunes peuples ple une ambassad nasade au nom de du patriarche de l'Orient, au non si solennelle vena Pierre, de voulo notius à la place d ent grave, qu'il e

e plus haut.

nné Photius et se
deues, et ils étaie
espoir de conserve
r avait laissé pou
Bien peu se soum
t refusé aux prièr
Le Pape aura
ii Ignace lui-mên
Bulgares. Le ru
ces.

en quoi il n'y ava ble qui ne blame se comparait do artyrs, condamn es. Pourquoi vo e, que les profan e plus illustres po e, que les innoce u'ils n'osent més les anciens et no mon Maltre et m rrogé. Il ajoute due de Jérusale des persécutes

ii. S. Method., 9 ma

mire les martyrs nous fournitdes exemples pareils. Ceux qui avaient prité plusieurs fois la mort étaient assis gravement, revêtus du nom de ges, et ceux dont le monde n'était pas digne comparaissaient devant prour être jugés à mort. Ne vous étonnez donc point de ce que mose faire, et ne croyez pas que la patience de Dieu soit une preuve pil abandonne les choses humaines; il dispose tout pour notre bien, p les décrets impénétrables de sa providence 4.

Nous avons vu avec quelle impudence Photius, pour condamner patriarche saint Ignace et le pape saint Nicolas, supposa de faux ets d'Orient, afin de se prévaloir de l'autorité des patriarches Alexandrie, d'Antioche et de Jérusalem. Or, les légats véritables ces mêmes patriarches l'ayant condamné lui-même au huitième neile général, voici comme il en parle au même moine Théodose : mique jusqu'à présent il soit sans exemple de transformer en ponles députés et les esclaves des impies Ismaélites, de leur donner priviléges des patriarches et de les mettre à la tête d'un conciabule, ne le trouvez pas étrange, c'est la suite de leurs attentats. Ils mient que la grâce du sacerdoce leur convenait également aux uns aux autres; une telle assemblée méritait d'avoir pour présidents sémissaires des ennemis du Christ; et qui aurait pu s'assembler me eux pour exercer leur fureur contre tant de pontifes de Dieu. ion les ministres et les élèves des ennemis de Dieu ? Leur concile dun brigandage de barbares ; on n'a produit ni témoins, ni accusaars, ni formé aucune plainte particulière. Les martyrs, c'est-à-dire i-même et ses complices, étaient environnés d'une armée de soldats loée à la main, qui les menaçaient de mort, en sorte qu'ils n'osaient swir la bouche. On les faisait tenir debout des six heures et des neuf erres entières, parce qu'on ne se lassait point de les insulter. C'était amme une représentation de théâtre où l'on faisait paraître divers odiges, et on lisait l'une après l'autre des lettres barbares, remplies blasphèmes. Il veut dire des lettres latines des l'apes. Enfin le ectacle finissait sans aucune apparence d'action ni de discours raianable, mais par des clameurs insensées, comme en des bacchaales. On criait : Nous ne sommes pas venus pour vous juger, nous ous avons déjà condamnés : il faut vous soumettre à la condamnalm. Quoiqu'un attentat si impie, si impudent, si inouï, passe tous eux des Juifs, que le soleil a vus et que la lune a cachés, l'impuace et l'impiété des païens, la fureur et la stupidité des Barbares, ous ne devez point vous étonner, ni admettre la moindre pensée de purmure contre les jugements de Dieu 3.

<sup>1</sup> Epist. 117. — 2 Ibid., 118.

Nous avons vu avec quelle violence tyrannique Photius exigeai qu'on se soumit aux sentences qu'il prononçait contre les autres Voiei comme, dans une lettre au métropolitain de Claudiopolis parle de la sentence portée contre lui par un concile œcuménique Autrefois l'anathème était à éviter et à craindre, quand il était lance contre les impies par ceux qui préchaient la vraie religion; mair depuis que l'impudence insensée des scélérats jette son anathème contre les défenseurs de la vraie foi, au mépris de toutes les les dis vines et humaines, et de toute raison, et veut faire passer per la ecclésiastique une fureur barbare, cette peine, si terrible et la dernière de toutes, se tourne en fable et en jeu d'enfants. Elle est plus tôt désirable aux gens de bien ; car ce n'est pas l'audace des ennemie de la vérité qui rend terribles les peines, principalement celles d l'Église, mais la conscience de ceux qui les souffrent : en sorte que l'innocence se moque de leurs punitions, et attire des couronnes et une gloire immortelle à ceux qu'ils veulent punir. C'est pourquoi tons les gens de bien aiment mieux mille fois être outragés et anathé. matisés par ceux qui sont séparés de Jésus-Christ, que de participe à leurs actions impies, en recevant les plus grands applaudissements!

Ainsi parlait Photius dans ses lettres à ses partisans. On voit que depuis Photius, le modèle des hypocrites et des fourbes, jusqu'aux sectaires de Jansénius, le langage des hérétiques et des schismatique n'a point varié.

On se rappelle avec quelle impitoyable barbarie Photius fit traine dans les rues, frapper à coups de bâton et jeter dans un noir cachot sans aucune nourriture, le patriarche saint Ignace. Voici sur que ton lamentable il parle de son propre emprisonnement à l'empereu Basile : Écoutez, très-clément empereur, je n'allègue pas maintenant notre ancienne amitié, ni les serments terribles et les promesses, n l'onction sacrée et le couronnement, ni les saints mystères que vou avez reçus de mes mains, ni l'adoption spirituelle de votre fils. Je ne dis rien de tout cela, je ne vous propose que les droits communs de l'humanité: tous les hommes, Grccs et Barbares, ôtent la vie à ceur qu'ils coadamnent à mort ; mais ceux qu'ils veulent laisser vivre, il ne les forcent pas à mourir par la faim et mille autres maux. Pou moi, je mène une vie plus cruelle que la mort : je suis captif, privi de tout, parents, amis, serviteurs; en un mot, de tout secours hu main. Et toutefois, quand on menait enchaîné le divin Paul, on n'em péchait pas ses amis de le servir; et, bien qu'on le conduistt à l mort, il trouvait de l'humanité dans les païens, ennemis de Jésus

Romains, de

ass de l'ès

Christ. Ur

nous. C'es

me nous 1

hit nous

instruire.

Jamais &

n'a point d

Chrysostor

Nestorius.

le cruel Lé

pas non pl

ie suis, on

j'ai bâtis, e

qui pourrai

péchés. On

maux. Ain

sans recevo

souffrances

vous repro

n'attendez

que vous ê

chair que le

Créateur, le

la gloire, n

pas à leurs

mort, ou d'

Il écrivit

mains et les

bornes au 1

bares garde

des bêtes q

m'avez mis,

mois que je

prié de peri

est la loi roi

ne puis ence

roce; c'est à

supplices si

trouverez co

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Epist. 115.

Liv. LVIII. - De 87 e Photius exigeai contre les autres le Claudiopolis, i cile œcuménique uand il était lance ie religion: mair ette son anathème toutes les les di re passer per lo terrible et la der nts. Elle est pludace des ennemi alement celles de ent : en sorte que s couronnes et une est pourquoi tout itragés et anathé que de participe plaudissements ans. On voit que ourbes, jusqu'aux des schismatique

Photius fit trained s un noir cachot e. Voici sur que nent à l'empereur e pas maintenan les promesses, n ystères que vou e votre fils. Je no oits communs de tent la vie à ceux t laisser vivre, il tres maux. Pour suis captif, prive tout secours hu in Paul, on n'em le conduistt à la nnemis de Jésus

thrist. Un supplice nouveau, incroyable, qu'on a inventé contre nous, c'est que l'on nous a ôté jusqu'à nos livres. Est-ce de peur que nous n'entendions la parole de Dieu? Si nous faisons mal, il falhit nous donner plus de livres et même des maîtres pour nous instruire. Si nous ne faisons point de mal, pourquoi nous en fait-on? Jamais aucun catholique n'a été ainsi traité par les hérétiques. On n'a point ôté les livres à saint Athanase, à saint Eustathe, à saint (hrysostôme; que dis-je? on ne les a pas même ôtés à Théognis, à Nestorius, à Dioscore, à Pierre Monge, à l'impie Sévère! Récemment. acruel Léon l'Iconoclaste ne les ôta point à saint Nicéphore, il n'osa nas non plus détruire ses monastères; mais pour moi, infortuné que e suis, on m'ôte les livres et on ruine les églises et les hôpitaux que lai bâtis, et cela pour nuire à mon âme, m'ôtant d'un côté les livres ani pourraient m'instruire, et de l'autre les moyens de racheter mes péchés. On ne nous laisse de vie que ce qu'il en faut pour sentir nos maux. Ainsi nous souffrons ce que la mort a de plus douloureux, sans recevoir la seule consolation qu'elle donne, qui est de finir ses souffrances. Faites-y réflexion, seigneur, et si voire conscience ne vous reproche rien, ajoutez à nos peines; si elle vous condamne, n'attendez pas ce jugement, où le repentir est inutile. Souvenez-vous que vous êtes homme, quoique empereur; que vous portez la même chair que les particuliers; que nous avons le même Maître, le même tréateur, le même Juge. Je ne vous demande ni des dignités, ni de la gloire, ni de la prospérité; mais, ce que ces barbares ne refusent pas à leurs esclaves, de mener une vie qui ne soit pas pire que la mort, ou d'être promptement délivré de ce corpsi.

Il écrivit aussi au patrice Bahanes en ces termes: Autrefois les Romains et les Grecs, pour ne pas dire les Chrétiens, mettaient des bornes au mal qu'ils faisaient à leurs plus grands ennemis: les Barbares gardent des règles dans les punitions, et on dit qu'il y a même des bêtes qui épargnent des malheureux. Cependant l'état où vous n'avez mis, vous qui êtes si humain, m'a rendu malade; il y a un mois que je le suis: j'ai besoin d'un médecin: on vous a souvent prié de permettre qu'il me visite; et, toutefois, où est l'humanité, où est la loi romaine et le christianisme? vous ne l'avez pas accordé. Je ne puis encore me résoudre à vous traiter de barbare ni de bête féroce; c'est à vous à considérer, après avoir inventé contre nous des supplices si étranges et si nouveaux sous le soleil, quel nom vous trouverez convenable à vos actions, au lieu de ceux de Chrétiens, de Romains, de Grecs, de Barbares, de bêtes farouches. Pour moi, si je

succombe à la maladie, sachez que je remporterai contre vous une plus illustre victoire, laissant ma mort violente pour monument éternel de votre inhumanité <sup>1</sup>. Telles étaient la douceur et la patience de ce prétendu confesseur.

On voit les mêmes hyperboles et la même amertume en plusieurs autres lettres, particulièrement dans une très-longue aux évêques de son parti. C'est une apologie contre les reproches de quelqu'un qu'il ne nomme point, parce, dit-il, que l'on profite plus aisément des avis qui sont donnés ainsi sans désigner personne. Il se plaint que ce calomniateur prétend deviner même ses pensées, pour l'accuser d'avoir perdu la raison jusqu'à mépriser les lois de Dieu et trahir toute l'Église. C'est-à-dire qu'on publiait qu'il avait dessein de faire sa paix avec le Pape et avec Ignace. Ce n'est pas, dit-il, que les maux dontje suis accablé ne soient capables de faire perdre l'esprit, et là-dessus il décrit pathétiquement ses souffrances; mais il dit que l'ami qui l'accuse de trahir l'Église est plus cruel que ses persécuteurs. Il emploie tous les artifices de son éloquence pour le charger de confusion et le faire rentrer en lui même. Je ne m'étonne pas, dit-il, qu'on m'abandonne en l'état ou je suis, quoique, sous mon nom, ce soit abandonner la vérité; ce qui est insupportable, c'est de vouloir m'attribuer la cause de cet abandon. Il rapporte ensuite, comme une preuve de la bonté de sa cause, que personne ne s'est séparé de lui dans une si grande tempête, ni grand, ni petit, ni évêque d'une ville obscure ou d'une ville célèbre ; les ignorants, les savants, les éloquents, les vertueux, pas un seul n'a cédé au temps, et ne s'est laissé emporter au torrent 2. Nous avons indiqué plus haut la cause pourquoi un très-petit nombre de ceux que Photius avait ordonnés évêques souscrivirent au huitième concile; ce concile ne leur accordait que la communion laïque.

Cependant, avec toutes ces amplifications de rhétorique, Photius demeurait toujours déposé et exilé. Depuis huit ans il n'avait cessé de tenter tous les moyens pour se rétablir, et d'employer toutes les inventions de son esprit contre le patriarche Ignace. Mais comme le saint prélat ne lui donnait aucune prise, il ne put réussir de ce côté. Il se tourna d'un autre. Basile, alors empereur, était né en Macédoine, de parents pauvres et obscurs; il était venu chercher fortune à Constantinople, dans un si pauvre équipage, que la preniière nuit il coucha à la porte d'une église. Pour gagner les bonnes grâces de cet empereur Basile, le rusé Photius ne trouva point de meilleur moyen que de flatter sa vanité par une illustre généalogie fabriquée

olaisir. Il l eventant de & Basile, qu de ceur de Constantin. able une pr his heureus mile flatteri el ouvrage unt le mieu: I'm livre tr bibliothèque iont il était e Cappadoce. 1 aontrer ce l mrieux de to i aucun aut anssitot à lu eur, de qui cédant à la c dans ses bor entièrement C'est un au même, qui

186 de l'ère

Photius, s'santabaren, de profession encore païene meuré à Con tre de Stud s'attacha à Patriarcal, le conseilla de avaient corropur faire parés par les mamitié sa commanda à d'une science

lonace 1.

<sup>\*</sup> Epist. 184. - \* Ibid., 171.

Labbe, t. 8,

v. LVIII. — De 110 contre vous une our monument ur et la patience

me en plusieurs aux évêques de quelqu'un qu'il sément des avis laint que ce ca-'accuser d'avoir et trahir toute de faire sa paix es maux dontje it, et la-dessus que l'ami qui cuteurs. Il em. er de confusion it-il, qu'on m'an, ce soit abanvouloir m'attrinme une preuve de lui dans une e ville obscure s éloquents, les laissé emporter e pourquoi un s évêques sous-

orique, Photius n'avait cessé de r toutes les inlais comme le ssir de ce côté. tit né en Macénercher fortune n première nuit nnes grâces de int de meilleur logie fabriquée

cordait que la

adaisir. Il le îlt donc descendre du fameux Tiridate, roi d'Arménie. eventant des noms et une histoire telle qu'il lui plut, jusqu'au père Le Basile, qu'il nomma Beclas, nom composé des premières lettres la ceur de Basile même, de sa femme Eudoxie et de ses quatre fils. mastantin, Léon, Alexandre, Stéphane ou Étienne. Il ajouta à cette the une prophétie, suivant laquelle le règne de Basile devait être les heureux et plus long que ceux de tous les princes passés, et sille flatteries semblables, qu'il savait être de son goût. Il écrivit ce el ouvrage sur de très-ancien papier, en lettres alexandrines, imiant le mieux qu'il put l'écriture antique; puis il ôta la couverture in livre très-vieux, dont il le revêtit, et le fit mettre dans la grande ibliothèque du palais, par Théophane, alors clerc de l'empereur, iont il était estimé pour sa doctrine, et depuis évêque de Césarée en lappadoce. Il agissait de concert avec Photius, et prit son temps pour aontrer ce livre à l'empereur, comme le plus merveilleux et le plus arieux de toute sa bibliothèque, feignant en même temps que ni lui naucun autre ne pouvait l'entendre, excepté Photius. On envoie pssitôt à lui; il dit qu'il ne peut découvrir ce secret qu'à l'empemir, de qui parle cet écrit. Basile se laissa séduire à cet artifice, et, édant à la curiosité et à la vanité, il fit revenir Photius et le remit dans ses bonnes grâces. Il était continuellement au palais, et gagon mièrement le prince par ses flatteries et ses discours artificieux. l'est un auteur grec, l'évêque Nicétas, vivant dans le temps nême, qui nous apprend ces curieux détails dans sa Vie de saint lenace 1.

Photius, s'appuya d'un autre imposteur, Théodore, surnommé antabaren, du nom de son père, qui, étant manichéen et magicien le profession et se voyant découvert, se sauva chez les Bulgares, acore païens, et apostasia. Théodore, fils d'un tel père, étant demeuré à Constantinople, fut mis par le césar Bardas dans le monastre de Stude, et y embrassa la profession monastique. Ensuite, il fattacha à Photius, qui, pendant sa première intrusion dans le siège patriarcal, le fit évêque; et, après qu'il fut chassé, Théodore lui conseilla de gagner quelque officier du palais, et on disait qu'ils maient corrompu, par présents, un chambellan nommé Nicétas, pour faire prendre à l'empereur des breuvages et des viandes préparés par les enchantements de Théodore, lesquels avaient changé mamitié sa haine contre Photius. Quoi qu'il en soit, Photius recommanda à l'empereur Théodore Santabaren, comme un homme fune science et d'une sainteté merveilleuses, et qui même avait le

<sup>1</sup> Labbe, t. 8, p. 1252.

don de prophétie; en sorte que l'empereur l'avait toujours auprès de

sa personne.

Photius a'efforça, par son moyen, de faire encore chasser le patriarche Ignace et'de rementer sur son siège. Mais voyant que l'entreprise était trop difficile, il tenta au moins de se faire reconnaître comme évêque par le patriarche même. Ignace ne céda point à ses importunités, et demeura toujours attaché à l'observation des canons, qui ne permettent pas de rétablir celui qu'un concile a déposé, sans l'autorité d'un plus grand concile; outre qu'il se fât mis en péril d'être déposé lui-même, en contrevenant au jugement l'il avait rendu. Photius, qui ne s'embarrassait pas des canons, reprit de lui-même les fonctions épiscopales, et, demeurant dans le palais nommé Magnaure, il établissait des supérieurs de moines et faisait des ordinations, abusant de la complaisance de l'empereur.

Cependant le patriarche, agé de près de quatre-vingts ans, tomba malade et vint à l'extrémité. Au milieu de la nuit, comme on disait l'office auprès de lui, le lecteur lui demanda sa bénédiction, suivant la coutume. Ignace fit le signe de la croix sur sa bouche et dit d'une voix faible : De quel saint fait-on aujourd'hui la mémoire? On lui répondit : De saint Jacques, frère du Seigneur, votre ami. Il répondit, avec un grand sentiment d'humilité : C'est mon maître! Puis il dit adieu aux assistants, prononça la bénédiction et expira aussitôt. C'était le 23mº d'octobre, jour auquel les Grecs font la fête de cet apôtre. On revêtit le corps de saint Ignace de son habit pontifical, et par-dessus on mit le pallium de saint Jacques, qu'on lui avait envoyé de Jérusalem quelques années auparavant, et qu'il chérissait tellement, qu'il avait ordonné qu'on l'enterrât avec lui. Il fut mis dans un cercueil de bois et porté à Sainte-Sophie, pour feire sur lui les prières accoutumées. Les tréteaux sur lesquels il avait été exposé et le drap qui le couvrit furent mis en pièces par le peuple pour les garder comme des reliques. On transféra le corps à l'église de Saint-Menas, où il fut quelque temps en dépôt, et deux femmes possédées y furent délivrées. Puis on le mit dans une barque; on le passa à l'église de Saint-Michel, qu'il avait bâtie; et on l'enterra dans un tombeau de marbre, où il se fit plusieurs miracles. C'était l'an 878. et il avait ter a le siège de Constantinople plus de trente ans, y com pris le temps de l'asurpation de Photius. L'Église, tant grecque que latine, l'honore comme saint le jour de sa mort.

Le troisième jour n'était pas encore passé, quand Photius reprit le siège patriarcal de Constantinople; et dès lors il recomment à persécuter les amis et les serviteurs du défint par le fouet, la prism l'exil et toutes sortes de peines. Il attaqua en diverses manières cers

a 886 de l'ère mi s'oppos des présent autre, pour lomnies, le nouissait sit un sacrilége onfrère et mais il les f posa et réta attachés au stamment s se rendirent avait fait car ll en fit mo plusieurs cé tait le plus, donnés et pereur ne l' saint Ignace horreur, il sacerdoce, prières de l' toutes celles

> Il ôta par le donner à ôta même a voulut, pou érêque du p soir auprès ienoncer à s à Nicée Amp mit à sa pla et Photius I: l'Église les p

écrit d'être

Quant au Bibliothèque dant son am Taraise. Ce uture ancie

Labbe, t.

. LVIII. - De \$70 jours auprès de

e chasser le paoyant que l'enaire reconnaitre céda point à ses tion des canons, a déposé, sans is en péril d'être 'ii avait rendu. rit de lui-même is nominé Maaisait des ordi-

ngts ans, tomba omme on disait diction, suivant che et dit d'une émoire? On lui mi. Il répondit. tre! Puis il dit expira aussitôt. it la fête de cet habit pontifical. qu'on lui avait qu'il chérissait lui. Il fut mis our faire sur lui vait été exposé peuple pour les église de Saint nmes possédées on le passa à enterra dans un C'était l'an 878. nte ans, y com int greeque que

Photius reprit recor imenea louet, la prison manières ceut

mi s'opposaient à son retour comme illégitime. Il gagna les uns par des présents, par des dignités, par des translations d'un évêché à un autre, pour les attirer à sa communion. Il chargea les autres de calomnies, les accusant d'impuretés abominables; mais tout s'évanouissait sitôt qu'on embrassait sa communion, et celui qui était hier un sacrilége, un voleur, un débauché, se trauvait aujourd'hui son onfrère et un prélat vénérable; non-seulement il les rétablissait, mais il les faisait passer à un plus grand siège. Il y en eut qu'il déposa et rétablit ainsi plusieurs fois. Un grand nombre demeurèrent attachés au concile général qui l'avait condamné, et refusèrent constamment sa communion. Il essaya de les intimider; et ceux qui ne e rendirent pas, il les livra à son beau-frère Léon Catacale, qu'il avait fait capitaine des gardes. C'était le plus cruel de tous les hommes. ll en fit mourir plusieurs, qui demeurèrent fermes jusqu'à la fin; et plusieurs cédèrent à la violence des tourments. Ce que Photius affectait le plus, c'était de déposer les évêques que saint Ignace avait ordonnés et de rétablir ceux qu'il avait déposés. Mais comme l'empereur ne l'approuvait pas, il voulut ordonner de nouveau ceux que saint Ignace avait ordonnés; et, voyant que cette proposition faisait horreur, il acheta des palliums, des étoles et les autres marques du sacerdoce, qu'il leur donnait en faisant secrètement sur eux les prières de l'ordination. Ce qu'il accordait comme une grâce; et pour toutes celles qu'il faisait, il exigeait des serments et des promesses par écrit d'être toujours attaché à lui.

Il ôta par force à Euphémien le siège d'Euchaïte en Natolie, pour le donner à Théodore Santabaren, qui le te ouvait à sa bienséance. Il da même aux métropoles voisines tous les évéchés que Théodore roulut, pour les lui donner, et le nomma protothrone, c'est-à-dire érêque du premier siège dépendant de Constantinople, le faisant assoir auprès de lui. Il força Nicéphore, métropolitain de Nicée, à renoncer à son siège et à se contenter de gouverner un hôpital, et mit a Nicée Amphiloque de Cyzique; ce dernier étant mort peu après, il mit à sa place Grégoire de Syracuse. Celui-ci mourut aussi bientôt, el Photius lui fit une oraison funèbre où il le comparait aux Pères de Eglise les plus illustres !

Quant nux écrits de Photius lui-même, les principaux sont : 1º Sa libliothèque. C'est l'advse des ouvrages que l'auteur avait lus pendant son ambassad : en Assyrie, et qu'il adressa à son frère, le patrice Taraise. Ce recueit, l'un des monuments les plus précieux de la littéthire ancienne, est le modèle des journaux littéraires, et peut-être

<sup>!</sup> Labbe, t. 0, p. 1956 of 1406.

n'a-t-il pas encore été surpassé. Il renferme les extraits de deux cent quatre-vingts ouvrages, dont plusieurs ne nous sont point parvenus. Les jugements de Photius sur le caractère et le style des écrivains dont il analyse les productions sont presque toujours dictés par le goût le plus pur. 2º Un Glossaire grec, encore inédit, mais dont le cardinal Mai a découvert un exemplaire complet dans la bibliothèque du Vatican. 3º Amphilochia. C'est un recueil de réponses aux questions d'Amphiloque, métropolitain de Cyzique, sur le sens de différents passages des Écritures saintes ; il n'en avait été publié que des fragments, lorsque le cardinal a donné le texte grec dans le premier volume de sa Nouvelle collection des anciens auteurs. Dans ce recueil, qui est bon, Photius transcrit assez souvent, mais sans les nomnier, d'autres écrivains ecclésiastiques, comme saint Jean Damascène, saint Anastase le Sinaïte, saint Germain, patriarche de Constantinople, etc. 4º Nomocanon, ou harmonie des lois et des canons. C'est un recueil de tous les actes des conciles, depuis les apôtres jusqu'au septième concile œcuménique, mis en rapport avec les décrets des empereurs. 5º Syntagma canonum, ou Classification des canons sous quatorze titres, ouvrage dont le texte a été découvert et publié pour la première fois par le cardinal Maï, dans le septième volume de son Spicilége romain. Dans cette collection de Photius, on ne trouve pas un mot qui favorise le schisme. Les canons seuls de l'Église primitive y sont insérés. Photius y cite tout entiers, jusqu'à deux et trois fois, les canons du concile de Sardique sur l'appel au Pape : son texte, qui est l'original, est même plus expressif et plus fort que la version latine de Denys le Petit, et d'Isidore Mercator. Ce texte authentique complète les différentes formes judiciaires proposées dans le cas d'appel au Pape, de la part de l'évêque condamné. 1º Les évêques écriront au Pontife romain ; 2º si le Pape croit connaître suffisamment l'affaire et pouvoir porter la sentence sur l'évêque appelant, il fera ce qu'il jugera à propos : c'est-à-dire que le Pape peut juger par lui-même et sans faire réviser sur les lieux: 3º lorsqu'il vondra faire recommencer sur les lieux, il daignera écrire aux évêques voisins de la province ; 4° ces évêques examinerent de nouveau et prononceront; 50 si le condamné appelle encore de cette seconde sentence, on ne pourra pas lui donner un successeur, mais il faudra attendre que le Pape ait porté la sentence définitive 1. Il existe encore de Photius deux opuscules sur la procession du

<sup>1</sup> Mai, Spicileg. rom., t. 7, p. 27, tit. 1. De fide orthodox6, c. 5. — Bouix, du Concile provincial, p. 316 et 317. — T. 6, l. 32, p. 311-313 de cette histoire; deuxième éditior.

isse de l'ère Saint-Esprit m livre retr évêque nomi procède du mies est de du Fils, mai d la subtilite dant, pour o gument pe des Grecs sc er un seul I da Père seul eax plusieur de Père, ma plus, et ceci m'il y a dix sément que mand Photi qu'il y a por llustres pou saint August l aurait pu dix ou vingt in même po

Dans son tifes romain concile générale de Rom lèbre Vigile règle inflex: sixième concous a doctristifes de Rom mentant leu même par de concile. (C'éplus tard, p grecque tes

tion est chre

<sup>1</sup> Combéffs.

LVIII. - De 800 ts de deux cent oint parvenus. e des écrivains rs dictés par le t, mais dont le s la bibliothèréponses aux sur le sens de été publié que rec dans le preteurs. Dans ce , mais sans les saint Jean Dariarche de Conet des canons. les apôtres jusvec les décrets on des canons ouvert et publié ptième volume Photius, on ne ns seuls de l'Éentiers, jusqu'à sur l'appel au expressif et plus re Mercator. Ce iciaires propoque condamné. Pape croit contence sur l'évêt-à-dire que le sur les lieux; ex, il daignera ies examineront pelle encore de un successeur, nce définitive 1.

a procession du

c. 5. — Bouix, du cette histoire; deu-

Saint-Esprit : l'un est une lettre à l'archevêque d'Aquilée 1 ; l'autre m livre retrouvé par le cardinal, mais encore inédit, adressé à un brèque nommé Béda, qui enseignait dans un écrit que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Le but de Photius dans ses deux opusmies est de prouver que le Saint-Esprit ne procède pas du Père et du Fils, mais du Père seul. Il réunit pour cela tout ce que l'érudition d la subtilité byzantines peuvent imaginer de plus spécieux. Cependant, pour qui sait lire et comprendre, ses deux opuscules sont un rgument péremptoire pour la foi de l'Église romaine contre l'erreur des Grecs schismatiques. Malgré toute sa science, Photius ne peut cier un seul Père de l'Église qui enseigne que le Saint-Esprit procède de Père seul. Le grand nombre qu'il invoque, dans son livre, et parmi enx plusieurs Papes, disent simplement que le Saint-Esprit procède de Père, mais sans y ajouter le mot seul, ni exclure le Fils. Il y a plus, et ceci est décisif : Photius convient, notamment dans sa lettre, qu'il y a dix et même vingt Pères de l'Église qui enseignent expressement que le Saint-Esprit procede du Père et du Fils. A coup sûr, quand Photius en accorde dix ou vingt, on peut conclure hardiment ou'il y a pour le moins ce nombre, et qu'ils ne sont pas des moins llustres pour la doctrine. En effet, il cite nommément saint Ambroise, sint Augustin, saint Jérôme; et, comme nous avons vu au tome VII, laurait pu y ajouter saint Épiphane parmi les Grecs. Or, lorsque dix ou vingt Pères des plus considérables enseignent formellement m même point de doctrine, sans que pas un les contredise, la question est chrétiennement décidée.

Dans son livre, Photius parle en termes très-honorables des Pontifes romains: C'est le bienheureux Damase qui confirme le deuxième mecile général, dont les décrets sont suivis par l'univers entier; c'est Léon le Grand, qui montra plus sainte encore la sainte charge pastorale de Rome, et qui fut la colonne du quatrième concile; c'est le célèbre Vigile, qui présida le cinquième concile, et qu'il appelle une règle inflexible; c'est Agathon qui, quoique non présent de corps au sizième concile, l'assembla pourtant et en fut l'ornement par son esprit ou sa doctrine et son zèle. Comment passerais-je sous silence les Pontifes de Rome Grégoire et Zacharie, distingués par leurs vertus, augmentant leur troupeau par des enseignements divins, et s'illustrant même par des miracles? Le divin Grégoire vécut peu après le sixième concile. (C'est Grégoire Il ou III.) L'admirable Zacharie, qui vient plus tard, promulgua à tout l'univers par la trompette de sa version grecque les écrits de saint Grégoire, en particulier son utile ouvrage

Combélls, Auctuarium novisismum, p. 528 et seqq.

Du Dialogue; récemment a quitté la vie ce Léon si célèbre (c'est Léon IV), qui a été même illustré par des miracles. Il a eu pour successeur sur le trône pontifical l'illustre Benoît, si doux et si pieux, et renommé par les combats ascétiques. (C'est Benoît III.) Enfin Photius parle du Pape Jean VIH, son contemporain, et l'appelle Viril jusqu'à trois fois, viril par l'esprit, viril par la piété, viril par sa résistance à l'iniquité.

Le cardinal Maï a publié encore, traduites d'arménien en latin. deux lettres de Photius, au patriarche et au prince d'Arménie, pour les ramener à la croyance catholique sur la distinction de deux natures en Jésus-Christ et sur l'autorité du concile de Chalcédoine. Dans sa lettre au patriarche, nommé Zacharie, il émet sur la sainte Trinité une proposition qui peut servir à éclaireir la question du Saint-Esprit. Il dit : Le Père se réjouit de la gloire du Fils ; le Fils se réjouit de l'honneur du Père ; enfin l'Esprit-Saint glorifie le Père et le Fils, parce que, recevant de leur substance, il renouvelle les créatures, et que toutes choses ont été faites par lui au ciel et sur la terre 2. Photius fait évidemment allusion à ces paroles de Jésus-Christ : Mais lorsque viendra (le Paraclet) l'Esprit de la vérité, il vous introduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de luimême; mais il dira tout ce qu'il entendra, et il vous annoncera les choses à venir. C'est lui qui me glorifiera; parce qu'il recevra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce qu'a mon Père est à moi. c'est pourquoi j'ai dit : Qu'il recevra du mien, et vous l'annoncera 3, Photius dit donc, conformément à ces paroles : Le Saint-Esprit glorifie le Père et le Fils, parce que, recevant de leur substance (de leur substance et non de leur grâce), il renouvelle les créatures. Or. que peut-il recevoir ou prendre de la substance du Père et du Fils. sinon cette substance même? Mais recevoir ainsi de la substance du Père sa propre substance, tons les Grecs, avec tous les Latins, appellent cela procéder du Père Puis donc que le Saint-Esprit reçoit semblablement de la substance du Fils sa propre substance, pourquoi

us de l'ère e pas appe File: m recession. ion de Pho record av r moment Peu de te ie 879, l'es mit fait cou le prince fu g'à la fleur el'emperer masacrer en me Santaba dait dans u our son fils isparut. Ma ition divine perte de la rise par les klises brûlée imais bien r Ceux qui r ulres raison ment. Pour r nena les den nople pour l réque d'Osti l'abord ils re lit si bien, p frent, en pré kan les avait Photius patris Tout cela n s empereurs me ambassad

Ilabbe, t. 0,

te Photius. T mi 879, dem

tiarches et de

ablissement d

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mai, Scriptor. veter., t. 1 Præfat., p. 23-26. — <sup>2</sup> Lætatur Pater glorid Filii; gaudet Filius ob honorem Patris; Spiritus demûm Sanctus Patrem Filiumque glorificat: quippe qui de illorum substantid accipiens creaturas renovat, ab ipsoque omnia facta runt in cælis et super terra, visibilia et invisibilia, sensibilia et incensibilia, corporalia et incensibilia, Spicileg. rom., t. 10, p. 155 et 456.

<sup>8</sup> ὅταν δὲ ελθη ἐκεῖνος (Παράκλητες), τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ἀδαγήσει ὑμᾶς εἰς πᾶσαν τὰν ἀλοθείαν οὐ γὰρ λαλήσει ἀφ' ἐκυτοῦ, ἀλλ', ὅσα ἄν ἀκούση, λαλήσει, καὶ τὰ ἐρχόμενα ἀναγγελεῖ ὑμῖν. Ἐκεῖνος ἐμε δοζάσει, ἔ τι ἐκ τοῦ ἐμεῦ λήψεται, και ἀναγγελεῖ ὑμῖν. Πάντα ὅσα ἔχει ὁ Πατὴρ ἐμαὰ ἐστι. Διὰ τοῦτο εἶπεν' ὅτι ἐκ τοῦ ἐμεῦ λαμΕάνει, καὶ ἀναγγελεῖ ὑμῖν. Joann., 16, 13, ε5.

sí celèbre (c'est ll a eu pour sucux et si pieux, et L) Enfin Photius ppelle Viril jusviril par sa résis-

menien en latin. d'Arménie, pour ion de deux made Chalcédoine. met sur la sainte la question du u Fils ; le Fils se lorifie le Père et ouvelle les créau ciel et sur la roles de Jésus. de la vérité, il lera pas de luiis annoncera les il recevra de ce Père est à moi, s l'annoncera 3. aint-Esprit glor substance (de s créatures. Or, Père et du Fils, la substance du Latins, appelprit reçoit sem-

Pater glorid Filii; Patrem Filiumque uras renovat, ab invisibilia. sensiom., t. 10, p. 455

ance, pourquoi

at, bduyhon bhat duchon, dadhon, bhco dhhotan, uu v' Ötn su teo bhco e pas appeler cela semblablement, avec tous les Latins, procéder la Fils; mais procéder du Père et du Fils par une seule et même procéder, comme d'un seul et même principe? D'après la proposion de Photius, il paraîtrait donc que les Grecs même dissidents, accord avec les Latins pour le fond du dogme, ne différent d'eux, ar moments, que pour une expression.

Peu de temps après le rétablissement de Photius, et la même anne 879, l'empereur Basile perdit Constantin, son fils ainé, qu'il mit fait couronner empereur dès la première année de son règne. prince fut emporté en peu de jours par une flèvre violente, n'étant rà la fleur de son âge. Photius, pour apaiser la douleur extrême l'empereur, osa bien mettre Constantin au nombre des saints, et masacrer en son honneur des églises et des monastères. On dit même 👊 Santabaren avait fait apparattre à l'empereur, comme il marant dans un bois, un fantôme à cheval et revêtu d'or, qu'il prit our son fils Constantin et qu'il embrassa ; après quoi le fantôme sparut. Mais les catholiques regardèrent cette mort comme une perilion divine du rappel de Photius; ils attribuèrent à la même cause perte de la grande ville de Syracuse, capitale de la Sicile, qui fut rise par les Musulmans d'Afrique, le peuple emmené captif, les rises brûlées, la ville entièrement ruinée; de sorte qu'elle ne s'est mais bien relevée depuis.

Ceux qui ne voulaient pas reconnaître Photius alléguaient, entre ultes raisons, que le Pape n'avait point consenti à son rétablissement. Pour répondre à ce reproche et tromper les plus simples, il agna les deux légats que le pape Jean VIII avait envoyés à Constantique pour l'affaire de Bulgarie, Paul, évêque d'Ancône, et Eugène, réque d'Ostie. Ils trouvèrent Ignace mort quand ils arrivèrent. Et fabord ils refusèrent de communiquer avec Photius; mais ensuite list si bien, par ses présents et par les menaces de l'empereur, qu'ils fient, en présence des évêques, du clergé et du peuple, que le pape les avait envoyés contre Ignace, pour l'anathématiser et déclarer lhotius patriarche : ce qui trompa même plusieurs évêques 1.

Tout cela ne suffisant pas encore, l'empereur Basile, avec ses fils, sempereurs Constantin et Alexandre, envoya au pape Jean VIII me ambassade solennelle, accompagnée d'un métropolitain, envoyé Photius. Tous ces ambassadeurs, arrivés à Rome dans le mois de mai 879, demandaient au Pape, de la part des empereurs, des paraches et des évêques d'Orient, qu'il voulût bien confirmer le réblissement de Photius à la place d'Ignace, qui venait de mourir.

Jean VIII recut cette ambassade avec joie, et écoute favorablemen ce qui lui était proposé. Il était pourtant question de rétable homme que les deux Papes, ses prédécesseurs, et un concile ma ménique avaient déposé et dégradé. Mais il s'agissait aussi d'étable la paix et l'union dans l'Église, entre l'Orient et l'églident : dans tisfaire aux désirs pressants de l'empereur, de la cour et du cler de Constantinople, et de tous les évêques de son patriarcat, aux quels s'étaient joints ceux des autres grands sièges d'Orient, spécie lement le patriarche de Jérusalem, dont l'envoyé accompagnait cel de Photius. L'Italie était dans un état déplorable, Rome surtout. le Saint-Siège hors d'espérance d'être secouru par aucun princ d'Occident. L'empereur Basile s'était rendu très-puissant, et e Orient et en Italie même, les provinces de Bénévent et de Capou ayant secoué la domination de l'empereur d'Occident pour se mette sous la sienne. Ce prince promettait toute sorte d'assistance au Pan s'il acquiescait à sa demande; moyennant quoi il pouvait encore e pérer la réunion de la Bulgarie au patriarcat de Rome, pour le quelle il faisait vivement solliciter à Constantinople par les nouveau légats qu'il y avait envoyés.

Ces motifs très-pressants obligèrent Jean VIII de céder à la néces sité des temps, en vertu de ce grand principe, reconnu et proclam plus tard par Bossuet lui-même: Il n'est rien que le Pape ne puiss quand la nécessité ou l'utilité de l'Église le demande. Il écrivit don en ces termes aux trois empereurs, qu'il appelle ses bien-aimés.

très-excellents fils spirituels.

Parmi les qualités louables de votre mansuétude, ce qui écla surtout aux yeux de l'univers, c'est que, instruits par les enseigne ments de l'Église, et par l'exemple des pieux empereurs qui vous or précédés, vous conservez le respect au Siège de Rome et soumette tout à son autorité, attendu que c'est à son auteur, savoir, au princ des apôtres, que le Seigneur a fait ce commandement : Pais me brebis. Que ce Siège soit vraiment le chef de toutes les églises Dieu, et les règles des saints Pères, et les décrets des princes ortho doxes, et les lettres de votre piété l'attestent. En considération e votre foi, de la ferveur de votre piété, de votre vénération pour not pontificat, eu égard à la nécessité du temps, de l'avis et du conse tement de la Chaire qui nous est confiée, nous avons donc cru de voir, par l'autorité apostolique, vous accorder votre demande. Voi nous demandez donc que, la Chaire apostolique dilatant les entraille de sa miséricorde, nous recevions le révérendissime Photius à l'hor neur du patriarcat, à la digni du souverain sacerdoce, à la socié du collège ecclésiastique, et que nous le fassions participant d

mtre commu blueu, trou nme il con arche Igna ard an ten. é fait d' mis lier noti. Nous le i muler les rè en r autori on agit po Gélase a ut pas donn qui se fait r nécessité, me s'étant re enatistes qu pocent ayas ique Bonose Acquiescan les d'Alexan iques, évêqu Constantinople ndissimes pr mme évêque medition que, ra pardon. Et comme v ne affectueus actions d'am was aussi, qu séglises de cune divisio emc patriarc as le siège d Eglise univers pôtres par le enheureux P tout ce que

etu délieras

s paroles n'e

iv. LVIII. - Bear ia favorablemen n de rétablir un concile œu ait aussi d'établi cident : de our et du clere patriarcat, aux d'Orient, spécia compagnait celi Rome surtout, ar aucun princ puissant, et e nt et de Capou nt pour se mettr sistance au Pap ouvait encore e Rome, pour le par les nouveau

céder à la néce nnu et proclam Pape ne puiss le. Il écrivit don es bien-aimés

e, ce qui éclal oar les enseign eurs qui vous or me et soumette savoir, au prin ment : Pais me es les églises d s princes ortho considération d ration pour not is et du conser ns donc cru d demande. Voi tant les entraille Photius à l'hor oce, à la socié ms généralement tout lier, par conséquent aussi tout délier, d'aus participant

ne communion, po termin la division et le scandale de l'Éndise bieu, troublée depu sa longtemps. C'est pourquoi, a mettant mme il convient les prières de votre sérénité, sachant que le paarche Ignace, de pieuse mémoire, est sorti de ce monde, et. avant ard au temps, nous déclarons susceptible d'indulgence ce qui a fait mèrement au sujet de Photius, quoiqu'il ait, sans conder note Siège, usurpé l'office qui ani était interdit.

Nous le isons, sans préjudicier aux fatuts apostoliques, sans muler les règles des saints Pères ppuyant, au contraire, en autorité; le concile de Nicce réclarant qu'en plusieurs occaon agit par nécessité contre les règles ordinaires de l'Église : le ne Gélase ajoutant que, sans une nécessité bien urgente, il n'y ut pas donner atteinte le pape saint Léon, qu'il ne faut pas blamer qui se fait par nécessité; le pape Félix, qu'autre chose est d'agir m nécessité, et autre chose d'agir avec liberté; et un concile d'Afrie s'étant relâché de la rigueur de ces saintes règles, en faveur des matistes qui rentraient dans l'unité catholique; enfin, le pape mocent ayant dit que ceux qui av...... été ordonnés par l'héréque Bonose ont été reçus, pour faire cesser le scandale de l'Église. Acquiesçant donc aux vœux et aux désirs unanimes des patriard'Alexandrie, d'Antioche et de Jérusalem, de tous les archedues, évêques, prêtres et autres ecclésiastiques du patriarcat de onstantinople, de ceux mêmes qui ont été ordonnés par les révéndissimes patriarches Méthodius et Ignace, nous recevons Photius omme évêque et confrère, pour la paix et l'utilité de l'Église, à adition que, selon la contume observée en pareil cas, il demanra pardoa, dans un concile, de tout ce qu'il a fait d'illégitime. Et comme vous, très-chrétiens empereurs, qui gouvernez avec raffectueuse clémence l'empire de la sainte république, faites les nctions d'ambassadeurs du Christ, en priant pour la paix de l'Église, us aussi, qui, comme dit l'Apôtre, avons la sollicitude de toutes séglises de Dieu, ne voulant plus souffrir dans l'Église de Dieu neune division, nous absolvens de toute censure ecclésiastique ce enc patriarche, avec tous ceux de son parti, et nous le rétablissons ns le siège de Constantinople, en vertu de cette puissance que iglise universelle croit nous avoir été accordée dans le prince des olres par le Christ, notre Dieu, quand il a dit spécialement au mheureux Pierre : Je te donnerai les clefs du royaume des cieux, tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce etu délieras sur la terre sera aussi délié dans les cieux. Comme

sparoles n'exceptent rien, il est sans aucun doute que nous pou-

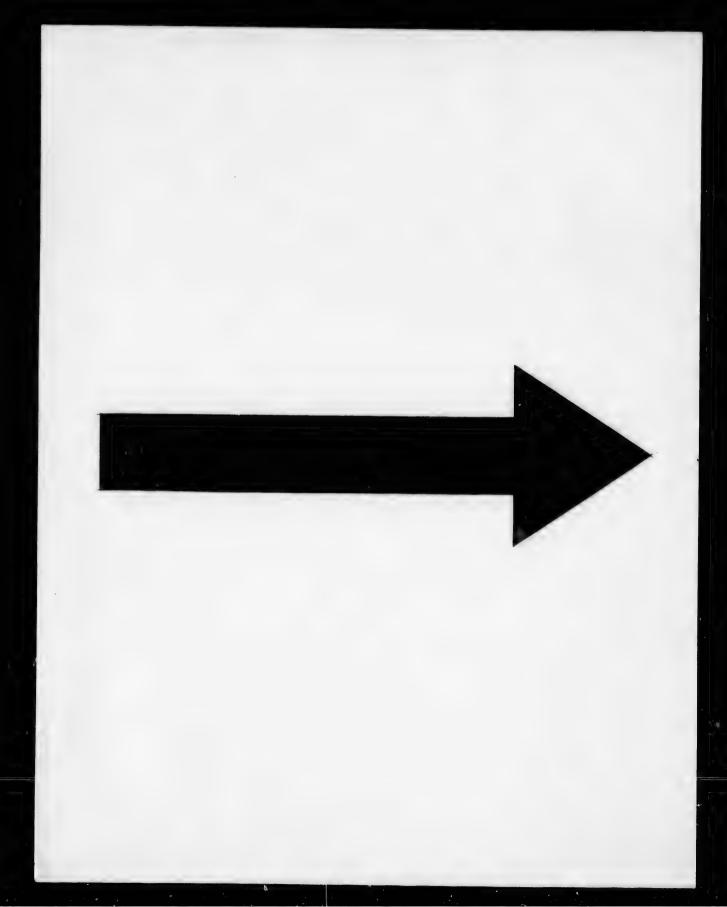

IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503 SIM SERVER ON



leannd:

at for,

Macédoi

Paul : a

but leal

i Photin

DESCRIPTION

absoud

Les le

fierre, p

ex évêc

hatimo

ei contr

insiez v

d reveni

ous étai méritiez

djoigno

cion, st

o nous

otte com lonnes g

Nous n

kint-Sié

ier sos le er le soi

ndonné j

n suppri mi était e

quelles

pardon

Julgarie .

mons de

Constanti

ddu pap

witieme -

tant plus qu'il convient de donner à tout le monde l'exemple de l'exem

Neus accordons ces choses, à condition toutefois qu'après la mode ce patriarche, on m'élira point un laïque pour remplir sa place mais un des prêtres ou des diacres cardinava de l'église de Con stantinople, selon les canons ; à condition aussi que le patriarche n prétendra désormais aucun droit sur la province de Bulgarie, qu notre prédécesseur Nicolas, de bienheureuse mémoire, a instruit à fa prière du roi Michel, et où il a fait donner le baptême par & évêques. Au reste, nous vous exhortous, pour effacer les trouble passés, d'honorer le patriarche de Constantinople comme votre pèr spirituel et le médiateur entre Dieu et vous, et de ne plus écoute aucune calomnie contre lui. Nous vous enjoignons encore de rappe ler à l'unité de l'Église et de recevoir à bras ouverts tous les évêque et les clercs de la consécration d'Ignace, et de leur rendre leur sièges, afin que l'union soit entière; mais s'il y en a quelques-uns qu refusent de communier avec le patriarche, après trois monition nous les déclarons excommuniés par ces présentes, nous et not concile, jusqu'à ce qu'ils se réunissent. Cette lettre est du 16me d'aoi

Dans la lettre à Photius, qui lui avait donné dans la sienne de très-grandes louanges, le pape Jean, après l'en avoir remercié s'en être humilié, déclare qu'il l'établit patriarche de Constantinople à condition qu'il demandera pardon dans le concile; puis il défen qu'on ordonne désormais aucun laïque dans la même église, et exige la restitution de la Bulgarie à l'Église romaine.

Jean VIII fit aussi réponse aux évêques dépendants du siège de Constantinople, adressant en même temps sa lettre aux trois autre églises patriarcales. Il accorde à leurs instantes prières, par l'aute rité apostolique, le rétablissement de Photius, en tent qu'il se pou vait faire sans un trop grant scandale, et à la charge qu'à l'avenir q observera les canons touchant l'ordination des néophytes, que l'd rendra la Bulgarie à la juridiction immédiate du Saint-Siége, et qu

ll en se « qui /éta ¹ Epist. ;

<sup>1</sup> Apiet. 100, p. 180. Labbo, t. 9.

cuts du pape Adrien de la Constantinople de la Constantinople Pierre a le pouvoi a été hié par les au les comme Athanas stantinople et Polylis par le Siège apociles.

fois qu'après la mo ur remplir sa place de l'église de Con que le patriarche n ce de Bulgarie, qu némoire, a instrui le haptême par a effacer les trouble le comme votre pèr de no plus écoute ons encore de rappe erts tous les évêgue de leur rendre leu a queiques-uns q rès trois monition intes, nous et noir re est du 16me d'aoi

é dans la sieme den avoir remercié de de Constantinople noile ; puis il déen a même église, et aine.

endants du siége d Atre aux trois autre de prières, par l'autre en tent qu'il se pou arge qu'à l'avenir q néophytes, que l'o l Saint-Siége, et qu condance, le pape Jean cite l'exemple de son prédécesseur, Innomité, qui reconnut Photin pour évêque, à la prière des évêques de lacédoine. Enfin le pape Jean écrit aux trois patrices, Jean, Léon et hul; aux trois métropolitains, Stylien, Jean et Métrophane, et à est leclergé et le peuple de Constantinogle, les exhortant à se réunir l'hotius, sous peine d'excommunication, sans s'excusor sur les asscriptions qu'ils avaient données, puisque l'Église a le pouvoir l'absoudre de tout !

Cet léttres sont toutes du mois d'août et furent envoyées par faire, prétre-cardinal; car le Pape l'associa dans cetté commission as évêques Paul et Eugène qu'il avait envoyés auparavant à Constantinople, et auxquels il écrivit en ces termes : Quoique vous ayez si contre notre volonté, et qu'étant arrivés à Constantinople vous faises vous informer de ce qui regarde la paix et l'union de l'Église, a revenir à Rome pour nous en faire un rapport fidèle; quoique sus étant ainsi mai acquittés d'une première légation, vous n'en acritics pas une seconde; toutefois, usant de miséricorde, nous vous aljoignons au prêtre-cardinal Pierre pour travailler avec lui à cette mion, suivant nos lettres et suivant l'instruction dressée par articles que nous vous donnons, afin que, vous acquittant plus fidèlement de cite commission que de la première, vous puissiez rentrer dans nos loncs grâces 2.

Nous n'avons point cette instruction telle que le Pape l'a donnée, ais seulement telle que Photius l'a falsifiée; cur les trois légats du sint-Siège furent assez simples ou même assez infidèles pour conferses lettres et leurs instructions à Photius même, et pour lui laiser le soin d'en faire la traduction qu'on devait lire dans le concile adomé par le Pape. Photius ayant donc ces plèces à sa disposition, a supprima teut ce qui marquait l'enterité du Saint-Siège, tout ce qui était dit du patriarche saint Ignace, et les conditions moyennant squelles le rétablissement du même Photius devait se faire, savoir : pardon qu'il devait demander en plein concile, et la réunion de la lulgarie au patriarcat d'Occident. Et en place de la dispense des mons que le Pape lui accordait pour pouvoir possèder le siège de la stantinople, il substitua la cassation des décrets du pape Nicolas du pape Adrien, des conciles tenus contre lui, et spécialement du latième concile œcuménique.

Il en servit arrivé à Jean VIII, à l'occasion de ses lettres falsifiées, equi était arrivé auparavant au pape Honorius pour sa correspon-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Epist. 200, 201, 202. — <sup>2</sup> Ibid., 203.

our con ons l'éta

meile de

ires et s

Photius

rce an nindre

rit en ha Filioque,

sprit pro

eu. Phot

rétendue

was les rr was, et qu

a, avant

mé, nou

ous le ga outé, ni c

i oseraje

our vous

dises, qu ax qui

imnons d

us les ra

ième chos mis parce

précipi

s eux-m

Voilà ce

ienfaiteur. Iins et mê

ofessaient

Fils : (

nt tous le

domnies d

traitres

ms Pères,

saint pap

Epist. 320

dance avec un autre patriarche de Constantinople. Mais la fourberé de Photius ne tarda pas d'être découverte par la production du re gistre original de Jean VIII, où étaient consignées ses véritable lettres.

Photius en produisit les copies falsifiées dans le conciliabule qu'i assembla, et auquel, par un nouvel opprobre que voulurent bier souffrir les légats du Saint-Siége, il présida. Il ne lui fut pas difficil d'y faire recevoir tout ce qu'il voulut. Les lâches légats commen cèrent par lui présenter sole...aellement les ornements pontificau que le Pape lui envoyait. On lut ensuite les lettres de Jean VIII, que Photius avait falsifiées de la manière que nous venons de le dire. 0 renvoya au jugement de l'empereur l'affaire de la Bulgarie, comme étant matière de sa compétence; et, sans obliger Photius à demande aucun pardon, on cassa et on déclara nul tout ce qui s'était fail contre lui, soit dans les deux conciles de Rome, soit dans le huitièm général tenu à Constantinople, à la place duquel en subrogea e conciliabule, qui, depuis, a toujours passé, chez les Grecs schisma tiques ou chez les photiens, pour le huitième œcuménique. Les acte de ce faux concile, translatés de l'original grec qui est dans la bi bliothèque vaticane, sont rapportés dans les annales de Baronius Fleury les cite aussi très au long; mais il ne fait point le même honneur à la lettre principale du Pape; car il en retranche ou en altère les endroits les plus importants, à peu près de la même manière qui Photius, afin de pouvoir conclure que le pape Jean VIII le rétabli contre toutes les règles de l'Église 1.

Quant au conciliabule en lui-même, il n'est aucunement certair qu'il ait été réellement tenu comme disent ces actes. Parmi le auteurs contemporains ou voisins de l'époque, pas un seul n'es parle : ni l'évêque Nicétas, dans sa Vie de saint Ignace, où cepen dant il signale en détail les moyens frauduleux qu'employa Photiu pour se faire rétablir; ni Stylien, archevêque de Néocésarée, préla très-catholique, dans ses lettres au pape Étienne V, pour la réunio des Orientaux après la dernière expulsion de Photius. Stylien parl bien de la prévarication des légats Paul et Eugène, mais il ne di pas un mot du conciliabule. Toutefois, s'il fallait en croire les actes il y assista trois cents quatre vingts évêques : nombre impossible réunir dans l'espace de deux mois. Ce qu'il y a de plus probable, l voici. Déjà précédemment, avec une vingtaine d'évêques qui s trouvaient à Constantinople, Photius avait fabriqué les actes d'u prétendu concile œcuménique, souscrit par plus de mille évêques

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Baron., an. 879.

m de l'ère chr.}

le. Mais la fourberi a production du re gnées aes véritable

le conciliabule qu'i que voulurent bier e lui fut pas difficil nes légats commen nements pontificau es de Jean VIII, que enons de le dire. Or la Bulgarie, comm Photius à demande it ce qui s'était fail oit dans le huitième el on subrogea o les Grecs schisma ménique. Les acte qui est dans la bi nales de Baronius point le même hon ranche ou en altère même manière que ean VIII le rétabli

ucunement certaines actes. Parmi le pas un seul n'es actes. Parmi le pas un seul n'es actes, où cepenu'employa Photiu Néocésarée, préla V, pour la réunio otius. Stylien parlegène, mais il ne di en croire les actes ombre impossible le plus probable, le d'évêques qui siqué les actes d'us de mille évêques

pur condamner le pape saint Nicolas : à plus forte raison a-t-il pur, les l'état où étaient les choses, fabriquer les actes d'un prétendu racile de trois cent quatre-vingts, pour condamner tous ses adverires et se canoniser soi-même.

Photius inséra dans ses prétendus actes un formulaire contenant me anathèmes contre ceux qui oseraient ajouter ou ôter le mindre mot au symbole de Nicée et de Constantinople. Cela se faiit en haine des Latins, qui avaient ajouté à co symbole le terme de filioque, pour marquer leur créance touchant l'article que le Saintprit procède du Fils, aussi bien que du Père. Tout ceci est encore n. Photius osa bien ajouter aux actes de ce prétendu concile, une etendue lettre où il se fait dire par le pape Jean VIII : Nous sams les mauvais rapports que l'on vous a faits de∙notre église et de ws, et qui ne sont pas sans apparence; mais j'ai voulu vous éclairavant même que vous m'en écriviez. Vous savez que votre enmé, nous ayant consulté depuis peu sur le symbole, a trouvé que us le gardions tel que nous l'avons reçu d'abord, sans y avoir rien outé, ni en avoir rien ôté ; sachant bien quelle peine mériteraient ceux si oseraient-le faire. C'est pourquoi nous vous déclarons encore, purvous rassurer sur cet article, qui a causé du scandale dans les ises, que non-seulement nous ne parlons pas ainsi, mais que ax qui ont eu l'insolence de le faire les premiers, nous les conmnons comme des destructeurs de la théologie du Christ, Notreigneur, des Pontifes et des Pères qui nous ont donné ce symbole : ms les rangeons avec Judas, comme n'ayant pas craint de faire la lme chose, non qu'ils aient livré le corps du Seigneur à la mort, nis parce qu'ils ont déchiré et divisé ses membres par le schisme, s précipitant ainsi dans le feu éternel, et s'étranglant encore bien s eux-mêmes, comme a fait l'indigne Judas 4.

Voilà ce que l'imposteur Photius fait dire au pape Jean VIII, son infaiteur. Comme toutes les églises latines, à l'exemple des Pères fins et même de plusieurs des Pères grecs, tel que saint Épiphane, ofessaient publiquement que le Saint-Esprit procède du Père et l'Fils; comme le pape saint Nicolas avait engagé peu auparant tous les évêques d'Occident à réfuter dans ce sens les premières domnies de Photius, et que ceux-ci le firent en effet : l'imposteur botius faisait impudemment condamner au pape Jean VIII, comme straîtres et des Judas, dignes du feu éternel, tous les Latins, tous ars Pères, tous les Papes, ses prédécesseurs, notamment le grand saint pape Nicolas. Une seule remarque suffit pour faire sentir

Epist. 320. Labbe, t. 9, p. 235-237.

la grossièreté de l'imposture. Dans ce temps-là même, le diacre Jean dédiait au pape Jean VIII la Vie du pape saint Grégoire, qu'il avait entreprise d'après ses ordres. Or, dans cette Vie, en parlant des dialogues de saint Grégoire, traduits en grec par le saint pape Zacharie, il reproche justement aux Grecs d'en avoir corrompu le texte, en effaçant le mat Filioque des passages où saint Grégoire disait que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Cette plainte et ce reproche du diacre montrent plus clair que le jour quelle était, sur cet article, la croyance publique de l'Église romaine, non-seulement au temps de saint Grégoire, mais aussi et plus encore au temps du pape Jean VIII.

Les légats, retournant à Rome, rapportèrent au Pape que la paix était rétablie dans l'église de Constantinople par l'installation de Photius dans le siège patriarcal de cette ville ; mais ils ne lui dirent rien de la manière dont ce rétablissement s'était fait, ni de tout ce qui s'était passé dans le prétendu concile de Photius contre l'autorité du Saint-Siége et du huitième concile œcuménique. Ils lui remirent seulement des lettes de l'empereur, qui lui marquait qu'ilenvoyait ses galères pour servir, sous les ordres de Sa Sainteté, à la garde des terres du Saint-Siège; qu'il rendait à l'Église romaine le monastère de Saint-Serge de Constantinople, et qu'il permettait e consentait que la Bulgarie fût dans la dépendance du patriarcat d Rome. Ils lui remirent aussi des lettres de Photius, qui témoignai que Sa Sainteté, en le recevant à sa communion et en autorisant son rétablissement, avait remis la tranquillité dans l'Église; et à l'égard du pardon que le Pape avait marqué qu'il demandât au concile, i s'excusait de ne l'avoir pas fait, comme étant une démarche à laquelle on ne pouvait assujettir que les malfaiteurs.

Le Pape, par ses réponses à ces let. s, fit de grands remerciments à l'empereur au sujet du secours qu'il lui envoyait contre le Sarrasins, de la restitution du monastère de Saint-Serge et de li juridiction patriarcale sur la Bulgarie. Il témoigna pareillemen beaucoup de joie à Photius à l'occasion de l'union et de la concord que son installation dans le siége de Constantinople avait rétablie dans l'Église. Mais il marque à celui-ci sa surprise de ce qu'on n'avai pas exécuté beaucoup de choses qu'il avait ordonnées, et qu'on et avait changé d'autres; et à l'égard de ce qu'il s'excusait de n'avoi pas demandé le pardon qui lui était ordonné, il lui reproche son pe d'humilité en cette occasion. Et comme il se doutait de la malver sation de ses légats, il déclare expressément à l'un et à l'autre, il empereur et au patriarche, que si, d'aventure, ses légats ont fait dans le concile de Constantinople, quelque chose contre leur instruc

atre ses papes Nic ingement waient tr Telle fu kan VIII que l'on p dence et comme to est à Pho woir rele Nicolas p I suffit qu hors la lo dissimule qui peuve principale I donne c suppose c i détailler m mot de ondamna connu la Nous pens but le mo Après la lean VIII

<sup>1</sup> Epist. 2 2 880, n. 1

Liv. LVIII. - De 870 iême, le diacre Jean irégoire, qu'il avait ie, en parlant des er le saint pape Zaavoir corrompu le où saint Grégoire Fils. Cette plainte le jour quelle était, omaine, non-sculeus encore au temps

u Pape que la paix ar l'installation de nais ils ne lui diren t fait, ni de tout ce otius contre l'auto ménique. Ils lui reni marquait qu'ilende Sa Sainteté, à la l'Église romaine le t qu'il permettait e ce du patriarcat d ius, qui témoignai et en autorisant son Église; et à l'égard andat au concile, i démarche à laquelle

de grands remercienvoyait contre le aint-Serge et de l oigna pareillemen n et de la concord ople avait rétablie de ce qu'on n'avai onnées, et qu'on el excusait de n'avoi ni reproche son pe utait de la malver l'un et à l'autre, ses légats ont fait contre leur instruc

ion, il les désavoue et rejette tout ce qui se sera fait comme de mile valeur 1.

Et de fait, ayant été pleinement informé des prévarications de ses mis légats et des fourberies de Photius, il envoya pour légat à fonstantinople le diacre Marin, l'un de ceux qui avaient présidé, de apart d'Adrien II, au huitième concile œcuménique, et lui donna rdre de casser et d'annuler tout ce qui s'était fait dans le conciliabule de Photius. C'est ce qu'exécuta ce généreux ministre avec un zèle et m courage que rien ne put arrêter. La prison et les chaînes qu'il en suffrit sont pour lui le sujet d'une gloire immortelle, comme l'écrit m de ses successeurs au souverain pontificat .

Non content de cela, Jean VIII, montant lui-même sur l'ambon ou tribune de l'église de Saint-Pierre, et tenant le livre des Évangiles stre ses mains, renouvela contre Photius les anathèmes dont les apes Nicolas et Adrien l'avaient frappé, et enveloppa dans le même agement d'excommunication et de déposition, les lâches légats qui

maient trahi leur ministère en faveur de cet imposteur 3.

Telle fut, d'après les monuments de l'histoire, la conduite du pape kan VIII dans l'affaire de Photius. En vérité, nous ne voyons pas ce me l'on peut y reprendre. On y voit tout à la fois miséricorde, prudence et fermeté. Si ses légats furent des lâches, si Photius fut, omme toujours, un fourbe, le crime en est aux légats, le crime en stà Photius, et non point au Pape. Si Fleury le condamne pour soir relevé de l'excommunication Photius, il condamne le pape Micolas pour l'avoir excommunié ; il semble qu'aux yeux de Fleury i suffit que quelqu'un soit Pape pour qu'il ait tort et qu'on le mette lors la loi de l'histoire. Ainsi, pour blâmer Jean VIII, il tronque, il dissimule ce qui le justifie; il étale avec complaisance les calomnies wi peuvent le flétrir ; il tronque, dans le sens de Photius, la lettre principale où le Pape expose les motifs et les raisons de sa conduite; Idonne comme authentique la lettre que Photius évidemment lui suppose contre la procession du Saint-Esprit; il emploie trente pages idétailler les faux actes du conciliabule de Photius, et il ne dit pas m mot de la manière ferme et solennelle dont le pape Jeen VIII andamna cet imposteur, ainsi que ses propres légats, dès qu'il eut onnu la vérité. Que le lecteur juge cette tactique de l'historien. Nous pensons qu'en histoire, comme ailleurs, il faut être juste envers but le monde, même envers les Papes.

Après la paix et l'union des églises, ce qui occupait le plus le pape lean VIII était la sécurité de Rome et de l'Italie contre les incursions

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Epist. 250 et 251, p. 279 et 280. Labba, t. 9. - 2 Steph. V, Epist. 1. - 3 Baron., 2 880, n. 11 et 13.

des Sarrasins et le brigandage de quelques petits tyrans italiens C'était principalement pour défendre l'Église romaine sous ce rapport, que les Papes avaient rétabli la dignité impériale en Occident, Pour remplir cette fonction honorable, il convenait que l'empereur fût en même temps roi d'Italie. L'élection à l'empire dépendait du Pape, et devait naturellement en dépendre; mais, par là même, le Pape devait avoir une part plus ou moins grande dans l'élection à la royauté italienne. Chez les Lombards, cette royauté avait été purement élective ; depuis Charlemagne, elle avait cessé de l'être de fait; mais, à la mort de l'empereur Louis II, qui ne laissait point d'enfant mâle, elle reprit son caractère primitif. On sent que, pour des affaires de cette nature, le Pape était obligé, comme le pilote au milieu de la tempête, à se gouverner d'après les vents et les circonstances. Or, l'époque du pape Jean VIII ne ressemblait que trop à une tempéte qui allait tout brisant. Quand l'Église romaine attend quelque secours de l'empereur Charles le Chauve, ce prince meurt sans avoir rien fait, et même sans avoir montré qu'il pût rien faire, Son fils, Louis le Bègue, paraît plein de bonne volonté; mais il meurt le 10 avril 879, laissant deux fils très-jeunes et un troisième qui n'est pas encore né. Son oncle, Boson, comte et ensuite roi de Provence, paraît un prince capable et dévoué : Le Pape l'adopte pour son fils; mais les circonstances du temps et les dispositions des peuples ne sont point favorables à Boson, il faut chercher ailleurs un empereur.

Louis, roi de Germanie et frère de Charles le Chauve, avait laissé trois fils : Louis, roi de Saxe; Charles, roi de Souabe ou d'Allemagne; et Carloman, roi de Bavière. Carloman, étant le plus proche, s'était avancé en Italie, avait fait au Pape des offres trèsavantageuses, et, suivant toutes les apparences, très-sincères; le Pape les avait acceptées et lui destinait la couronne impériale; mais Carloman est frappé, l'an 879, d'une paralysie, perd l'usage de la parole, et meurt l'année suivante, sans autre héritier qu'un fils illégitime nommé Arnoul, à qui son oncle, Louis de Saxe, laisse le duché de Carinthie. Dans ces difficiles conjonctures, le pape Jean VIII écrivit, l'an 879, à l'archevêque de Milan, une lettre où, en l'invitant au concile de Rome pour le mois d'avril, il lui dit que Carloman, à cause de ses infirmités, ne pouvant plus tenir le royaume d'Italie, il fallait penser à un nouveau roi. Vous ne devez donc en recevoir aucun sans notre consentement, conclut-il; carcelui qui doit être ordonné par nous à l'empire, doit être premièrement et principalement choisi par nous 1.

lein VI ar in d Modre e du roy estait Ch ons: Le ome. Vo thres, qu faite de olique', v ne autre. maine e e sa par ert en 8 dors au si arloman, loson, qu mec ses d ant vent erenr le emps 3. Les circ Nir dans lonis de C ls en 880 on frère ( le cor des divers ses tout : majent av

ipe qui à no ibet esse voc -1 Epist. 24

zsez de v

mis longte

ent l'un

Carloman,

per les No

dun Charl

nées très-i

hit d'eux l

<sup>1</sup> Et ideò ansea nullum absque nostro consensu regem debetis recipere; nam

fliv.dsVIII. - Des70 tits tyrans italiens. maine sous ce rapériale en Occident. nait que l'empereur npire dépendait du s, par là même, le dans l'élection à la auté avait été pucessé de l'être de ni ne laissait point On sent que, pour comme le pilote au s vents et les cirssemblait que trop ise romaine attend ce prince meurt nu'il pût rien faire. nté; mais il meurt un troisième qui ensuite roi de Proape l'adopte pour dispositions des

hauve, avait laissé onabe ou d'Allen, étant le plus oe des offres trèstrès-sincères; le e impériale; mais erd l'usage de la ier qu'un fils illéke, laisse le duché pe Jean VIII écrih, en l'invitant au Carloman, à cause d'Italie, il fallait cevoir aucun sans ordonné par nous choisi par nous1.

t chercher ailleurs

eb**etis** recipere ; nam

lem VIII pensait à Louis, roi de Saxe et ensuite aussi de Bayière. er la dignité impériale ; mais ce prince, occupé d'un côté à se Mendre coutre les Slaves et les Normands, et d'un autre à s'empadu royaume de Lorraine, ne put répondre aux désirs du Pane sait Charles de Souabe, plus connu sous le nom de Charles le Ms. Le Pape lui écrivit plusieurs fois pour l'inviter de venir à one. Votre royale sublimité sait bien, lui dit-il dans une de ses tres, que, depuis longtemps, voulant vous élever, Dieu aidant, faite de l'empire, pour l'utilité et l'exaltation de la Chaire apoblique, votre mère, nous vous avons appelé par nos lettres 1. Dans e autre, il·lui annonce qu'il l'a choisi pour le défenseur de l'Église maine et pour son propre fils, et que Boson n'a plus rien à espérer e sa part depuis qu'il affecte la tyrannie <sup>2</sup>. Enfin Carloman étant et en 880, Jean pressa de nouveau son frère Charles, qui était les au siège de Vienne en France, avec ses petits-cousins Louis et brioman, fils de Louis le Bègue, pour reprendre cette ville sur kson, qui s'était déclaré roi de Provence. Charles fit un traité mec ses deux cousins, quitta le siège, se rendit en Italie et, de là. ant venu à Rome, il obtint du pape Jean d'être sacré emment le jour de Noël. C'est ainsi que s'expriment les annales du emps 2.

Les circonstances semblaient appeler le nouvel empereur à rétaif dans toure son étendue l'empire de Charlemagne. Son frère. louis de Germanie, meurt le 20 janvier 882, après avoir perdu son is en 880, au moment même qu'il venait d'occuper le royaume de on frère Carloman, décédé. L'empereur Charles le Gros se vit donc, 🕸 le commencement de 882, le seul maître du royaume d'Italie, ks divers royaumes de Germanie et de celui de Lorraine. Ce n'est stout : ses cousins, Louis et Carloman, rois de France, qui rémient avec un accord vraiment fraternel, et qui tous deux avaient ssez de valeur pour battre plusieurs fois les Normands, ce qui depis longtemps ne s'était vu ; ses cousins, Louis et Carloman, meuent l'un et l'autre à la fleur de la jeunesse : Louis, le 5 août 882 ; ladoman, le 6 décembre 884. Les Français, pressés de tous côtés pr les Normands, se donnèrent à l'empereur Charles. Mais au lieu dun Charles le Grand, il ne fut qu'un Charles le Gros. Avec des arnées très-nombreuses, au lieu de combattre les Normands, il acheul d'eux la paix à des conditions honteuses. Cette conduite lui attira emépris universel; il tomba malade de corps et d'esprit. Enfin,

us qui à nobis est ordinandus in imperium, à nobis primum et potissimum thet esse vocatus atque electus. Bpist. 55, Labbe, t. 10, col. 103. — ¹ Epist. 216. — ¹ Epist. 249. — ³ Annal. Bert.. 880.

ns de l'ès

On repre

intiques

peuples

is Chreti

atre eux

r l'exem

aines. D'a

s bonnes

rchevêqu

intes dar

enne, exc

maient pa

De son

einės qu'

want con

ivêque, e

mit eu o

e ne poir

hi arrachd

pénitence

mort, d

ches et le

wec les ho

de prendr

ocrivit à so

antà la m

ant toute

les évêque

hattant co

rémission

la piété ch

l'absolution

l'an 887, il se vit abandonné de tout le monde, même de ses sujet de Germanie, à tel point que l'évêque de Mayence, Liutbart, es obligé de pourvoir à sa subsistance, jusqu'à ce que le nouveau roi de Germanie, Arnoulphe, fils bâtard de son frère défunt Carloman, lu assigne quelques revenus en Souabe. Charles le Gros meurt le 12 janvier 888, et est enterré dans le monastère de Reichenau, près de Constance. Comme il était personnellement pieux et bon, il fut universellement pleuré; ce qui probablement ne lui serait point arrivé s'il fût mort sur le trône.

Maintenant, qu'on se mette à la place du pape Jean VIII, at milieu de cette effroyable tempête qui précipite les rois dans la tombe les uns sur les autres ; qui jette les unes dans les autres les affaires politiques et religieuses ; qui pousse et repousse les uns contre les autres, comme les flots de la mer, les Grecs, les Bulgares, les Musulmans, les Italiens, les Allemands, les Français, les Normands ; qui, dans ce grand naufrage, vous arrache l'une après l'autre toutes les planches de salut que vous pensez saisir ; qu'on se mette à la place du pape Jean VIII, chargé de la part de Dieu, au milieu de ces continuelles bourrasques, de veiller à la paix de l'Église et du monde. Y a-t-il beaucoup d'hommes qui eussent eu son calme, sa prudence, son courage, sa fermeté ? Faut-il s'étonner s'il lui échappe quelque chose qui s'écarte de la mansuétude pontificale ?

Ainsi Athanase, à la fois évêque et duc de Naples, bien loin de combattre les Sarrasins, fit alliance avec eux, en tenait à sa coure partageait avec eux le butin qu'ils faisaient dans le territoire de Rome. Le Pape avertit plusieurs fois le duc-évêque de rompre cette alliance indigne, et lui envoya, pour cet effet, de grandes sommes d'argent. Athanase promettait de le faire, et ne le faisait pas. A la fin, le Pape le frappa d'excommunication et d'anathème, comme ennemi de la chrétienté. Cene fut qu'au bout d'un an que le duc-évêque de Naples se reconnut et envoya prier le Pape de l'absoudre. Celui-ci mit pour condition qu'il lui enverrait les principaux des Sarrasins qui avaient ravagé la province romaine, et qu'il mettrait à mort les autres 1. Cette condition d'absolution imposée par le Pape à un évêque, dit Fleury, n'est guère conforme à l'ancienne douceur de l'Église. Fleury a bien raison. Cependant il faut se rappeler que cet évêque était duc ou souverain temporel ; que ces Sarrasins n'avaient cessé de ravager le territoire de Rome, malgré le tribut annuel qui leur était payé pour s'en abstenir; qu'enfin le Pape était non-seulement l'évêque, mais encore le souverain de Rome et le sauveur de l'Italie.

Ces païdis firent of Corbie et les logères vembre su tricht, To Zulpic, Jula belle ch

<sup>1</sup> Epist. 265, 270, 294.

[Liv. LVIII. — De a)
même de ses aujet
ence, Liutbart, es
e le nouveau roi d
funt Carloman, lu
os meurt le 12 janeichenau, près d
et bon, il fut uni
serait point arrivé

cape Jean VIII, a e les rois dans la les autres les afusse les uns contre es Bulgares, les Muis, les Normands, rès l'autre toutes les e mette à la place milieu de ces conse et du monde. Y lime, sa prudence, ii échappe quelque

les, bien loin de tenait à sa couret erritoire de Rome. npre cette alliance sommes d'argent. . A la fin, le Pape nme ennemi de la -évêque de Naples Celui-ci mit pour rasins qui avaient les autres 1. Cette veque, dit Flarry, lise. Fleury a bien e était duc ou soussé de ravager le r était payé pour nt l'évêque, mais lie.

On reproche encore à ce Pontife d'avoir usé des censures ecclésistiques plus souvent qu'aucun de ses prédécesseurs. Mais voyant peuples et les églises vexés, tyrannisés, plus encore par les mausis Chrétiens que par les palens mêmes, ne devait-il pas employer atre eux toutes les armes qu'il avait à sa disposition? Et l'on voit, g'i exemple du duc de Naples, que ces armes n'étaient pas toujours sines. D'ailleurs, dès que le coupable se corrigeait, il rentrait dans sonnes grâces du Pape. C'est ainsi qu'il en usa envers Anspert, rehevêque de Milan, excommunié pour des négligences et d'autres intes dans son ministère; et envers Romain, archevêque de Razane, excommunié pour avoir usuipé des droits qui ne lui appartaient pas, et pour avoir négligé de s'en justifier.

De son naturel, le pape Jean VIII était plus enclin à modérer les rines qu'à les outrer. En voici un exemple. Un nommé Léontard, vant commis un homicide, avait été mis en pénitence par son rêque, et, s'en étant acquitté, avait reçu l'absolution. Ensuite il mit eu ordre, avec d'autres, de poursuivre des voleurs, à la charge è ne point les tuer, s'il pouvait les prendre. En ayant pris un, ils marrachèrent les yeux, en sorte qu'il en mourut. Léontard demanda mitence à son évêque, qui lui défendit de communier qu'à mort, de boire du vin et de manger de la chair, excepté les dimandes et les fêtes, de couper ses cheveux, de se marier, de converser rec les hommes, de commander à ses serfs, de jouir de son bien et de prendre le fief d'un seigneur. Léontard alla à Rome; et le Pape crivit à son évêque, que la pénitence lui paraissait trop rude, l'exhorantà la modérer, de peur de jeter le pénitent dans le désespoir, laisant toutefois le tout à sa discrétion 1. Le même Pape, consulté par le évêques de Germanie, si ceux qui étaient tués à la guerre, comlattant contre les païens pour la religion et pour l'État, recevaient la rémission de leurs péchés, répondit que ceux qui mouraient ainsi avec a piété chrétienne, recevaient la vie éternelle, et qu'il leur donnait l'absolution, autant qu'il en avait le pouvoir.

Ces païens étaient principalement les Normands. En l'année 881, ils firent d'étranges ravages. En Neustrie, ils prirent le monastère de Corbie et la ville d'Amiens. En Lorraine, étant entrés par le Vahal, ils se logèrent à Nimègue, qu'ils brûlèrent, et revinrent au mois de novembre sur la Meuse. Ils ravagèrent le pays et brûlèrent Liége, Mastricht, Tongres, Cambrai, et, en une autre course, Cologne, Bonn, Zulpic, Juliers, et enfin Aix-la-Chapelle, où ils firent leur écurie de la belle chapelle de Charlemagne; enfin, les monastères d'Inde, de

<sup>1</sup> Epist. 62.

me de l'

y, y m

Wait pr

провес

in de tr

C'était

elange o

cardin

rait de

d. L'or

mis COS C

inétrant.

connai

inence de

icle, et

dres; n

exible, in

ent, une

our venir

ëres, gra

rélat géne

s sentin

tablemen

n'il affect

ent il cro

nettait de

Envisage

noine de

kin de pa

s'en fau

moir été fo

s ouvrage

ossédait q

diquer ; ce

ens nature

rages plus

Hincmar

ut la disci

les écrits ortait volo

d de la plu

esprit.

ms, d

Malmédy et de Stavelo. Tout cela fut réduit en cendres. Les religieux et les religieuses qui se purent sauver se réfugièrent à Mayence, ave

les corps des saints et les trésors de leurs églises,

Au commencement de l'an 882, la mort de Louis, roi de Saxe, ayant fait revenir les troupes qu'il avait envoyées contre eux, le Normands coururent les pays des Ardennes, entrèrent le jour de l'Épiphanie au monastère de Prom, et, après quelque séjour, le laissèrent en feu. Ils achevèrent de brûler le reste jusqu'à Cologne; attaquèrent Trèves, et, ayant tué une partie des habitants et chasse le reste, s'en rendirent mattres le cinquième jour d'avril, qui étai le jeudi saint. Ils y séjournèrent jusqu'au jour de Paques; et, ayan ruiné tous les environs, ils brûlèrent Trèves et marchèrent sur Metz. Vala ou Valon, qui en était évêque, s'avança contre eux imprudemment, avec peu de troupes, et fut tué dans le combat ; mais les Normands, sans aller plus loin, retournèrent avec un grand hutin. Dans la Neustrie, ils avaient brûlé tous les monastères d'Artois et de Cambrésis, pris Mousson et une partie du diocèse de Reims. L'empereur Charles le Gros, étant venu d'Italie, marcha contre eux et les assiégea dans le camp où ils s'étaient retranchés, près du Rhin; mais il se contenta de faire avec eux un traité. Il donna la Frise et d'autres terres, avec la princesse Giselle, fille du roi Lothaire et de Valdrade, à Godefroi, un de leurs rois, qui se fit baptiser avec les siens ; et il contenta l'autre roi nommé Sigefride, par une grande somme d'argent tirée du trésor de Saint-Étienne de Metz et d'autres lieux saints, laissant à Hugues, fils de Lothaire et de Valdrade, la jouissance des biens de l'évêché de Metz pendant la vacance du siège 1.

Hincmar de Reims mourut au milieu de ces incursions de Normands. Ces Barbares étant venus jusqu'à Laon, pillèrent et brûlèrent tous les environs ; mais avant que de l'assiéger, ils résolurent d'aller à Reims, puis à Soissons. L'archevêque Hincmar en fut bien averti, mais se trouva sans défense ; car la ville de Reims n'avait point de murailles et il avait envoyé les vassaux de son église au service du roi Carloman. Il fut donc obligé de sortir de nuit avec ce qu'il avait de plus précieux, c'est-à-dire le corps de saint Remi et le trésorde l'Église, se faisant porter lui-même à bras , dans une chaise , à cause de sa faiblesse. Les chanoînes, les moines et les religieuses se dispersèrent de côté et d'autre, et l'archevêque se sauva à Épernay. Un parti de Normands s'étant avancé jusqu'aux portes de Reims, ils pillèrent ce qu'ils trouvèrent et brûlèrent quelques villages, muis ils n'entrèrent point dans la ville. Hincmar ayant séjourné quelque temps à Éper-

<sup>1</sup> Ann. Fuld., Met., Bertin., 882.

[Liv. LVIII. — De s; indres. Les religieu; rentà Mayence, ave s.

Louis, roi de Saxe ées contre eux, le ntrèrent le jour de quelque séjour, le e jusqu'à Cologne; habitants et chasse r d'avril , qui était Paques; et, ayan archèrent sur Metz. re eux imprudembat ; mais les Norgrand butin. Dans l'Artois et de Cam-Reims. L'empereur eux et les assiégea Bhin; mais il se Frise et d'autres re et de Valdrade, vec les siens ; et il ande somme d'arutres lieux saints, , la jouissance des

cursions de Nordèrent et brûlèrent résolurent d'aller en fut bien averti, is n'avait point de eau service du roi qu'il avait de plus sor de l'Église, se cause de sa fais se dispersèrent nay. Un parti de s, ils pillèrent ce tis ils n'entrèrent e temps à Éper-

ége 1.

y, y mourut le 21<sup>me</sup> de décembre 882, et son corps fut rapporté à sims, dans l'église de So<sup>‡</sup> de Remi, et mis dans le tombeau qu'il gait préparé derrière celai du saint, avec l'épitaphe qu'il avait mposée lui-même. Il était fort âgé et avait tenu le siège de Reims de trente-sept ans.

Cétait alors l'évêque le plus célèbre de France. Il réunissait un elange de bonnes et de mauvaises qualités. C'est ce qui a fait dire cardinal Bona, en faisant le caractère de cet archevêque, qu'on rait de la peine à définir ce qui a prévalu en lui, du bien ou du d. L'on ne peut, en effet, le bien connaître qu'en l'envisageant us ces deux faces. D'abord on aperçoit en lui un esprit vif, subtil, métrant, étendu, capable des plus grandes choses; une supériorité connaissances, une régularité dans les mœurs, qui, jointes à l'émence de sa dignité, le faisaient briller entre les autres prélats de son ide, et lui attiraient le respect des Papes et des rois comme des dres ; mais on y découvre en même temps un caractère altier, inmble, impérieux, rusé, partial, enveloppé, artificieux, entreprent, une politique qui lui faisait adroitement mettre tout en usage mer venir à bout de ses desseins et de ses entreprises. Loup de Ferères, grand admirateur d'Hincmar, nous le représente comme un relat généreux, bienfaisant envers tout le monde, en qui la noblesse s sentiments allait de pair avec une éminente sagesse. C'était véablement le caractère de cet archevêque à l'égard des personnes uil affectionnait ; mais par rapport à celles qu'il ne goûtait pas ou ent il croyait avoir reçu quelque sujet de mécontentement, il ne ettait de bornes à son indignation que par politique.

Envisagé comme écrivain, il reste bien au-dessous de Ratram, soine de Corbie. Son style est diffus et embarrassé, son discours kin de parenthèses et accablé de citations. Il savait beaucoup, mais l'en faut bien que son savoir fût universel. L'Écriture paraît lui soir été fort familière, et il la cite fréquemment et sans gêne dans souvrages; mais il n'en avait point approfondi les mystères et ne la sesédait que par mémoire. C'est ce que montre sa manière de l'apparent ce qu'il fait à sa fantaisie, sans justesse et souvent contre le sans naturel du texte sacré. En général, il montre dans tous ses ounges plus de mémoire et d'érudition que de choix et de justesse des pur la comme de la choix et de justesse des comme de choix et de justesse de comme de choix et de justesse de comme de choix et de justesse de choix et de justes de choix et de justes de choix et de choix et de justes de choix et de cho

esprit.

Hincmar était moins théologien que canoniste. Sa principale étude t la discipline de l'Église, qu'il puisait dans les canons et les ausécrits des conciles, par une étude sérieuse et journalière. Il se priait volontiers à écrire sur cette sorte de matières, qui font l'obde la plupart de ses ouvrages, et il avait peine à finir, tant il était

espec oncile

dero a dens 1

ne let

lection

uit éli

a pais

esuite

s con Odoa

Hinci

e Dieu

'y a ri

sire ro

atques

ions sui

es bien bonel

nit-Sair

iel, a c

soblat

es fidèl

pelqu'u le Saphi

m jour

nagne e

dont i

HCCesse)

mus vou ni l'Age,

ela pro

crite de

hites-voi

htroduir

ront pas

Mélité et

i rotre él

roulant n

règles que

plein de connaissances qu'il avait acquires par cette étude. Il a e fectivement réussi à faire entrer dans ses écrits une infinité d'excel lentes règles et d'autorités sur le gouvernement de l'Église. Il n'e pas d'ancien auteur où l'on en trouve un aussi grand nombre, bien établies, et dans lequel on puisse apprendre plus de droit ecclé siastique. Mais là, comme ailleurs, se retrouvent les défauts de so esprit et de son caractère. Par exemple, les décrétales des Papes la sont-elles favorables ? il fait sonner bien haut leur autorité ; ma lei sont-elles contraires ? c'est tout différent. S'agit-il surtout d son autorité d'archevêque, comme dans l'affaire de son neveu? sitôt l'autorité semblable des évêques lui paraît nulle . l'autorité se périeuze du l'ape peu de chose : c'est le métropolitain qui est le mattre le juge et le correcteur des évêques; c'est le métropolitain qui est l'in terprète, l'exécuteur et le vengeur des canons, auxquels le Pape de être soumis comme les autres. C'est alors surtout qu'il cite avec pro fusion les canons des églises africaines sur l'autorité des primats sans faire attention, non plus que beaucoup d'autres, que ces ca nons ne sont pas rigoureusement applicables aux églises des autre nays, à cause de la différence dans le gouvernement colésias

En effet, dans les églises d'Afrique, l'autorité de primat ou d métropolitain n'était pas, comme ailleurs, invariablement attaché à un siège fixe; mais elle passait temporairement au plus ancie évêque de la province, ce qui la donzait plus d'une fois au moin capable. Dans cet état des choses, ce qu'il y avait le plus à craindre ce n'était pas que l'autorité si aventureuse des primats sut trop sorte mais qu'elle ne le fût point assez. De là tant de canons en Afrique pour la fortifier. Mais ailleurs, où l'autorité métropolitaine /tait in variablement attachée au siége d'une ville considerable, à qui le Papes et les rois avaient accordé de nombreux priviléges, à qui l'o nommait d'ordinaire un homme influent par sa naissance, ses ta lents ou sa vertu, ce qu'il y avait à craindre, c'est que bier des foi l'autorité métropolitaine ne dégénérât en despotisme et en tyrannie Et l'exemple d'Hinemar est une preuve, non-seulement que cet abu était possible, mais qu'il se présentait réellement plus d'une fois, é qu'alors les pauvres évêques n'avaient d'autre refuge que dans l'au torité souveraine des Papes. Les canonistes ne doivent pas applique sans discernement les règles gouvernementales des églises d'Afriqu aux églises des autres pays.

En 881, Hincmar de Reims avait encore présidé un concile Fismes, dans son diocèse, où se trouvèrent les évêques de plusieur provinces. Il nous en reste huit articles, qui sont moins des canon 188 de l'ère chr.]

ar cette étude. Il a e its une infinité d'exce ent de l'Église. Il n'e issi grand nombre. dre plus de droit ecclé vent les défauts de so écrétales des Papes la nt leur autorité : mai . S'agit-il surtout d re de son neveu ? aus It nulle . l'autorité a litain qui est le mattre tropolitain qui est l'in auxquels le Pape do out qu'il cite avec pro autorité des primats d'autres, que ces ca aux églises des autre vernement occiésias

ité de primat ou d ariablement attaché ement au plus ancie d'une fois au moin ait le plus à craindre orimats fut trop forte canons en Afrique étropolitaine était in nsiderable, à qui le priviléges, à qui l'o sa naissance, ses ta est que bien des foi tisme et en tyrannie ulement que cet abu at plus d'une fois, e efuge que dans l'au loivent pas applique des églises d'Afriqu

présidé un concile évêques de plusieur nt moins des canon

ne de longues exhortations aux rois et aux évêques sur leurs devoirs espectifs. Odon, évêque de Beauvais, étant mort, on présenta à ce encile un décret d'élection du clergé et du peuple, en faveur d'un de nommé Odoacre, que la cour protégeait, mais qui fut jugé inime par le concile; et on envoya au roi Louis III des évêques, avec e lettre contenant les causes du refus et demandant la liberté des ketions. La cour s'en offensa; et l'archevêque Hincmar apprit que m disait que quand le roi permettait de faire une élection, on denitélire celui qu'il voulait; que les biens ecclésiastiques étaient en apnissance, et qu'il les donnait à qui il lui plaisait. Hincmar recut amite une lettre du roi, où il lui témoignait vouloir suivre en tout s conseils, pourvu qu'il eût la complaisance d'approuver l'élection Odoaere.

Hincmar, qui s'intitule simplement évêque et serviteur du peuple Dieu, répondit en substance : Dans la lettre de notre concile, il va rien contre le respect qui vous est dû, ni contre le bien de sire royaume; elle ne tend qu'à conserver au métropolitain et aux seques de la province le droit d'examiner et de confirmer les élecmesuivant les canons. Que vous soyez le maître des élections et es biens ecclésiastiques, ce sont des discours sortis de l'enfer et de houche du serpent, qui a perdu nos premiers ancêtres. Car l'Esnt-Saint, par l'organe de ceux qui règnent avec le Christ dans le del, a dit et ne cesse de dire : Les biens ecclésiastiques sont appesoblations parce qu'ils sont offerts au Seigneur; ce sont les vœux les fidèles, la rançon des péchés, et le patrimoine des pauvres ; si selqu'un les enlève, il est passible de la demnation d'Ananie et k Saphire, et il peut se livrer à Satan, pour que l'esprit soit sauvé njour du Seigneur. Voilà ce que les glorieux empereurs Charlenagne et Louis ont inséré dans le premier livre de leurs capitulaires, tdont ils ont commandé l'observation à tous leurs descendants et accesseurs. Voilà donc ce que vous devez observer vous-même, si ous voulez régner heureux, vous qui n'avez encore ni la puissance, illage, ni la sagesse de ceux qui ont fait cette loi. Souvenez-vous ala promesse que vous avez faite à votre sacre, et que vous avez souwite de votre main etprésentée à Dieu sur l'autel devant les évêques ; hiles-vous la relire en présence de votre conseil, et ne prétendez pas inoduire dans l'Église ce que les grands empereurs, vos prédécesseurs, iont pas prétendu de leur temps. J'espère vous conserver toujours la Melité et le dévouement que je vous dois; et je n'ai pas peu travaillé ivotre élection; ne me rendez donc pas le mal pour le bien, en wiant me persuader, dans ma vieillesse, de m'écarter des saintes igles que j'ai suivies, grâce à Dieu, jusqu'ici pendant trente-six

ans d'épiscopat. Quant aux promesses que vous me fuites, je ne pre tends vous rien demander que pour votre propre salat en faveu des pauvres 4.

Sur cette réponse, Hincmar reçut de la part du roi une lettre encor plus pressante: Hincmar y répondit d'une manière d'autant plus v goureuse. Sur le manque de respect et d'obéissance qu'on lui repre chait, il donne un démenti formel au secrétaire de la lettre. Sur l mépris qu'elle témoignait de lui, il répond : Celui qui vous a per suadé de m'écrire cela à moi, ministre quelconque du Christ, celui là ne connaît bien ni le Seigneur ni ses Écritures. Cur, comme vous ai déjà fait connaître par les Écritures divinement inspirées, est deux choses par lesquelles ce monde est gouverné d'une ma nière souveraine : l'autorité sacrée des pontifes et la puis sance royale. En quoi la charge des pontifes est d'autant plu pesante, qu'au jugement de Dieu ils doivent au Seigneur rende compte des rois, d'hommes mêmes 1. De plus, les pontifes peuver ordonner les rois, mais les rois ne peuvent consacrer les pontifes Vous ne devriez donc pas écrire avec si peu de respect à un ponti quelconque, qu'il est soumis à votre domination. Car, comme Seigneur l'a dit à ses apôtres, à qui je ne suis point comparable e mérite, mais dont je suis cependant le successeur dans l'office. n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisis; ains moi-même, selon ma petite mesure, je puis dire avec humilité d cœur et de bouche : Ce n'est pas vous qui m'avez choisi pou la prélature de l'Église; mais c'est moi, avec mes collègues et le autres fidèles de Dieu et de vos ancêtres, qui vous ai choir pour le gouvernement du royaume, à condition [d'observer] le lois 3.

Nous ne craignons point de rendre raison de notre conduite dans

b erially s canon ne déjà Pape. Qu ce que e fera qu on père ère, ni iègne, à ur sur s, dema eur ne s ous tons, ertain qu lest done appel du entre celi lous pass isus-Chr nesse. C rophétie, our ce qu Mouvais; La liber ébonnair ieurs acte ans les léglise vac dté, y env n faire dr euple, ét welques a l était cons ussi un tre wil doit pirituel qu le l'église,

166 de l'

mprogenitor wilas legen

Mtiments,

Église n'é

<sup>1</sup> Hinemar, epist. 12 ad Ludov. III. Sirmond, t. 2, p. 183.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sicut enim jam vobis ex Scripturis divinitàs inspiratis innotui, duo sunt quibs principaliter mundus hic regitur, auctoritas sacra Pontificum, et regalis potestas in quibus tantò granius pondus est Sacerdotum, quantò etiam piro ipsis regibu hominum in divino redusturi sunt examine rationem. Cette sentence sur la distinction et la subordination entre les deux puissances se trouve textuellemen dans la lettre que le pape saint Gélase écrivit, dès l'an 499, à l'empereur Anastas de Constantinople, comme nous l'avons vu t. 8, l. 42, de cette histoire. C'et donc une grosse erreur de reprocher à Hinemar, comme une nouveauté inouit une maxime connue et applaudie de tout temps.

<sup>3</sup> Et Pontifices reges ordinare possunt; reges autem Pontifices consecrare no possunt. Non ergò debuerilis ità inverceunde qualicumque Pontifici seriber vestræ ditioni commissum: quia sicut divit Dominus apostolis suis, quoru minimus sum merito, successor autem officio, non vos me elegistis, sed ego ele vos; ità et ego juxia modulum meum humili corde ac voce dicere possum, No ros me elegistis in prælatione Ecclesiæ, sed ego cum collegis meis, et cateris de

[Liv. LVHI. - Desr ne fuites, je ne pri pre saint en faveu

roi une lettre encor re d'autant plus vi nce qu'on lui repro de la lettre. Sur elui qui vous a per ue du Christ, celu es. Cur, comme i nement inspirées, ouverné d'une ma ontifes et la puis est d'autant plu 1 Seigneur rendr es pontifes peuver sacrer les pontife respect à un ponti n. Car, comme oint comparable e eur dans l'office, s ai choisis: ainsi re avec humilité d n'avez choisi pou es collègues et le ui vous ai choi on [d'observer] le

otre conduite dan

notui, duo sunt quibs m, et regalis potestas iam pro ipsis regiba le sentence sur la dis trouve textuellemen à l'empereur Anastas

188.

e cette histoire. C'e ne nouveauté inouïe tifices consecrare no que Pontifici seriber

ostolis suis, quorus elegistis, sed ego eleg dicere possum, No is mais, et cateris De

ffaire de Beauvais, parce que nous n'avons rien fait que suivant s canons et les décrets des Pontifes romains. Et même la raison ue déjà nous en avons rendue, a été approuvée dans le conseil du ape. Quant à ce que vous avez mandé que vous ne changerer rien e que vous avez fait d'illicite, si vous ne le faites pas, le Seigneur e fera quand il lui plaira. L'empereur Louis n'a pas tant vécu que on père Charles, votre aïeul ; Charles n'a pas tant vécu que son ire, ni votre père autant que le sien. Et quand vous êtes à Comigne, à leur place où ont été votre aïsul et votre père, baissez les sur l'endroit où est couché votre père; et si vous ne le savez s, demandez où est mort et où repose votre aleul, et que votre gur ne s'élève point devant celui qui est mort pour vous et pour ous tous, qui est ressuscité des morts et qui ne meurt plus. Et soyez etain que vous mourrez, vous ne savez quel jour ni à quelle heure. lest donc nécessaire, et à vous et à nous tous, de nous tenir prêts à appel du Seigneur; c'est pourquoi que votre cœur ne s'enfle point natre celui dans la main duquel notre vie et nos jours sont placés. lous passerez promptement; mais l'Église avec ses pasteurs, sous sus-Christ, leur chef, subsistera éternellement suivant sa proasse. Cet avertissement sévère d'Hinemar pouvait paraître une rophétie, quand on vit ce jeune roi Louis mourir l'année suivante. our ce qui est d'Odoacre, il n'est pas compté entre les évêques de touvais; ce qui montre que l'opposition d'Hincmar eut son effet.

La liberté dans les élections des évêques, rétablie par Louis le Abonnaire, subsistait encore, et nous en voyons la pratique en plueurs actes du temps, recueillis par le jésuite Sirmond et imprimés las les collections des conciles. Sitôt qu'un évêque était mort, liglise vacante envoyait des députés au métropolitain, qui, de son até, y envoyait un évêque visiteur avec la formule d'élection, pour n faire dresser et souscrire l'acte. L'évêque, élu par le clergé et le suple, était examiné et confirmé par le métropolitain, assisté de pelques autres évêques ; enfin, le roi ayant donné son consentement, était consacré en la même forme qu'aujourd'hui. Hincmar a fait ussi un traité des devoirs d'un évêque, où il dit, entre autres choses wil doit pourvoir son clergé de tout le nécessaire, tant pour le sirituel que pour le temporel ; qu'il doit prendre soin du luminaire le l'église, des ornements, de l'entretien et de la réparation des atiments, des pauvres et de l'hospitalité. C'est que les biens de liglise n'étaient point encore partagés, et par conséquent l'évêque

eprogenitorum vestrorum fidelibus vos elegi ad regimen regni, sub conditione milas leges corrandi. Ibid., p. 198.

: il y remoie enciere, ainsi qu'aux min

penaca. Il dit encore que l'évêque doit fournir au roi des troupe pour la défenac de l'Église, selon son pouvoir et suivant l'ancienn coutame, pour rendre à César ce qui est à César, et à Dieu ce que est à Dieu. L'est le service de guerre que rendaient alors tous le seigneurs à proportion de leurs terres.

Louis III étant mort au mois d'août 882, son frère Carloman, re d'Aquitaine, devint roi de toute la France, du moins quant à la dé nomination. Comme il était joune encore, les grands du royaum demandèrent à Hincmar une instruction pour lui, et un mémoir pour le gouvernement du palais. Hincmar, qui avait toujours et mélé aux affaires de la cour et de l'Église dès le temps de Louis l Débonnaire, répondit aux deux points dans une même lettre. Épernay, il rédiges un autre mémoire aux évêques pour le roi Ca

loman. En voici le fond, tiré du pape Gélase :

Jésus-Christ, notre Dieu et Seigneur, notre Créateur et Rédempteur au nom duquel tout fléchit le genou au ciel, sur la terre et dans le enfers, a pu seul être à la fois roi et pontife, Par sa disposition comme le pape Gélase le dit à l'empereur Anastase, il y a deu choses par lesquelles principalement, avec ce qui est spécialement soumis à obscune d'elles, ce monde est gouverné : l'autorité sacré des pontifes, et la puissance royale. Les offices sont distinc comme les vocables. Notre-Seigneur, seul tout ensemble pontife roi, n'a pas voulu que désormais un homme fût à la fois l'un l'autre, mais que les rois chrétiens eussent besoin des pontifes pou la vie éternelle, et que les pontifes se servissent des ordonnance impériales pour le cours des choses temporelles. De cette manière chaque ordre se conserve dans la modestie, et se sauve par l'hu milité, au lieu de se perdre par l'orgueil, comme les empereur païens qui se disaient souverains pontifes. Au jugement de Dien les pontifes rendront compte des rois eux-mêmes; mais les rois or recu du Roi des rois la charge d'honorer et de défendre, par les lo et les armes, la sainte Église et ses ministres. Le roi chrétien prendr donc bien garde de mettre la main à l'encensoir, comme Ozias, qu fut frappé de la lèpre, chassé du temple, et confiné dans sa maison mais, comme défenseur de l'Église, il veillera à ce que le clergé et peuple choisissent des évêques, et que ces évêques vivent et gou vernent selon la règle des conciles et des Pontifes romains. Quar aux dévoirs particuliers des évêques, Hinemar renvoie au Pastor du pape saint Grégoire; il y renvoie encore, ainsi qu'aux Offices d saint Ambroise, pour les devoirs particuliers des rois. Il cite mêm ce proverbe des anciens : Vous serez roi, si vous faites bien ; si vou

e le fait brias, re Les No Imnée 8 man let brûlère irent st etirer et hiver. I elises, b utres, en ercs, de ens remo moins ton leur se retir er à Bou Lorrain églises t blessé zitième a hyant ap meurs : adirent ccesseur laissasse woyèrent int en Fra Hemagne. Les Nor wages; et rles rivid novemb osition. D asser outr ate plus e

Hinemar,

eur roi Sig

i disant q

e l'emper

traient. P

toutes ces autres de r au roi des troupe et suivant l'apcienn sar, et à Dien ce qu daiont alors tous le

frère Carloman, romoins quant à la dé grands du royaum lui, et un mémoir ui avait toujours ét e temps de Louis i me même lettre, ques pour le roi Ca

teur et Rédempteur r la terre et dans le Par sa disposition nastase, il y a deu qui est spécialement é : l'autorité sacré fices sont distinc ensemble pontife fût à la fois l'un n des pontifes pou nt des ordonnance . De cette manière se sauve par l'hu mme les empereu jugement de Dieu s; mais les rois on étendre, par les loi roi chrétien prendr comme Ozias, qu né dans sa maison e que le clergé et l ues vivent et gou fes romains. Quar renvoie au Pastor si qu'aux Offices d rois. Il cite mêni faites bien ; si vot

g le faites pas, vous se rerez pas rois Rez evis, si reces facias; si non cias, rez non eris the material definition of the contract of the co

Les Normands continualent plus que jamais leurs ravages. Des mnée 833, ils passèrent la rivière de l'Oise. Quoique le roi Carman les eut battus, ils ne laissèrent pas d'avancer jusqu'à Vermand, brûlèrent Saint-Quentin et Notre-Dame d'Arras. Ensuite ils se irent sur la Somme, et, ayant contraint le roi et son armée à se eirer en deçà de l'Oise, ils établirent à Amiens leur quartier hiver. De là, ils faissient des courses continuelles, renversant les dises, brûlant les villages, prenant les Chrétiens captifs, tuant les dres, en sorte que les chemins étaient semés de corps morts, de eres, de nobles, d'hommes, de femmes, d'enfants. Plusieurs Chrées renonçaient à leur religion pour se joindre aux Normands, ou moins se mettaient sous leur protection. Enfin on traita avec eux, ton leur donna douze mille livres pesant d'argent, moyennant quoi se retirèrent au mois de novembre 884. Une partie alla passer la er à Boulogne, l'autre alla à son quartier d'hiver dans le royaume Lorraine. Pour leur payer cette grosse contribution, on dépouilla séglises et leurs serfs. Mais peu de temps après, le roi Carloman blessé à la chasse et mourut le 6 de décembre 884, dans la dixsitième année de son âge et la sixième de son règne. Les Normands, mant appris, revinrent aussitôt dans le royaume; et comme les meurs se plaignirent qu'ils ne gardaient pas leur parole, ils réadirent qu'ils n'avaient traité qu'avec le roi Carloman, et que son scesseur leur devait donner une parcille somme s'il voulait qu'ils laissassent en repos. Les seigneurs, épouvantés de cette réponse, royèrent offrir leur obéissance à l'empereur Charles le Gros, qui nten France et y fut reconnu roi; mais il retourna aussitôt en lemagne. Tob activit and discover at

Les Normands, profitant de l'occasion, recommencèrent leurs mages; et les Français, pour les arrêter, fortifièrent quelques places reles rivières, entre autres Pontoise, que les Normands assiégèrent novembre 885, et qu'ils brûlèrent après l'avoir prise par committen. De là ils remontèrent à Paris, voulant remonter la Seine et asser outre. Ils avaient tant de barques, que la rivière en était courte plus de deux lieues durant, en sorte qu'on ne voyait pas l'eau. un roi Sigefrid ou Sigefroi alla trouver Gauzelin, évêque de Paris, idisant qu'ils ne demandaient que l'a passage. L'évêque répondit le l'empereur Charles leur avait connc la ville et qu'ils la lui garmaient. Paris n'était encos que l'île qui g'arde le nom de Cité; on

#6 de l'

muyé. Ils

Quand

h les éve

adresser

oise, à q

mit une mient pr

ours fair

ax citove

on. Ils lu

implorè

g'au nom

njetine d

eccès de

'Auxerre • nécessi

ints à m

s évêque

ni dirent niesca. O

compagn

firagants

Saint Oc

ion, rappo acles, surt

ue tous les

aient gué

ans un vil

odnes qu'i

ielle; mais

mérir. Sur

parade : M

menons un mus chagr

anous n'a

mmot, no uité que no

is guéris, oue front

dous somm

y entrait par deux ponts : le Grand pont, aujourd'hui le Pont-and Change; le Petit pont, qui n'a point changé de nom. Chaque pon était gardé en dehors par une tour. Les Normands, voulant donc s rendre maîtres de la rivière, attaquèrent la tour du Grand pont plusieurs reprises, pendant plus de deux mois; mais ils furent tou iours repoussés par Odon ou Eudes, comte de Paris, par Robert, so frère, l'évêque Gauzelin et son neveu l'abbé Ébole, qui combattaien en personne. Les Normands cessèrent leurs assauts le dernier d janvier 886, tenant néanmoins toujours la ville bloquée jusqu'à l'anné suivante, où l'empereur Charles, ayant deux fois envoyé au secour de Paris, y vint lui-même avec une grande armée et fit avec le Normands une paix honteuse. L'évêque Gauzelin mourut avant fin du siège, et Aschiric lui succèda. Le détail de ce siège fut incon tinent après décrit en vers latins, par Abbon, moine de Saint Germain-des-Prés, qui y avait été présent; mais la rudesse de so style le rend très-difficile à entendre. Il y attribue la délivrance d Paris aux saints ses protecteurs, entre autres à sainte Geneviève à saint Germain 1.

Pendant ce siége, les Normands, ne pouvant avoir le passage de Seille, trouvèrent moyen de traîner leurs barques par terre plus deux mille pas; et, les ayant remises à l'eau au-dessus de Paris, i remontèrent la rivière de Seine, entrèrent dans celle d'Yonne, et s'a rétèrent à Sens, qu'ils assiégèrent pendant six mois sans pouvoir prendre. Mais ils ravagèrent et brûlèrent une grande partie de la Bougogne. Évrard, archevêque de Sens, mourut pendant ce siège, le premier jour de février 888. Ce prélat, célèbre par sa doctrine et sa verte était moine et prévôt de Sainte-Colombe quand il succéda à Ansegis mort en 882.

On rapporte à l'année 887 la seconde translation de saint Martipour le rendre à son église de Tours. Il demeura trenté-un ans Auxerre, où il avait été porté par la crainte des Normands; et, per dant ce long séjour, il fit tant de miracles, qu'ils attirèrent des offrand immenses. Le clergé d'Auxerre voulut les partager avec les moin de Marmoutier, qui étaient demeurés à la garde des reliques de sain Martin, soutenant que les miracles devaient être autant attribués au prières de saint Germain, et on dit que le différend fut terminé p un nouveau miracle en faveur de saint Martin. Les citoyens de Tour ayant trouvé un intervalle favorable pour rapporter le corps de le patron, envoyèrent à Auxerre le demander à l'évêque, qui le refus ne pouvant se résoudre à priver son église de ce trésor qu'il y avis

<sup>1</sup> Dom Bouquet, t. 8, p. 4. Longueval, Hist. de l'Egl. gall.

[Liv. LVIII. - De 87 urd'hui le Pont-au nom. Chaque pon ds, voulant donc s r du Grand pont mais ils furent tou ris, par Robert, sor e, qui combattaien sauts le dernier d quée jusqu'à l'anné s envoyé au secour mée et fit avec le in mourut avant b ce siège fut incon , moine de Saint la rudesse de so me la délivrance sainte Geneviève

voir le passage de se par terre plus de dessus de Paris, i de d'Yonne, et s'a nois sans pouvoir de partie de la Boulant ce siége, le prodoctrine et sa vert succéda à Ansegis

ion de saint Martitra trenté-un ans Normands; et, per irèrent des offrand ger avec les moin les reliques de sain autant attribués au end fut terminé p s citoyens de Tour eter le corps de le réque, qui le refus a trésor qu'il y avec

rall.

ouvé. Ils s'adressèrent au roi, qui ne voulut point décider la question quand ils furent revenus à Tours, l'archevêque Adalande assembles évêques d'Orléans; du Mans et d'Angers; et ils résolvrent de idresser à Ingelbert, comte du Gâtinais, seigneur de Leches et d'Amnise, à qui le coi avait donné depuis peu le comté d'Angers, et qui ait une maison à Auxerre et des terres aux environs. Comme ils hient prêts à lui envoyer une députation, il vint à Saint-Martin de ours faire ses prières, et, en sortant de l'église, il fit des reproches n citoyens de leur négligence à ramener le corps de leur saint pa-M. Ils lui représentèrent les obstacles qu'ils y avaient rencontrés, implorèrent son secours. Ingelbert assembla donc des troupes, jusiau nombre d'environ six mille hommes, tant infanterie que cavarie, et marcha sur Auxerre ; tandis qu'à Tours l'archevêque ordonna sienne d'une semaine entière, avec des prières publiques, pour le scès de l'entreprise. Le comte Ingelbert ayant demandé à l'évêque Auxerre la restitution du dépôt confié à son église dans un temps nécessité, l'évêque répondit qu'il ne fallait pas venir aux lieux ints à main armée, et promit de répondre le lendemain. Il consulta sévêques d'Autun et de Troyes, qui se trouvèrent présents, et ils idirent qu'il n'y avait aucun prétexte de retenir ce dépôt. Hacniesca. On célébra la messe en l'honneur de saint Martin ; les évêques compagnèrent son corps avec un grand concours de peuple, et son corte le ramena jusqu'à Tours, où il fut reçu par l'archevêque, ses firagants, son clergé et son peuple, avec grande solennité.

Saint Odon, abbé de Cluny, qui a fait l'histoire de cette translam, rapporte qu'il se fit pendant la marche un grand nombre de mieles, surtout quand on fut entré dans le diocèse de Tours. Il assure ne tous les malades des environs des lieux où passait la sainte relique sient guéris, souvent même sans avoir invoqué le saint. Il y avait ans un village du diocèse deux paralytiques qui vivaient des auones qu'ils demandaient aux passants. Leur incommodité était elle; mais elle leur procurait tant d'avantages, qu'ils craignaient d'en perir. Sur le bruit des miracles de saint Martin, l'un dit à son ca-<sup>prade</sup> : Mon frère, vous voyez qu'à la faveur de notre infirmité nous mons une vie assez douce dans le repos et l'oisiveté. Personne ne ous chagrine; tout le monde, au contraire, a compassion de nous, nous n'avons d'autre peine que celle de demander nos besoins; en amot, nous sommes heureux dans notre état, et c'est à notre infirité que nous sommes redevables de ce bonheur. Si nous étions une is guéris, nous serions obligés de gagner notre pain à la sueur de wre front. Or, on nous dit que ce Martin, dans le diocèse de qui ommes, guérit tous les infirmes en revenant de son exil. C'est

ent; a

esc une

hrist.

Haché d

i décoc

irisso.

hit ains

detion

opris le

dmond

es rois:

on, et

ertus ro

icidée p

endre de

rement

maines

bonheu

и луес

ceurs d

uvres,

ui des fa

eses aut

monnes

evait s'e

m'à la de

L'abbé

estère de

éfaite de

entre les

enfants

a auraier

ax les re

on psauti

de se ca

merre. Ils

insi, ayar

MS SECT

ble du gr

mait donn

me, où ils

pourquoi, mon frère, suives mon conseil : fuyons au plus tôt, et sor tons de ses terres, de peur qu'il n'opère notre guérison.

Ils se levèrent avec précipitation, et, appuyés sur leurs béquilles ils se trainèn et comme ils purent pour sortir du diocèse de Tours mais la vertu de saint Martin les atteignit bientôt, et opéra en eux le guérison qu'ils fuyaient. Ils n'osèrent cependant taire le miracle, dan la crainte que le saint ne punit leur ingratitude. Ils en publièren même les circonstances et suspendirent leurs béquilles dans l'églis de Saint-Martin, pour en servir de preuve. Les habitants du lieu où arriva le miracle bâtirent en l'honneur de saint Martin une chapelle qui fut nommée la chapelle Blanche. Outre saint Odon, la chronique de Limoges et celle de Tours racontent le même prodige.

L'Angleterre n'avait pas moins à souffrir des hommes du Nord que la France; mais enfin elle trouva un roi qui la défendit. Le Normands ou Danois avaient commencé leurs ravages dès le temp du roi Éthelulfe; mais sous les règnes faibles de ses trois fils Éthel bald, Éthelbert et Éthelred, ils trouvèrent moins de résistance. Et 867, ils abordèrent en Estanglic, d'où ils entrèrent dans le pays de Northumbres, prirent la ville d'York et ravagèrent toute la province. Ils détruisirent entre autres le monastère de Bardeney, etc. tuèrent tous les moines dans l'église. En 870, ils vinrent encore et plus grand nombre, sous la conduite de plusieurs chefs dont les plus fameux étaient Unguar et Hubba. Le bruit de leur cruauté s'étan répandu partout, Ebba, abbesse de Collingham, assembla ses reli gieuses en chapitre, et leur dit : Si vous voulez me croire, je sais u moyen pour nous mettre à couvert de l'insolence de ces Barbares Elles promirent de lui obéir ; et l'abbesse, prenant un rasoir, se coup le nez et la lèvre d'en haut jusqu'aux dents. Toutes les religieuses et firent autant; et les Normands qui vinrent le lendemain, voyant ce filles si hideuses, en eurent horreur et se retirèrent promptement mais ils brûlèrent le monastère et les religieuses dedans.

En cette même irruption, les Normands détruisirent les autres mo nastères fameux de cette côte: celui de Lindisfarne, où était ur siège épiscopal; celui de Tynemouth, ceux de Jarou et de Wire mouth, que Bède a rendus si célèbres; celui de Streneshal, de filles et celui d'Éli, dont ils tuèrent toutes les religieuses. Enfin sain Edmond, rei des Estangles, ayant été pris par ces Barbares, fu chargé de chaînes et conduit à Unguar, leur chef. On lui offrit de le rétablir sur le trône, mais à des conditions contraires à la religion e à la justice. Il répondit avec fermeté que la religion lui était plu chère que la vie, et qu'il ne consentirait jamais à offenser le Dieu qu'il adorait. Unguar, furieux de cette réponse, le fit battre cruelle

mérison. sur leurs béquilles lu diocèse de Tours te et opéra en eux la taire le miracle, dans ie. Ils en publièren equilles dans l'églis habitants du lieu oi Martin une chapelle Odon, la chronique

prodige. s hommes du Nord ui la défendit. Les avages dès le temp ses trois fils Ethel s de résistance. Es ent dans le pays de erent toute la pros vinrent encore er chefs dont les plus eur cruauté s'étan assembla ses reli ae croire, je sais ur e de ces Barbares un rasoir, se coupa es les religieuses en demain, voyant ce rent promptement

irent les autres mo farne, où était u Jarou et de Wire treneshal, de filles euses. Enfin sain ces Barbares, fu On lui offrit de le ires à la religion e gion lui était plu offenser le Dieu fit battre cruelle

dedans.

a au plus tôt, et sor ent; après quoi, ayant ordonné de l'attacher à un arbre, il le fit chirer à coups de fouet. Le saint roi souffrit ce barbare traitement me une patience invincible et en involuent le nom sacré de Jécusfirst. Les infidèles, encore plus enflammés de rage, le laissèrent taché à l'arbre; et, par un amusement digne de leur férocité, ils j décochèrent une grêle de flèches dont son corps fut bientêt tout issé. Enfin, il fut condamné par Unguar à perdre la tête. Le saint hit ainsi son martyre le 20 novembre 870. Saint Dunstany sur la stion duquel Abbon de Fleury écrivit la vie du saint roi, avait paris les circonstances de sa mort d'un témoin oculnires Saint imond s'était préparé à la couronne du martyre par une vie sainte. s rois d'Angleterre l'honorèrent depuis comme leur principal paon, et le considérèrent comme le modèle accompli de toutes les rtus royales. Jeune encore, on admirait en lui l'aversion la plus tadée pour les flatteurs ; il voulait voir de ses propres yeux et enadre de ses propres oreilles, tant il craignait la surprise dans ses gements, l'infidélité des rapports et les manœuvres des passions maines : toute son ambition était de maintenir la paix et d'assurer bonheur de ses sujets. De la ce zèle pour faire administrer la jusre de Bardeney, e em avec intégrité, et pour faire fleurir la religion et les bonnes seurs dans ses États. Il fut le père de ses sujets et surtout des aures, le protecteur des veuves et des orphelins, le soutien et l'api des faibles. Sa ferveur dans le service de Dieu rehaussait l'éclat eses autres vertus. A l'exemple des moines et de plusisurs autres esonnes pieuses, il apprit le psautier par cœur. Le livre dont il se avait s'est gardé religieusement à l'abbaye de Saint-Edmond, jusn'à la destruction des monastères en Angleterre. et . 1997 (. 1997 ).

L'abbé. Théodore gouvernait depuis soixante-deux ans le moutère de Croyland, dans le royaume des Merciens. Ayant appris la élaite des troupes qui s'étaient assemblées pour défendre le pays antre les Normands, il retint avec lui les moines les plus vieux et seplants qu'on élevait dans le monastère, croyant que les Barbares a auraient pitié, et ordonna aux plus vigoureux d'emporter avec n les reliques, savoir : le corps de saint Guthlac, sa discipline et m psautier, avec les principaux joyaux et les titres du monastère, de se cacher dans les marais voisins, attendant l'événement de la merre. Ils furent trente, dont dix étaient prêtres, qui se retirèrent asi, ayant chargé sur un bateau ce qui vient d'être dit. Quant aux nes sacrés, ils les jetèrent dans la fontaine du monastère, avec la ble du grand autel, revêtue de lames d'or, que le roi Witlaf leur mit donnée. Les trente, étant partis, se retirèrent dans la forêt voi+ me, où ils demeurèrent quarante jours:

mo de l'é

inds par

Bans un

at-à-dir

hee par-

in rois. I

is, que

ambrase

nées sax

oonfrè

ur aller

orenait s

e, il le fi

la prière

était de l

beau de

piusieurs

want cro

npagnor

Saint Né

mps par

epuis, à c se nouvel

ome et rec

dour, il re

us solitai

nite. Ce fi

i elle étai

tlui attira umettre i

dichait ce

as une for

evit de sai

Ce roi est

wue son

n par le p

de nouve

en reve

e, par

Copendant l'abbé Théodore et ceux qui étaient demeurés avec lu se revêtirent des habits sacrés, vinrent au chœur, chantèrent le houres, puis tout le passutier. L'abbé célébra la grand'messe; et lorsque lui et ceux qui le servaient à l'autel eurent communié, les Barbares se jetèrent dans l'église. Un de leurs rois, nommé Osketul, tu de sa main l'abbé sur l'autel, d'autres coupèrent la tête à ses ministres; les enfants et les visillards qui fuyaient hors du chœur furen pris et tourmentés cruellement, pour leur faire découvrir les trésors de l'église. Tugar, agé de dix ans, voyant tuer le sous-prieur devant ses yeux dans le réfectoire, priait instamment qu'on le fit mourir avec iui. Mais un comte normand, nommé Sidroc, eut pitié de cet enfant, qui était très-bien fait, et, lui ayant ôté son cueulle, lui donna un manteau danois et lui dit de le suivre sans le quitter; ainsi il fat seul conservé de ce massacre. Les Normands, ayant tué tous les moines sans trouver les trésors qu'ils cherchaient, brisèrent tous les tombeaux des saints qui étaient des deux côtés de celui de saint Guthlae; et, n'y trouvant point de richesses, de dépit ils mirent en un moncéau tous les corps des saints et les brûlèrent, avec les livres sacrés, l'église et tous les bâtiments du monastère, le troisième jour de leur arrivée, qui átait le 26me d'août 870.

Le lendemain, ils marchèrent vers le monastère de Medeshamsted, dont ils treuvèrent les portes fermées, avec des gens pour le défendre. Ils l'attaquèrent: et, au second assaut, le frère du comte Hubba ayant été dangereusement blessé, celui-ci en fut si outré, qu'après la prise du monastère, il tua de sa main tous ceux qui portaient l'habit monastique, au nombre de quatre-vingt-quatre. Tous les autels furent renversés, les sépulcres brisés; la bibliothèque, qui était nombreuse, brûlée; les titres déchirés, les reliques foulées aux pieds; l'église brûlée, avec tous les lieux réguliers, et le feu dura quinze jours.

Le jeune Tugar, s'étant sauvé, revint à Croyland, où il trouva que les trente moines étaient revenus, et occupés à éteindre le feu, qui durait encore dans les ruines du monastère. Il leur raconta comment l'abbé et les autres avaient été tués, et toutes les circonstances de ce désastre. Après avoir répandu beaucoup de larmes, ils continuèrent leur travail; et, au bout de huit jours, trouvèrent, près de l'autel, le corps de l'abbé Théodore, sans tête, dépouillé de ses habits, et à demi brûlé, écrasé par la chute des poutres et enfoncé en terre. Ils trouvèrent de même les autres en divers temps, et plusieurs loin des lieux où ils avaient été tués; deux, qui avaient vécu plus de cent ans, furent trouvés dans le parloir : c'était un lieu joignant le cloître, où l'on pouvait parler dans le temps permis par la règle. On peut

use Judith puble par demeurén avec lui ur, chantèrent les and mease; et lorsmmunié, les Barmmé Osketul, ins à la tête à ses mies du chœur furent couvrir les trésors lous-prieur devant d'on le fit mourir e, eut pitié de cet cuculle, lui donna

uitter; ainsi il fat

ayant tué tous les

brisèrent toussles

de celui de saint

pit ils mirent en

Liv. LVIII: - Detre

nt, avec les livres, le troisième jour le Medeshamsted, pour le défendre. du comte Hubba outré, qu'après jui portaient l'hat. Tous les autels le, qui était nomulées aux pieds;

e feu dura quinze

où il trouva que pindre le feu, qui aconta comment constances de ce ils continuèrent près de l'autel, le e ses habits, et à nocé en terre. Ils plusieurs loin des cu plus de cent pignant le cloître, a règle. On peut ger, par cet exemplo, ce qui se passa dans les autres monastères les par les Normands 4.

Bans une autre partie d'Angleterre moins exposée à ces Barbares. atà-dire dans le royaume de Wessex, vivait alors l'abbé Néot, céthe par sa vertu. Il était d'une naissance illustre et proche parent a rois. Il fut instruit dans les lettres et la piété ; et y fit un tel prois, que lorsqu'il fut en âge de porter les armes, il quitta le monde ambrasse la vie monastique à Glastembury. Il y passa plusieurs sees sans connaître personne du dehors ; et, pour mieux cacher à confrères mêmes ses exercices de piété, souvent il se déguisait ur aller la nuit à l'église et l'y passer en oraisons, et au retour il prenait son habit ordinaire. L'évêque ayant oui parler de son mée, il le fit venir et l'ordonna diacre ; il fut ensuite ordonné prêtre, la prière des moines et des clercs, malgré sa résistance : et comme éait de très-petite taille, il montait, pour dire la messe, sur un esbeau de fer, que l'on garda depuis comme une relique. Il donnait pusieurs personnes des avis spirituels et faisait des miracles ; mais ' want croître sa réputation, il sortit de Glastembury avec un seul mpagnon, Barri, son fidèle disciple, qui depuis le suivit partout. Saint Néot passa ainsi en Cornouailles ; et, après avoir erré quelque mps par les bois et par les montagnes, il s'arrêta au lieu nommé puis, à cause de lui, Neostoke. Là il commença à servir Dieu avec nouvelle ferveur; mais, après y avoir demeuré sept ans, il alla à me et reçut la bénédiction du Pape, avec ordre de prêcher. A son wur, il résolut, pour être utile à un plus grand nombre, de n'être lis solitaire, et commença de bâtir un monastère au lieu de sa renie. Ce fut un renouvellement de la vie monastique dans an pays ielle était déchue. La réputation du saint s'étendit de tous côtés lui attira grand nombre de disciples. Plusieurs nobles vinrent se mmettre à sa conduite, plusieurs lui offrirent leurs enfants. Il ne dichait cependant rien de ses austérités, et souvent il se mettait ms une fontaine, pendant le froid, et y récitait tout le paautier. Dieu se avit de saint Néot pour former un des plus grands rois d'Angleterre 2. Ceroi est Alfred le Grand. Il était né en 849. Il n'avait que cinq ans sque son père, le roi Éthelwolf, l'envoya à Rome, où il fut sacré par le pape saint Léon IV, qui l'adopta pour son fils. En 855, il de nouveau le pèlerinage de Rome en la compagnie de son père, u, en revenant par la France, épousa en secondes noces la prinsse Judith, fille de Charles le Chauve. Le jeune Alfred était remarmable par sa beauté, sa gaieté, son amabilité et son intelligence

ingulf., p. 866. - \* Acta Bened., t. 6.

rs apri

wolf o

ir. Tou

Troe won

liora de

aporta

ee paix l

Cos cine

indié plu

esa nati

sipris po mi de car

lavis, uni

lune mai

etits. Si I

ait pour

wissants,

at aucun

rivées éta

keré ou

Dans ce

int Neot

aa abau

ni, avec a

ion, différ

dant ses r

fection (

le roi se r

uint: il pr

ore beau

rocedait

ni sa tyra

mnière à

ar le trôn

ejeté pour

Pourquoi :

ance dans

subeisterez

nt votre gl hentôt. La

ictance, v

précoce. Cependant à l'âge de douze ans il ne savait pas enecce lire, tant les études étaient tombées par suite de la dévastation des monastères. Un jour il entra avec ses frères dans l'appartement de les belle-mère Judith, au moment qu'elle lisait un ouvrage de possihéroïque. Elle le leur montra, et leur dit' : J'en ferai présent à ceiu de vous qui, le premier, le saura par cœur. Ces paroles ékcitèrent tout à coup dans le cœur d'Alfred le désir de pouvoir lire lui-même ce qu'il aimait tant entendre réciter. Ce qui le frappa surtout, remarque son historien et son ami, l'évêque Asser, c'étaient ces belle lettres initiales que nous voyons encore aujourd'hui dans les ancien manuscrits, et ces jolis dessins aux couleurs éclatantes et demeurées encore fratches après tant de siècles. Veux-tu vraiment, reparti Alfred avec vivacité, le donner à celui d'entre nous qui pourra le lire le premier ? Oui, reprit la reine en souriant de joie. Avec quelle rapidité le jeune prince n'apprit-il pas à lire! Mais il manquait et de livres et de maîtres; il n'y en avait plus que dans quelques monastères éloignés qui avaient échappé à la dévastation. Il devint de bonne heure habile dans tous les exercices du corps et à la chasse. A l'age de dix-neuf ans, il épousa Aswithe, fille d'un comte mercien, et issue par sa mère de la maison royale de Mercie 1.

Éthelred, roi de Wessex et dernier frère d'Alfred, était aussi pieux que vaillant. En voici une preuve singulière. Les Danois ou Normands païens ravageaient l'Angleterre depuis longtemps ; ils avaient partagé leurs troupes en deux : en l'une étaient deux de leurs rois, en l'autre tous leurs ducs. Le roi Éthelred survent avec son frère Alfred et partagea aussi son armée en deux corps : il devait, avec l'un, s'opposer aux rois, et Alfred, avec l'autre, combattre les ducs. La nuit fit différer le combat. Le matin, Alfred se trouva prêt; et, voyant que le roi, son frère, ne sortait point de sa tente, il lui envoya courrier sur courrier l'avertir que les païens s'avançaient sur eux. Ethelred assistait à l'office, et manda à son frère que, jusqu'à ce qu'il fût fini, il ne sortirait point. Alfred cependant chargea les ennemis, qui, ayant l'avantage du terrain, poussèrent les Anglais de telle sorte, que ces derniers étaient prêts à fair. Mais Éthelred, faisant le signe de la croix, s'avança lorsqu'on l'attendait le moins, et releva tellement le courage des siens, qu'il gagna la hataille. Un des rois ennemis y fut tué, avec cinq comtes et quantité de peuple. Cette victoire d'Éthelred fut regardée comme une récompense de sa piété. deux frères livrèrent encore deux batailles sanglantes aux Danois Ethelred fut blessé mortellement dans la seconde, et mourut peu de

<sup>1</sup> Vie d'Alfred le Grand, par le comte de Stolberge

Liv. LVIII. - Detro sit pas enece lire. vastation des mopartement de les ouvrage de potei erai présent à celui paroles ékcitèrent voir lire lui-même rappa surtout, rec'étaient ces belle ui dans les ancien ntes et demourées vraiment, repertit s qui pourra le lire e. Avec quelle rail manquait et de quelques monas-Il devint de bonne la chasse. A l'age

mercien, et issue

, était aussi pieux Danois on Nortemps ; ils avaient eux de leurs rois. nt avec son frère s : il devait, avec mbattre les ducs. trouva prét : et. tente, il lui on-8'avançaient sur rère que, jusqu'à ndant chargea les ent les Anglais de ais Ethelred, faindait le moins, et a bataille. Un des de peuple. Cette pense de sa piété. antes aux Danois. t mourut peu de

rs après, laissant deux fils en bas Age. D'après le testament d'Éselwolf et la volonté d'Étheired ini-même, Alfred devait lui succé-Toutefois, avant de recevoir l'onetien royale, Alfred voulut enre consulter l'asserablée générale de la nation, qui le proclama l'me voix unanime. Il evait alors vingt deux ans. C'était en 874. lirra de nouveau aux Danois une bataille opinistre; et, s'il ne anorta une victoire complète, il obtint pour le royaume de Wessex 

las cinq années de paix devinrent funestes au jeune roi. Ayant adié plus de choses que n'en savaient les hommes les plus instruits esa nation, il finit par devenir vain et présomptueux ; il affichait du iors pour les intelligences moins cultivées que la sienne ; il faisait a de cas de la prudence et de l'habileté du conseil national, dont avis, uni au sien, devait être la loi du pays. Il condamnait les grands une manière arbitraire, sans avoir plus de bienveillance pour les stits. Si l'on avait besoin de son aide, dit un historien contemporain. nit pour des nécessités personnelles, soit contre l'eppression des sissants, il dédaignait d'accueillir et d'écouter la plainte ; il ne prêat aucun appui aux faibles et les estimait comme néant. Ses mœurs avées étaient un scandale pour son peuple : il a étudiait à corrompre, agré ou de force, les vierges et les personnes chastes.

Dans cet état, ayant entendu parler des vertus et des miracles de sint Néot, il alla le trouver, se recommanda à ses prières et lui deanda sa bénédiction. Le saint le recut avec honneur comme son ni, avec amour comme son parent; et lui donna, avec sa bénédicion, différents avis salutaires, le reprenant de ses défauts, lui reprodant sea mauvaises actions, et l'engageant à se convertir, avec une fection d'autant plus hardie, qu'ils étaient plus proches parents. le roi se retira plein de joie, et, de ce jour, visitait fréquemment le sint; il profitait quelque peu de ses instructions, mais il restait enare beaucoup à faire. Saint Néot, comme un prudent médecin, y médait par degrés. Enfin un jour de fête il reprocha fortement au ni sa tyrannie et son orgueil; il lui parla du ciel et de l'enfer, de anière à le faire trembler ; lui rappela l'exemple de David, affermi ar le trône pour sa douceur et son humilité, l'exemple de Saül, geté pour son orgueil ; puis, saisi de l'esprit prophétique, il ajouta : lourquoi vous glorifier dans le mal? pourquoi mettre votre puismes dans l'iniquité ? Vous êtes élevé pour le moment, mais vous ne ubisterez pas; vous serez broyé comme les épis du froment. Où st votre gloire? elle n'est pas encore évanouie, mais elle le sera hientôt. La souveraineté, dont vous vous gloriflez avec une vaine stance, vous en serez privé dans peu. Les Barbares fondront sur ce

mb3 4%

sient ad

omme!

Hés en

mme.

tapper'

manda.

on épo

eine ob

mit pas

attendait

s'écria A

Christ .

deux poi

m faire

h moitic

ellemen

La nu

promess

mint lui

ril vouls

et à l'înr

Paques,

même à

des chefs

avait ete

pour Alf

leur éten

grande co

fut le pre

Sorti d

petite arr

mandem

glément passer da

forces et

pays et en triompheront par la permission de Dieu; vous échapperez à peine tout seul, vous serez errant et fugitif sur la terre; pauve et nécessiteux; vous vous cacherez quelque temps, craignant que qui-conque vous trouve ne vous luc. Quand vous aures éprové cette infortune, prenez courage, ayez confiance, et agissez en homme; car sachez que j'ai obtenu de Dieu, par mes instantes pritaze, qu'après ce profond abaissement, vous soyez rétabli dans votre puistance et votre prospérité premières, si toutefois vous cessez de faire le mal et que vous le répariez par une digne satisfaction. Pour moi, le temps de la délivrance est proche, je vais entrer dans la voie de toute chair; mais vous, croyez bien ce que je vous prédis. Cette prédiction de saint Néot, rapportée dans sa Vie 4, est attestée en outre par l'évêque Asser, ami et biographe du roi Alfred.

Ce que le saint avait prédit l'an 877, peu avant sa mort, s'accomplit de l'année suivante. Dès le mois de janvier 879, les Danois, oublian. seurs engagements, revinrent en foule dans le Wessex, et surprirent une des principales forteresses. Alfred, qui avait aliéné le cœur de ses sujets, les appela vainement aux armes. Un grand nombre d'entre eux se décidèrent à abandonner leur patrie; ils se réfugièrent soit dans le pays de Galles, soit en France. D'autres cherchèrent un refuge au milieu des bois et des rochers; quelques-uns se soumirent aux Danois. Alfred se vit abandonné de tout le monde. L'histoire ne nous apprend pas en quels lieux il mit en sûreté sa femme et ses enfants. Quant à lui, il fut réduit à error cà et là, tantôt accompagné de quelques nobles et d'une poignée de guerriers, tantôt déguisé on paysan et seul, parce que sa faible escorte l'eût rendu suspert. Enfin, marchant à l'aventure, il arriva dans une petite ile entourée de marais, et entra dans la cabane d'un pauvre pâtre, où il resta caché cuelque temps, pauvre lui-même et ignoré. Personne ne connaissait le lieu desa retraite, on ne savait pas mêmes'il existait encore.

Un jour, le pâtre étant aux champs, sa femme faisait cuire des pains ou des gâteaux pour quand il reviendrait au soir. Comme elle avait encore autre chose à faire, elle chargea le roi Alfred d'avoir soin des pains; mais à les laissa brûler. La femme lui en fit de vis reproches, lui demandant qui donc il était, à quoi donc il pensait, ce qu'il prétendait donc devenir, pour négliger ainsi de soigner les pains que pourtant il ne dédaignait pas de manger? Le roi supportait les reproches de la femme avec patience et sans mot dire, et fut dès lors attentif à faire cuire les pains et à les conserver. Il se souvint alors de la recommandation de saint Néot, de prendre courage

i Godescard, 28 octobre.

eu; vous échapperez la terre; pauvre et craignant que quinures éprouvé este eses en homme; eses prièces, qu'après as votre puissance et ez de faire le mal et Pour moi, le temps voie de toute clair; Cette prédiction de n outre par l'évêque

The strength of the

[Liv. LVIII] L. Des/o

t sa mort, s'accom-78, les Danois, oule Wessex, et surqui avait aliéné le . Un grand nombre ie; ils se réfugièrent res chorchèrent un es-uns se soumirent onde. L'histoire ne sa femme et ses i, tantôt accompaiers, tantôt déguisé at rendu suspect. petite le entourée patre, où il resta Personne ne cons'il existait encore. ne faisait cuire des u soir. Comme elle roi Alfred d'avoir me lui en fit de vifs oi donc il pensait. insi de soigner les r? Le roi supporns mot dire, et fut nserver. Il se soue prendre courage

au'il un verrait is plus profondément humilié. Qualque temps ests y le roi Alfred fut reconnu par quelques une de ses guerriers sitifs, qui cherchaiont comme lui une retraite. Ils se rassemblemt sutour de luis ils se retranchèrent dans la pétite lle, qui fût apde l'ile des Nobles , et ils commencèrent à faire quelques excureaux dépens des Danois. La reine, son épouse, vint le rejoindr les cet asile. Les guerriers saxons réfugiés anprès d'Alfred sorient de la retraite commune à tour de rôle, et le roi lui-même mme les autres. Par une journée d'hiver, il arriva que tous étaient dés en expédition, et que lui seul était resté dans l'île avec sa mms. Alfred était occupé à lire, quand tout à coup il entendit hoper à la porte. Il alla ouvrir et vit un pauvre homme qui lui demanda, au nom de Jesus-Christ, un morceau de pain. Alfred dit à on épouse de regarder dans l'armoire au pain, s'il en restait. La sine obéit et répondit qu'il ne restait plus qu'un pain qui ne suffinit pas pour rassasier les guerriers sortis pour aller pêcher et qu'on mendait à chaque instant. Béni soit le Seigneur dans ses dons! sécria Alfred. Et il ajouta: Femme, je t'en prie, au nom de Jésuschrist, donne-lui la moitié du pain. Celui qui, avec cinq pains et bux poissons, nourrit cinq mille personnes, saura bien, s'il lui platt, a faire assez pour nous de ce demi-pain. La reine donna au pauvre a moitié du pain. Peu après, les guerriers revinrent avec une pêche ellement abondante qu'elle tenait du prodige.

La nuit suivante, le roi Alfred, ne pouvant dormir, pensait à la promesse que saint Néot lui avait faite de son rétablissement. Alors le sint lui apparut et lui annonça que ses malheurs allaient finir; que il voulait s'attacher inviolablement à la justice, à la paix, à la piété et à l'innocence, il serait rétabli dans peu; que sept semaines après l'aques, il triompherait de son principal ennemi et le convertirait même à la foi chrétienne. Peu de temps après, Alfred apprit qu'un es chefs danois, le comte Hubba, qui avait tué le roi saint Edmond, vait été tué lui-même. De plus, une poignée de braves qui tenaient pour Alfred, non-seulement battirent les Danois, mais leur 'prirent leur étendard magique, qui était un corbeau brodé, auquel ils avaient gande confiance. La joie que cette victoire répandit parmi les Saxons fut le prélude de leur indépendance.

Sorti de l'île des Nobles, le roi Alfred se vit bientôt à la tête d'une petite armée. Non loin était campée l'armée danoise, sous le commandement du roi Guthrum. Alfred, ne voulant point exposer aveuglément la sienne, surtout dans les commencements, résolut de passer dans le camp des Danois pour examiner par lui-même leurs forces et leurs ressources, et connaître leurs projets. Habile à jouer

du luth et le maccompagner de la voix, il se déguite en barde, clas d'hommes commune cheir les Bretons, les Gérmants et les Sondi navea. Grace à un taient qui n'inspirait point de défiance, il pénéte dans le camp des Danois, qui prirent plaisir à l'entendre. Il fut mim admis dans la tente du roi Guthrum. Il passa a nei plusieurs jours au milieu des ennemis; remarqua leur imprudente confiance, et comment, ne songeant qu'à piller, ils négligezient le garde de leur cam et toute espèce de précaution militaire, s'abandonnant joyeusemen à tous les plaisirs. C'était à l'approche de la Pentecôte. Alired re joignit sa petite armée, qui l'accueillit avec des cris de joie. On l'a vait cru mort et on avait désespéré du salut de la patrie. Sa présence, les renseignements qu'il leur communiqua, sa confiance et se gaieté les enflammèrent d'une belliqueuse ardeur. Il les conduisit ven la partie qu'il avait reconnu être la plus faible du camp ennemi, il fil attaquer avec impétuosité les Danois ensevelis dans une profonde sécurité. Surpris en désordre, dans le moment où ils s'y attendaien le moins, ils furent, malgré leur grand nombre, défaits par une poignée de Saxons. Leur camp resta jonché des cadavres des leurs ; le reste s'enfuit et se jeta dans une forteresse qu'Alfred fit aussitôt in vestir. Au bout de quinze jours, la faim força les Danois à capituler Ils demandèrent libre passage pour se retirer en Danemark, et of frirent de donner à Alfred autant d'otages et de telle classe qu'il vous drait. Celui-ci accepta ces propositions, mais ajouta pour condition que le roi Guthrum et tous ceux qui voudraient rester se feraient baptiser, et que le reste évacuerait immédiatement ses États. Les Danois partirent. Quelques semaines après, Guthrum vint trouve Alfred, avec trente de ses nobles, et se fit baptiser. Alfred fut son parrain, et lui donna le nom d'Adelstan. Guthrum resta encore deuze jours après son baptême auprès d'Alfred, qui le contirma dans le gouvernement de l'Estanglie et y ajouta le Northumberland, mais titre de fief relevant de la couronne de Wessex. La plupart des Danois imitèrent leur roi et reçurent le baptême. Alfred gagna dans ces braves guerriers un puissant rempart pour son royaume, que naguère encore on pouvait regarder comme anéanti. C'était en 879.

Une dixaine d'années après, un autre chef de Danois ou de Normands, le terrible Hastings, après avoir employé tout ce temps à ravager la France, revint en Angleterre avec une flotte de trois cent trente vaisseaux. Mais, sous la nouvelle administration d'Alfred, ce pays était devenu tout différent de lui-même. Ce roi, averti par l'expérience, y avait rétabli une puissante marine, chose que les Anglo-Saxons avaient négligée depuis trop longtemps. De plus, il avait donné à tout son royaume une organisation si sage, qu'elle facilitait non

mins le la formi le l'Angi le s'en é Les hi Alfred le pris le n Sous Mo lisraël 1 on princ te cinque mi s'élev ribunal a oyaume ten dix le chaqu taient su faires in orsqu'il ision de buxe ma urait de lit-on, l'o nnée, un rimes, of nille était nit. La c préside bis civile ngent ad ies comm Toute 1 ays de ch haque hé fit quelo es propri ropriétair

test l'anc

use de ce

districts, c

milice. A

concut l

[Mar. L.VIII. - Detr ilia on barde, clas mains et les Scandi défiances il pénétr tendre. Il fut min si plusienes jours au confiance, at comgarde de leur cam onnant joyeusemen ntecoto, Alired re ris de joie. On l'a la patrie. Sa préa, sa confiance et si Il les conduisit ver camp ennemi, il fi dans une profonde

i ils s'y attendaien léfaits par une poiavres des leurs ; le fred fit aussitot in Danois à capituler Danemark, et of

lle classe qu'il vou ta pour condition t rester se feraient ent ses Etats. Les

thrum vint trouver er. Alfred fut son resta encore deuze

contirma dans le umberland, mais à a plupart des Da-

ed gagna dans ces aume, que naguère t en 879.

Danois ou de Norout ce temps à raotte de trois cent ration d'Alfred, ce oi, averti par l'exose que les Angloplus, il avaitdonné 'elle facilitant non

mis le service militaire que la police et la tranquillité intérieure. la formidable armée du terrible Hastings, qui, sans cela, s'emparait el'Angleterre, fut forcée, après une guerre acharnée de quatre ans, as'en éloigner pour jamais.

Les historiens et les politiques admirent l'organisation donnée par iffed le Grand à son royaume, sans se douter beaucoup où il en pris le modèle. Alfred le prit dans l'organisation du peuple de Dieu. sous Moise et le conseil des anciens, le peaple et ensuite la terre ikraël furent divisés en douze tribus, chaque tribu gouvernée par on prince, ayant au-dessous de lui des magistrats de mille, de cent, ecinquante, de dix familles, pour juger les différends ordinaires ui s'élevaient dans leurs ressorts respectifs, avec droit d'appel au abunal supérieur. C'est sur ce plan que le roi Alfred divisa son oyaume en comtés, les comtés en districts, les districts en centaines sen dixaines de familles, avec leurs magistrats respectifs. Le chef e chaque dixaine ou décurie convoquait les chefs de famille qui lui taient subordonnés, pour juger de légers différends ou régler des faires intéressant la communauté. Dans des cas importants, ou bien osqu'il y avait conflit entre deux décuries, on en appelait à la désion de la centurie, qui se rassemblait tous les mois au nombre de buze membres, sous la présidence du centenier ou centurion, et mait de juger selon la loi et l'équité, sans faveur ni haine. C'est là, ii-on, l'origine du jugement par jurés. Il était tenu en outre, chaque anée, une grande cour de justice des centeniers, où l'on jugeait les rimes, où l'on défendait et corrigeait les abus, où tout chef de fanille était tenu de déclarer à quelle décurie ou dixainerie il apparteait. La cour suprême du comté se rassemblait deux fois l'an, sous présidence de l'évêque et du comte. Cette organisation était à la bis civile et militaire. Le comte commandait à la guerre tout le coningent a a comté ; les chefs des districts, des centuries et des décus commandaient en sous-ordre et par degrés hiérarchiques.

Toute la terre d'Israël fut divisée entre les douze tribus, et le sys de chaque tribu entre ses diverses familles, avec les limites de daque héritage. Alfred ne pouvait pas faire la même chose ; mais fit quelque chose d'approchant, savoir : une description détaillée s propriétés territoriales d'Angleterre, avec la liste de tous les ropriétaires, grands et petits, sous le titre de rôle de Winton : test l'ancien nom de la ville de Winchester. Ce fut sur la double use de ce rôle de Winton et de la division du territoire en comtés, stricts, centuries et décuries, qu'Alfred fonda l'institution de la milice. À l'imitation de ce qui se pratiquait dans le peuple d'Israël, conçut l'idée de faire concourir chacun à la défense de la patrie.

Par ses soins, tous les hommes en état de porter les armes fure auregistrés et armés. Cantonnés dans les places fortes ou dans le campagnes, ils étaient souvent exercés au maniement des armes toujours prêts à marcher contre l'ennemi. Les hommes qui compo saient ces corps alternaient les uns avec les autres pour le servic militaire, et, quand ils s'en étaient acquittés, reprenaient leurs occupations habituelles. C'est ainsi qu'Alfred sut éviter les inconvénient d'une armée permanente, tout en ayant l'immense avantage d pouvoir mettre en campagne, au premier signal, une armée aus nombreuse qu'exercée. Sa garde particulière se composait de tro corps différents, dont chacun était de service auprès de lui à tot de rôle pendant un mois, de telle sorte que même les gardes du re lui consacraient que le tiers de leur temps.

A ses peuples, ainsi organisés civilement et militairement sur modèle du peuple de Dieu, Alfred le Grand donna une législatio puisée à la même source. En voici le préambule : Le Seigneur d à Moise ces paroles : Je suis le Seigneur, ton Dieu, qui t'ai tiré ( l'Egypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autres dieu que moi. Suit de même tout le décalogue, puis les lois sur les e claves, les homicides, les voleurs, les veuves, les orphelins, l étrangers, les jugements. Telles sont les lois, ajoute Alfred, qu Dieu lui-même a données à Moïse. Or, le Fils unique de Dier Notre-Seigneur Jésus-Christ, a déclaré ouvertement qu'il n'éta pas venu en ce monde pour violer cette loi, mais pour l'accompl en toute bonté et douceur. Ses apôtres lui ayant gagné plusieu nations, leur expliquèrent ces lois dans le concile de Jérusalen D'autres conciles, tenus dans les diverses parties du monde, or réglé la pénitence des coupables. Nous avens résumé ces décret ainsi que ce que nous avons trouvé de meilleur dans les lois nos prédécesseurs, Ina, roi de Wessex, Offa, roi des Merciens, Éthelbert, premier roi chrétien.

Dans cet ensemble de législation, Alfred le Grand ne se centen point de donner à ses peuples quelques lois mortes; il leur mont la source première de toute loi digne de ce nom, il leur en mont l'esprit véritable, qui est celui du vrai Dieu et de la vraie religior Aussi n'y ajoute-t-il que quelques lois particulières de détail. Entre ces lois, celles qui regardent la religion sont les suivantes. Le pa jure est puni par quarante jours de prison, pour accomplir la p nitence imposée par l'évêque. Il y a droit d'asile et de franchise da les églises. Le larcin fait dans l'église ou le dimanche est puni ple sévèrement. On pourvoit à la sûreté des religieuses contre l'instence des hommes; ce qui fait juger qu'elles n'étaient pas tout

htrées, 1 nse de ti es la per at. On n compte ars à No était libr ur ont fa Ainsi qu nois con i étaient iens; et s nouvea utenir l'a ures, sui ut d'aime sortilége manches ns ces loi is canonic Non cont res par suré la tr mes lois ndes. Det int Théo cette ép ur l'étud mbée dan se renou s religieu: conserve massacre devenues flamme Pour répa France, e itres et to

106 de 1'8

Labbe, t. 9

XII.

imbald av

int-Bertin

[Liver LVLH .- Date: er les armes forer fortes ou dans le ement des armes ommes qui compo es pour le servic renaient leurs occi er les inconvénien nense avantage d l, une armée aus composait de tro uprès de lui à tor re les gardes du r

nilitairement sur ma une législatio : Le Seigneur d eu, qui t'ai tiré d pas d'autres dieu les lois sur les e les orphelins, le ajoute Alfred, qu s unique de Dier ement qu'il n'éta is pour l'accompl nt gagné plusieu cile de Jérusalen ies du monde, o ésumé ces décret r dans les lois i des Merciens,

and ne se centen tes; il leur mont , il leur en mont e la vraie religio es de détail. Enti suivantes. Le pa ur accomplir la p t de franchise da nche est puni pl euses contre l'ins étaient pas tout

atrées, peut-être par suite de la dévastation des monastères. Dése de tirer l'épée devant un évêque. Le dépôt fait à un moine es la permission de l'abbé est nul, et la perte tombe sur le dépoat. On marque les fêtes observées en Angleterre, entre lesquelles compte huit jours du mois d'août avant la Notre-Dame, douze urs à Noël et quinze à Pâques. Les mercredis des Quatre-Temps, éait libre aux esclaves de travailler toute la journée pour ceux qui er ont fait du bien ou de qui ils en espèrent.

Ainsi que nous avons vu, Alfred donna au roi Guthrum et aux mois convertis les deux royaumes d'Estanglie et de Northumbrie, i étaient presque déserts et les plus exposés aux incursions des iens; et il fit des lois conjointement avec Guthrum, pour contenir s nouveaux Chrétiens. On y emploie les peines temporelles, pour utenir l'autorité des évêques ; mais ces peines ne sont que pécuires, suivant le génie des lois barbares. On recommande avant nt d'aimer Dieu ; on défend le retour au paganisme, les incestes, sortiléges; on ordonne le payement des dimes, l'observation des manches et des fêtes, ainsi que des jeûnes. Les cieres sont compris ns ces lois, aussi bien que les laïques, sans préjudice toutefois des scanoniques to a cuit le con a up frofill, to a of the past man en .

Non content d'avoir délivré l'Angleterre des incursions des Barres par sa valeur et par une bonne marine, non content d'avoir ré la tranquillité intérieure par une bonne administration et de mes lois, Alfred le Grand voulut encore y rétablir les bonnes des. Deux siècles auparavant, grâce aux soins de l'archevêque int Théodore de Cantorbéry et de tant d'autres grands hommes cette époque, l'Angleterre se montrait la première des nations r l'étude des sciences, des lettres et des arts; mais elle était rembée dans la barbarie de l'ignorance par les dévastations sans sse renouvelées des Danois. Tous les monastères avaient péri. s religieux, les seuls hommes qui, à cette époque, s'occupassent conserver et d'accroître le précieux dépôt des sciences, avaient massacrés. Ces collections de livres, tirées à grands frais d'Italie devenues peu à peu d'immenser bibliothèques, avaient été livrées a flammes.

Pour réparer tant de désastres, Alfred envoya des ambassadeurs France, et en fit venir deux moines, Grimbald et Jean, tous deux dres et tous deux célèbres par leur savoir et leur vertu. Saint mbald avait été mis dès l'âge de sept ans dans le monastère de int-Bertin, sous l'abbé Hugues, fils de Charlemagne; il y fut

sse de l'ère

Ce fut d

reils pri

orès du

urs et en

fin le fit

Alfred ... 1

ond, de

mées dan

890 ... Lu

in 877, le

féliciter 4

erà sou

écrit au.

l'Eglise,

Ce fut pa

fred relev

LOUVa't

ole ob. ... DI

odo venai

emain d'.

mentre (

ux decte

les règle

ine à les

ury rem

set les a

lutaires, é

imbald, in

dans un

mourut l'

int A. i a fa

lean fut

fed dans

hient malt

ue, tant p

gligence d

hiens, m

monne d'

stique; et

n'étaient

prévôt, et refusa le titre d'abbé, que Baudouin, comte de Flandre voulait lui donner pour sei rendre maître de la nomination de cet abbaye et empêcher l'élection. Grimbald sollicita le roi de Francau nom de toute la communauté, de leur donner pour abbé Foulque archevêque de Reims, protestant qu'ils abandonnersient le mona tère, plutôt que de demeurer sous la puissance d'un laïque. I obtinrent ce qu'ils désiraient; et ce fut l'archevêque Foulque, su cesseur d'Hincmar, qui, à la prière du roi Alfred, envoya Grimba en Angleterre. C'était un homme vénérable, chantre excellent, très-bien instruit de l'Écriture sainte et de toute la science ecclaiastique. Jean était né en Saxe; mais il avait été élevé en Francet, comme l'on croit, dans le monastère de Corbie. Il avait l'esp très-vif, et était fort instruit des bonnes lettres et de plusieurs ar

Ils vinrent en Angleterre vers l'an 884, accompagnés de quelqui autres savants. Le roi Alfred profita beaucoup de leurs instruction et leur donna de grands biens et de grands honneurs. Il appela au auprès de lui Asser, moine de Menève ou Saint-David, à l'extrém du pays de Galles. Cette église, alors métropolitaine, était servie s des moines, et Asser était parent de l'archevêque. Il ne consenti demeurer auprès du roi Alfred qu'à condition de retourner à s église de temps en temps, et d'y passer une partie de l'année; et ne s'en abstenait qu'avec la permission de la communauté, po s'attirer la protection d'Alfred contre les violences d'Héméid, le propre roi : car ces Gaulois ou Gallois, reste des anciens Breton étaient encore très-barbares. Aussi l'on trouve un roi Teudur. roi Clotri, un roi Hovel, sans parler d'autres personnages, excomm niés par les évêques de Landaff, pour crime d'homicide et de pa jure. Ces rois, pour terminer le guerre avec d'autres rois bretoi leur avaient juré au pied des autels, sur les saints mystères, les sai Évangiles et les saintes reliques, de leur garder une loyale paix et ne pas leur dresser d'embûches. Après cela, toutefois, ils les tuèr en trahison. Alors Gurvan, Berthwin et Cerenbir, dixième, qu torzième et dix-huitième évêques de Landaff, les excommunière publiquement, dépouillèrent les autels, mirent les croix par te ainsi que les reliques des saints, et interdirent tout office divin. To ces rois homicides et parjures finirent par se soumettre et par d mander pardon avec larmes; tous les trois requrent pour pénite de faire des prières, des jeunes, des aumônes, avec quelque fon tion pieuse : Teudur fut laissé dans son royaume, qui avait besoin sa présence : Clotri fut condamné en outre à un lointain pèlerinag

<sup>1</sup> Labbe, t. 9, p. 390-396.

comte de Flandre nomination de cet a le roi de Franc pour abbé Foulqu neraient le mona o d'un laigue. que Foulque, m d, envoya Grimba antre excellent, e la science eccli é élevé en Franc bie. Il avait l'esp et de plusieurs ar pagnés de quelqu e leurs instruction eurs. Il appela au David, à l'extremi nine, était servie p e. Il ne consenti de retourner à s ie de l'année; ét communauté, po ces d'Héméid, le les anciens Breton un roi Teudur, onnages, excomm omicide et de pa autres rois breto s mystères, les sai une loyale paix et tefois, ils les tuèr hir, dixième, qu es excommunièr les croix par te ut office divin. To oumettre et par d rent pour péniter rvec quelque fond qui avait besoin lointain pèlerinagi

"Liv. LVHI. - De si

Ce fut donc pour avoir une protection contre les violences de reils princes, qu'Asser consentit à passer une partie de l'année près du roi Alfred. Il lui servait de lecteur, lui lisait les bons augres et en conférait avec lui. Le roi lui donna deux monastères, et fin le fit évêque de Schirburn. Asser écrivit entre autres la vie Alfred. En 886, ce prince appela également auprès de lui Plegond, de la nation des Merciens, qui avait véeu ermite plusieurs mées dans l'île de Chester. Alfred le fit archevêque de Cantorbéry 890. Le prédécesseur de Plegmond avait été Édéred, à qui, m 877, le pape Jean VIII répondit une lettre toute paternelle, pour féliciter de son filial dévouement au Saint-Siège, et pour l'encouger à souffrir avec patience les manx de cette vie. Il lui mande qu'il écrit au roi de le seconder avec zèle dans tout ce qui est du bien l'Église, à l'exemple des rois, ses prédécesseurs

la fut par le secours de ces pieux et savants hommes que le roi fied releva les études, tellement tombées en Angleterre, qu'à peine muyait-on quelqu'un qui entendit le latin. Il restait toutefois une ple ce...ore à Oxford, dont les maîtres prétendaient que leur méde venait de saint Gildas, et d'autres, remontant jusqu'à saint main d'Auxerre. En 886, il se forma à Oxford une grande divimentre Grimbald d'un côté avec ceux qu'il avait amenés, et ces ux decteurs de l'autre, qui ne voulaient point recevoir la méthode les règles des nouveaux venus. Il y avait trois ans qu'ils avaient me à les souffrir ; mais alors ils en vinrent à une rupture ouverte. mry remédier, le roi Alfred vint lui-même à Oxford, écouta les set les autres avec une extrême patience, leur donna des avis utaires, et ne partit point qu'il ne les eût réconciliés. Toutefois. mbald, indigné de ces oppositions, se retira aussitôt à Winchesdans un monastère que le rei venait d'y fonder ; il en fut abbé mourut l'an 903, le 8<sup>me</sup> de juillet, jour auquel il est honoré comme ared Allend an an contenta has de protéger les arms de lastif

lean fut abbé d'Athelney, monastère nouveau fondé par le roi bed dans l'île qui lui avait servi de refuge pendant que les Danois ient maîtres, de l'Angleterre. La discipline était entièrement dése, tant par les fréquentes irruptions de ces Barbares, que par la gligence des Anglais, qui, vivant dans l'abondance de toutes sortes biens, méprissient cette vie pauvre et laborieuse : de sorte que monne, d'entre les nobles n'embrassait volontairement la vie motique ; et quoiqu'il restât encore quelques monastères dans le pays, n'étaient remplis que d'enfants que l'on y mettait avant l'âge de

Walface, exemp de Lacede

us de l'

cle, la

ruire et

prendre

u d'Ang

his come

is. Je n

and je

ns en p

n'être pa

ous l'éter

tendre,

bus aim

devoir

i vu par

livres :

ils ne le

les trad

je jamais

l'estime

slivres d

ut le mo

incipaler

ennent à

técrit en

oudra por

milieu c

ire en ar

is le sens

ond, d'A

en ai envo

rec une éc

leu, que

kglise, par

eques aus

veux que

e l'évêqu

anscrire.

Ce sage r

ce rang

e au mo

s et des

de autorit

raison; et on ne pratiquait nulle part l'observance de la règle. C'e ce qui obligea le roi Alfred de mettre dans son nouveau monastè d'Athelney de jeunes étrangers de différentes nations, particulièr ment des Français.

Après que l'abbé Jean l'eut gouverné quelques années, un préta et un diacre, Gallois de nation, qui étaient de la communauté, con curent une si grande haine contre lui, qu'ils résolurent sa perte. l gagnèrent par argent deux serfs, à qui ils donnèrent ordre de se cher de nuit dans l'église, et, quand il y viendrait prier seul, tand que les autres dormaient, de le tuer et de trainer son corps devai la porte d'une femme prostituée, pour faire croire qu'il avait été te dans le crime. Les deux meurtriers, bien instruits et bien armé furent enfermés dans l'église; à minuit, l'abbé Jean vint à son ordi naire pour prier secrètement, et quand il se fut mis à genoux deva l'autel, ils fondirent sur lui l'épée à la main. Mais il ne se troub point; et comme il avait autrefois porté les armes, sitôt qu'il les e tendit, il marcha contre eux, et, se défendant, il cria de toute sa fon que c'étaient des démons, comme il le pensait en effet, ne croyal pas qu'il y eût des hommes assez hardis pour faire une telle violence Les moines s'éveillèrent à ce bruit et accoururent effrayés à ce no de démons; mais les meurtriers s'échappèrent après avoir bles mortellement l'abbé, et se cachèrent dans le marais dont le mona tère était environné. Les moines enlevèrent l'abbé demi-mort et portèrent dans la maison très-affligés, et les auteurs du crime étais ceux qui témoignaient le plus d'affliction. Toutefois, ils furent déco verts, aussi bien que ceux qui l'avaient exécuté, et tous mis à mo par divers supplices. Telle fut la fin de l'abbé Jean, qu'il ne faut p confondre avec Jean Scot ou Érigène, aimé de Charles le Chauve. avec un sophiste Jean que l'on disait avoir été martyrisé à Malme bury.

Le roi Alfred ne se contenta pas de protéger les gens de lettres de favoriser les études, il s'y appliqua lui-même, et travailla l'instruction de ses sujets. Il prit soin de recueillir les anciens ve saxons, qui contenaient l'histoire de la nation, et composa lui-même des cantiques propres à former les mœurs. En faveur de œux qu'entendaient pas le latin, et qui étaient en si grand nombre, il te duisit, avec le secours des hommes doctes, les livres qu'il crut le plus utiles, entre autres le Pastoral de saint Grégoire, l'Histoire Paul Orose, celle de Bède, et la Consolation de la philosophie Boèce. Il en parle ainsi dans la préface du Pastoral, adressée à sami Wulfsig, évêque de Londres.

Souvent j'ai pensé combien autrefois, tant dans le clergé que dans

us de l'ère chr.]

nce de la règle. C'e nouveau monastè nations, particulièn

ies années, un prét a communauté, con solurent sa perte. I èrent ordre de se c ait prier seul, tand er son corps deva ire qu'il avait été to ruits et bien armé Jean vint à son ordi mis à genoux deva lais il ne se troub nes, sitôt qu'il les e cria de toute sa for en effet, ne croya ire une telle violend nt effrayés à ce no t après avoir bles arais dont le mona abbé demi-mort et eurs du crime étais fois, ils furent déco , et tous mis à mo an, qu'il ne faut p harles le Chauve.

les gens de lettres nême, et travailla illir les anciens ve composa lui-mên n faveur de ceux quand nombre, il tra livres qu'il crut égoire, l'Histoire de la philosophie pral, adressée à s

martyrisé à Malme

le clergé que dans

ade, la nation anglaise a eu de grands hommes, si curieux de s'inmire et d'instruire les autres, que les étrangers venaient chez nous orendre les sciences ; au lieu que de notre temps il se trouvait trèsd'Anglais, en decà de l'Humbre, qui entendissent leurs prières les les communes, ou qui pussent traduire quelque écrit de latin en anis. Je ne me souviens pas d'en avoir vu un seul au midi de la Tamise, and je commençai à régner. Grâce à Dieu, il y a maintenant des as en place capables d'enseigner. C'est pourquoi je vous exhorte l'être pas moins libéral de la science que Dieu vous a donnée, que nus l'étes des biens temporels. Songez quelle punition nous devons andre, si nous n'aimons la sagesse et ne la laissons aux autres. ous aimons à porter le nom de Chrétiens; mais peu en remplissent devoirs. Je pense encore combien, avant ces derniers ravages, ivu par toute l'Angleterre d'églises bien fournies d'ornements et livres ; mais les ecclésiastiques n'en tiraient guère d'utilité, parce rils ne les entendaient pas ; et nos ancêtres ne s'étaient pas avisés les traduire en langue vulgaire, parce qu'ils ne s'imaginaient pas e jamais on tombât dans une telle négligence.

l'estime donc très à propos que nous traduisions en notre langue slivres dont nous croirons que l'intelligence est plus nécessaire à utle monde, et que nous fassions en sorte que la jeunesse anglaise, incipalement ceux qui sont nés libres et ont de quoi subsister, apennent à lire avant toute autre instruction, pour profiter de ce qui técrit en anglais. Ensuite, on enseignera le latin à ceux que l'on udra pousser plus loin dans les études. C'est dans cette vue, que, milieu de toutes les affaires de ce royaume, j'ai entrepris de traire en anglais le Pastoral, rendant quelquefois les mots, quelques le sens, selon que je l'aurais appris de mon archevêque Plegmd, d'Asser, mon évêque, de Grimbald et de Jean, mes chapelains. m ai envoyé un exemplaire en chaque siége épiscopal du royaume, n une écritoire de cinquante marcs. Et je défends, au nom de eu, que personne n'ôte l'écritoire d'avec le livre, ni le livre de glise, parce que nous ne savons pas combien de temps il y aura des ques aussi instruits qu'il y en a maintenant partout. C'est pourquoi reux que ces livres demeurent toujours à leur place, si ce n'est e l'évêque veuille les avoir ou les prêter à quelqu'un pour les anscrire.

le sage roi fit tenir grand nombre de conciles; car on peut mettre ce rang les assemblées générales de la nation, qu'il ordonna de me au moins deux fois l'an, qui n'étaient composées que des évêes et des seigneurs, et où les évêques avaient toujours la princile autorité. Ce fut l'origine du parlement d'Angleterre. On remarqu

me de l'è

ir dans se

er, il les

ours de la

Anglete ents ans:

mait it

elaissait 1

es religie

à il récit

cilieu de l

onstamm

contenai

fun livre

ris Asser

milles bla

elles. Le

nes: ce q

ussait en elents pod

oëtes sax

Tel était

a'il appel

agne, de

rées, d'Éc

sagesse

ous la mé

e pape M

entre autres un concile tenu en 886, à Londres, ville que ce roi ava repeuplée après qu'elle ent été longtemps déserte, et qui commenc des lors à devenir la capitale de l'Angleterro. Il envoyait à Rome, d temps en temps, des aumônes, comme en 887 et les trois année

"Il partageait en deux tous ses revenus, et en employait en œuve pies une moitié, qu'il subdivisait en quatre parties : la première pou toutes sortes de pauyres, anglais et étrangers ; la seconde pour l'en tretien des deux monastères qu'il avait fondés, Altheney pour de hommes, et Schaftesbury pour des femmes, dont la première abbes fut sa fille Athelghève ; la troisième partie de cette subdivision étal pour les écoles qu'il avait établies ; et la quatrième pour tous les mo nastères, non-seulement d'Angleterre, mais de France et d'ailleur Entre les diverses écoles, il yen avait une de spéciale pour les jeune gens qui voulaient étudier plus à fond les sciences et les belles-lettres Dans cette école, dont il s'était réservé la surveillance, étaient indis tinctement élevés presque tous les fils de nobles, un grand nombre d'enfants de la bourgeoisie et même les princes, ses fils. Pendar qu'on leur apprenait à lire les auteurs latins et à écrire en latin, o ne négligeait pas leur langue maternelle, dans laquelle on leur faisa apprendre par cœur des psaumes ainsi que les passages les plus re marquables des poëtes saxons. Il est vraisemblable qu'il y avait aus dans cette école des orphelins. Un jour, en effet, qu'Alfred était à chasse dans une forêt, il entendit partir d'un arbre les vagissement d'un enfant nouveau-né. Il ordonna à ses gens de chercher, et ils de couvrirent, dans un nid d'aigle, un bel enfant vêtu de pourpre ayant aux bras des bracelets d'or. On présume que c'était l'enfar d'un Danois, car il en errait un grand nombre cà et là en Angleterre et c'était la coutume de ce peuple d'exposer les enfants nouveau-ne dont les parents ne voulaient pas se charger. Alfred le fit baptise lui fit donner une bonne éducation et le nomma Nestingum, comm qui dirait trouvé au nid.

Alfred ayant compris que, de toutes les choses temporelles, temps est le don le plus précieux de Dieu, il lui en consacrait moitié, aussi bien le jour que la nuit. Asser et Malmesbury ra content qu'il avait partagé son temps de telle sorte, qu'il en cons craît chaque jour huit heures au service de Dieu, à la prière et à l méditation; huit heures aux affaires de l'État, et les huit autre beures aux besoins physiques du sommeil et de la nourriture. Comm nos horloges n'étaient pas encore en usage, il fit fabriquer, pour bie partager son temps, des cierges égaux en poids et en longueur, qu brûlaient chacun pendant quatre heures. On en allumait chaque jou

'Alfred, I' utres prés tiarche de nes, et des Inde une accesseur dait charg seigneur s lus étonn a Anglete ait depuis Afred, pa 1 Stolberg,

Liv. LVIH. - De st ille que ce roi ava e, et qui commenc ovoyait à Rome d et les trois année no andiminations

mployait en œuvre s : la première pou seconde pour l'en Althoney pour de a première abbess te subdivision eta e pour tous les mo rance et d'aitleur iale pour les jeune et les belles-lettres ance, étaient indis un grand nombr sy ses fils. Pendar écrire en latin, o uelle on leur faisa assages les plus re e qu'il y avait auss qu'Alfred était à re les vagissement chercher, et ils de étu de pourpre ue c'était l'enfar et là en Angleterre nfants nouveau-ne fred le fit baptise Nestingum. comm

ses temporelles. ui en consacrait et Malmesbury ra te, qu'il en consa à la prière et à et les huit autre nourriture. Comm abriquer, pour bid et en longueur, q lumait chaque jou

i dans su chapelle ; mais comme ils y étalent exposés à des courants sir, il·les plaça dans des lanternes de cornel Car pendant les mall eurs de la guerre, l'usage du verre s'était perdu, comme bien d'autrés ? Angleterre, où saint Benoît Biscop l'avait introduit plus de deux als ans auparavant. Quand un des cierges était consumé, on en mmait un autre, et le roi en était averti par un de ses chapelains." H' elaissait pas passer un jour sans assister à l'office divin, et, à l'instar s religieux, observait certaines heures fixes du jour et de la nuit! il récitait des prières et des psaumes. Souvent il se relevait att illieu de la nuit pour aller prier dans la maison de Dieu. Il portatt onstamment sur son sein un petit livre qu'il appelait son mariuel. contenait des psaumes et des prières qui l'avaient édifié dans sa messe. Un jour que son ami, l'évêque Asser, lui citait un passage un livre qui lui avait singulièrement plu, il tira son petit livre et na Asser d'y écrire ce passage ; mais comme il n'y restait plus de milles blanches, il suivit le conseil d'Asser et en fit ajouter de nonelles. Le roi y écrivit quelques traductions de courtes maximes la nes: ce qui lui inspira le goût de traduire du latin en saxon. Ceci se ussait en 887. On voyait entre autres, dans ce manuel, l'éloge des ents poétiques de saint Aldhelm, qu'il préférait à tous les aufres oëtes saxons

Tel était le roi Alfred le Grand. Outre les savants et les artistes a'il appela en Angleterre du pays de Galles, de France, d'Allegne, de Frise et de Bretagne, il en vint d'autres des mêmes conés, d'Écosse et même de chez les païens, attirés par la douceur et sagesse de son gouvernement. Il leur accorda indistinctement à sus la même bienveillance et la même protection qu'à ses Saxons. pape Marin, successeur de Jean VIII, affranchit, en considération Alfred, l'école saxonne, fondée à Rome, de tout impôt, et, entre ulres présents, lui envoya un morceau de la vraie croix. Abel, pararche de Jérusalem, lui envoya des lettres, qu'Asser rapporte avoir es, et des présents. Enfin, par suite d'un vœu, Alfred envoya dans Inde une ambassade, à la tête de laquelle il plaça l'évêque Sighelm; successeur d'Asser dans l'évêché de Schirburn; cette ambassade tait chargée de distribuer des présents en son nom et de prier le kigneur sur le tombeau de l'apôtre saint Thomas. Une merveille, lus étonnante peut-être, qu'opéra le spectacle des vertus d'Alfred a Angleterre même, ce fut de dissiper la haine implacable qui duait depuis quatre cents ans entre les anciens Bretons et les Anglais. Ufred, par ses seules vertus, acquit la confiance des Bretons sans

<sup>1</sup> Stolberg, Vie d'Alfred le Grand.

1 856 de

entre a

dy ôte

L'ég

Rome (

teinale

remiè

or la s

mes et

10H8, 8

ent ; c'

MUX AF

me ext

a dédic

hi-mên

euple i

relie ép

bonne

e troisie

mancre

me l'on

on rapp

prouve !

Onze :

en tint u nêmes p

m évêqu

mpereu

ctes ma

pereur le n métro

utres év

Née par

nit des a

e les pa

els qu'il

que tous

Movince

pour se n

ance qua

de la prov

l'avoir recherchée. La plupart de leurs rois du pays de Galles s mirent sous sa protection et combattirent, dans les rangs de son

armée, dans la dernière guerre contre les Danois.

Tandis que les Chrétiens d'Angleterre, sous le règne d'Alfred le Grand, chassaient les Barbares du Nord ou les convertissaient, les Chrétiens d'Espagne, sous le règne d'Alphonse le Grand, étendaien sour royaume des Asturies par de nombreuses conquêtes sur les infidèles. Alphonse avait la valeur guerrière d'Alfred , mais il n'en avait pas les douces vertus pour se faire aimer. Il illustra son règne par plus de trente campagnes contre les Sarrasins et par un grand nombre de victoires. Il releva plusieurs villes et protégea les savants. On croit qu'il écrivit lui - même une chronique qui finit à la mort d'Ordogno, son père, et remonte à Wamba, vers la fin du septième siècle. Il régna quarante-six ans , de 864 à 910, où il abdiqua. Le royaume, qu'il avait agrandi, comprenait, à sa mort, les Asturies, la Galice, une partie du Portugal et de la Vieille-Castille, avec le royaume de Léon. Mais Alphonse gouverna ses peuples avec un sceptre de fer ; son caractère sombre , quelquefois cruel , le rendit odieux à sa famille et à ses sujets. Jamais prince n'eut à combattre autant de factions et de révoltes, reste de l'esprit remuant des Goths. En 907, son propre fils Garcia se mit à la tête des mécontents ; Alphonse battit ses troupes, le fit prisonnier lui-même et le condamns à une dure captivité. Plus tard, la reine elle-même arma ses deux autres fils contre le roi et forma une ligue puissante en faveur du prisonnier. La guerre civile déchira le royaume, jusqu'à ce que, l'an 910, vaincu dans une bataille, Alphonse rendit le calme à ses sujets en abdiquant la couronne, qu'il remit lui-même à son sils Garcia dans l'assemblée de la nation. Devenu l'un des sujets de son fils, il en fut le plus fidèle; et ayant obtenu de lui, en 912, de faire une expédition contre les Maures, en qualité de son lieutenant, il les battit et revint chargé de leurs dépouilles. Ce fut son dernier exploit ; car il mourut le 20 décembre de la même année , à l'âge de soixante-quatre ans.

Vers la dixième année de son règne, Alphonse envoya une ambassade à Rome, au pape Jean VIII ; voici à quelle occasion. Dès les premiers temps qu'il fut sur le trône, il fortifia Oviédo et y fit transférer les reliques des autres villes, pour être en sûreté contre les courses des Normands. Il abattit l'église qu'Alphonse le Chaste avait fait faire, à Compostelle, sur le corps de saint Jacques, la trouvant trop petite et trop pauvre. Il la rebâtit magnifiquement de grandes pierres, avec des colonnes de marbre, et l'orna de vases precieux. Il bâtit plusieurs autres églises et repeupla plusieurs villes,

i Epist.

du pays de Galles se ans les rangs de son sis.

s le règne d'Alfred le es convertissaient, les le Grand, étendaien conquêtes sur les in-Alfred, mais il n'en Il illustra son règne ins et par un grand protégea les savants. e qui finit à la mort ers la fin du septième 0, où il abdiqua. Le nort, les Asturies, la lle-Castille, avec le es peuples avec un fois cruel, le rendit ce n'eut à combattre remuant des Goths. les mécontents ; Alême et le condamna nême arma ses deux issante en faveur du ie, jusqu'à ce que, endit le calme à ses lui-même à son fils ın des sujets de son lui, en 912, de faire e son lieutenant, il fut son dernier exe année, à l'âge de

se envoya une amle occasion. Dès les viédo et y fit transen sûreté contre Alphonse le Chaste nt Jacques, la trounagnifiquement de l'orna de vases préla plusieurs villes, stre autres Porto , alors nommé Portugal , Brague , Viseu et Tuy, sy établit des évêques.

L'église de saint Jacques étant achevée, le roi Alphonse envoya à gome deux prêtres nommés Sévère et Sindérède, et un laïque nommé minald, qui lui rapportèrent deux lettres du pape Jean VIII. Par la remière, il érige en métropole l'église d'Oviédo, à la prière du roi; ar la seconde, il permet la consécration de l'église de Saint-Jacmes et la tenue d'un concile, puis il ajoute : Nous sommes, comme mas, affligé par les païens et nous combattons jour et nuit contre sst; c'est pourquoi nous vous prions de nous envoyer de bons chemux arabes avec des armes 1. Le roi ayant reçu ces lettres, en eut me extrême joie, et indiqua le jour du concile de Compostelle, pour a dédicace, où se trouvèrent dix-sept évêques. Alphonse y assista hi-même avec la reine, son épouse, ses fils, treize comtes et un suple innombrable. On fit solennellement la dédicace de la nouelle église de Saint-Jacques, et on y consacra trois autels: un en honneur de Notre-Seigneur, l'autre de saint Pierre et de saint Paul, troisième de saint Jean l'Évangéliste ; mais les évêques n'osèrent onsacrer le quatrième, qui était sur le corps de saint Jacques, parce me l'on croyait qu'il avait été consacré par ses sept disciples, dont m rapportait les noms. Ce concile fut tenu le 7 mai 876, comme le prouve Pagi .

Onze mois après, c'est-à-dire au mois de mars ou d'avril 877, on a tint un autre à Oviédo, où se trouva le roi, accompagné des nêmes personnes, et les mêmes dix-sept évêques. Il y avait de plus m évêque nommé Théodulfe, envoyé par le grand prince Charles, mpereur des Romains et roi des Français, ainsi qu'on lit dans les etes manuscrits 3 : ce qui indique Charles le Chauve, couronné empreur le jour de Noël 875. En ce concile, l'église d'Oviédo fut érigée n métropole; et Herménigilde, qui la gouvernait, reconnu chef des utres évêques, pour travailler avec eux à rétablir la discipline trou-Mée par la domination des infidèles. Il fut ordonné que l'on choisinit des archidiacres qui visiteraient deux fois l'année les monastères s les paroisses; que l'archevêque d'Oviédo établirait des évêques 🜬 qu'il lui plairait, dans les lieux qui en avaient eu auparavant, et me tous ses suffragants auraient des églises et des terres dans la rovince des Asturies, comme la plus forte et la plus sûre de toutes, our se retirer en ces lieux en cas de besoin, et en tirer leur subsisance quand ils viendraient aux conciles. Le roi marqua les bornes & la province ecclésiastique d'Oviédo, et attribua plusieurs terres à

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Epist. 309 et 310. — <sup>2</sup> Pagi, an 882, n. 4-7. — <sup>3</sup> Pagi, an 882, n. 7.

Le pape Jean VIII mourut le 15 ou 16 décembre 882, après avoir tenu le Saint-Slége dix ans et deux jours, au milieu des conjonctures les plus difficiles, avec un calme, une prudence et un courage qu'il est donné à peu d'hommes d'égaler. Nous avons vu avec quelle fermeté solennelle, deux ans avant sa mort, il anathématisa l'imposteur Photius et l'abus sacrilège qu'il avait fait de ses lettres apostoliques, avec quelle fermeté il le condamna, et à Rome par lui-même, et à Constantinople par son généreux légat Marin. Il est incroyable que des écrivains, comme Fleury et les auteurs de l'Art de vérifer les dates, aient méconnu ou dissimulé ce courage magnanime de Jean VIII, pour lui supposer une conduite tout opposée. C'est une calomnie d'autant plus criante qu'elle a été servilement copiée par plus de faiseurs d'histoires.

Outre plus de trois cent vingt lettres, ce Pape fit une constitution touchant le droit des cardinaux, qu'il déclare devoir lui servir de conseil et d'aide dans lé jugement des affaires, comme les soixante-dix vieillards en servaient à Moïse. Il leur assigne des paroisses de Rome pour leur servir de titres et de bénéfices, pour y faire le service divin et en percevoir les revenus. Il leur ordonne de s'y assembler deux fois au moins chaque mois pour conférer sur les devoirs de leur état et sur ceux de leurs inférieurs, recevoir leur plainte et leur rendre justice. Il veut aussi que, suivant le décret de Léon IV, ils s'assemblent deux fois la semaine au palais pontifical pour y juger les causes, tant des clercs que des laïques qui seseront pourvus à leur tribunal?

Le pape Jean VIII, huit jours après sa mort, eut pour successeur son courageux légat Marin, qui, à Constantinople même, en dépit de l'empereur et de Photius, cassa et condamna publiquement, au nom du Pape, tout ce qui s'était fait en faveur de Photius, contrairement aux décrets du Siége apostolique. Il fut jeté en prison pendant trente jours par ordre de l'empereur; mais ni promesses, ni menaces, ni mauvais traitements ne purent ébranler sa fidélité et sa constance. Aussi l'empereur et son faux patriarche prétendaient-ils ne pas le reconnaître pour Pape, sous prétexte qu'étant déjà évêque, il ne pouvait pas être transféré au Saint-Siége : ce qui était doublement faux ; car, comme nous le verrons par le témoignage d'un de ses successeurs, il n'était point évêque; et ensuite, l'eût-il été, sa translation au Siége de Rome ne pouvait lui être reprochée par les Grecs moins que par personne, eux chez qui les translations n'avaient jamais été rares.

ce que reuserne qu'il rédéposé. Reims, des Angrecut un Grand.

1 886 de

roix 1.
Saint
Reims,
Cétait i
I compt
bert, soi
pour frè
terres au
de Reim
rois, il
son préce

princes

confianc

digne. A

sages que Deven dat, pa il travail commen porter le tion fut qui viva pour les pagne, a Barbares ment. D moine d'Amand;

Il n'ou revendiq reaux, pa

pas d'étu

1 Hist.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Labbe, t. 9, p. 247. — <sup>2</sup> Labbe, t. 9, p. 238.

re 882, après avoir milieu des conjoncdence et un courage avons vu avec quelle athématisa l'impose ses lettres apostoome par lui-même, in. Il est incroyable de l'Art de vérifer age magnanime de opposée. C'est une vilement copiée par

fit une constitution ievoir lui servir de me les soixante-dix paroisses de Rome faire le service divin y assembler deux devoirs de leur état inte et leur rendre on IV, ils s'assemry juger les causes. s à leur tribunal 3. ut pour successeur le même, en dépit publiquement, au Photius, contraieté en prison penis ni promesses, ni ler sa fidélité et sa he prétendaient-ils étant déjà évêque, e qui était doubletémoignage d'un rite, l'eût-il été, sa reprochée par les

s translations n'a-

Ce que nous savons de sûr du pontificat de Marin, qui, malheueusement, ne fut que d'un an quatre mois et quelques jours, c'est
qu'il rétablit Formose dans l'évêché de Porto, dont Jean VIII l'avait
déposé. Il donna le pallium à Fulcon ou Foulque, archevêque de
leims, et confirma les priviléges de son église. Il exempta l'école
les Anglais, à Rome, du tribut qu'elle payait ordinairement, et
recut une ambassade solennelle du roi de cette nation, Alfred le
brand, auquel il fit présent d'une portion considérable de la vraie
groix 1.

Saint Foulque ou Fulcon, qui succéda, l'an 882, à Hincmar de Reims, était abbé de Saint-Bertin quand il fut élu archevêque. C'était un homme fort distingué par son mérite et par sa noblesse. Icomptait entre ses proches parents Gui, duc de Spolète, et Lambert, son fils, qui furent l'un et l'autre empereurs d'Occident. Il avait pour frère un nommé Rampon, qui fonda un monastère dans ses erres au diocèse de Sens. Dès son enfance, il fut élevé dans l'église de Réims, où il occupa une place de chanoine. Appelé à la cour des nois, il s'y fit tellement estimer que, sans avoir toute la science de son prédécesseur, il eut encore plus de crédit que lui auprès des princes et plus d'autorité dans l'épiscopat. Il eut particulièrement la confiance de tous les Papes de son temps, et il s'en montra toujours digne. Aussi passait-il, et avec raison, pour un des hommes les plus sages qu'il y eut alors.

Devenu archeveque, il trouva l'eglise de Reims dans un triste etat, par suite du ravage des Normands. Touché de ses malheurs, il travailla infatigablement à la rétablir dans son premier lustre. Il commença par le culte divin et la discipline ecclésiastique. Il fit rapporter le corps de saint Remi du monastère d'Orbais. Cette translation fut signalée par un grand nombre de miracles, que Flodoard, qui vivait alors, nous a décrits. Les deux écoles de Reims, l'une pour les chanoines de la cathédrale, l'autre pour les clercs de la campagne, avaient souffert, comme tout le reste, de la dévastation des Barbares; Foulque donna toute son application à leur rétablissement. Dans ce dessein, il fit venir deux maîtres célèbres, Remi, moine de Saint-Germain d'Auxerre, et Hucbald, moine de Saint-Amand; pour inspirer plus d'émulation, l'archevêque ne dédaignait pas d'étudier lui-même avec les plus ieunes clercs.

Il n'oublia pas les biens temporels de son église. Il eut soin de revendiquer ceux qu'on lui avait enlevés, et d'y en ajouter de nou-veaux, par les libéralités des rois et de plusieurs autres personnes. He

<sup>1</sup> Hist. dogm. du Saint-Siege, par Sommier, t. 4.

1 886 de

rengeui

procede

se trou

peuple

digne d

que not

l'assura

menace

père, a

fut bien

avec Jea

portes.

Quatre-

et son 1

faire. De

pect pos

tomba

marque

bien pa

Pontife.

drien, E

nne afflu

Etieni

plus opu

par les s

caire du

tions, le

de lui da

une vie

ractère.

richesses

cier des

de toutes

porain. I

prêtre de

cause de

Quelqu

palais de

reur et d

choses. C

autres ric

rendit le même service à quelques autres églises de son diocèse, qu'il gratifia même de divers présents. En même temps, pour défendre son peuple contre les incursions des Barbares, il fit entourer la ville de Reims d'une bonne enceinte de murailles, et bâtir quelques nouvelles forteresses, entre autres Aumont et Épernay. Tant de bons offices rendus à son diocèse lui gagnèrent les cœurs du clergé et du peuple, de qui il était tendrement aimé. Il n'avait pas moins de charité pour les étrangers qui s'adressaient à lui. Il donna généreusement retraite à grand nombre de prêtres et de moines qui cherchaient un abri contre les insultes des Normands <sup>1</sup>.

Le pape Marin mourut au mois de mai 884, après un pontificat d'un an et d'environ cinq mois. Il avait renouvelé l'excommunication de Photius. Dans le même mois il eut pour successeur Adrien III, Romain de naissance, qui l'imita dans son zèle pour la défense de la foi et de la discipline contre l'impie Photius, avec lequel il ne voulut avoir aucune communication, quelques prières que lui en fit l'empereur Basile; ce qui lui attira des lettres injurieuses de ce prince, mais elles ne furent rendues qu'à son successeur.

Charles le Gros, empereur d'Occident, avait invité Adrien à se rendre en France, pour déposer certains évêques, et employer son autorité apostolique à faire reconnaître héritier du royaume Bernard, fils naturel de cet empereur. Mais le Pape, s'étant mis en chemin, mourut l'an 885, après seize mois de pontificat, et fut inhumé à Nonantule, monastère voisin de Modène. Il avait fait deux décrets très-intéressants: l'un, qu'on consacrerait le Pontife romain sans attendre l'empereur ni aucun envoyé de sa part; l'autre, que si l'empereur Charles venait à mourir sans enfants, le royaume d'Italie, avec le titre d'empereur, passerait à des princes de la nation<sup>2</sup>.

Les papes Marin et Adrien III promettaient à Rome et à l'Église universelle d'excellents Pontifes; la mort ne leur laissa que le temps de s'annoncer. Il était réservé a leur premier successeur de réaliser les espérances qu'ils avaient fait naître.

Lorsque mourut Adrien III, une longue sécheresse désolait Rome et toute la province. Depuis plusieurs mois le ciel était fermé. Pas une goutte de pluie ou de rosée ne rafraîchissait la terre aride, et des armées innombrables de sauterelles dévoraient en outre les dernières espérances du paysan. Accablé sous le poids de cette calamité, le peuple réuni désirait hautement un Pape, dont la sainteté notoire et l'éclatante piété lui donnassent la confiance qu'il intercéderait pour le peuple auprès de Dieu et détournerait son bras

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Flodoard, Hist. litt. de France, t. 5. - <sup>2</sup> Sigoni, an 884.

[Liv. LVIII. — De 870
es de son diocèse,
ne temps, pour déares, il fit entourer
illes, et bâtir quelt et Épernay. Tant
ièrent les cœurs du
aimé. Il n'avait pas
aient à lui. Îl donna
es et de moines qui
mands 4.

après un pontificat l'excommunication cesseur Adrien III, pour la défense de s, avec lequel il ne rières que lui en fit injurieuses de ce cesseur.

invité Adrien à se s, et employer son royaume Bernard, nt mis en chemin, t, et fut inhumé à t fait deux décrets ontife romain sans rt; l'autre, que si royaume d'Italie, de la nation<sup>2</sup>. Rome et à l'Église

esse désolait Rome el était fermé. Pas la terre aride, et t en outre les dercoids de cette cae, dont la sainteté hance qu'il interpresait son bras

aissa que le temps

cesseur de réaliser

rengeur. Lors donc que le clergé, le sénat et les corporations procédèrent à l'élection du nouveau Pape, le nom du prêtre Étienne se trouva tout d'un coup sur les lèvres de tous les assistants. Tout le neuple s'écria : C'est le seigneur Étienne, c'est le prêtre Étienne, digne de Dieu, que nous voulons tous, que nous cherchons tous, que nous demandons tous qui soit notre Pontife; car nous avons l'assurance d'être, par sa sainteté, délivrés des périls qui nous menacent! Étienne, cependant, s'était caché dans la maison de son père, avec lequel il s'entretenait de choses saintes. Mais sa retraite ît bientôt découverte. Le peuple en masse se porte vers la maison, avec Jean évêque de Pavie, envoyé de l'empereur. Ils rompirent les portes, prirent Étienne avec eux et l'emmenèrent à son église des Quatre-Couronnés, malgré toute sa résistance; car ils criaient, lui et son père, qu'ils étaient indignes de l'honneur qu'on voulait lui aire. De là on le conduisit avec tout l'honneur et avec tout le respect possible au palais de Latran; mais avant qu'on y arrivât, il omba une pluie si abondante, que tout le monde y reconnut une marque certaine que Dieu approuvait cette élection, et qu'il voulait bien pardonner à son peuple en considération des mérites du saint Pontife. Le dimanche suivant, cinquième jour après la mort d'Adrien, Étienne V fut sacré dans la basilique de Saint-Pierre, avec me affluence extraordinaire de peuple.

Étienne était issu d'une des plus anciennes, des plus nobles et des plus opulentes familles de Rome. Il fut instruit dans les saintes lettres par les soins de Zacharie, son parent, évêque d'Agnani et bibliothécaire du Saint-Siége. Le pape Adrien II, voyant ses bonnes inclinations, le tira de chez son père, l'ordonna sous-diacre et le prit auprès de lui dans le palais de Latran. Dans ces nouvelles fonctions, il mena une vie admirable; car il était chaste de corps, bienveillant de caractère, prévenant de visage, prudent dans ses paroles, libéral de ses nichesses, d'un génie éloquent, le consolateur des affligés, le nourricier des orphelins et des pauvres, en un mot, ils était orné des fleurs de toutes les vertus. C'est ainsi qu'en parle son biographe contemporain. Il fut aimé particulièrement du pape Marin, qui l'ordonna prêtre des Quatre-Couronnés, et l'avait toujours auprès de lui, à

cause de sa foi et de sa prudence.

Quelques jours après qu'il eut été ordonné Pape, il fit la visite du palais de Latran, accompagné des évêques, de l'envoyé de l'empereur et du sénat, afin d'avoir des témoins authentiques de l'état des choses. On trouva les garde-meubles pillés, en sorte qu'il n'y restait que peu de vaisselle pour les festinc des Papes, et rien de toutes les autres richesses. On trouva même peu de choses du trésor des

églises. C'est qu'à Rome, comme quelque part ailleurs, s'introduisit la barbare coutume de piller le palais de l'évêque à sa mort. Pour les greniers et les celliers, ils étaient également vides; et le bon Pape avait la douleur de ne rien trouver à donner au clergé et aux troupes, ni de quoi racheter les captifs ou nourrir les pauvres pendant la famine, qui était violente. Que faire? Il eut recours à son riche patrimoine, et le distribua libéralement. Il chercha pour ses ministres et gens de sa maison les hommes les plus habiles et les plus vertueux. A son diner, il avait toujours des orphelins qu'il nourrissait comme ses enfants. Quand il donnait à manger aux nobles, il y joignait la nourriture, spirituelle; car on faisait toujours à sa table de saintes lectures. Il célébrait tous les jours la messe, s'appliquait jour et nuit à la prière, et n'interrompait la psalmodie que pour écouter les besoins du peuple, secourir les opprimés, consoler les affligés.

Ayant remarqué que le peuple était fort dissipé dans l'église, qu'il s'y livrait à de vaines conversations; ayant appris de plus que quelques-uns pratiquaient des maléfices et des enchantements, il leur fit

à la messe l'exhortation suivante :

Nous vous recommandons, nos très-chers enfants, quand vous venez à l'église, de bien penser pourquoi vous y venez. Si vous croyez véritablement que c'est dans le temple de Dieu que vous allez, sans aucun dout 3, vous n'y devez rien faire qui puisse déplaire à celui dont c'est le temple. Dieu est partout : c'est dans son temple toutefois qu'il faut le chercher spécialement, et lui demander ce qui lui es agréable. Dieu est miséricordieux ; cependant il distribue sa miséricorde à qui la demande et n'est pas ingrat ; et il la distribue d'autant plus libéralement, qu'on la lui demande avec plus de piété, de componction et de ferveur, ainsi qu'il dit lui-même : Beaucoup lui a été pardonné, parce qu'elle a beaucoup aimé. Le temple de Dieu est unlieu de prière, comme il dit encore ailleurs : Ma maison est une maison de prière pour toutes les nations ; et le psalmiste : Ce qui convient à votre maison, Seigneur, c'est la sainteté. Si donc c'est une maison de prière, il faut y faire ce que le nom indique, prier, réciter des psaumes, confesser ses péchés, les effacer par des larmes amères, en demander pardon avec confiance. C'est là que la présence divine est plus sensible. Là assistent les chœurs des anges, intercédant pour le peuple, et portant nos prières aux oreilles du Dieu des armées. De quel front alors, je vous prie, assiste dans le très-saint temple de Dieu celui qui s'applique à de vaincs fables et à des paroles oiseuses? Si, au jour du jugement, nous rendons compte d'une parole oiscuse quelconque, nous rendrons surtout compte, nous serons surtout punis de celles que nous proférons insolemment en la présence

je vous.
gon-seu
les augr
des, a c
pardonn
et oiseu:
en: silem
voux. du

Pense

our pri

1 886 de

de tant

ain que la grâce de Dieu svec des Christ et nous vou la loi sui

maléfice quelques este esp borreur, les démons at-il de avec Béli et au mont Chrétien.

tien ador afin de p désormai parons d pente. Qu dans cett soit à jam Comm

tèle pour tout ce qu les captif renommé presque t son appli Ainsi, « ailleurs, s'introduisit à sa mort. Pour les les; et le bon Pape ergé et aux troupes. uvres pendant la fars à son riche patriour ses ministres et t les plus vertueux nourrissait comme bles, il y joignait la sa table de saintes pliquait jour et nuit pour écouter les he-

les affligés. é dans l'église, qu'il is de plus que quelntements, il leur fit

fants, quand vous enez. Si vous croyez que vous allez, sans se déplaire à celui s son temple touteander ce qui lui est distribue sa miséria distribue d'autant s de piété, de com-Beaucoup lui a été e de Dieu est un lieu son est une maison : Ce qui convient à c c'est une maison prier, réciter des les larmes amères. la présence divine s, intercédant pour ieu des armées. De ès-saint temple de à des paroles oiompte d'une parole e, nous serons surent en la présence

de tant de saints, et dans un endroit consacré à Dieu. Quel pardon. vous le demande, peut espérer pour ses fautes passées celui qui, on-seulement néglige de les effacer, mais, au contraire, s'efforce de s augmenter? Craignez celui qui, s'étant fait un fouet avec des corles, a chassé du temple les vendeurs et les acheteurs : car il est plus pardonnable de s'occuper d'un utile négoce, que de paroles vaines doissuses. Lors donc que vous venez au lieu de la prière, demeurez en silence, priez Dieu avec un cœur attentif, afin qu'il exauce les mux du prêtre qui prie pour vous. . C. M. Car and March

Pensez encore au Seigneur, qui dit : Lorsque vous êtes debout our prier, pardonnez si vous avez quelque chose l'un contre l'autre, fin que votre Père céleste vous pardonne aussi vos péchés. Si, par agrace divine, vous méditez et faites ces choses, vous obtiendrez de Dieu miséricorde; et, avec le fruit de vos bonnes œuvres, comme wee des lampes ardentes, vous mériterez d'être présentés à Jésus-Christ et d'être couronnés avec les saints. Du reste, nos bien-aimés, sous voulons que vous sachiez que le Seigneur a donné à son peuple a loi suivante : Vous ne laisserez point vivre celui qui s'adonne à des maléfices. Or, dans cette ville, je le dis avec douleur, il s'en trouve melques-uns qui non-seulement ne poursuivent pas les gens de ette espèce, mais les protégent et les favorisent; mais n'ont pas orreur, moyennant certains enchantements, de consulter par eux ks démons, oubliant cette parole de l'Apôtra : Quelle participation y stil de la lumière avec les ténèbres ? quel accord de Jésus-Christ sec Bélial ? Car en consultant les démons, à la manière des païens dau mépris du Christ, c'est avouer nettement qu'on n'est plus Chrétien. Combien il est horrible, combien il est profane qu'un Chrétien adore les démons au mépris du Christ, que chacun y réfléchisse, fin de prendre en horreur un tel crime. C'est pourquoi, quiconque désormais se laissera infecter d'une pareille contagion, nous le séparons du corps et du sang de Jésus-Christ, jusqu'à ce qu'il se repente. Que si quelqu'un méprise ces salutaires défenses et persévère dans cette obstination pestilentielle, sans vouloir se repentir, qu'il soit à jamais anathème de la part de Dieu et de son Fils Jésus-Christ!

Comme le saint Pontife persévéra jusqu'à la fin de sa vie dans ce ièle pour le culte divin, il recut de Dieu une grâce si excellente, que out ce qu'il pouvait avoir, il l'employait à doter les églises, à racheter les captifs, à pratiquer la charité envers tout le monde. Aussi, sa renommée s'étant répandue de tous côtés en Orient et en Occident. presque tout le monde accourait pour recevoir sa bénédiction. Toute son application était de faire toujours ce qui est agréable à Dieu.

Ainsi, cette nuée de sauterelles qui, au temps de son prédécesseur

Adrien, avait ravagé tout le pays, venant à se multiplier à l'infini e à tout remplir, le très-saint Pape eut pitié du peuple affligé. Pre mièrement, il publia qu'il donnerait cinq ou six deniers, environtrois francs de notre monnaie, à quiconque lui en apporterait un pois seau; aussi les peuples se mirent à couvir cà et là pour les prendre et venir les vendre à leur miséricordieux père. Mais comme ce moyenne suffisait pas, il eut recours à la miséricorde du Seigneur et alla i l'oratoire de Saint-Grégoire, y pria longtemps avec larmes; ensuite i bénit lui-même de l'entre donna aux clercs de l'oratoire et leur dit: Distribuez-la à tous ple pour asperger leurs blés et leur vignes, en implorant le secours de Dieu. Or, il arriva, par la miséricorde divine, que, partout où l'on jeta de cette eau, il ne paru plus une sauterelle. Ce qui attira tous les peuples du voisinage à Rome, pour y chercher le même secours 1.

Tel était le saint pape Étienne V, qui reçut de l'empereur Basile une lettre injurieuse à ses prédécesseurs Marin et Adrien. Nous avont vu par quel artifice l'astucieux Photius sut capter la bienveillance de cet empereur, en flattant sa vanité par une pompeuse généalogie nous avons vu comme cet impudent menteur falsifia les lettres apostoliques du pape Jean VIII. Toutes ces fourberies ayant été découvertes et Jean VIII les ayant condamnées avec leur auteur, et par lui-même à Rome, et par son légat Marin à Constantinople, l'imposteur Photius et l'empereur Basile, qu'il avait circonvenu, en furent extrê mement irrités. Photius écrivit une lettre violente contre les Latins, au sujet de la procession du Saint-Esprit; elle est adressée à l'archevêque d'Aquilée, qu'il ne nomme point, et c'est une réponse à celle que ce prélat lui avait écrite.

Après une verbeuse adulation à cet archevêque, il dit avoir appris avec douleur que quelques Occidentaux soutiennent que le Saint-Esprit ne procède pas seulement du Père, mais encore du Fils. Pour combattre cette doctrine, il commence par l'altérer et la travestir; il suppose impudemment que, d'après ceux qui la tiennent, le Saint-Esprit procède du Père et du Fils comme de deux principes et par deux processions; qu'autre est sa procession du Père, et autre sa procession du Fils; que c'est parce que la première ne suffit pas, qu'il lui faut encore la seconde. Sur quoi il crie à l'absurdité et à l'impiété; mais cette absurdité et cette impiété n'existent que dans son altération sacrilége du dogme catholique; car, d'après cette doctrine, le Saint-Esprit procède du Père et du Fils comme d'un seul principe, par une seule procession, par un seul acte 2.

Combéfis,

14 et xii.

sse de l'

Voici u

mnières

omaine,

onclut br

s Pères

sprit pro

ar quan

useignen

ela qu'il

osent po

es photie

Par exe

aint Augu

aseignen

sprit pro

il y a di

sprit pro

ojure, qu

e le diser

ophisme

ersonnes

ui ne l'at

sdix mil.

Photius

ontrer qu

e ces par

arce qu'il

ère est à :

vous l'a

uisque le

ni est au

ère de p

aint-Espri

ième proc

edit pas :

ire du mie

ielemmen

lais il a be

· omme si i

<sup>1</sup> Anast. in Steph. V. - 2 Combesis, Auetuarium novissimum, p. 528 et 530

ultiplier à l'infini e peuple affligé. Pre ix deniers, environ apporterait un pois là pour les prendr is comme ce moyer u Seigneur et alla c larmes ; ensuite i le l'oratoire et leur leurs blés et leur arriva, par la misé tte eau, il ne paru les du voisinage

e l'empereur Basil Adrien. Nous avon la bienveillance de peuse généalogie sifia les lettres apo ant été découvertes nople, l'imposteur nu, en furent extrê adressée à l'arche-

, il dit avoir appris nent que le Saintcore du Fils. Pour r et la travestir; i tiennent, le Saintix principes et par Père, et autre sa ière ne suffit pas, à l'absurdité et à ul acte \*.

rimum, p. 528 et 530

Voici un autre argument de Photius, et qu'il reproduit de plusieurs mières : l'Écriture, les Pères, le pape Léon I<sup>er</sup> et Léon III, l'Église omaine, enseignent que le Saint-Esprit procède du Père. Donc. onclut brusquement Photius, c'est contredire avec impiété l'Écriture, s Pères, les Papes et l'Église romaine, de soutenir que le Saintsprit procède aussi du Fils 1: grossier sophisme comme l'on voit; r quand l'Écriture, les Pères, les Papes et l'Église romaine sseignent que le Saint-Esprit procède du Père, ils ne nient pas pour ela qu'il procède également du Fils. Ces deux sophismes comsent pourtant la substance de tous les arguments de Photius et es photiens contre ce dogme de la foi catholique.

Par exemple, Photius convient dans sa lettre que saint Ambroise, ant Augustin, saint Jérôme et d'autres Pères non moins illustres sseignent, dans plusieurs endroits de leurs ouvrages, que le Saintsprit procède du Fils. A cela, dit Photius, la réponse est facile. ily a dix Pères, ou même une vingtaine qui disent que le Saintsprit procède du Fils, il y en a mille qui ne le disent pas. Or, quelle jure, quelle impiété ne serait-ce point, de préférer à ces mille qui ele disent pas, ces dix ou vingt qui le disent 2? Tel est le ridicule phisme de Photius pour éluder l'autorité des saints Pères. C'est r, et par lui-même mme si un voleur disait pour sa défense : Il est vrai, dix ou vingt ersonnes attestent que j'ai commis ce vol, mais il y en a dix mille ui ne l'attestent pas; donc je suis innocent : et ce serait outrager e contre les Latins, s'dix mille que de me condamner!

Photius en fait un pareil pour éluder l'autorité de l'Écriture. Pour nne réponse à celle contrer que le Saint-Esprit procède du Fils, les catholiques se servent ces paroles du Fils même : Il (le Saint-Esprit) me glorifiera, rce qu'il prendra du mien et vous l'annoncera. Tout ce qu'a mon ère est à moi ; c'est pour cela que j'ai dit : Qu'il prendra du mien t vous l'annoncera 3. Sur quoi les catholiques raisonnent ainsi : usque le Saint-Esprit prend de ce qui est au Fils, et que tout ce ni est au Père est au Fils, il appartient donc au Fils comme au ère de produice l'Esprit-Saint par un seul et même acte, et ie kint-Esprit reçoit sa substance de l'un et de l'autre par une seule et ême procession. Impiété, blasphème! s'écrie Photius; car le Fils edit pas : Le Saint-Esprit prendra de moi, mais du mien, c'est-àexistent que dans lie du mien Père 4! C'est ainsi que le sophiste Photius contourne car, d'après cette blemment la parole de Dieu pour éluder son autorité souveraine. Fils comme d'un dis il a beau faire, il est toujours certain que tout ce qu'a le Père,

Combéfis, Auctuarium novissimum, p. 5, 28. - 2 Ibid., p. 533. - 3 Joan., v. 14 et 15. — 4 Combélis, Auctuarium novissimum, p. 582.

1886 de l'è

le votre e

que le cie

Pierre : Ti

ortes de

e votre e

euvent tu

equ'il ajt

ste. Je co

rinces de

le sacer

e saint Pi

aseignons

iotre Maje

es affaire

r quelle

Celui qui

langue

é avance

intre la m

ne le disci

gneur. I

dairée se s

ous garde

meraient

vin, n'out

duit au p

intife univ

nine, à qu

us qu'elle

re des Po

intercèd

ax qui son

puissance

ecipitez!

Yous nou

si vous n

rement?

se que s

ent que M

sféré à u Jaurait été

remière

le Fils l'a de même. Donc le Père ayant la propriété de produire le

Saint-Esprit, le Fils l'a comme le Père.

On voit que, dans le fond, Photius ne respectait pas plus la parole de Dieu que la parole des saints Pères, et que l'unique règle pour lui était son orgueil et sa haine. Aussi dit-il, vers la fin de sa lettre : Quelques Pères ont dit que le Saint-Esprit procède du Fils. Mais qu'est-ce que cela y fait ? Quand même l'univers entier dirait la même chose, jamais personne ne préférerait la créature au Créateur. Comme il est aisé de voir, Photius donne ici le nom de Créateur à sa propre pensée. Au fond, cet hypocrite se moquait et de Dieu et des hommes 1.

Fleury observe que, dans cette lettre contre la procession du Saint-Esprit, Photius ne parle point de la lettre du pape Jean, laquelle, comme nous avons vu, met au rang de Judas et condamne aux peines éternelles quiconque enseigne que le Saint-Esprit procède du Fils comme du Père. Cette simple observation aurait dû faire sentir à Fleury, ce qui d'ailleurs est plus clair que le jour, que cette prétendue lettre du pape Jean est une odieuse imposture de Photius; et que, s'il n'en parle point à l'archevêque, c'est qu'il ne l'avait point encore fabriquée ou qu'il ne jugeait pas prudent de

l'envoyer si près de l'Italie.

Tandis que Photius écrivait contre le Saint-Esprit en mentant au Saint-Esprit, l'empereur Basile, à son instigation, écrivait contre les deux derniers successeurs de saint Pierre. Le saint pape Étienne y répondit en ces termes : Nous avons reçu les lettres de Votre Sérénité. adressées à notre prédécesseur Adrien, et nous avons admiré comment votre magnificence, jusqu'alors si équitable, a osé écrire de pareilles choses, d'autant plus que Votre pieuse Majesté sait que notre dignité apostolique n'est point soumise à la puissance royale. Quoique vous représentiez sur la terre une ressemblance du Christ, qui est le roi suprême, vous n'avez cependant à soigner que les choses politiques et civiles : ce que nous souhaitons que vous fassiez trèslongtemps. De même donc que Dieu vous a donné la principauté des choses temporelles, de même il nous a donné, à nous, par saint Pierre, le prince des apôtres, la principauté des choses spirituelles. Veuillez prendre en bonne part ce que j'ajoute. Il vous a été donné de veiller à ce que vous réprimiez, par le glaive de la puissance l'impiété et la cruauté des tyrans ; à ce que vous rendiez la justice à vos sujets, que vous portiez des lois, que vous mainteniez la discipline dans les armées de terre et de mer. Tels sont les soins principaux

<sup>1</sup> Combélis, Austuarium novissimum, p. 535, n. 28.

t pas plus la painique règle pour a fin de sa lettre : de du Fils. Mais ier dirait la même ure au Créateur. de Créateur à sa et de Dieu et des

Av. LVIII. - De 870

té de produire le

la procession du
u pape Jean, laidas et condamne
Saint-Esprit prorvation aurait dù
que le jour, que
se imposture de
ue, c'est qu'il ne
pas prudent de

it en mentant au écrivait contre les t pape Étienne y le Votre Sérénité, ons admiré coma osé écrire de esté sait que notre nce royale. Quoiice du Christ, qui ner que les choses vous fassiez trèsla principauté des à nous, par saint oses spirituelles. vous a été donné de la puissance endiez la justice à eniez la discipline soins principaux

e votre empire. Notre charge à nous est d'autant plus excellente, que le ciel est au-dessus de la terre. Écoutez le Seigneur disant à herre: Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les ortes de l'emer ne prévaudront point contre elle: Mais que dit-il é votre empire? Ne craignez point ceux qui tuent le corps, mais ne euvent tuer l'Ame. Quant au ministère qui nous est confié, qu'est-equ'il ajoute? Je te donnerai les clefs du royaume des cieux, et le ste. Je conjure done Votre Piété de vous attacher aux décrets des inces des apôtres et de respecter leurs noms; car la constitution le saint Pierre, le prince des apôtres, par lequel nous instruisons et assignons tout le monde dans la saine et incorruptible doctrine. Joire Majesté ne doit donc point, parce qu'elle est chargée des mointes affaires, vouloir s'immiscer aux plus grandes, mais considérer a quelle autorité elle le fait.

Celui qui vous a prévenu contre le très-saint pontife Marin a exercé langue maudite contre Jésus-Christ même. Quel est celui qui a é avancer de pareilles choses contre son Pontife sans tache et ntre la mère de toutes les églises? Il se trompe celui qui s'imagine e le disciple est au-dessus du maître, et le serviteur au-dessu du gaeur. Nous avons été stupéfait de voir que votre prudence si airée se soit laissé circonvenir contre un aussi saint homme. Quand us garderions le silence sur ses vertus, les pierres mêmes les promeraient. Si, comme je le désire, vous êtes une brebis du bercail in, n'outre-passez point les barrières des apôtres. Qui donc vous a duit au point d'attaquer par des bouffonneries et des sarcasmes le ntife universel, d'injurier par des blasphèmes la sainte Église roine, à qui vous devez la plus respectueuse soumission? Ignorezus qu'elle est la tête de toutes les églises? Qui donc vous a établi e des Pontifes, eux qui vous instruisent dans la doctrine sainte et intercèdent pour vous auprès de Dieu? Comment jugerez-vous n qui sont soumis au jugement de Dieu seul, et qui seuls ont recu missance de lier et de délier? Voyez dans quel abime vous vous écipitez!

Vous nous avez écrit que Marina été évêque. D'où le savez-vous ? si vous ne le savez pas, comment le condamnez-vous si temérement? La puissance des Pontifes est grande. Vous n'ignorez see que saint Ambroise a fait à l'empereur Théodose. Ceux qui ent que Marin avait été évêque, et par conséquent ne pouvait être aféré à un autre siége, doivent le prouver clairement. Et quand arrait été, ce qui n'est pas, il aurait toujours pu être transféré à première place, d'après l'autorité et le jugement des saints Pères.

Grégoire le Théologien n'a-t-il pas été transféré de Nazianze à Constantinople, Mélèce de Sébaste à Antioche, Dosithée de Séleucie à Tarse, Révérentius d'Archiphénice à Tyr, Jean de Gordolie à Proconnèse, Théodore d'Apamée à Sélymbrie, Alexandre de Cappadoce à Hiére es, et beaucoup d'autres à d'autres siéges?

D'après quels accusateurs et quels témoins avez-vous condamné le bienheureux Marin? Ignorez-vous que le bienheureux Silvestre? déclaré dans le premier concile de Nicée, en présence du saint empereur Constantin, que le premier Siége n'est jugé par personne? Quelle faute a faite l'Église romaine pour s'attirer de tels reproches? Ne vous a-t-elle pas écrit pour tenir un concile à Constantinople ? Je vous le demande, à qui pouvait-elle écrire? au laïque Photius? Si vous aviez un patriarche, notre Église le visiterait souvent par lettres. Mais, hélas! la glorieuse ville de Constantinople est sans pasteur; et si l'affection que nous vous portons ne nous faisait souffrir en patience l'injure faite à notre Église, nous aurions été obligé à prononcer contre le prévaricateur Photius, qui a parlé contre nous si indignement, des peines plus grandes que n'ont fait nos prédécesseurs. Nous ne prétendons pas, en parlant ainsi, manquer au respect qui vous est dû; nous parlons pour notre défense et pour celle du pape Marin. qui n'a eu que les sentiments du très-saint pape Nicolas, et qui, pour avoir voulu exécuter ses décrets, a été traité chez vous avec le dernier des mépris, jusqu'à être tenu trente jours en prison, parce qu'il avait refusé de révoquer ce qu'il avait fait en plein concile devant vous. Au reste, nous apprenons avec joie que vous destinez un de vos enfants au sacerdoce. Nous vous prions aussi d'envoyer une flotte suffisamment armée, depuis le mois d'avril jusqu'au mois de septembre, et une garnison pour défendre nos murailles contre les courses des Sarrasins. Nous n'en disons pas davantage; mais nous manquons même d'huile pour le luminaire de l'église, nécessaire au culte de Dieu, à qui soit la gloire dans tous les siècles 1.

Cette lettre arriva à Constantinople, en 886, lorsqu'une révolution complète venait de s'y opérer. Depuis que l'empereur Basile eut perdu Constantin, son fils aîné, son affection et ses espérances passèrent sur Léon, son second fils, qu'il avait eu d'Eudocie, et fait couronner dès l'an 870. Ce jeune prince ne pouvant souffrir le crédit du fourbe Santabaren, et l'affection que l'empereur lui portait, en raillait souvent et en parlait comme d'un séducteur qui abusait de la confiance de son père. Santabaren, l'ayant appris, dissimula son res-

sentin l'âge vous ou co sage, piége dans reur : lui qu dinain avec «

sien. l

ses br

1 886

et l'oc eût ét n'euss du cri les fré Un espere s'aban des les était a suadés ments. Un jou cour, e l'empe fermé Hélas ! depuis conviv bouche les rega trecour Nous e l'héritie

S'il est

punir;

le, juge d'une n

et révei

<sup>4</sup> Epist. 1. Steph. V. Labbe, t. 9, n. 366.

Liv. LVIII. — De \$70

B Nazianze à Connée de Séleucie à de Gordolie à Prondre de Cappadoce

z-vous condamné ureux Silvestre 2 ence du saint emgé par personne? de tels reproches? onstantinople? Je ique Photius? Si ouvent par lettres. t sans pasteur; et uffrir en patience oligé à prononcer nous si indigneédécesseurs. Nous respect qui vous le du pape Marin. olas, et qui, pour vous avec le derrison, parce qu'il in concile devant ous destinez un aussi d'envoyer d'avril jusqu'au re nos murailles s pas davantage; inaire de l'église, ire dans tous les

qu'une révolution pereur Basile eut s espérances pasdocie, et fait cousouffrir le crédit ur lui portait, en qui abusait de la lissimula son res-

sentiment, et dit à Léon, comme lui donnant un conseil d'ami : A l'âge que vous avez, quand vous suivez votre père à la campagne. vous devriez porter de quoi le défendre au besoin contre les bêtes ou contre quelque ennemi secret. Sans doute qu'il n'était pas d'usage, chez eux, de porter d'épée hors la guerre. Léon donna dans le piège, et, suivant son pèro à la chasse, il portait un couteau caché dans ses brodequins. Le perfide Santabaren alla dire alors à l'empereur : Votre fils Léon veut vous ôter la vie. Si vous en doutez, faiteslui quitter ses brodequins. Comme ils furent sortis ensemble à l'ordinaire, l'empereur feignit d'avoir besoin d'un couteau et le demanda avec grand empressement à Léon, qui, ne se doutant de rien, tira le sien. Basile, le tenant pour convaincu, le fit mettre en prison, lui ôta ses brodequins rouges, qui étaient la marque de la dignité impériale, et l'odieux Santabaren l'excitait à lui faire arracher les yeux, ce qui eût été fait, si plusieurs sénateurs, s'étant jetés aux pieds du père, n'eussent obtenu qu'il différât le châtiment jusqu'à ce qu'il fût assuré du crime. En attendant, le jeune prince demeura en prison, malgré les fréquentes sollicitations du sénat.

Un oiseau déjoua cet infernal complot de Santabaren. Léon, désespéré de voir son amour pour son père devenu un crime atroce, s'abandonnait à la plus vive douleur. Il ne cessait d'ecrire à son père des lettres justificatives, que Basile refusait de lire. Tout le palais était arrosé de larmes. La mère, les sœurs, les deux frères, persuadés de son innocence, ne faisaient entendre que des gémissements. Basile seul, toujours obsédé par Santabaren, était insensible. Un jour qu'il donnait un grand souper à tous les seigneurs de sa cour, dans le temps que la bonne chère et la douce familiarité de l'empereur faisaient oublier l'infortune de Léon, un perroquet, enfermé dans une cage attachée au mur de la saile, se mit à crier : Hélas! hélas! seigneur Léon! C'étaient des paroles qu'il entendait depuis trois mois retentir sans cesse à ses oreilles. Ce cri glaça les convives; devenus immobiles, la tête baissée, ils n'ouvraient la bouche que pour faire place a leurs soupirs; l'empereur lui-même les regardait en silence, lorsqu'un d'entre eux, élevant la voix entrecoupée de sanglots : Seigneur, dit-il, cet animal nous condamne. Nous est-il permis de nous livrer à la joie, tandis que votre fils, que l'héritier de votre couronne gémit dans les horreurs d'un cachot? S'il est coupable, il n'est aucun de nous qui ne soit armé pour le punir; mais, s'il est innocent, nous sommes tous coupables. Écoutezle, jugez-le; qu'il cesse enfin de vivre criminel ou de mourir victime d'une noire calomnie. Ces paroles pénétrèrent le cœur de l'empereur, et réveillèrent en lui la tendresse paternelle. Il fit venir son fils, il

écouta ses défenses ; et, ayant enfin reconnu la perfidie de Santabaren, il embrassa Léon et lui rendit tous ses honneurs. Le juste courroux de Basile aurait éclaté sur le traître, s'il ne se fût dérobé au châtiment. Photius eut encore l'adresse d'en imposer à l'empereur en faveur de ce scélérat. Santabaren se retira dans son archevêche d'Euchaïtes.

L'empereur Basile ne survécut pas longtemps à la réconciliation avec son fils. Au mois de février 866, comme il était à la chasse, un cerf très-grand et très-fort, s'élançant sur lui, l'enleva par la ceinture de dessus son cheval. Il allait périr, si un de ses veneurs n'ent coupe la ceinture d'un coup de sabre. Cet accident lui avait tellement troublé l'esprit, qu'il fit sur-le-champ trancher la tête à celui qui venait de lui sauver la vie, pour avoir, disait-il, tiré l'épée sur son prince. Une secousse si violente lui dérangea les entrailles; il fut saisi d'une fièvre ardente qui le conduisit au tombeau en peu de jours. On dit qu'étant près de mourir, agité par les remords du crime par lequel il s'était élevé à l'empire, il s'imagina voir l'empereur Michel, couvert de sang, qui lui disait d'une voix terrible, en lui montrant ses blessures : Que t'ai-je fait, Basile, pour me massacrer si cruellement? Il mourut le 1er mars 886, après avoir régné quatorze mois avec Michel, et, seul, dix-huit ans cinq mois et sept jours. Il fit approcher de son lit son fils Léon, et Stylien, gouverneur de ses enfants, et il expira en leur disant : Défiez-vous de Photius et de sa créature Santabaren; ils m'ont entraîné dans le précipice par leurs impostures 1.

Léon VI succéda à son père Basile le Macédonien, et régna vingtcinq ans. Son amour pour les lettres le fit surnommer le Sage ou le
Philosophe. Quelque temps après qu'il fut monté sur le trône, il
reçut la lettre que le pape Étienne V envoyait à son père. Il en fut
frappé, et connut par elle tous les crimes de Photius. Aussitôt il rappela d'exil tous ceux qui avaient été persécutés, et envoya dans la
grande église de Sainte-Sophie deux de ses principaux officiers, qui,
étant montés sur l'ambon, lurent publiquement les crimes de l'usurpateur du trône patriarcal, et l'emmenèrent en exil dans un monastère pour le reste de ses jours. Il désigna patriarche, à sa place,
le prince Étienne, son frère, qui était diacre. En même temps il assembla Stylien, métropolitain de Néocésarée, dans l'Euphratésie,
avec tous les autres évêques, abbés et clercs que Photius avait persécutés, et leur dit : Je n'oblige plus personne, comme vous voyez, à
communiquer avec l'impie Photius, puisque je l'ai chassé du trône

patriai prie de troupe ne voi qui Pl semble de ceu

L'en

nom c cette le toire d de Syr comme commi procur s'être f gues, d le voy liturgie ne vou stolique avait er ses pré bliquen rer Pho gnace e Photius Pierre. que Ph tout im hissait ! ren, qu ment re

Or, c

espérai

la mort

soit par au cont

l'anteui

à l'intre

<sup>1</sup> Gedr., Zon., Leo., Glycas, etc., Hist, du Bas-Empire, 1.71.

perfidie de Santahonneurs. Le juste ne se fût dérobé au nposer à l'empereur lans son archevêché

s à la réconciliation était à la chasse, un nleva par la ceinture veneurs n'eût coupé lui avait tellement la tête à celui qui , tiré l'épée sur son es entrailles; il fut tombeau en peu de ar les remords du imagina voir l'emine voix terrible, en ile, pour me mas-, après avoir régné s cinq mois et sept Stylien, gouverneur vous de Photius et ns le précipice par

ien, et régna vingtmer le Sage ou le té sur le trône, il son père. Il en fut us. Aussitôt il rapet envoya dans la ipaux officiers, qui, les crimes de l'uexil dans un moriarche, à sa place, même temps il asans l'Euphratésie, Photius avait pernme vous voyez, à ai chassé du trône

patriarcal pour vous délivrer de sa tyrannie; au contraire, je vous prie de vous réunir au patriarche, mon frère, afin qu'il n'y ait qu'un troupeau. Mais comme il a été ordonné diacre par Photius, si vous ne voulez pas faire cette réunion sans l'autorité des Romains, par qui Photius a été déposé, venez, envoyons à Rome, et écrivons ensemble au Pape, pour lui demander dispense et absolution en faveur de ceux que Photius a ordonnés.

L'empereur écrivit donc au Pape, et Stylien en même temps, au nom de tous les évêques, les ciercs et les moines, et nous avons cette lettre. Stylien y raconte nettement et succinctement toute l'histoire du schisme de Photius, commençant à la déposition de Grégoire de Syracuse. Stylien dit avoir été de ceux qui s'opposèrent dès le commencement à l'intrusion de Photius, et n'avoir jamais depuis communiqué avec lui. Il accuse formellement cet usurpateur d'avoir procuré la mort d'Ignace, par le moyen de quelques scélérats, et de s'être fait mettre en possession de l'église à main armée. Nos collègues, dit-il, célébraient les saints mystères à Sainte-Sophie; mais, le voyant entrer impudemment dans le sanctuaire, ils laissèrent la liturgie imparfaite et s'enfuirent. Ensuite, comme il vit que plusieurs ne voulaient point le recevoir sans le consentement du Siège apostolique de Rome, il s'adressa à Paul et Eugène, que le pape Jean avait envoyés au patriarche Ignace pour l'affaire de Bulgarie; et, par ses présents et les menaces de l'empereur, il les obligea à dire publiquement qu'ils étaient venus pour anathématiser Ignace et déclarer Photius patriarche. De plus, il fabriqua des lettres, au nom d'Ignace et de ses collègues, par lesquelles il priait le Pape de recevoir Photius, et elles furent envoyées à Rome; c'est pourquoi le prêtre Pierre, étant venu à Constantinople, déclara, avec Paul et Eugène, que Photius avait été reçu par le Siége apostolique. Dès lors, ésant tout impunément, il s'empara même des affaires politiques et envahissait la puissance impériale. Par les intrigues du moine Santabaren, qu'il fit archevêque d'Euchaïtes, il accusa l'empereur actuellement régnant, Léon, de complot et de trahison contre son père ; ils espéraient qu'après avoir écarté le fils, ils pourraient facilement, à la mort de Basile, s'emparer de l'empire et le gouverner à leur gré, soit par éux-mêmes, soit par d'autres. Mais Dieu ne l'a point permis; au contraire, Léon, succédant à son père, a chassé aussitôt Photius, l'auteur de tant d'iniquités. Quant à nous, qui jamais n'avons obéi à l'intrus, et qui, pour cela, avions à souffrir bien des maux, le même empereur Léon nous en a délivrés. I a their there may

Or, comme nous savons que c'est votre Siége apostolique qui doit nous redresser et nous régler, nous supplions humblement Votre

Sainteté d'avoir pitié d'un peuple qui n'a pas reçu sans une raison plausible l'ordination de Photius, mais sur l'autorité de vos légats premièrement, de Rodoalde et de Zacharie, et ensuite de Paul e d'Eugène. Ne permettez pas qu'une multitude innombrable périsse avec Photius; c'est la coutume de l'Église. Le concile de Chalcédoine déposa Dioscore comme chef de l'hérésie et meurtrier de Flavien mais il reçut à pénitence ceux qu'il avait ordonnés ou séduits ; le second concile de Nicée condamna les auteurs de l'hérésie des icono clastes, et reçut à pénitence leurs sectateurs. De même il convien qu'en proscrivant le schismatique Photius, ordonné par des schismatiques, vous usiez de miséricorde et de dispense envers ceux qu'il s circonvenus. Appelés nous-mêmes à Constantinople par les empereurs, un grand nombre nous exhortaient de communiquer avec Photius, nous assurant avec serment que le Siége apostolique lu avait permis, par dispense, de remplir les fonctions patriarcales mais nous n'avons voulu en rien croire, jusqu'à ce que nous apprissions de Votre Sainteté quelque chose de plus authentique et de plus certain. Or, Dieu en est témoin, aucun de ceux qui ont communique avec Photius ne l'a fait volontairement, mais forcé par la violence de ceux qui avaient le pouvoir. C'est pourquoi nous conjurons Votre Sainteté d'avoir pitié d'un peuple réduit au désespoir. Saint Pierre lui-même vous en conjure, lui dont vous occupez le trône, lui qui apprit du Seigneur à pardonner septante fois sept fois, même à ceur qui pèchent sciemment et volontairement. Exaucez-nous, afin que vous-même vous éprouviez la clémence divine, et que, par l'intercession de la sainte Vierge, des saints anges, des apôtres, des prophètes, des martyrs, des confesseurs et de tous les saints, vous gouverniez longtemps l'Église apostolique 4.

Pendant que cette lettre, avec celle de l'empereur Léon, partait pour Rome, le nouveau patriarche Étienne fut ordonné vers la fête de Noël 886, par Théophane, archevêque de Césarée en Cappadoce, qui était le premier siége dépendant de Constantinople. Étienne remplit le siége patriarcal six ans, et l'Église grecque l'honore entre les saints comme ayant parfaitement rempli tous les devoirs d'un bon pasteur. D'un autre côté, Photius et Santabaren furent traduits en justice comme ayant voulu faire empereur un parent de Photius, et comme ayant détourné des trésors de l'empire. L'accusation ne put être prouvée juridiquement, Santabaren niant alors ce qu'il avait dit précédemment à quelques personnes. L'empereur le fit fouetter publiquement, priver de le vue, et l'envoya en exil à Athènes, d'où

Epist. 2.

le rap

ncion.

Le pap

ile de l'

ile signs

ous avoi

ar elle p

iége par

rande di

MIVORS 1

e les de

cononcer

modèle

meuran

mces qu'

En exéc

as après,

le la part

anfin les

le but de

buchant l

isait dan

Yous dites

lempereu

Photius av

ous, qui

de sacerdo

que du con

mus écrit

ous prier

pandons o

l'Orient, a

règle, et le

m ne reje

ar indulg

Cette let

a fut remi

wivante:

mi: si c'e

hique, il n

<sup>.1</sup> Labbe, t. 9, p. 268-272.

[Liv. LVHI. - De 87 cu sans une raison orité de vos légats ensuite de Paul e nombrable périsse cile de Chalcédoine urtrier de Flavien nés ou séduits ; le hérésie des iconomême il convien é par des schismaenvers ceux qu'il ople par les empecommuniquer avec ge apostolique lui tions patriarcales: e que nous apprisnentique et de plus i ont communique par la violence de

conjurons Votre

poir. Saint Pierre

z le trône, lui qui

fois, même à ceux

cez-nous, afin que

t que, par l'inter-

apôtres, des pro-

saints, vous gou-

reur Léon, partait donné vers la fête ée en Cappadoce, ple. Étienne reml'honore entre les devoirs d'un bon furent traduits en nt de Photius, et accusation ne put ce qu'il avait dit le fit fouetter puà Athènes, d'où

le rappela quelques années après et lui donna même une ention.

Le pape Étienne V, ayant reçu la lettre de l'archevêque Stylien et ele de l'empereur, remarqua une différence notable entre les deux, la signala ainsi dans sa réponse aux évêques et au ciergé d'Orient : ous avons trouvé la lettre de l'empereur fort différente de la vôtre : r elle porte que Photius a embrassé la vie solitaire et renoncé au ege par écrit : ce qui nous met en incertitude, puisqu'il y a une rande différence entre renoncer et être chassé. Or, comme nous ne orvons rendre aucun jugement sans une information exacte, il faut pe les deux parties envoient des évêques, afin que nous puissions rononcer ce que Dieu nous ordonnera ; car l'Église romaine étant modèle et le miroir de toutes les autres églises, et ce qu'elle définit emeurant éternellement inviolable, elle ne doit prononcer de sennces qu'après avoir pris de grandes précautions 1.

En exécution de ces ordres du pape Étienne, il vint à Rome, trois ns après, une députation solennelle de Constantinople : un officier le la part de l'empereur, un métropolitain de la part de Photius, min les députés de l'archevêque Stylien et des autres catholiques. le but de la députation était d'informer le Pape, de part et d'autre, puchant l'affaire de Photius, comme il l'avait ordonné. Stylien lui isait dans sa lettre, la seule qui nous reste de cette députation : lous dites que vous avez trouvé de la différence entre la lettre de lempereur et la nôtre; en voici la cause: Ceux qui ont écrit que Photius avait renoncé sont ceux qui l'ont reconnu pour évêque ; mais ous, qui n'avons jamais avoué qu'il y eût en lui la moindre trace è sacerdoce, suivant le jugement des papes Nicolas et Adrien, ainsi me du concile œcuménique de Constantinople, comment pouvionsous écrire qu'il avait renoncé? Finalement, nous continuons de ous prier pour ceux qui ont reçu Photius par force, et nous denandons que vous envoyiez des lettres circulaires aux patriarches l'Orient, asin qu'ils usent de la même indulgence que nous. C'est la igle, et le grand Athanase écrivit à Rufinien que, dans les conciles, nne rejette que les auteurs des hérésies, et l'on reçoit les autres er indulgence 3.

Cette lettre ne parvint à Rome qu'après la mort du pape Étienne V, t fut remise à son successeur Formose, qui répondit de la manière nivante: Vous demandez miséricorde et vous n'ajoutez point pour qui: si c'est pour les laïques ou pour les prêtres. Si c'est pour un lique, il mérite grâce; si c'est pour un prêtre, vous ne songez pas

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Epist. 2. Labbe, t. 9, p. 373. — <sup>2</sup> Ibid., t. 8, p. 1440.

Russe

Schir séri

erleur fil

el a été

ebis 1

que Photius, étant laïque, n'a pu rien donner que sa condamnation Votre église devrait donc être purifiée par une très-sévère péniten mais nous écoutons la douceur et l'humanité. C'est pourquoi ne vous envoyons nos légats, les évêques Landulfe et Romain . a lesquels nous prions Votre Sainteté de vous assemblar sinsi Théophylacte, métropolitain d'Ancyre, et Pierre, en qui nous ave confiance; en sorte qu'avant toutes choses, la condamnation Photius demeure perpétuelle et irrévocable. Quant it ceux qu'i ordonnés, nous voulons hier user de miséricorde envers eux. ordonnons qu'ils présentent leur requête, dans laquelle ils reco naîtront leur faute, en demanderont humblement pardon et prem tront, de n'en jamsis plus commettre de semblable. Ensuite on sui ponctuellement ce qui est marqué dans les instructions de nos léga sans y rien ajouter, ni ôter, ni changer. Decette manière, étant re par nous et par vous à la communion des fidèles comme laigu le scandale cessers 4 august de con che, gire seas de marismane et

C'est ainsi que se termina le schisme de Photius, après avoir trou et fatigué trente ans et l'empire et l'Église. Il y a peu d'événeme où la suprématie du Pontife romain sur tous les patriarches et évêques d'Orient se montre avec plus d'éclat. Amis et ennemis la connaissent, Quels que fussent les sentiments personnels de Photi c'est au Pape qu'il recourt pour autoriser son intrusion dans le sie de Constantinople et la prétendue abdication de saint Ignace; ces les légats du Pape qu'il cherche à corrompre par tous les moyens la ruse et de la violence, afin de faire croire aux populations d'Orie que le Pape le reconnaît pour évêque. Et après la première expulsi de Photius, c'est au Pape que le patriarche Ignace et l'empere Basile s'adressent, comme à l'unique médecin établi de Dieu po guérir les maux de l'Église. Et après la mort d'Ignace, c'est au Pa que les empereurs, que les patriarches, que les évêques d'Oriel que Photius lui-même s'adressent pour le supplier de vouloir bie par dispense, consentir à ce que Photius occupât le siège vacant Constantinople. Et après la dernière expulsion de Photius, c'est Pape que l'empereur Léon et les évêques catholiques d'Orient s' dressent pour le prier de vouloir bien ratifier, par dispense, l'ore nation du nouveau patriarche et user de miséricorde envers ceux s'étaient laissé entraîner dans le schisme. Enfin, c'est au Pape que même empereur, le même Photius, les mêmes évêques d'Orient e voient des députés pour l'informer exactement de l'état prés de cette affaire. Puissent les photiens, c'est-à-dire coux des Gress

<sup>1</sup> Labbe, t. 9, p. 42,

[Liv. LVIII. — De luc sa condamnation C'est pousquoi no alfe et Ramain , avascembler; sinsi que, en qui nons avo la condamnation Quant it caux qu'il corde envers oux, sa laquelle ils recent pardon et promise. Ensuite on suivections de nos légales.

manière, étant rec

les , comme laigu

the emerciness the après avoir trou a peu d'événema es patriarches et nis et ennemiala rsonnels de Photie trusion dans le sid saint Ignace; cos tous les moyens populations d'Orid première expulsi mace et l'empere stabli de Dieu po mace, o'est au Pa s évêques d'Oriei ier, de vouloir bie t le siège vacant de Photius, c'est liques d'Orient s' ar dispense, l'ord

rde enversceux d

c'est au Pape que

t**éques**/d'Orient e ade - l'état : prése

e cour des Grees

this I take

Russes qui ontrenouvelé et continué le schisme de Photius, rélighir sérieusement à tous ces faits, et réjouir à la fois le ciel et la terre gleur filial retour dans l'unique bercail de cet unique pasteur, aupel a été dit par le Sauveur lui-même : Pais mes agneaux, pais mes lebis

OR LATEN OR SCHOOLE DE PROTES, 880, A LA CÂNYLBELON LIS BRATES, 1921. ET L HÉRENDON DE L'ÉGUSE DE L'ESTÂNTINONA FELS MÜRE PAR LES FÉCUS DE L'AGE HAN N.

to any the second to the both to the second of the contract

The structure of the construction of the construction of the structure of the construction of the construc

Or. continuites to place tix non consumers a cape to the first of and and are constituted in the cape and and and and are cape and a first of the cape

The second secon

A control of the contro

And the second of the second o

frequency of the control of the relation of the first of the second of the first of

The second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th

## LIVRE CINQUANTE-NEUVIÈME

DE LA FIN DU SCHISME DE PHOTIUS, 886, À LA CONVERSION DES N MANDS, 922, ET LA RÉUNION DE L'ÉGLISE DE CONSTANTINOPLE A ELLE-RÉME PAR LES LÉGATS DU PAPE JEAN X.

## Ce que l'on appelle le siècle de fer, et ce qu'il en est.

Au commencement du livre précédent, nous avons vu que l'u vers chrétien devenait malade. Nous entrons maintenant dans plus fort de sa maladie, dans ce qu'on regarde comme l'époque plus déplorable de l'Église, dans ce qu'on appelle son siècle de l' Or, pendant les trente-six ou quarante ans que renferme ce liv voici quel fut l'état général de l'univers chrétien.

En Espagne, les Chrétiens qui avaient maintenu leur liberté et le indépendance, et rétabli leur royaume dans les montagnes des turies, continuaient à faire des conquêtes sur les infidèles, à repe pler les villes, à reconstruire les églises et les monastères, à rétal les chaires épiscopales et à témoigner au successeur de saint Pie une filiale soumission. En Angleterre, le roi Alfred le Grand, ap avoir expulsé ou soumis les Normands ou Danois, continuait de gner avec gloire et avec utilité, tant pour le royaume que pour l'Égli et laisse en mourant, l'an 900, un fils qui n'est pas indigne de père, et qui, sur les remontrances du Pape, corrige les abus s'étaient glissés dans les églises de son royaume par suite guerres. La France, voyant décliner la race de Charlemagne, vaillait à enfanter une nouvelle dynastie, enfantement d'autant p long et plus pénible, que la dynastie devait durer plus longtem mais dans ce temps-là même, les terribles Normands se conv tissent ; ils relèvent les églises et les monastères qu'ils ont détru ils deviennent le plus ferme appui de la France qu'ils ont si lor temps ravagée; d'une autre part, la régularité se rétablit dans l'é monastique, par la andation du monastère et de la congrégati de Cluny. L'Allemagne, comme la France, ayant vu périr sa brand nationale de Charlemagne, choisit dans son sein, non pas une dynas continue, mais une suite de rois d'un beau et grand caractère, sauront, et repousser de nouveaux Barbares, et encore faire pénét

ni eux fise de C toujou même r agne ne d'empe dans tou lent un e liberté. e saura Mahome re. Tel te ans q l'où vier déplor er? Le 1 Rome. chef de ir la prin deux p re un h ce, mieu partis po nt à se n écrit, et s passior l'Italie tra Papes o and, de 1 souverai

> une pare musé. L'accusate nomme L de, fut so l'église de

icus; je

ivain du

écrivain,

cusation,

ecteur im

[Liv. Lix. - De

CONSTANTINOPLE

s avons vu que l'u maintenant dans comme l'époque elle son siècle de i e renferme ce liv n.

nu leur liberté et l s montagnes des es infidèles, à rep onastères, à rétal sseur de saint Pie fred le Grand, ap ois, continuait de me que pour l'Egli t pas indigne de corrige les abus ume par suite e Charlemagne, ement d'autant p rer plus longtem ormands se conv s qu'ils ont détrui e qu'ils ont si lor se rétablit dans l'é de la congrégati t vu périr sa brand non pas une dynas grand caractère, encore faire pénét

mi eux les lumières de la civilisation chrétienne. En Orient, ise de Constantinople, désunie pour un temps d'avec elle-même. toujours unie et soumise à l'Église romaine, se réconcilie avec même par la médiation du Pape. En Italie, la race de Charagne ne présentant plus d'homme capable et digne d'être, sous le d'empereur, le défenseur armé de l'Église romaine, il se forme, dans tous le pays et à Rome, deux partis politiques : les uns ent un empereur italien, les autres un empereur allemand ; plus même veulent tantôt l'un, tantôt l'autre, pour conserver plus sberté. Cependant, au milieu de ces fluctuations politiques, un e saura chasser de l'Italie les Sarrasins, ces farouches sectateurs Mahomet, par qui nous avons vu piller l'église même de Saintre. Tel fut l'état général de l'univers chrétien pendant les qua-

e ans que nous avons à décrire.

Vou vient donc alors que cette époque est regardée comme la s déplorable de l'Église, comme la partie la plus triste du siècle Et? Le voici. Deux partis politiques s'étaient formés en Italie Rome. Le Pape étant tout à la fois et le premier prince d'Italie chef de l'Église universelle, et devant, en cette dernière qualité. la principale part dans le choix d'un empereur, c'était à qui deux partis politiques ferait monter sur le Siége de Saintme un homme de son bord. Or, notre siècle sait par expéce, mieux peut-être qu'aucun autre siècle, avec quelle animosité partis politiques, quand ils sont en lutte, cherchent réciproquent à se nuire, à se décrier, à se calomnier, et de vive voix et écrit, et combien peu un historien peut se fier à ces récriminas passionnées. Eh bien, à l'époque où les deux partis politiques Iltalie travaillaient le plus à l'emporter l'un sur l'autre, deux ou s Papes du parti italien sont accusés par un écrivain du parti aland, de n'avoir pas eu des mœurs plus édifiantes que la plupart souverains temporels. Je dis qu'ils sont accusés, non pas conicus; je dis par un écrivain du parti allemand, non par un ivain du même temps, mais qui ne fût d'aucun parti ; je dis par écrivain, non par deux ; car ceux qui, postérieurement, répètent cusation, ne sont que des échos et des copistes du premier. Que leteur impartial décide maintenant, avec une conscience de juré. me pareille accusation est par elle-même une preuve contre

l'accusateur et le témoin unique, si témoin on peut l'appeler, nomme Luitprand. Il naquit vers le commencement du dixième ele, fut sous-diacre de l'église de Tolède en Espagne, puis diacre l'église de Pavie, et enfin évêque de Crémone. N'étant que diacre,

il fut envoye en ambassade a Constantinople, par le roi Berenger due de Frioul ; étant évêque, il y fut encore envoye par l'emperen Otton Po. Il fut toujours du parti opposé au parti italien, dont ! chef stait le marquis ou margrave de Toscane, avec les principan nobles de Rome. Nous avons de Luitprand le récit de ses deux am bassades, avec une histoire en six livres de l'empire d'Occident Ces deux ouvrages suffisent pour connaître l'auteur et apprécient conflance qu'il mérite. Ainst, ayant été reçu d'une manière flat teuse dans sa première ambassade, il ne trouve rien de plus grand de plus magnifique, ni d'un goût plus parfait que la cour de Constantinople; rien de plus moral et de plus civilisé que les habitant de cette grande capitale; mais, dans sa seconde ambassade, où était charge d'une affaire extrêmement délicate, qui demandait na homme bien réfléchi et en même temps aimable, en un mot, un politique accompli, il fut traité avec mépris, parce qu'il s'y pri lui-même d'une manière très-gauche et grossière; dès lors il n'y rien de plus misérable au monde que la cour de Byzance; rien de plus sale, de plus ladre, de plus insipide que l'empereur et ses offic ciers : Constantinople le dégoûte, l'air même y est empesté ; c'est d'un côté, un torrent d'expressions basses et populacières pour d'in des injures aux Grecs, et, d'un autre, des phrases et des image emphatiques pour flatter l'empereur Otton et les Allemands. Il vi jusqu'à dire que si Dieu l'a préservé du naufrage, c'est par consi dération pour la sainteté de l'empereur Otton; et Luitprand était

Dans son histoire, c'est le même auteur vaniteux, irascible, qui n'a de règle que son amour-propre. Son style, dit Fleury, témoigne plus d'esprit et d'érudition que de jugement. Il affecte, d'une ma nière puérile, de montrer qu'il savait le grec. Il mêle souvent des vers à sa prose : il est partout extrêmement passionné, chargeant les uns d'injures, les autres de louanges et de flatteries. Il fait quelquefois le plaisant et le bouffon, aux dépens même de la pudeur. Ca jugement de Fleury n'est que juste. Car Luitprand, qui pourtant était alors diacre et dédie son histoire à un évêque, se complait à décrire longuement des anecdotes ou des contes obscènes, qui souvent n'ont aucun rapport à son histoire. Quant à l'esprit qui l'anime, il nous le fait assez connaître, quand il explique le titre d'Antidosis, ou de revanche, qu'il donne à son troisième livre, savoir : que c'est parce qu'il s'y venge de ceux qui lui ont fait du mal, à lui et à sa famille. Il était alors exilé par suite d'un revirement politique. En conséquence, toutes les dames du parti contraire sont des prostituées, tous leurs maris des tyrans. Au contraire, le roi Hugues de

enve, bu prince ph stique be parce n à l'en ur, lors 1 ses écri L'accusatio propre a regardé e, ces hor me une p miaur étr toutopp l'auteur e 894, et m s l'envoy Remi d'A deux ce jeune Flor rertu, qu'il dane, et e acité lui d lui confia veilleuser ht ensuite rgea auss 933, Flo étré jusq siège épis L Au bou sion, le gracien réché de T resimonia ses conte vertus, no

gélique et

tingue pas

a de lui u

ten 966;

wes; enfi

[Liv. Lix. - De so le rol Bérenger e par l'empereu ti italien, dont l ec les principaus de ses deux am mpire d'Occident ar et apprécier l une manière flat en de plus grand la cour de Con que les habitant ambassade, où i qui demandait ù e, en un mot, u arce qu'il s'y pri dès lors il n'y Byzance; rien d pereur et ses offi t'empesté; c'est dacières pour d'in

ses et des image

Allemands. Il va

, c'est par consi

Luitprand était

ux, irascible, qu Fleury, témoigne ffecte, d'une ma mêle souvent des nné, chargeant les ries. Il fait quelde la pudeur. Ce nd, qui pourtant e, se complait à bscènes, qui sousprit qui l'anime, titre d'Antidosis, re, savoir : que t du mal, à lui et rement politique. ire sont des prole roi Hugues de prince philosophe, religieux, ami des gens de bien; et la preuve at que ce roi affectionnait beaucoup Luitprand, alors un de ses parce qu'il chantait mieux qu'aucun autre de ses camarades.

put à l'empereur Otton, c'est partout le saint, le très-saint emeur, lors même qu'il fera un antipape. Tel se montre Luitprand

l'accusation ou le témoignage d'un parell auteur, écrivant, de propre aven, par récrimination politique, peut-il, en conscience. regardé comme une preuve contre les hommes de parti cone, ces hommes fuséent-ils des Papes? Peut-il surtout être regardé me une preuve, quand un auteur plus contemporain, plus grave. meur étranger à tous les partis, parle des mêmes Papes dans un tout opposé ? Que déciderait en pareil cas un jury consciencieux? l'auteur estimable dont nous parlons est Flodoard, né à Épernay 894, et mort en 966. A peine était-il sorti de l'enfance, que ses s l'envoyèrent à l'école de Reims. Il y étudia sous les disciples Remi d'Auxerre et d'Hucbald de Saint-Amand, qui, ayant rétabli deux cette école, la quittèrent avant la fin du neuvième siècle, jeune Flodoard ou Frodoard fit tant de progrès dans les lettres et gru, qu'il s'attira l'estime de l'archevêque, Hervé, successeur de kue, et de Séulfe, successeur d'Hervé. Bientôt son mérite et sa acité lui donnèrent entrée dans le clergé de la cathédrale. D'abord lui confia la garde des archives de cette église; ce qui favorisa reilleusement l'amour et les dispositions qu'il avait pour l'histoire. at ensuite élevé au sacerdoce, et à la dignité de chanoine. On le rgea aussi de la cure de Cormici, bourg à trois lieues de Reims. 933, Flodoard s'était rendu si célèbre, que sa réputation avait étré jusqu'en Italie. Il fut un des savants à qui Rathier, expulsé siège épiscopal de Vérone, adressa l'écrit qu'il avait fait sur son l Au bout de trois ans, en 936, il entreprit, on ne sait à quelle asion, le voyage de Rome. Le pape Léon VII lui fit l'accueil le s gracieux et le gratifia de quelques présents. Il fut nommé à ché de Tournai, mais ne put en prendre possession, à cause d'un esimoniaque qui s'en rendit maître. Flodoard nous est représenté ses contemporains comme un prêtre respectable par toute sorte rertus, nommément par la sainteté de sa conduite, une chasteté gelique et une sagesse plus qu'humaine. Comme auteur, il ne se tingue pas moins par son style que comme prêtre par sa vertu. a de lui une chronique estimée, qui commence à l'année 919 et len 966; une Histoire de l'église de Reims, puisée dans les arnes; enfin les Vies des Papes, depuis saint Pierre jusqu'à

Léon VII. Ce dernier ouvrage, qui n'était pas connu du temps de Baronius, est en vers. C'est là que Flodoard retrace en peu de mot la vie des Papes contemporains, la durée de leur pontificat, le bien ou le mal qu'ils y ont fait. Nous citerons en temps et lieu ses paroles et nous verrons comme il dément les contes satiriques de Luitprand.

Pour les disciples de Luther et de Calvin, les accusations ou insinuations flétrissantes de Luitprand contre deux ou trois Papes du dixième siècle sont des preuves irréfragables. Aussi les ont-il exploitées, amplifiées de toutes les manières. Répétée par tant d'échos, la voix unique de Luitprand a paru à bien des catholique mêmes une nuée de témoins contre lesquels il n'y a rien à dire Plusieurs s'y sont laissé tromper et se sont faits échos à leur tour Muratori a découvert des premiers que cet étourdissant concer n'était que la répétition sonore d'une voix unique, démentie par des

voix contemporaines plus croyables.

En attendant, sur l'accusation d'un seul homme, écrivant par récrimination politique, les disciples de Luther et de Calvin, ou les protestants nous reprochent avec complaisance la conduite scandaleuse de quelques Papes du dixième siècle, et nous demandent, avec une superbe pitié, si de pareils Pontifes pouvaient être les juge suprêmes de la foi. Mais, dirons-nous aux disciples de Luther et de Calvin, mais, avant tout, comment pouvez-vous, sans une inconséquence prodigieuse, reprocher à qui que ce soit, fût-ce à un Pape, un crime quelconque? Les auteurs de votre prétendue réforme ne protestent-ils pas, contre l'Église romaine, que c'est Dieu qui es l'auteur du péché commis par l'homme? que les bonnes œuvres ne sont pas nécessaires ? que c'est la foi seule qui sauve, malgré le nombre et la grandeur des iniquités? que la justice, la grâce de Dieu une fois acquise par le baptême ou autrement, on ne peut plus la perdre quelque péché, blasphème, meurtre, parricide, adultère, inceste, que l'on commette pendant sa vie ? Or, sans même vouloir, comme Luther et Calvin, rejeter leur péché sur Dieu même, ces Papes on eu la foi ; jamais on ne les a soupçonnés là-dessus ; de plus, ils avaient été baptisés. Donc, d'après les principes de vos pères et d'une partie notable de vos frères, ils sont deux et trois fois saints; donc, d'après vos principes, il sont entrés au ciel avec leur innocence baptismale, Et vous demandez, après cela, comment un homme pécheur peu être l'organe de l'Esprit-Saint? Quoi! suivant vous ou les autres, malgré tous les crimes que vous puissiez commettre, le Saint-Espri ne laisse pas d'habiter dans votre cœur pour vous sanctifier en dépit de vous-mêmes, et vous demandez comment il est possible que es

Ame. E OUT SAID Uneria Angle et en A lussie u rotestan eps, au elle pas esses de e pères. urs enfi leur pla e blâme érie de d eut-être me certa maine ouillé du ésumé, estantisn Nous d eut-être ouverain de l'Églis iècles et euf ou c or ces n remier. rès : un

quinzièm

ompte e

Quant à

omme sa

ignité hu

plus pure

i peine y

La vérité

de la divi

Dans le

ponnés, d

la plupar

go de l'

connu du temps de ace en peu de mot pontificat, le bien s et lieu ses paroles satiriques de Luit-

accusations ou inou trois Papes du Aussi les ont-ilpétée par tant d'éien des catholique n'y a rien à direéchos à leur tourourdissant concer e, démentie par des

e, écrivant par rét de Calvin, ou les conduite scanda s demandent, avec ient être les juger les de Luther et de s, sans une incon-, fût-ce à un Pape, tendue réforme n c'est Dieu qui es bonnes œuvres ne , malgré le nombre ce de Dieu une fois ut plus la perdre adultère, inceste ne vouloir, comme ne, ces Papes on de plus, ils avaient eres et d'une partie nts : donc, d'après cence baptismale. mme pécheur peut ous ou les autres, re, le Saint-Esprit sanctifier en dépit est possible que ce

eme Esprit se serve de votre semblable comme d'un instrument our sanctifier les autres ?

Une incongramence non moins prodigieuse des protestants : ile ont Angleterre un pape ou une papesse de leur. église anglicane : ils sten Allemagne un pape de leur église prussienne; ils, ont en ussie un pape de leur église photienne. Ces papes ou ces papesses otestants, n'y a-t-il donc rien à leur reprocher ? Quant au premier eps, au fondateur même de l'église anglicane, l'histoire ne parleelle pas de sa lubricité et de sa tyrannie ? Pour les papes et les paesses de l'église protestante de Russie, l'histoire ne parle-t-elle pas pères, de maris, de frères égorgés, étranglés, empoisonnés par urs enfants, par leurs femmes, par leurs frères, qui voulaient régner leur place? Et pour tous ces papes protestants, on n'a pas un mot blâme. Mais parce que, dans le cours de dix-neuf siècles, sur une érie de deux cent cinquante Pontifes romains et plus, il s'en trouve eut-être jusqu'à trois qui n'ont pas été plus sages dans leurs mœurs ne certains rois modèles, tels que Henri IV et Louis XIV, l'Église omaine sera la grande prostituée, le Siége de saint Pierre aura été puillé durant des siècles par des monstres d'impudicité. Telle est, en sumé, la grande histoire de l'Église, compilée par les chefs du prostantisme, connus sous le nom de centuriateurs de Magdebourg.

Nous disons que, sur plus de deux cent cinquante Papes, il y en a ent-être jusqu'à trois qui n'ont pas mieux vécu que la plupart des ouverains temporels. Avant de commencer à écrire cette histoire el'Église, nous avons examiné cette question à part. Sur dix-neuf iècles et deux cent cinquante Papes, nous avons trouvé de ceux-ci euf ou dix qui sont accusés ou soupconnés de mauvaises mœurs : ur ces neuf ou dix, il y en a trois au plus contre lesquels, d'après un pemier examen, l'accusation nous a paru convaincante, ou à peu rès : un dans le dixième siècle, un dans le onzième et un dans le minzième. Bref, sur deux cent cinquante-quatre Papes que l'on ompte en 1841, pas un n'a enseigné d'erreur à l'Église de Dieu. mant à leur vie, il y en a au moins le tiers que cet. Église honore omme saints. Pour les autres, il y en a tout au plus dix que la mamité humaine accuse ou soupçonne de n'avoir pas eu des mœurs plus pures que la plupart des souverains temporels. Et sur ces dix. ipeine y en a-t-il trois à l'égard desquels l'accusation soit justifiée. la vérité, quiconque ne voit point en ceci une protection spéciale de la divine Providence, celui-là oublie que les Papes sont hommes. Dans le fond, si le monde fait tant de bruit de dix Papes souppanés, de trois Papes convaincus de n'avoir pas été plus sages que a plupart des hommes, c'est que le monde est persuadé, et avec

raison, qu'un Pape, qu'un évêque, qu'un prêtre, qui resemble at monde et n'est qu'un homme, est un mauvais prêtre, un mauvais de leçon, et pour caux qui doivent les faire!

Le saint et excellent pape Étienne V, que nous sommes étonné de ne pas voir compté parmi les plus saints Pontifes de l'Église romaine, avait eu le bonheur, ainsi que nous avons vu, de recevoir le soumission sincère de l'église de Constantinople. Il étendait avec le même charité sa sollicitude paternelle sur les royaumes et les église de France. Nous disons les royaumes; car il y en avait de nouveau plus d'un:

Dès l'un 879, sous le règne faible et éphémère de Louis et de Car loman, fils de Louis le Bègue, les évêques et les seigneurs de la Provence, du Dauphiné, de la Savoie, du Lyonnais et d'une partie de la Bourgogne, tinrent à Mantes, lieu situé entre Vienne et Tournon, une assemblée au mois d'octobre, à laquelle ils donnèrent le nom de concile. Là, après avoir délibéré entre dux, ils élurent unanimement pour leur roi le duc Boson, gendre de l'empereur Louis II, et fils adopti du pape Jean VIII, comme étant la personne la plus capable de les défendre et de les protéger contre tant d'ennemis, principalement les Normands et les Sarrasins. Ces derniers s'étaient fait un repaire inexpugnable à Fressinet dans les Alpes, entre la Ligurié et la Provence. Le décret de l'élection est daté du 1800 d'octobre de l'an 879. et signé de six archevêques et de dix-sept évêques, leurs suffragants, Les six archevêques sont : Otram de Vienne, Aurélien de Lyon, Teutram de Tarantaise, Robert d'Aix, Rostaing d'Arles et Théodoric de Besançon. On envoya aussitôt des députés à Boson, pour lui faire les propositions suivantes de la part du concile :

Très-illustre prince, le concile assemblé au nom de Dieu avec les seigneurs laïques à Mantes, au territoire de "l'ienne, par l'inspiration de la divine majesté, se présente devant votre clémence pour apprendre de vous-même comment vous voulez vous conduire sur le trône où nous souhaitons que vous soyez élevé. Nous désirons savoir si votre 'zèlé pour la foi catholique et pour l'exaltation de l'Église vous fera sincèrement embrasser tout ce qui pourra contribuer à faire honorer et aimer le 'eigneur ; si vous voulez suivre en tout la justice et l'équité, comme ont fait les bons princes connus par nos histoires et par la renommée ; conserver l'humilité, le fondement de toutes les vertus, avec la patience, la douceur, la fidélité dans les promesses et la sobriété ; vous rendre accessible à tous ceux qui voudront vous représenter leurs droits, ou intercéder pour les autres ; chercher plutôt à faire du bien qu'à dominer ; réprimer la colère, la cruauté,

l'avarice amer les afin que ni aux se de Dieu : prélats et lafques ; et les lafo poseront Boson'

seigneurs

le comm

bouche, mérite pi grâce îm vous rem sois éleve ma mère sant ma f rais absol Dieu qui nir vos su où je suis seigneurs n'ose rési Quant i

d'un cœu
quelle j'ai
à me sacri
tre conseil
priviléges
ice, comme eclésiasti
princes. Q
grand péc
est d'être e
jumais ceu
de quelqu'
ment de m

quelque fa

conduire

vous me 1

1 922 de l'ére chr.]

, qui ressemble a retre, un mauvais caux qui doiven 1112 3 17 11 2 ... 1

"sommer étonné ifes de l'Église rovui, de récevoir le Il étendait avec le umes et les égliser avait de nouveau Pir at Shire

le Louis et de Car igneurs de la Pro d'une partie de la e et Tournon, une int le nom de connanimement pour IF, et fils adoptif lus capable de les principalement les t fait un repaire igurié et la Protobre de l'an 879, leurs suffragants. en de Lyon, Teus et Théodoric de n, pour lui faire

r de Dieu avec les , par l'inspiration emence pour aps conduire 'sur le us désirons savoir tation de l'Eglise contribuer à faire en tout la justice par nos histoires nent de toutes les les promesses et ui voudront vous autres : chercher olère, la cruauté,

l'avarice et la superbe ; écouter volontiers les conseils, fuir les vices, amer les vertus et protégér vos sujets. Nous prenons ces précautions, sfin que dans la suite on ne puisse pas faire de reproche à ce concile. ni aux seigneurs qui pensent comme nous ; mais que, par la grâce de Dieu et l'intercession des saints, la palx et la vérité soient sur les rélats et sur leurs inférieurs, sur les évêques et sur les seigneurs liques : en sorté que Dieu soit beni en tout et partout. Les évêques elles laigues vous prient aussi de veiller à ce que tous ceux dui composeront votre maison vivent d'une manière édifiante.

Boson répondit par la lettre suivante. Au sacré concile et aux seigneurs faïques, nos fidèles, Boson, humble serviteur du Christ. le commence par vous rendre des actions de graces, de cœur et de bouche, de l'attachement sincère que vous me témoignez. Je ne le mérite par aucun endroit ; c'est votre bienveillance pour moi , et la race immuable de Dieu, qui vous inspirent ces sentiments. Je vous remercie aussi de ce que votre zele vous fait souhaiter que le sois élevé sur le trône, afin que je puisse combattre pour l'Église, ma mère, et mériter une récompense éternelle. Pour moi, connaisant ma faiblesse et mon peu de mérite pour un si haut rang, je l'auais absolument refusé, si je n'avais reconnu que c'est la volonté de Dieu qui vous a donné un même cœur et une même ame, pour réunir vos suffrages en ma faveur. C'est pourquoi, dans la persuasion où je suis qu'il faut obéir, tant aux évêques inspirés de Dieu, qu'aux segneurs laïques qui sont dévoués à mes intérêts, je ne résiste ni n'ose résister à vos ordres.

Quant à ce que vous désirez savoir de la manière dont je veux me onduire dans le gouvernement, je reçois avec plaisir la règle que sous me tracez et les instructions que vous me donnez. Je professe d'un cœur pur et d'une bouche sincère la foi catholique dans laquelle j'ai été nourri; et je suis prêt, si le Seigneur l'a pour agréable, me sacrifiér et à donner mon sang pour elle. J'aurai soin, par vote conseil et avec l'aide du Seigneur, de rétablir et de confirmer les priviléges des églises. Je tacherai de rendre à tous une exacte justice, comme vous m'en avez averti; de défendre selon l'équité les eclésiastiques et les laïques, afin de marcher sur les traces des bons princes. Quant à mes mœurs, quoique je sache que je suis le plus grand pécheur, je puis cependant assurer avec vérité que ma volonté std'être entièrement docile aux avis des gens de bien et de ne suivre amais ceux des méchants. S'il m'échappe quelque faute à l'égard de quelqu'un, je la réparerai selon votre conseil ; je vous prie seulément de m'en avertir en temps et lieu. Si quelquu'n de vous commet quelque faute à mon égard, je me rendrai accessible aux prières, et

1 23 de

Français

en Belgi

réque d

MYOCH

breuse q

cette ass

royant q

Il s'ele

dolfe, du

Saint-Me

de la Bo

By fut 1

s'étendit

aussi de

raine; il

Toul p

réclamée

le chef de

que lorse

mage de

duc d'Aq

de Charle

quitaine?

gouverne

De tous

fat le roi

Ces Bark

poussés e

La popu

gnait plu

· Cepen

de Charl

Adélaïde

tête duqu

**Eudes ét** 

au mois

armée, le

nées une

Chaque I voit à pe

Germanie

retourns

j'attendrai qu'il la répare avant que d'en venir à la punition. Enfin j'observerai la loi éyangélique et apostolique, ainsi que les lois humaines, afin que, par mon moyen, Dieu soit béni en tout et partout. Pour ma maison, puisque Dieu habite parmi les saints, j'aurai grand soin, comme vous m'en avertissez, que tous ceux qui la composeront se comportent comme il convient. Il finit en suppliant les évéques d'indiquer dans leurs églises trois jours de prières pour mieux connaître la volonté de Dieu et attirer ses bénédictions sur le dessein qu'ils ont formé <sup>4</sup>.

Le roi Boson étant mort au mois de janvier 887, après sept ans d'un règne peu tranquille, le royaume d'Arles retomba dans un état bien triste. Pour y porter remède, Bernouin, archevêque de Vienne, se rendit à Rome en 890, et représenta au pape Étienne V le misérable état du royaume depuis la mort de l'empereur Charles. Les habitants n'avaient point de maître qui les retint dans le devoir, et se voyaient exposés au pillage des infidèles : d'un côté, les Normands; et de l'autre, les Sarrasins. Le bon pape Étienne en fut touché jusqu'aux larmes et écrivit aux évêques de la Gaule cisalpine de reconnaître pour roi Louis, fils de Boson, que d'ailleurs l'empereur Charles le Gros avait adopté pour son fils. Les évêques s'assemblerent donc à Valence, savoir : Aurélien, archevêque de Lyon, Rostaing d'Arles, Arnaud d'Embrun et Bernouin de Vienne, avec plusieurs autres. Ils s'accordèrent tous, suivant le conseil du Pape, élire et à sacrer Louis, fils de Boson et d'Ermengarde, fille de l'empereur Louis II, quoiqu'il n'eût encore que dix ans ; mais on comptait sur les bons conseils de la reine Ermengarde, sa mère, et de son oncle Richard, duc de Bourgogne, frère de Boson <sup>2</sup>. C'est ainsi que fut consolidé le royaume d'Arles ou de Provence.

Dans les autres parties de la France, comme, après la mort de Charles le Gros, il ne restait de Louis le Bègue qu'un fils trop jeune, connu plus tard sous le nom de Charles le Simple, les Français élurent pour roi, en 888, le vaillant comte de Paris, Eudes ou Odon, qui avait si bien défendu cette capitale contre les Normands avec l'évêque Gauzelin. Le roi de Germanie, Arnoul ou Arnoulfe, consentit à cette élection; il envoya même à Eudes une couronne royale. Arnoulfe était, en Germanie, le dernier rejeton de la race de Charlemagne, qui avait commencé si glorieusement par saint Arnoulfe évêque de Metz. Eudes, fils de Robert le Fort, duc de France, fut donc sacré roi à Compiègne par Walther ou Wauthier, archevêque de Sens. Dans le même temps, Guido ou Gui, duc de Spolète, mais

<sup>1</sup> Labbe, t. 9, p. 331. - 2 lbid., p. 424.

la punition. Enfin nsi que les lois huen tout et partout, nints, j'aurai grand x qui la composesuppliant les évéprières pour mieux ions sur le dessein

7, après sept ans omba dans un état evêque de Vienne, Étienne V le miséereur Charles. Les dans le devoir, et un côté, les Nor-Etienne en fut tou-Gaule cisalpine de illeurs l'empereur eques s'assemblèue de Lyon, Ros-Vienne, avec pluonseil du Pape, rde , fille de l'ems; mais on compsa mère, et de son 3. C'est ainsi que

, après la mort de un fils trop jeune, , les Français élu-, Eudes ou Odon, es Normands avec pu Arnoulfe, conecouronne royale, la race de Charlear saint Arnoulfe, uc de France, fur thier, archevêque e de Spolète, mais français de nation, et issu de la famille de Charlemagne, fut appelé m Belgique et dans le royaume de Lorraine, par Foulque, archerêque de Reims, son parent. Une assemblée de ses partisans fut convoquée à Langres; et, quoiqu'elle se trouvât bien moins nombreuse qu'il n'avait espéré, Gui fut proclamé roi des Français dans cette assemblée et sacré par Gellon, évêque de Langres. Mais bientôt, royant que la nation française se déclarait pour le roi Eudes, il s'en retourns en Italie.

Il s'éleva la même année un autre roi et un autre royaume. Rodolfe, duc de Bourgogne et allié à la famille de Charlemagne, tint à Saint-Maurice, en Valais, une assemblée des évêques et des seigneurs de la Bourgogne orientale, des bords du Rhin aux sources de l'Isère. ly fut nommé roi de la Bourgogne transjurane, et sa domination détendit sur la Suisse, les Grisons, le Valais et Genève. Il élevait aussi des prétentions sur l'ancien royaume de Lothaire on la Lormine; il y avait gagné des partisans, et il paratt qu'il y fut couronné Toul par Arnold, évêque de cette ville. Mais ces provinces étaient réclamées par Arnoulphe, roi de Germanie, qu'on regardait comme e chef de tout l'empire, et qui ne consentit à reconnaître Rodolphe que lorsque celui-ci se fut retiré de la Lorraine et lui eut fait hommage de la Bourgogne transjurane. Un autre seigneur, Rainulfe, duc d'Aquitaine et comte de Poitiers, qui prétendait aussi descendre de Charlemagne par les femmes, prit de son côté le titre de roi d'Aquitaine; mais il renonça bientôt à la dignité royale et continua de gouverner les mêmes provinces avec le titre de comte de Poitiers. De tous ces rois, celui qui se montra le plus digne et le plus capable fit le roi Eudes; il remporta encore deux victoires sur les Normands. les Barbares attaquèrent encore trois fois Paris, mais ils furent repoussés chaque fois, entre autres par la valeur de l'évêque Anschéric. La population parisienne s'était si bien aguerrie, qu'elle ne les craignait plus.

Cependant, l'an 892, il se forma un parti considérable en faveur de Charles, fils posthume de Louis le Bègue et de sa seconde femme Adélaïde. Le jeune prince n'avait que quatorze ans. Son parti, à la tête duquel était Foulque de Reims, profita du moment que le roi Eudes était occupé en Aquitaine, pour le proclamer et le sacrer roi au mois de janvier 893. Mais dès que le roi Eudes reparaît avec son armée, le parti de Charles se débande. Il y a pendant plusieurs années une espèce de guerre civile, quoique sans aucune bataille. Chaque fois que les armées sont en présence, Charles le Simple se voit à peu près abandonné et obligé de se réfugier en Lorraine et en Germanie. Enfin, pour terminer la guerre ou plutôt le différend,

22 de l'

de mit e

le Pape

beveque

Ayant

dises, e

té ni élu

rières du

our évêc

nons, au

angres,

s arche

culier de

ele oppr

Foulque

Pape, lui é

ile roi E

usqu'à e

ourappro

a présen

atrêmem

erver à

riait le P

les évê

gelque 🛎

Le pape

ifférends

Idalgaire.

lembert,

où saint

hoisit por

e German

rères de l

mort, r

lusage de

wis ans d

Herman

orès en a

les entrep

lerman p

Charles et son parti députent à Eudes pour le prier de lui accorder quelque partie du royaume, s'en remettant, pour ainsi dire, à sa générosité. C'était en 897. Eudes se montra digne de cette confiance honorable. Il accorda une partie du royaume à Charles et le reçut lui-même avec beaucoup de bienveillance. Il fit plus : étant tombé malade à Lafère, et voyant sa maladie augmenter, il ne songes point à transmettre la couronne à son frère Robert, qui portait déjà le titre de duc de France; mais il pria tous les grands qui entouraient son lit de mort de reconnaître Charles pour leur roi. Ce qu'ils firent tous, y compris le duc Robert. Le roi Eudes mourut ainsi le 1° janvier 898, et fut enterré à Saint-Denis parmi les rois de la famille de Charlemagne 1.

Au milieu de tant de royaumes qui divisaient la France, le pape Étienne V conduisit les affaires de l'Église avec une douceur et une sagesse merveilleuses. On le voit particulièrement pour l'église de Langres. Cette église était dans le trouble depuis près de dix ans. Après la mort de l'évêque Isaac, les uns élurent Teutbold, diacre de la même église, les autres Égilon ou Geilon, abbé de Noirmoutiers, qui, chassé de cette île par les Normands, s'était fixé avec sa communauté au monastère de Tournus. Aurélien, archevêque de Lyon, le sacra évêque de Langres en 880; il se maintint dans ce siége le reste de sa vie, et mourut à la fin de l'an 888. Alors le parti de Teutbold se releva; mais d'autres élurent Agrim, dont l'élection fut approuvée par l'archevêque Aurélien. Ceux du parti de Teutbold portèrent leurs plaintes au pape Étienne V, et le lui envoyèrent, le priant de l'ordonner lui-même pour leur évêque.

Le Pape, voulant conserver à chaque, église ses droits, renvoya Teutbold à son métropolitain, afin que, si l'élection était canonique, il l'ordonnât sans délai ; si elle ne l'était pas, qu'il l'écrivit au Pape; mais qu'il ae gardât bien d'ordonner un autre évêque de Langres sans sa permission. Le Pape commit, pour exécuter cet ordre, Oiran, évêque de Sinigaglia, son légat. Aurélien l'envoya à Langres, promettant de le suivre promptement; toutefois, après s'être fait attendre longtemps, il n'y vint pas et ne fit pas savoir au Pape la cause de son retardement. Le parti de Teutbold le renvoya à Rome avec le décret de son élection, priant instamment le Pape de l'ordonner. Étienne ne voulut point, même alors, entreprendre sur les droits de l'évêque de Lyon. C'est pourquoi il écrivit encore à Aurélien de consacrer Teutbold ou de déclarer les causes de son refus. Aurélien, sans faire de réponse, ordonna Agrim évêque de Langres

point, il di

<sup>14</sup> Dom Bouquet, t. 8. Index chronologique.

er de lui accorder ainsi dire, à sa de cette confiance harles et le recut lus : étant tombé il ne songes point ui, portait déjà le s qui entouraient oi. Ce qu'ils firent it ainsi le 1° jans de la famille de

e france, le pape e douceur et une t pour l'église de près de dix ans. Teutbold, diacre de Noirmoutiers, xé avec sa comevêque de Lyon, dans ce siége le Mors le parti de lont l'élection fut arti de Teutbold ui envoyèrent, le

droits, renvoya était canonique, écrivit au Pape; éque de Langres cuter cet ordre, nvoya à Langres, après s'être fait avoir au Pape la renvoya à Rome le Pape de l'oreprendre sur les ncore à Aurélien s de son refus. éque de Langres le mit en possession. Le parti contraire retourna encore à Rome, le Pape leur accorda enfin ca qu'ils demandaient et écrivit à l'arbréque de Reims en ces termes :

Ayant reçu, en la personne de saint Pierre, le soin de toutes les glises, et sachant qu'on ne compte pas pour évêque celui qui n'a si ni élu par le clergé ni désiné par le peuple, touché des instantes nères du clergé et du peuple de Langras, nous leur avons consacré our évêque le diacre Teutbold. C'est pourquoi nous vous enjoipons, aussitôt ces lettres reçues, de vous transporter à l'église de angres, d'en mettre Teutbold en possession, et de déclarer à tous s archevêques et les évêques que nous avons pris un soin partulier de cette église pour punir une telle contumace et réparer une de oppression.

Foulque, archevêque de Reims, ayant reçu cette commission du lape, lui écrivit, quelque temps après, qu'il l'aurait exécutée aussitôts ile roi Eudes, dont il était sujet, ne lui eût conseillé de différer squ'à ce qu'Eudes lui-même envoyât des ambassadeurs au Pape eurapprendre certainement sa volonté. Qu'au reste, tous les évêques, a présence desquels les lettres du Pape avaient été lues, s'étaient atrêmement réjouis de ce qu'il disait vouloir inviolablement concrer à toutes les églises leurs droits et leurs priviléges. Enfin, il rait le Pape de lui envoyer sa décision par écrit sur cette question : les évêques, ses suffragants, pouvaient sacrer un roi, ou faire pelque entre fonction semblable sans sa permission ?

Le pape Étienne écrivit encore à l'archevêque de Reims sur les ifférends survenus entre Herman, archevêque de Colegne, et dalgaire, évêque de Hambourg et de Brême, successeur de saint, lembert, mort en 888. Adalgaire était moine de la nouvelle Gorbie, l'où saint Rembert, le tira pour, le soulager dans ses fonctions. Il le toisit pour son successeur et fit approuver ce choix par le roi Louis le Germanie et ses fils Louis et Charles, par le concile, l'abbé et les fères de la communauté. Saint Rembert, la dernière semaine avant mort, reçut tous les jours l'extrême-onction et le viatique, auivant les de ce temps-là, et mourut le 11<sup>me</sup> de juin 888, après vingtois ans d'épiscopat. L'Église honore sa mémoire le 1<sup>me</sup> de février ?. Herman avait donc envoyé des plaintes au Pape ; et Adalgaire, mois en avoir envoyé de son côté alla lui même à Pape ; et Adalgaire,

Herman avait donc envoyé des plaintes au Pape; et Adalgaire, près en avoir envoyé de son côté, alla lui-même à Rome se plaindre se entreprises d'Herman sur les droits de son église. Le Pape cité leman pour comparaître aussi devant lui; et comme il ne vint, pint, il différa le jugement, de peur que, s'il se pressait de le pro-

<sup>1</sup> Flodoard, l. 4. Hist. de l'Egl. gallie., l. 17. - 2 Acta SS., 4 febre

122 de l

inistère

gir le p

ever la

es église

ntres pa

see soi

ommet,

ne, s'ils

il vient

onne jus

ersonne

ause qu'

nais cell

ompte d

ige des

informe

s laisser

Telles s

ement à

s suivre

ks Roma

ks écriva

mais parc

ennes d

mir. Cep

iècles que

ionnés, r

ienne a p

Eglise n'

d Charlen

La plur

irés des c

magne fit

des églises

sient réta

iculières.

femmes, r

de grands

uprès de

entement menger

l jeûnera

noncer, la contestation ne se renouvelât dans la suite. Mais il écrivi à Foulque, archevêque de Reims, lui donnant commission de tenien son nom un concile à Worms, avec les évêques voisins, où i avait ordonné à Herman de Cologne et à Sunderold de Mayence de se trouver avec leurs suffragants; car Adalgaire devait s'y rendraussi, afin que les droits de chacun fussent soigneusement examinés Le Pape priait ensuite l'archevêque de Reims de venir le voir, s'il était possible, désirant conférer avec lui de cette affaire et de plusieurs autres 1.

Durant les désordres causés par les ravages des Normands, on ne laissa pas de tenir quelques conciles. Il y en eut un le 18me de mai 886, à Châlon-sur-Saône, pour établir la paix et régler les autres affaires de l'Église. Il s'y trouva huit évêques. L'année suivante 887, le premier jour d'avril, on en tint un autre à Cologne, où on re couvela les menaces et les censures contre ceux qui pillaient les biens des églises.

En 888, première année de son règne, le roi Arnoulfe de Germanie fit tenir un concile à Mayence, où se trouvèrent les trois archevêques de Mayence, de Cologne et de Trèves, avec leurs suffragants. Dans la préface de ce concile, les évêques attribuent les calamités publiques à leurs péchés, particulièrement à l'interruption des conciles provinciaux, et ils décrivent ainsi le triste état du pays, par suite de l'incursion des Normands. Voyez comme ces bâtiments magnifiques, qu'habitaient les serviteurs de Dieu , sont détruits, brûlés et réduits à rien; les autels renversés et foulés aux pieds, les ornements les plus précieux des églises dissipés et consumés par le feu. Les évêques, les prêtres, les autres clercs, des laïques de tout âge et de tout sexe, tués par le fer et par le feu, ou par divers autres genres de mort. Les moines et les religieuses, dispersés par la crainte de ces maux, sont errants de côté et d'autre, sans secours, sans pasteur, ne sachant où se réfugier ni quel parti prendre, exposés à rompre leurs vœux. D'un autre côté, voici une troupe de pillards et de schismatiques qui oppriment les pauvres sans respect de Dieu ni des hommes, et qui suffiraient, sans les païens, à réduire le pays en solitude. Ils ne comptent pour rien les meurtres et les rapines, et ne vealent point se soumettre à la pénitence.

Dans les vingt-six canons qui suivent la préface, les évêques ordennent qu'on fasse des prières pour le roi Arnoulfe et pour toute la chrétienté; qu'on explique à ce prince, d'après saint Isidore et saint Fulgence, quelle est la différence d'un roi et d'un tyran. Le

<sup>1</sup> Concil. gallici, t. 8.

suite. Mais il écrivi commission de teni eques voisins, où i rold de Mayence de re devait s'y rendre susement examinés e venir le voir, s'il e affaire et de plu-

s Normands, on ne eut un le 18<sup>me</sup> de paix et régler les èques. L'année suin autre à Cologne, e ceux qui pillaien

noulfe de Germanie s trois archevêques suffragants. Dans les calamités puuption des conciles pays, par suite de nents magnifiques. s, brûlés et réduits les ornements les r le feu. Les évétout âge et de tout autres genres de la crainte de ces urs, sans pasteur, exposés à rompre de pillards et de ect de Dieu ni des éduire le pays en les rapines, et ne

e, les évêques orulfe et pour toute s saint Isidore et et d'un tyran. Le

mistère du roi, ajoutent-ils, est spécialement de gouverner et de gir le peuple de Dieu avec équité et justice, et de veiller à lui conever la paix et la concorde ; car il doit d'abord être le défenseur le églises et des serviteurs de Dieu, des veuves, des orphelins, des pres pauvres et de tous les indigents. Il doit employer son autorité tses soins à ce qu'il ne se commette aucune injustice, et, s'il s'en mmet, à ne pas la laisser impunie. Tous doivent être persuadés ne, s'ils font du mai, ils n'échapperont point à la vindicte du roi, il vient à le connaître. Il est donc placé sur le trône pour faire onne justice et pour tenir la main à ce que, dans les jugements, ersonne ne s'écarte de la vérité et de l'équité. Il doit savoir que la ause qu'il est chargé d'administrer n'est pas la cause des hommes, mis celle de Dieu, à qui, au jour terrible du jugement, il rendra empte du ministère qu'il en a reçu. C'est pourquoi, comme il est le ge des juges, il doit se faire rapporter les causes des pauvres, et informer avec soin si ceux qu'il a commis pour rendre la justice ne s laissent point opprimer par leur négligence.

Telles sont les instructions que les évêques faisaient alors générament à tous les rois, et que ces rois accueillaient avec la volonté de suivre. Si l'on trouvait quelque chose de pareil chez les Grecs ou s Romains du paganisme, ou simplement chez les Mahométans, s écrivains modernes ne tariraient pas d'admiration et d'éloges; mais parce que cela se trouve habituellement chez les nations chrétennes du moyen âge, on ne daigne ni le mentionner ni même le vir. Cependant ces instructions ne restaient pas sans effet dans ces iècles que l'on dédaigne si fort; il y eut des princes faibles ou passionnés, mais pas un vrai tyran. Et si généralement la royauté chrétenne a pris un caractère paternel, on le doit à ces instructions que l'église n'a cessé de rappeler aux princes, depuis Constantin, Clovis d'Charlemagne, jusqu'à ces derniers temps.

La plupart de ces vingt-six canons du concile de Mayence sont ités des conciles précédents, particulièrement de ceux que Charlemagne fit tenir la dernière année de son règne. Comme la plupart les églises avaient été brûlées par les Normands, en attendant qu'elles sient rétablies, on permet de dire la messe dans des chapelles particulières. Défenses aux ecclésiastiques d'avoir chez eux aucunes lemmes, pas même leurs propres sœurs, parce qu'il en est arrivé de grands scandales. Un évêque ne pourra ni ordonner, ni garder après de lui, ni juger le diocésain d'un autre évêque, sans le consentement de celui-ci. Celui qui aura tué volontairement un prêtre mangera plus de chair et ne boira plus de vin le reste de sa vie.

22. de l'è

me dan

i l'eau,

intes d

mdes.

lors de

ta cont

tion 1

les Jui

ient sou

ar eux.

rasins.

porte de

rendred

un sou

nmes d'a

vitude.

e, et au

Toulouse

rs raiso

e nomn

a avec la

les Juifs

Charles

punition

mtrer en

Théodarc

manches. Il ne portera plus d'armes, et fera tous ses voyages à pied Il sera cinq ans à la porte de l'église, sans y pouvoir entrer. Après cinq ans, il pourra entrer dans l'église, où il se tiendra débout, et ne pourra s'asseoir que quand on lui en donnera la permission. Après douze ans, on lui permettra de communier; mais il ne laissera pas dans la suite, de faire trois jours de la semaine les exercices de pénitent 1.

Le premier jour de mai de la même année 888, les évêques de la première Belgique ou royaume de Lorraine, qui étaient sous la domination d'Arnoulfe, savoir : Ratbod de Trèves, Robert de Metz Dadon de Vendun et Arnold de Toul, avec plusieurs autres ecclé siastiques et plusieurs comtes, tinrent un concile à Metz, dans l'églis de Saint-Arnoulfe. Ils y firent treize canons, dont voici le précis. C'est par la réformation des mœurs qu'il faut mériter la paix de le part des Normands; car ils sont le fléau dont Dieu punit nos péchés Les seigneurs laïques ne s'attribueront aucune portion des dimes mais elles seront exactement payées au prêtre qui dessert l'église qui elles sont assignées, et elles seront employées à l'entretien du prêtre, à celui de l'église et du luminaire. Un prêtre n'aura qu'une église, à moins que cette église ne possédât depuis longtemps quelque chapelle ou quelque annexe qu'il ne convienne pas d'en séparer. On ne payera rien pour la sépulture des morts. Les prêtres n'auron aucune femme qui demeure chez eux, pas même leurs mères ou leurs sœurs. Tous les prêtres montreront à l'évêque, au premier synode, les livres, et les ornements de leur église, et garderont le saintchrême sous la cief. Il est défendu aux ciercs de porter des armes ou des habits propres aux laïques, c'est-à-dire des cottes et des manteaux sans chape. On défend pareillement aux laïques de porter des chapes. La chape qu'on portait alors, et qui est encore nommés pluvial, était une espèce de manteau qui enveloppait tout le corps, avec un chaperon pour couvrir la tête. Les laïques continuèrent d'en porter pour se garantir de la pluie, et c'est pour la mêmo raison que les ecclésiastiques portent des chapes aux processions. Quant au nom même de chapelle, il vient de la chape de saint Martin, que Charlemagne gardait à Aix comme une des plus précieuses reliques, et pour laquelle il bâtit un édifice exprès, qui, de là, prit le nom, et la ville même le surnom de la Chapelle.

On avait ôté le voile à deux religieuses, et on les avait chassées du monastère de Saint-Pierre de Metz, pour une faute qu'on ne nomme pas. Le concile ordonne qu'on leur rende le voile, et qu'on les en-

nt tous le s saints a 885, e ienne V le codard er son zèle ogne; can Narbonn Un clerc

ur avoir 1

de Sin

nnor évêc

Labbe, t. 9, p. 401.

22 de l'ère chr.

ses voyages à pied r entrer. Après cinq endra débout, et ne permission. Aprè is il ne laissera pas les exercices de né

3, les évêques de la étaient sous la do-, Robert de Metz ieurs autres ecclé-Metz, dans l'églis nt voici le précis ériter la paix de la punit nos péchés ortion des dimes; ni dessert l'église à es à l'entretien du être n'aura qu'und longtemps quelque s d'en séparer, On s prêtres n'auront urs mères ou leurs u premier synode, arderont, le saintorter des armes ou cottes et des manques de porter des encore nommée pait tout le corps. continuèrent d'en mêmo raison que ns. Quant au nom lartin, que Charieuses reliques, et prit le nom, et la

avait chassées du qu'on ne nomme et qu'on les enme dans la prison du monastère, pour y faire pénitence au paint l'eau, Dans les autres canons, on excommunie diverses personnes intes de différents crimes, et l'on ordonne un jeune de trois jourant des prières et des processions pour le roi Arnoulfe. Il y avait lors des Juifs à Metz, Gontbert, primicier de l'église de Metz, présta contre eux une requête au concile ; ce qui engagea à renouve les anciens canons qui défendent de manger avec ceux de cette din 1

les Juis avaient aussi une synagogue à Toulouse, Mais ils n'y ient soufferts qu'à des conditions bien dures et bien ignominieuses n eux. En punition de ce qu'ils avaient autrefois livré la ville aux rasins, un de leurs chefs était obligé de présenter tous les ans, à porte de l'église cathédrale, trois livres de cire, le jour de Noël, rendredi saint et le jour de l'Assomption, et de recevoir à chaque un soufflet d'un homme bien vigoureux. Ils offrirent de grosses. nmes d'argent au roi Carloman pour se rédimer de cette honteuse ritude. Ce jeune prince renvoya l'affaire à Richard, duc d'Aquile, et aux évêques de la province, qui s'assemblèrent pour ce sujet loulouse. Sigebode y présidait; on permit aux Juiss d'exposer s raisons dans le concile ; et, comme la dispute s'échauffait, un renommé Théodard, d'un rare mérite et d'une grande vertu, se navec la permission de Bernard, évêque de Toulouse, et confonles Juiss en montrant, par les ordonnances des rois précédents, Charlemagne et Louis le Débonnaire leur avaient imposé ce jour punition de ce qu'ils avaient invité Abdérame, roi des Sarrasins, atrer en France 2.

Théodard, dont nous venons de parler, succéda peu de temps es à Sigebode dans le siége de Narbonne, et il remplit si dignent tous les devoirs de l'épiscopat, qu'il mérita d'être mis au nombre saints évêques. Il fut ordonné un dimanche 18ms d'août, a 885, et, l'année suivante, il alla à Rome demander le palliumionne V le lui accorda volontiers, par estime pour son mérite. Saint éodard eut bientôt occasion de faire paraître la force et la vigueur son zèle pour réprimer les violences de quelques évêques de Casagne; car cette province était alors dépendante de la métropole Narbonne.

In clerc espagnol, nommé Selva, se sentant appuyé de la protecn de Sinuaire, comte d'Urgel, s'empara de cet évêché, se fit oruner évêque, et chassa Ingobert, qui occupait ce siége. Il fit plus : ur avoir un compagnon de ses violences, il ordonna évêque de

ga de l'ère

it aussi a

quarant

ot nous n

peut pas

mscrive la

Ayez gran

isoient pr

ux corpor

, et une c

at à qui o

as les jo

eles prêtr

an'on ne

ur les diff

it qu'une lice et une

it propre.

ire cette d

bservez les

xamen de

mis, don

in de visit

mir reçu le

lui donne

parole, e

pénitence

Nous vou l'on aura

parations

ercs avec

ous recom

calice ave

isus-Chris

vos parois

ux cabaret

mmes, m

er aux re

doivent

euves, qu' ue les prê service d

Gironne un appelé Ermemire, qui chassa de cette église Servus-De qui en était le pasteur légitime. Ingobert et Servus-Dei allèrent plaindre à saint Théodard, leur métropolitain, qui en écrivit au Pap II assembla ensuite son concile, où l'on confirma l'anathème por par le Saint-Siége contre ces deux usurpateurs ; mais pour faire executer la sentence, on députa à Sinuaire, comte d'Urgel ; et ce com tint à ce sujet une assemblée des seigneurs de Catalogne. Théodard fut appelé, et ce saint archevêque tint dans cette province un nouves concile, où Selva et Ermemire furent déposés avec ignominie. O déchira leurs habits pontificaux, on cassa leurs crosses sur leur têt et on leur arracha des doigts leurs anneaux 1.

Riculfe, évêque de Soissons, donna, l'an 889, à ses curés, dinstructions très-conformes aux règlements de ces conciles. Not n'en avons que les vingt-deux premiers articles; mais il para qu'elles en contenaient davantage. En voici l'abrégé. Moi, Riculf évêque de Soissons, ayant examiné les besoins de mon diocèse, j'résolu de faire quelques règlements pour l'instruction de mon clerg et de mon peuple. C'est à vous, qui êtes honorés de la prêtrise, qu'je les adresse, afin que si vous ne pouvez pas lire les canons, voi puissiez du moins vous instruire de vos devoirs, en lisant souve cette instruction. Souvenez-vous que vous devez entrer dans ur partie de notre sollicitude, en qualité de pasteurs du second ordre car, comme nous autres évêques nous tenons la place des apôtre vous occupez celle des septante disciples. Le salut des peuples de pend particulièrement de vous; c'est à vous de les instruire et de leur donner bon exemple.

Affectionnez-vous, je vous prie, au chant des psaumes et à la le ture de l'Écriture sainte, célébrez tous les jours la messe et chant les heures canoniales, prime, tierce, sexte, none, vêpres, compliet matines. Exhortez vos paroissiens, s'ils ne peuvent assister à tout les heures de l'office, à entendre du moins la messe fort souvent, surtout à ne pas manquer les dimanches et les fêtes à la messe, vêpres et à matines. C'est à vous que s'adressent ces paroles du prophète: Soyez purs, vous qui portez les vases du Seigneur: ce q doit s'entendre de la pureté du corps et de celle de l'âme. Nou vous recommandons de savoir par cœur les psaumes, le symbo Quicumque, le canon de la messe, et d'apprendre le chant et le con put. Vous devez avoir les prières pour faire l'eau bénite, pour la recommandation de l'âme, pour la sépulture des morts et pour ve autres fonctions: le tout écrit bien correctement. Chacun de voi

<sup>1</sup> Ex Var. monum, Eul. Narb.

église Servus-De vus-Dei allèrent ; en écrivit au Pap l'anathème por nais pour faire ex Urgel ; et ce com logne. Théodard ovince un nouves vec ignominie. O osses sur leur têt

[Liv. LIX. - De 8

es conciles. Not se; mais il para egé. Moi, Riculf e mon diocèse, j' tion de mon cler de la prétrise, que les canons, vou en lisant souve z entrer dans un du second ordre place des apôtre at des peuples de les instruire et des

saumes et à la le a messe et chant vêpres, complient assister à tout see fort souvent, êtes à la messe, ces paroles du pra a Seigneur : ce q le de l'àme. Nou unnes, le symbole chant et le con bénite, pour la r morts et pour voi. it aussi avoir un missel, un lectionneire, un psautier et un recueil quarante homélies de saint Grégoire, corrigées sur l'exemplaire et nous nous servons dans notre cathédrale. Si quelqu'un de vous peut pas avoir tout l'Ancien Testament, il faut du moins qu'il en ascrive la Genèse.

Avez grand soin que les ornements dont vous vous servez à l'ausoient propres. Ayez chacun une ou deux aubes avec deux étoles. ux corporaux, deux manipules, deux ceintures, deux nappes d'auet une chasuble de soie pour dire la messe. Nous défendons surat à qui que ce soit de dire la messe avec l'aube dont il se sert es les jours pour les usages orginaires. Ce qui semble marquer eles prêtres portaient communément l'aube, même hors de l'église. qu'on ne se servait pas encore d'ornements de diverses couleurs dr les différentes fêtes qu'on célébrait, puisque chaque prêtre n'ait qu'une chasuble. Tâchez, continue Riculfe, d'avoir chacun un lice et une patène d'argent ; sinon avez-en de quelque métal qui it propre. Offrez de l'encens à la messe et à vêpres, si vous pouvez ire cette dépense, et efforcez-vous d'être propres dans vos maisons. servez les scrutins ordonnés en différents temps du carême pour namen des catéchumènes ; et, après avoir baptisé ceux qui ont été mis, donnez-leur l'eucharistie. Les prêtres doivent avoir grand in de visiter les malades, de peur que quelqu'un ne meure sans nir reçu le viatique. Après avoir confessé et réconcilié le malade, lui donneront la communion. Si, avant leur arrivée, il avait perdu parole, et qu'il y eût des témoins qui assurassent qu'il a demandé pénitence, il faut lui donner le viatique.

Nous voulons qu'on nous rende compte tous les ans de l'usage ion aura fait de la portion des dîmes qui doit être employée aux parations de la fabrique. Efforcez-vous d'avoir deux ou trois ecs avec vous, pour célébrer la messe avec plus de solennité. Je ous recommande surtout de ne pas manquer à mettre de l'eau dans calice avec le vin, parce que cela marque l'union du peuple avec sus-Christ, son chef. Exercez avec charité l'hospitalité, et exhortezvos paroissiens. Nous défendons à tous les ecclésiastiques d'aller a cabarets. Nous defendons à tous les clercs de demeurer avec des nmes, même avec leur mère, leurs tantes ou leurs sœurs ; de s'enier aux repas qu'ils font aux anniversaires des morts, de chanter à ble, de boire en l'honneur des saints et de tenir des biens à ferme. doivent se comporter avec tant de discrétion dans la direction des suves, qu'ils ne donnent aucun lieu à de mauvais soupcons. Il faut ne les prêtres s'occupent tellement au travail de l'agriculture, que service divin n'en souffre pas. Ils doivent instruire avec soin leurs

19 de 1

bon P

recut

tronisé

waitibe

Photis

Design

ncal et ivinte e

her Persa ionxiet fo

nnée 'Di

TUES!

dit d'or

librate

Poulque

noigner

rarde oc

pape P

le voir

eme teen

ient le

160 : 600

naision!

docordi

recrit.

Le Pape.

ance, à c

it menac

partis t

outait duri

micieuse

nétait au

lequel to

n qué éé

as avons

de mars

ai, affir o

onses til

tes lettre

rd, on vo

doit rien exiger pour la sépulture des morts; mais on pourra rec voir de qui sera offert gratuitement. Défenses d'enterrer person dans les églises. Tous les premiers jours du mois; les prêtres chaque doyenné s'assembleront, non pour boire et manger, m pour conférer ensemble sur leur ministère, et régler les prières qu' doivent faire pour le roi et pour leurs amis; tant vivants que tr passés 1 que monde sur leur ministère, et régler les prières qu'

"C'est ainsi qu'an milieu des révolutions politiques, les évêques Cormanie et de France, unis à leur chef suprême, le successeur saint Pierre, rétablissaicht ou maintenaient dans leurs églises la pa et l'union, le goût de l'étude et de la plété, et l'autorité des saint règles. L'excellent pape Etienne V, comme nous l'avons vu, les s condait affectueusement de toute sa puissance. De son côté, il che chait à établir la paix entre les divers peuples de l'Italie. Deux princ a'y disputaient la couronne : Bérenger, duc de Frioul, et Gui, di de Spolète, le même que nous avons vu un instant roi de Franc L'un et l'autre s'étaient déclarés rois d'Italie en 888. Trois ans aprè le 11 février 891, le pape Étienne V couronna empereur le Qui ou Guido, qu'il avait adopté pour son fils. Ce saint Pontife mo put la même année. Flodoard a fait le résumé de sa vie dans u centaine de vers. Il y célèbre en particulier son affection et sa co fiance pour l'archeveque Foulque, qu'il appelait son frère et so he domeront la communion. Si, avant teur arrivée, il avait pina

Étienne V eut pour successeur Formose, évêque de Porto, même qui avait prêché la foi dans la Bulgarie. Il est loué gén ralement comme un évêque de grande vertu. Cependant le par Jean VIII l'avait déposé par contumace, comme ayant engagé l Bulgares à ne demander d'autre archévêque que liri ; comme amb tionnant de quitter son siège de Porto pour celui de Rome; enfi comme avant conspiré contre Charles le Chauve, que Jean VI venait de couronnes conpereur. Le pape Marin avait rétabli Formes dans sa dignité. Tout cela peut très-bien se concilier. Formose pouve avoir beaucoup de vertus, sans les avoir toutes, sans être exem pour cela de quelque ambition. Sa facilité à passer d'un autre siég éniscopal à celui de Rome, chose inouie jusqu'alors dans l'Eglis romaine, autorise à le penser, d'autant plus que son élection ne fi pas sans difficulté. Sergius, cardinal-diacre, paratt avoir au moin partagé les suffrages. Tout cela augmenta l'animosité entre les deu partis politiques qui divissient Rome. Sauf cet article. Formose fi

Flodoard.

<sup>\*</sup> Labbe, t. 9, p. 416.

d'enterrer person nois, les prêtres d'enterrer person nois, les prêtres de re et manger, ma gler les prières qu' unt vivants que te

ILIV. EIX. - Det

ques, les évêques ne, le successeur leurs eglises la pa l'autorité des saint s l'avons vu, les s De son côté, il che Italie. Deux princ Frioul, et Gui, de tant roi de Franc 88. Trois ans aprè a empereur le r saint Pontife mo de sa vie dans un affection et sa co t son frère et so at there and not

leque de Porto, Il est loué géne Cependant le par ne ayant engagé li lui; comme amb ui de Rome; enfi ive, que Jean VI ait rétabli Formos r. Formose pouva sans être exem er d'un autre siég 'alors dans l'Eglis son élection ne fu aft avoir au moir site entre les deu ticle, Formose fu

n bon Papel Comme il était déja évêque, il ne fut point ordonné et précut point de nouvelle imposition des mains : il fut seulement tronisé sur la fin de l'an 891. Nous avons déjà vu comme il recut se ambassade de Constantinople, et termina heureusement le schisme à Phothus.

Des qu'il ent été élevé sur le Saint-Siége, il envoya deux lég its, neal et Jean, dans le royaume d'Arles, où ils tinrent, l'amée ivinte 892, un concile à Vianne, où l'on fit six canons, pour empérer l'asurpation des biens ecclésiastiques, la détention des legs exact les violences contre les clercs. Vauthier de Sens avait tenti, nue précédente, un concile à Meun, où se trouvèrent qu'inséques. Note ne savons rien de ce qui s'y passa, sinon qu'on dédait d'établir un abbé à Saint-Pierre-le-Vif, à moins qu'il n'ent été à librament par tée moines.

Foulque, archevêque de Ruims, écrivit au pape Formose pour lui noigner sa joie de le voir sur la Chaire de saint Pierre : ce qu'il garde commé une marque de la protection de Dieu sur son Église, pape Formose le consola par ses lettres, et lui témoigna le désir le voir et de conférer avec lui. Foulque lui en rendit grâces, et en me temps lui représents que quelques évêques de Gaule demandant le pallium sans aucun droit et au mépris de leurs métropolisses de qui pourvait altérer la charité et produire une grande saisson! C'est pourquoi il le prie, au nom de toute l'Église, de ne sacorder ces sortes de grâces sans un consentement général et récrit.

Le Pape, dans sa réponse, l'exhortait, lui et les autres évêques de mee, à compatir à l'Église romaine et à la secourir, parce qu'elle it menacés de sa ruine; ce qui indique probablement l'animosité partis que l'élection de l'ormose avait augmentée à Rome. Il utait que depuis longtemps l'Orient était trouble par des hérésies micieuses, et l'église de Constantinople par des schismes ; qu'il attait aussi élevé un depuis longtemps entre les évêques d'Afrique, lequel teurs députés le pressaient de donner une réponse, aussi a que ceux de plusieurs autres pays. C'est pourquoi, disait-il, us avons résolu de tenir un concile général, qui commencera le de mars 893; et nous vous avertissons de vous y rendre sans lai, afin que nous puissions nous entretenir à loisir et rendre des conses plus amples sur toutes ces matières. Nous n'avons aucune ces lettres du pape l'ormose; mais, par le résumé qu'en fait Flord, on voit avec intérêt que, vers la fin du neuvième siècle, il y

122 de l'è

nts et d

s repro

rêtre Ber

ndes. Au

rez donn

manne,

mions u

ulu ven

assal, lin

uoi le Pa

mps mai

es suffrag

Foulque

vant été i

ours à lui

une églis

stance ju

abitants d

qui parl

ansferer .

manne ui

omain; no

Heriland

e Nantes.

roi Euc

archevêqu

ouvant tra

t convoqu

e la résist

usa d'y al

foutefois:

u une lett

onvaincu,

es komme

est le pre

Eglise 1.

Le pape

devêque F

promouv

que c'est l

Le pape Formose mandait aussi à Foulque, que Guido ou Gui avai été couronné empereur ; c'était Gui, duc de Spolète et parent de Forder. L'année suivante 892, il couronna également empereu Lambert, his de Gui. Foulque, de son côté, ayant fait couronner re de France Charles le Simple, ne manque pas d'en donner avis a Pape et de lui demander son conseil et son secours. Le Pape écrivi plusieurs lettres sur ce sujet : au roi Eudes, pour l'exhorter à s corriger des excès dont on l'accusait, à ne point attaquer le re Charles en sa personne ni en ses biens, et à lui accorder une trêve jusqu'à ce que l'archevêque Foulque pût aller à Rome; aux évêque de Gaule, pour les exhorter à faire les mêmes instances auprès d roi Eudes et à procurer cette trêve; au roi Charles, répondant à l lettre qu'il avait reçue de sa part, lui donnant les avis convenables lui envoyant un pain bénit qu'il lui avait demandé. Arnoulfe, roi d Germanie, trouva fort mauvais que l'on eût couronné le roi Charle sans sa permission. L'archevêque de Reims fit son possible pour justifier auprès de lui, et lui fit écrire, par le Pape, pour lui défen dre de troubler le royaume de Charles, et l'exhorter, au contraire l'aider comme son parent. Ensuite il se plaignit au Pape, que Arnoulfe n'av. it voulu secourir Charles, ni Eudes cesser de ravage son royaume; qu'au contraire, l'un et l'autre avaient usurpé l terres de l'église de Reims; qu'Eudes avait même assiégé la ville, que ces guerres étaient un obstacle invincible à son voyage de Rom Au reste, il priait le Pape, qui regardait comme son fils le jeur empereur Lambert, de l'unir d'amitié avec le roi Charles, et d'écri à Eudes et aux seigneurs de France, pour les obliger à la paix et laisser à Charles au moins une partie du royaume de ses pères: qui en effet eut lieu, vraisemblablement par l'intervention du Pas Dans sa réponse, Formose louait beaucoup l'archevêque de l'affe tion qu'il témoignaic pour l'empereur Lambert, l'exhortant à lui êt toujours fidèle, comme son parent, et protestant, de sa part, qu ne s'en séparerait jamais.

Touchant quelques autres affaires, dont Foulque lui avait écrit, déclarait avoir excommunié et anathématisé Richard, Manassès Rampon, pour avoir arraché les yeux à Teutbold, évêque de La gres, et avoir chassé de son siége et mis en prison Vauthier, arch vêque de Sens. Il ordonnait donc à Foulque d'assembler ses suffr

1 Flod., 1.

MI.

<sup>1</sup> Flod., l. 4, c. 2.

Guido ou Gui avai colète et parent de calement empereu fait couronner ro en donner avis a rrs. Le Pape écriv

our l'exhorter às int attaquer le ro ccorder une tréve lome; aux évêque nstances auprès d es, répondant à l avis convenables é. Arnoulfe, roi d onné le roi Charle on possible pour oe, pour lui défen ter, au contraire, t au Pape, que cesser de ravage avaient usurpé l assiégé la ville, n voyage de Rom e son fils le jeur Charles, et d'écri oliger à la paix et

ue lui avait écrit, chard, Manassès d, évêque de La on Vauthier, arch ssembler ses suffr

ne de ses pères;

ervention du Pap

chevêque de l'affe

'exhortant à lui êt

it, de sa part, qu

ints et de confirmer avec oux ce jugoment. Le Pape lui faisait aussi se reproches de n'avoir pas voulu sacrer évêque de Châlons lo rêtre Bertaire, élu par le clergé et le paple, du consentement du roi indes. Au contraire, ajoutait-il, on dit qu'à la mort de l'évêque vous mez donné cette église, comme un fief, à Hériland, évêque de Tévanne, et qu'ensuite vous prétendez avoir ordonné évêque de Bâlons un certain Mancion, prévenu de crimes; que Bertaire ayant oulu venir à Rome, il a été arrêté par un nommé Conrad votre assal, tiré de l'église et tenu en exil pendant un mois. C'est pourpoi le Pape ordonnait à Foulque de se rendre à Rome dans un emps marqué, avec Mancion, Conrad et quelques-uns des évêques s suffragants.

Foulque, de son côté, écrivit au Pape, que l'évêché de Térouanne ant été ruiné par les Normands, l'évêque Hériland avait eu reours à lui ; qu'il l'avait reçu comme il devait, et l'avait établi visiteur une église vacante, c'était celle de Châlons, pour en tirer sa substance jusqu'à ce qu'on y ordonnât un évêque. Et parce que les abitants du diocese de Térouanne étaient des Barbares farouches qui parlaient une autre langue, il consultait le Pape s'il pouvait ansferer Hériland à l'église vacante, et donner au peuple de Téwanne un évêque de la même nation. Il écrivit aussi à un évêque main, nommé Pierre, pour solliciter auprès du Pape la translation llériland de l'érouanne à Châlons, alléguant l'exemple d'Actard Nantes. Au reste, il est aisé de juger que Bertaire, approuvé par roi Eudes pour l'évêché de Châlons, ne pouvait être agréable à rchevêque Foulque, partisan du roi Charles. C'est pourquoi, ne ouvant transférer Heriland, il résolut de mettre Mancion à Châlons. convoqua ses suffragants pour venir l'ordonner; mais il y trouva e la résistance, et Honorat, évêque de Beauvais, non-seulement resa d'y aller, mais encore blâma l'entreprise de son archevêque. outefois; Mancion demeura évêque de Châlons; o nous avons de i une lettre à l'archevêque Foulque, touchant un prêtre scandaleux, pavaincu, par sa confession, d'avoir épousé une femme, mais que s kommes pie et fidèles l'avaient empêché d'emmener avec lui. est le premier scandale de ce genre qu'on trouve dans l'histoire de Eglise 1.

Le pape Formose, dans une de ses lettres, recommandait à l'ardevêque Foulque un prêtre nommé Grimlaïc, qu'il chérissait, pour promouvoir à l'épiscopat, si l'occasion s'en présentait. On croit que c'est le Grimlaïc, auteur de la Règle des solitaires, ou bien le

<sup>1</sup> Flod., 1. 4.

1 992 de

prêtre de même nom, à la prière duquel il l'écrivit. Les solitair pour qui elle est faite étaient des réclus qui s'enfermaient dans ur cellule et faisaient vœu de n'en sortir jamais. Aucun n'y était adm qu'après des épreuves suffisantes et par la permission de l'évêque que l'abbé du monastère où il s'énfermait; car les cellules des recludevaient toujours être attenantés à quelque monastère. Après la permission du prélat, on les éprouvait un au dans le monastère, do pendant ce temps ils ne sortaient point; puis ils faisaient leur va de stabilité dans l'église; devant l'évêque; et après que le reclus éta entré dans sa cellule, l'évêque faisait mettre son sceau sur la port

La cellule devalt être petite et exactement fermée; le reclus de vait avoir dedans tout ce qui lui était nécessaire, même, d'il éta prêtre, un oratoire consucré par l'évêque, avec une fenêtre donna sur l'église, par où il put donner ses offrandes pour la messe, enter dre le chant, chanter lui-même avec la communauté et répondre ceux qui lui parleraient. Cette fenêtre devait avoir des rideaux deho et dedans, afin que le reclus ne pût voir ni être vu. Il pouvait avoir au dedans de sa réclusion, un petit jardin pour prendre l'air et pla ter des herbes; au dehors, mais attenant à sa cellule, était celle ces disciples, avec une fenêtre par où ils le servaient et recevaie ses instructions. On jugeait utile qu'il y ent deux ou trois reclus et semble, et alors leurs cellules se touchaient, avec des fenêtres communication. Si des femmes voulaient les consulter on se co fesser, ce devait être dans l'église, en présence de tout le monde.

On recommande aux reclus l'étude de la sainte Écriture et des a teurs ecclésiastiques, pour se conduire eux-mêmes et résister a tentations, et pour instruire ceux qui venaient les consulter. S'étaient deux, ils ne devaient se parler qu'en conférence spirituelle dire leurs coulpes l'un à l'autre. Celui qui était seul se la disait à lu même, faisant soigneusement l'examen de sa conscience. L'a teur déplore amèrement la corruption des mœurs de son sièc l'oubli des maximes de l'Évangile et la tiédeur des solitaires même dont le premier soin, quand ils embrassaien cette profession, ét de s'informer si dans le monastère ils jouiraient d'un grand repos ne manqueraient de rien pour les besoins de la vie. Il recomman particulièrement l'oraison mentale, et approuve de communier et célébrer la messe tous les jours, pourvu qu'on y apporte les dispaitions requises.

Il ordonne le travail des mains pour remplir les intervalles de prière et de la lecture. Après avoir apporté l'autorité de saint Pa il ajoute : Si ce saint Apôtre, prêchant l'Évangile, ne laissait pas gagner sa vie par un pénible travail ; de quel front oserons-no

multipor se somn de notre de l'Éva or on h solitaire our mó stire da insqu'à r lemande offert vol pauvres. Sile re i ne Tui lls pouv protres." jugeait qt des saint le celle respirant isuite L de l'Egli en France et de sain Adalga diacre et wir empe tale. Geri bienfaits o mccesseu drement. décider se wovince, archevêqu bute la G cause y fu trouva au

synode di

se présent

jour faire

nfermaient dans un

cun n'y étalt adm

Ission de l'évêque d

s cellules des rech

astère. Après la pe

le monustère, do

ls fhisaient leur vos

ès que le reclus éta

sceau sur la port

rmée ; le reclus d

e. même, s'il éta

une fenêtre donna

jur la messe, enter

nauté et répondre

des rideaux deho

vu. Il pouvait avoi

rendre l'air et pla

ellule, était celle

vaient et recevaie

ou trois reclus e

vec des fenêtres

onsulter on se co

e tout le monde.

Ecriture et des a

mes et résister a

les consulter. S'

érence spirituelle

eul se la disait à lu

conscience: L'a

eurs de son sièc

es solitaires même

tte profession, ét

d'un grand repos

vie. Il recomman

le communier et

apporte les disp

manger hotre pain gratuitement, avec des mains oistres, nous qui se sommes point charges de la predication, mais sectionent du soin tenotre ame? Or, saint Paul n'usuit pas toujours du droit de vivre de l'Évangile, afin d'avoir plui de liberté de corriger les pécheurs; ar on ne peut réprendre hardiment ceux dont on recoit. Quand un solitaire aurait d'ailleurs de quoi vivre, il doit travailler de ses mains pour mortifier son corps, purifier son cœur, fixer ses pensées et se paire dans su cellule. Le temps du travail doit être depuis tierce issqu'à none, qui sont six heures entières, ou plus, si la pauvreté le demande. Il est permis toutefois au solitaire de prendre ce qui lui est met volontairement, soit pour ses besoins, soit pour le donner au pauvres.

Si le reclus était malade, on ouvrait sa porte pour l'assister; mais îne lui était pas permis de sortir, sous quelque prétexte que ce fat. Is pouvaient avoir une baignoire dans leur cellule, et, s'ils étaient prêtres, y prendre un bain quand ils le jugeaient à propos; car on iggeait que cette propreté extérieure était convenable pour approcher des saints mystères. Au reste, cette règle est tirée en grande partie de celle de saint Benoît et composée de divers passages des Pères, aspirant partout une tendre et solide piété. Il est étonnant que le issite Longueval ait oublié une chose si édifiante dans son Histoire de l'Église gallicane; car il est certain que le prêtre Grimlaic écrivit et France et tiré ses exemples des vies de saint Arnoulphe de Metz et de saint Philibert de Jumiéges 1.

Adalgaire, évêque d'Autun, étant mort vers ce temps, Gerfroi, diacre et moine de Plavigny, fut accusé par la voix publique de l'awir empoisonné, et toute l'église gallicane fut frappée de ce scanmle. Gerfroi en fut d'autant plus affligé, qu'il avait recu de grands benfaits du défunt prélat. Il demanda conseil à l'éveque Galon, son successeur, qui l'exhorta, s'il se sentait coupable, à le confesser sindrement. Gerfroi protestant toujours de son innocence, Galon n'osa lécider seul une affaire aussi importante et la porta au concile de la povince, qui se tint à Chalon le 14 jour de mai 894. Aurélien. schevêque de Lyon, et qui dans les actes est qualifié de prélat de bute la Gaule, y présidait. Le moine Gerfroi y était présent, et sa ause y fut soigneusement examinée selon les canons. Mais il ne se touva aucune preuve contre lui, et, après trois proclamations, il ne se présenta point d'accusateur; c'est pourquoi il fut ordonné que, pour faire cesser le scandale, il se purgerait de ce crime au premier synode diocésain que Galon tiendrait en recevant la sainte com-

es intervalles de torité de saint Par e, ne laissait pas front oserons-no

<sup>1</sup> Codex regul., pars 2. Ceillier, t. 19.

1922 de

fautorite

ongeass

touvera

Alors les

nous, Se

doches d

députés

ls comn

e concil

wait par

ment à V

on fils 1

consentin

int une

onsente

ement à

æ préser

cent, au

node le

appelé au

des dépu

ner de ce

mi ne ve

trait des

niés. Le :

ovaume

h péniter

on les voi

seront au

nous ne p

lois, et le

vengeanc

barbares,

l'avait tue

abstinenc

hors les d

cher qu'à Après ces

demeurer

On rep

Ce con

céda le c

munion, pour témoignage de son innocence : ce que Gerfroi fit en présence de tout le monde. Pour mettre, à l'avenir, sa réputation à couvert, l'évêque Galon lui en donna un acte authentique qu'il souscrivit avec les évêques de Châlon et de Mâcon. Aurélien, archevêque de Lyon, mourut peu de temps après ce concile, et son église l'honore comme saint <sup>1</sup>.

L'archevêque Foulque était lié d'amitié avec Alfred le Grand, sa d'Angleterre, et avec Plegmond, archevêque de Cantorbéry. Il ieur écrivit des lettres amicales à tous les deux, les exhortant à retranches les restes de paganisme qui repullulaient à la suite des guerres et qui tendaient à permettre le concubinage des clercs, les unions inces tueuses et sacriléges parmi les laïques. Le pape Formose, ayant appris ces nouvelles, délibérait s'il n'excommunierait point les évêques d'Angleterre pour leur négligence, quand l'archevêque Plegmond lu écrivit qu'ils s'étaient enfin réveillés et travaillaient tous avec zèle renouveler la face de l'Angleterre. Aussitôt le Pape leur écrivit une lettre circulaire à tous, leur reprochant leur négligence passée, les félicitant de leur zèle présent et leur envoyant sa bénédiction au lieu d'une excommunication. Il les exhorta à persévérer dans leur zèle, remplir sans délai les églises vacantes et à rendre la soumission canonique à l'archevêque Plegmond, primat de l'Angleterre, que de plus il y établit son légat 2.

En Allemagne, au mois de mai 895, le roi Arnoulse étant à son palais de Tribur, près de Mayence, y sit tenir un concile général de pays de son obéissance, où assistèrent vingt-deux évêques, dont les trois premiers sont Hatton de Mayence, Herman de Cologne et Ratbod de Trèves. Hatton ou Otton, qui présidait à ce concile, avait été abbé de Reichenau, et succéda, l'an 891, à Sunderold, tué près de Clèves en combattant contre les Normands. Rodolfe, évêque de Wurtzbourg, avait succédé à Arne, tué l'an 892 en combattant contre les Slaves, et tenu depuis pour martyr. Rodolse était très-noble mais sans conduite ni capacité. Ou re les évêques, il y avait en ce concile plusieurs abbés, et le roi était accompagné de tous les grands du royaume.

Après un jeune de trois jours, accompagné de processions et de prières, le roi se retira dans son palais, où, assis sur son trône et revêtu d'habits magnifiques, il traita avec les seigneurs du bien de l'Éta et du repos de l'Église. Cependant les évêques s'assemblèrent dans l'église du même lieu, et envoyèrent au roi des députés pour savois s'il voulait employer sa puissance à protéger l'Église et en augmente

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Labbe, t. 9, p. 437. - <sup>2</sup> Labbe, t. 9, p. 430. Pagi, 894, n. 16.

e que Gerfroi fit en mir, sa réputation à mentique qu'il sousurélien, archevêque et son église l'ho-

Alfred le Grand, 10
Cantorbéry. Il ieur
ortant à retrancher
e des guerres et qui
les unions incesrmose, ayant apprii
point les évêque
êque Plegmond lu
nt tous avec zèle i
upe leur écrivit une
ligence passée, les
bénédiction au lieu
er dans leur zèle, à
la soumission caAngleterre, que de

noulfe étant à son concile général des cévêques, dont les de Cologne et Rate concile, avait été erold, tué près de dolfe, évêque de combattant contre é était très-noble de tous les grands

processions et de ur son trône et rers du bien de l'Éta assemblèrent dans putés pour savoi se et en augmente

antorité. Le roi envoya des seigneurs leur dire de sa part qu'ils ne ongeassent qu'à s'acquitter fidèlement de leur ministère, et qu'ils le muveraient toujours prêt à combattre ceux qui leur résisteraient. Mors les évêques se levèrent de leurs siéges et s'écrièrent : Exaucez-10us, Seigneur! Longue vie au grand roi Arnoulfe! On sonna les doches et on chanta le Te Deum. Ensuite ils s'inclinèrent devant les éputés du roi et les chargèrent de lui témoigner leur reconnaissance. Is commencèrent à traiter des affaires de l'Église ; le roi entra dans e concile, et les évêques furent admis au conseil du roi. Ce qui prééda le concile et ce qui le suivit fait soupçonner que la politique y vait part. L'année précédente, le roi Arnoulfe avait tenu un parlement à Worms, où il avait voulu donner le royaume de Lorraine à on fils bâtard Zwentibold; mais les seigneurs n'y voulurent point onsentir. Après l'assemblée de Tribur et la même année 895, il en int une autre à Worms, où il déclara Zwentibold roi de Lorraine, du consentement de tous les seigneurs.

Ce concile de Tribur tit cinquante-huit canons, tendant principaement à réprimer les violences et l'impunité des crimes. Un prêtre e présenta, qui avait été aveuglé pour un crime dont il était innoœnt, au témoignage de son évêque. Cet évêque avait cité à son synode le laïque qui avait rendu le prêtre aveugle; mais il en avait appelé au concile. Les évêques, touchés de cette violence, envoyèrent les députés au roi Arnoulfe lui demander ce qu'il lui plaisait ordonner de ce laïque et des autres pécheurs incorrigibles et excommuniés qui ne venaient point à pénitence, lui envoyant en même temps l'exrait des canons qui défendent la communication avec les excommuniés. Le roi répondit : Nous ordonnons à tous les comtes de notre nyaume de prendre les excommuniés qui ne se soumettent point à à pénitence, et de nous les amener; que s'ils font rébellion quand on les voudra prendre et qu'ils y perdent la vie, les évêques n'imposeront aucune pénitence à ceux qui les auront tués; et, de notre part, nous ne permettons point qu'on leur fasse payer la composition des lois, et leurs parents prêteront serment de n'en point poursuivre la vengeance.

On règle ensuite la composition que devait payer, suivant les lois barbares, celui qui avait blessé ou maltraité un prêtre; mais, s'il l'avait tué, il devait faire la pénitence qui suit: Pendant cinq ans, abstinence de chair et de vin, et jeûner tous les jours jusqu'au soir, hors les dimanches et les fêtes; ne point porter d'armes et ne marcher qu'à pied; ne point entrer dans l'égliso, mais prier à la porte. Après ces cinq années, l'évêque le fera entrer dans l'église, mais il demeurera entre les auditeurs, sans communier. Après dix ans, il

n. 16.

pourra communier et monter à cheval; mais il continuera d'observer les autres pratiques de pénitence trois fois la semaine.

La pénitence de tout homicide volontaire est réduite à sept ans. D'abord quarante jours exclu de l'église, jeunant au pain et à l'eau, marchant nu-pieds, sans porter de linge que des caleçons, sans porter d'armes, ni user d'aucune voiture, s'abstenant de sa femme, sans aucun commerce avec les autres Chrétiens. S'il tombe malade, s'il a des ennemis qui ne le laissent pas en repos, on différera sa pénitence. Après ces quarante jours, il sera encore un an exclu de l'église; s'abstiendra de chair, de fromage, de vin et de toute boisson emmiellée. En cas de maladie ou de voyage, il pourra racheter le mardi, le jeudi et le samedi, par un denier ou la nourriture de trois pauvres. Après cette année, il entrera dans l'église, et pendant deux années continuera la même pénitence, avec pouvoir de racheter toujours les trois jours de la semaine. Chacune des quatre années suivantes, il jeunera trois caremes, un avant Paques, un avant la Saint-Jean, un avant Noël. Pendant ces quatre années, il ne jeûnera que le mercredi et le vendredi, encore pourra-t-il racheter le mercredi. Après ces sept ans, il sera réconcilié et recevra la communion. Celui qui a tué par poison, doit faire la pénitence double,

On voit, par ces canons, qu'à la fin du neuvième siècle, les pénitences solennelles étaient encore en vigueur. De nos jours, et depuis plusieurs siècles, cela n'est plus. La raison en est bien simple. Ces penitences publiques et solennelles s'imposaient pour des crimes publics et constatés, mais que les lois civiles ne punissaient pas, ou ne punissaient que légèrement. Depuis plusieurs siècles, les choses ont changé. Les lois pénales de l'Église ont passé la plupart dans le code pénal des nations chrétiennes, avec un caractère moins indulgent. Les homicides, les violences, les brigandages que l'Église travaillait à réprimer par ses pénitences et ses anathèmes au moyen Age, la loi civile d'aujourd'hui les punit et les réprime par la mort, les travaux forcés, la prison. L'échafaud, les bagnes, les galères, les maisons de réclusion ont remplacé les stations pénitentiaires, l'imposition des cendres, les jeûnes, les prières, les exhortations paternelles. L'Église avait des pénitents, enfants coupables, qu'elle cherchait à ramener au bien avec la tendresse d'une mère : la loi civile n'a que des forçats qu'elle ne sait que punir. Quand le pécheur a fait sa pénitence, l'Église le réconcilie avec Dieu, avec les hommes et avec lui-même; elle l'admet à la table sainte et le rétablit dans tous ses droits de Chrétien. Quand le forçat aurait deux ou trois fois accompli sa peine, jamais la loi civile ne le réconcilie avec la société, jameis elle ne le rétat/it dans ses droits de citoyen, toujours elle le

aite com arveiller risons, e ore : 1-28 T e monde al que p lise : mai itentiaire extérieur wiours a rece de la Mais rev s moines oux, et p atre les e sclave ne omme lib st sa femr mint le mo Saxonne, Celui qu einera qu dans sa vis elui que obéir à l'é muver à l' l'évêque, s référée. I our ne pe

122 de l'è

enir leur a les dimanc ausses lett rèque pou Pape, com On réitè terrer dans alices ou on ordonn

d'eau. Défe berté. Si le ne convien ôtera les re [Liv. Lix. — De 886 tinuera d'observer nine.

éduite à sept ans. au pain et à l'eau. lecons, sans porle sa femme, sans nbe malade, s'il a rera sa pénitence. de l'église; s'absisson emmiellée. le mardi, le ieudi s pauvres. Après eux années contitoujours les trois vantes, il jeuneral it-Jean, un avant le mercredi et le Après ces sent lui qui a tué par

ne siècle, les pénos jours, et deest bien simple. pour des crimes nissaient pas, ou ècles, les choses la plupart dans ctère moins iniges que l'Église èmes au moyen ne par la mort, , les galères, les itentiaires, l'imortations pateres, qu'elle cherre : la loi civile d le pécheur a les hommes et tablit dans tous u trois fois acvec la société, oujours elle le

nite comme un excommunié, comme un ennemi public qu'il faut, reveiller sans cesse. Ses maisons de pénitence, ses bagnes et ses risons, en punissant les méchants, les rendent plus méchants entre: les pires de tous sont ses pénitents absous, ses forçats libérés, e monde même commence à s'en apercevoir : pour remédier au al que produit sa manière de punir le mal, il cherche à initer l'Éjise; mais il ne réussit qu'à la contrefaire; il parle de système péjitentiaire, de système à cellules, de solitude, de silence : c'est la
extérieur de la pénitence, c'en est le corps; ce qui manquera,
mjours au monde, c'est l'âme de la pénitence véritable, c'est la
râce de la conversion. Dieu n'a confié ce trésor qu'à son Église.

Mais revenons au concile de Tribur. On y condamne les clercs et s moines apostats, les religieuses qui se marient au mépris de leurs. œux, et plusieurs conjonctions illicites, particulièrement le mariace. stre les adultères qui ont conspiré la mort du premier mari. Une selave ne peut être la concubine, ou femme du second rang, d'un omme libre; mais s'il l'épouse après qu'elle est affranchie, elle st sa femme légitime. La diversité de nations et de lois n'empêche oint le mariage : ainsi un Franc peut épouser une Bavaroise ou une axonne, en suppléant à ce qui manque à la forme du contrat oi il. Celui qui méprise le ban de l'évêque, c'est-à-dire sa citat da. unera quarante jours au pain et à l'eau. Si le jour que l'évêque. ans sa visite, a marqué pour tenir son audience, se rencontre avec elui que le comte a indiqué pour tenir la sienne, le peuple doit déir à l'évêque préférablement au comte, qui doit lui-même se touver à l'audience de l'évêque; mais dans le lieu de la résidence de évêque, si le comte a indiqué son audience le premier, elle sera référée. Défense aux comtes de citer à leur audience les pénitents, our ne pas les détourner de leurs exercices spirituels. Défense de enir leur audience pendant le carême, ou les autres jours de jeune, les dimanches et les fêtes. Si un clerc est accusé d'avoir apporté de ausses lettres du Pape, pour troubler la discipline de l'Église, l'éseque pourra le tenir en prison, jusqu'à ce qu'il ait réponse du Pape, comment ce faussaire doit être puni, suivant la loi romaine. On réitère les défenses de rien exiger pour les sépultures et d'enerrer dans les églises, de consacrer les saints mystères dans des alices ou des patènes de bois, de consacrer le vin sans eau; mais on ordonne de mettre dans le calice deux tiers de vin et un tiers dean. Défense d'ordonner un serf, qu'il n'ait acquis une pleine lilerté. Si les cohéritiers à qui appartient le patronage d'une église me conviennent pas du prêtre qu'ils doivent y nommer, l'évêque en ttera les reliques en fermera les portes et y mettra son scean, afin

qu'on n'y fasse aucun office, jusqu'à ce que les patrons s'accordent Tels sont les canons les plus remarquables du concile de Tribur 1

On y traita aussi du différend entre Herman, archevêque de Cologne, et Adalgaire de Hambourg et de Brême. Nous avons vu que le pape Étienne V avait chargé Foulque de Reims d'accommode cette affaire: le pape Formose chargea ensuite Hatton de Mayenes de prendre là-dessus les informations les plus exactes ; Herman et Adalgaire furent mandés tous deux à Rome, pour que l'affaire fu discutée et terminée en leur présence : Herman y comparut par son député, Adalgaire n'y comparut d'aucune manière. Le pape Formose lui en témoigna son étonnement dans une lettre que nous avons encore ; il lui fait part de la décision que le Siége apostolique venai de prendre après beaucoup d'hésitation, craignant, d'un côté, de blesser les droits de l'église de Cologne, et d'un autre, de compromettre l'existence de celle de Hambourg, établie pour la conversion des païens du Nord. Voici donc le moyen terme que le Pape avait pris par provision. En attendant que l'église métropolitaine de Hambourg pût se suffire à elle-même, celle de brême lui resterait unie ; mais à condition que cette dernière demeurerait soumise à la métropole de Cologne, et que l'archevêque de Hambourg, comme administrateur de Brême, se rendrait, soit en personne, soit par son addle tous vicaire, à l'invitation de l'archevêque de Cologne pour les affaires graves, non par une sujétion quelconque, mais par une affection fraternelle.

Telle fut la décision conciliante du pape Formose, qui reçut son exécution au concile de Tribur, où nous voyons Adalgaire signer le quatorzième, non comme archevêque de Hambourg, mais comme évêque de Brême. La lettre a pour inscription : Formose, serviteur des serviteurs, au très-révérend et très-saint Adalgaire, archevêque de Hambourg<sup>2</sup>. Cette lettre du Pape sert à rectifier Adam de Brême, Albert de Stade, Baronius, Fleury et autres, qui, pour ne l'avoir pas connue ou remarquée, ont mal représenté toute cette affaire.

Formose, étant encore évêque de Porto, avait contrarié et blâme le pape Jean VIII touchant l'élection d'un empereur. Devenu Pape, il put se convaincre qu'il est plus facile de blâmer ce que fait un autre que de faire nieux. Car, par le choix qu'il fit lui-même ou fut obligé de faire de deux empereurs, il s'attira des désagréments bien graves et qui ne finirent pas même avec sa vie.

L'empereur Gui ou Widon, couronné par son prédécesseur Étienne V, mourut l'an 894. Son tils Lambert, que Formose avait

earonné l fune man me autre elie. Tout ni se fais e beauco G Germani ment appo fut obligé emportait. cut Arnor confessio ape, fit dé ns au-dev iers en Alle taliens la de ement de Le peupl Je jure p na loi, ains e m'associ ucun aide lignité sécu an moven. nous avons gain prom devait au Pa apédition le nouvel e oursuivre taint de s'e Bérenger lu lambert por

On ordon caissarice, n L'historien 1

révolutions

de Paques o

et demi 1.

<sup>1</sup> Labbe, t. 9, p. 468. - 2 Acta SS., 3 febr. Vit. S. Ansch., com. prav., § 20.

<sup>1</sup> Baronius e

rons s'accordent ncile de Tribur 1 rohevêque de Coous avons vu que is d'accommoder ton de Mayenes ctes ; Herman e r que l'affaire fû omparut par son Le pape Formose e nous avons enpostolique venait ue le Pape avait me lui resterait nbourg, comme pour les affaires r une affection

e, qui recut son algaire signer le g, mais comme mose, serviteur ire, archevêque dam de Brême, ir ne l'avoir pas affaire.

trarié et blame . Devenu Pape, que fait un autre ne ou fut obligé nts bien graves

prédécesseur

com. præv., § 20.

aronné lui-même empereur, régnait avec sa mère Agiltrude, mais une manière peu satisfaisante pour le Pape qui l'avait couronné. sme autre part, le roi Bérenger occupait une portion de la haute ale. Tout le pays, Rome même, était divisé entre ces deux partis ui se faisaient la guerre. Le pape Formose, qui en souffrait plus e beaucoup d'autres, appela à son secours, l'an 395, Arnoulfe, roi Germanie, que déjà précédemment le pape Étienne V avait inutiment appelé. Arnoulfe vint en 896 avec une puissante armée; mais fut obligé d'assiéger Rome, où le parti contraire aux Allemands emportait, malgré le Pape. La ville fut emportée d'assaut. Formose ecut Arnoulfe avec grand honneur et le couronna empereur devant postolique venait à confession de saint Pierre. Arnoulfe, de son côté, pour venger le t, d'un côté, de cape, fit décapiter plusieurs des premiers de Rome, qui étaient vetre, de compro-pur la conversion des en Allemagne. Tout cela n'était guère propre à faire aimer aux taliens la domination des Allemands, et, par contre-coup, le gouverétropolitaine de sement de Formose.

Le peuple romain prêta dans cette occasion le serment suivant : ait soumise à la le Je jure par tous les mystères de Dieu que, sauf mon honneur et na loi, ainsi que la fidélité due au seigneur pape Formose, je serai one, soit par son sidèle tous les jours de ma vie à l'empereur Arnoulfe, que jamais je m'associerai contre lui avec qui que ce soit, que je ne donnerai ucun aide à Lambert et à sa mère Agiltrude en ce qui regarde la ignité séculière, et que je ne leur livrerai la ville de Rome par auon moyen. » On voit par la formule, ainsi que par les autres que ous avons citées précedemment, que la idélité que le peuple ronain promettait à l'empereur était subordonnée à la fidélité qu'il evait au Pape. Si Formose s'était promis de grands avantages de cette apédition et de ce couronnement d'Arnoulfe, il y fut bien trompé. le nouvel empereur, après avoir demeuré queique temps en Italie à oursuivre son compétiteur Lambert et sa mère Agiltrude, fut conmint de s'en retourner en Allemagne, grièvement malade. Le roi berenger lui-même quitta son parti et s'entendit avec l'empereur ambert pour partager l'Italie entre eux deux. C'est au milieu de ces névolutions irritantes que le pape Formose mourut, pendant les fêtes le Pâques de l'armée 896, après avoir tenu le Saint-Siége quatre ans # demi 1.

On ordonna à sa place Boniface, sixième du nom, et Romain de taissance, mais il mourut de la goutte au bout de dix ou vingt jours. Formose avait L'historien Flodoard, qui écrivait dans ce temps-li même, et qui ne

<sup>1</sup> Baronius et Pagi.

22 de l'ère

muste, arc

rzième qui

utre en fa

ur Lembe

septembr

a de crois

moulfe, m

Mais ce Pa

ons vu qu

nné évêqu

itérées pou

egue trans

tienne VI,

ait jugé du

les déclara

étaient ju

rer du tom

le, on le d

kigts de la r

enfin on le

exilius, ord

sé pour la

ai écrivit be

ent, qu'au

e même i

ril ajoute q

i, gu'on lu

pe Étienne

sa-non-se

ue ce sont li

ces circonst

s rappeler d

Par l'ouvr

tienne VI oo

s fond, n'éta

it sur deux

ses ordina

ar le pape J

ome et de n les de Nicée

tenait à aucun des partis qui aigrissaient si vivement les Italiens et les Romains surtout les uns contre les autres; Flodoard parle de Boniface VI avec éloge, et le place dans le ciel avec les plus saints Papes 1. Il eut pour successeur Étienne VI. Romain de naissance comme lui, qui tint le Saint-Siège quinze mois.

Saint Foulque de Reims lui écrivit, comme à ses prédécessours, pour lui témeigner sa dévotion envers le Siége apostolique et son désir d'aller à Rome, si divers obstacles ne l'en avaient empêché. lui marquant qu'il avait enfin procuré la paix entre les rois Eudes et Charles; mais le Pape témoigna n'être pas content de son excuse touchant le voyage de Rome, parce que d'autres le faisaient. J'ai résolu, ajoutait-il, de tenir un concile au mois de septembre de la prochaine indiction quinzième : c'est la même année 896 ; et, si vous manquez de vous y trouver, je ne manquerai pas de porter contra

vous une censure canonique.

L'archevêque répondit : Il ne m'a pas été possible d'aller maintenant à Rome en personne; j'envoie pour vous en dire les raisons, un évêque et des clercs de mon église. Je ne vous en écris pas davantage. à cause de la dureté de votre réprimande, qui ne m'a pas peu surpris : car jusqu'ici je n'ai reçu que de la douceur de vos prédécesseurs : mais je ne m'en prends qu'à mes péchés, et je vous prie de ne pas prêter l'oreille à des discours peu charitables. Au reste, j'ai été élevé dès l'enfance dans la discipline canonique, jusqu'à ce que le roi Charles, fils de l'empereur Louis, m'a pris à son service dans son palais, où j'ai demeuré jusqu'au temps du roi Carloman, quand les évêques de la province de Reims m'ont ordonné sur l'élection du clergé et du peuple. D'autres pourront vous dire dans quel état j'ai trouvé cette église, travaillée par les incursions des païens, et quelles peines je me suis données pour lui procurer la paix. Vous pouvez donc juger par la vie que j'ai menée avant l'épiscopat, qu'il a été pour moi un fardeau plutôt qu'un ayantage. J'irai toutefois quelque jour me présenter aux pieds de Votre Sainteté, si je puis obtenir la permission du roi Eudes et si les chemins deviennent libros. Maintenant ils sont fermés par Zwentibold, fils du roi Arnoulfe, qui attaque même l'église de Reims, dont il donne les biens à ses vassaux ; et je vous prie de réprimer sa tyrannie par votre autorité apostolique. C'est que Zwentibold faisait la guerre pour se maintenir dans le royaumede Lorraine, et il y fut tué l'an 900 2,

Nous avons deux rescrits du pape Étienne VI : l'un, adressé à

Pagi, 896, n.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Act. Bened., t. 4, p. 548, edit. Venet., alids 605. - <sup>2</sup> Flod., l. 4. Bibl. PP., t. 17.

Liv. LIX. - De 886 ent les Italiens et odoard parle de c les plus saints ain de naissance

1.1 ( 1) ( 1) prédécessours. oostolique et son vaient empeché. es rois Eudes et t de son excuse faisaient. J'ai réseptembre de la 896; et, si vous de porter contre

prie de ne pas te, j'ai été élevé nan, quand les er l'élection du ns quel état j'ai iens, et quelles . Vous pouvez pat, qu'il a été utefois quelque puis obtenir la libros. Maintelfe, qui attaque vassaux ; et je

un, adressé à

té apostolique.

ntenir dans le

, 1. 4. Bibl. PP.,

nuste, archevêque de Narbonne et daté du 20 août, indiction querième qui désigne l'an 896, sous le règne de l'empereur Arnoulfe : lutre en fayeur du monastère de Vezelai, sous le règne de l'empeer Lambert, indiction quinzième, qui va du 14 septembre 896 au septembre 897. Ce changement d'empereur pour la date donne u de croire que le pape Étienne VI reconnut d'abord l'empereur moulfe, mais qu'ensuite il se déclara pour l'empereur Lambert. Mais ce Pape fit quelque chose de bien plus extraordinaire. Nous ons vu que l'antipape Constantin, ayant été le premier laïque ormné évêque de Rome, ses ordinations furent déclarées nulles et itérées pour ceux qui en étaient dignes. Formose était le premier eque transféré d'un autre siége à Rome. Son deuxième successeur, ienne VI, jugea de son Pontificat et de ses ordinations comme on sit jugé du pontificat et des ordinations de l'antipape Constantin; les déclara nulles dans un concile et ordonna de nouveau ceux qui d'aller mainte d'étaient jugés dignes. Pour l'exécution de la sentence, il fit même e les raisons, un ser du tombeau le corps de Formose; on l'apporta en plein cons pas davantage, le, on le dépouilla des vêtements pontificaux, on lui coupa deux, la pas peu sur-ligts de la main droite, on le déposa dans un sépulcre de pèlerins, prédécesseurs; tenfin on le jeta dans le Tibre. Voilà ce qu'un auteur contemporain, axilius, ordonné par le pape Formose, raconte dans un écrit com sé pour la défense de ce Pape et de ses ordinations 2. Luitprand. ce que le rois a écrivit beaucoup plus tard, se montre si peu au fait de cet événe-ce dans son pa-- ent, qu'au lieu de le rapporter à Étienne VI, il l'attribue à Sergius, nême il fait succéder immédiatement à Formose. Lors donc rilajoute qu'on mit le cadavre de Formose dans le Siége pontifii, qu'on lui donna un avocat pour répondre en son nom, que le pe Étienne lui parla comme s'il eût été vivant, et qu'enfin on lui upa non-seulement deux doigts, mais encore la tête, il est à croire e ce sont là de ces imaginations si familières à Luitprand, et que ces circonstances eussent été réelles, Auxilius n'eût pas manqué de s rappeler dans sa défense.

Par l'ouvrage de ce dernier, on voit que le jugement du pape lienne VI contre Formose, sinon quant à la forme, du moins quant sfond, n'était pas destitué de certaines raisons canoniques. Il porit sur deux chefs : la translation de Formose à Rome, la validité ses ordinations. On opposait à Formose sa déposison réitérée ar le pape Jean VIII, son serment à ce Pape de ne jamais revenir à ome et de n'en point ambitionner le Siége; on lui opposait les cones de Nicée et de Chalcédoine, les décrétales des papes saint Léon

Pagi, 896, n. 9. - 2 Bibl. PP., t. 17.

et saint Gèlase, qui défendent les translations; on lui opposait sur tout le canon, décrété par le concile de Sardique sur la propositio d'Osius, d'après lequel: Celui qui passait d'un siége à un autre, pa ambition ou par fraude, ne devait pas même avoir la communio laïque, même à la mort. Auxilius se trouve si embarrassé de ce ca non, qu'il s'emporte contre Osius, le traite de novatien, sans pense que ce canon était du grand concile de Sardique, concile d'une souveraine autorité, surtout en Occident et à Rome 1. Il n'est don pas étonnant que la première translation que vit l'Église romaine Eglise si zélée pour l'observation des canons, particulièrement de ceux de Sardique, n'y causât de grands troubles et une profonde ir ritation, de même qu'avait fait la première ordination d'un laïque l'antipape Constantin.

Quant à la validité des ordinations de Formose, on y opposait d qui s'était fait touchant les ordinations de l'antipape Constantin Auxilius convient que celles-ci furent déclarées nulles et réitérée par le pape Étienne IV; seulement il prétend que ce Pape avait a contre les décrets des Pères, et que ce qui a été mal fait ne doit pa servir de règle. Mais il faut observer que le pape Étienne IV juge les ordinations de Constantin dans un nombreux concile, assemblé pour cet effet, de l'Italie, de la Gaule et de la Germanie; que tou le concile et tout le clergé romain approuvèrent la sentence. Nou verrons même le pape Jean XII, cinquante ans après Auxilius, ave l'approbation du concile de Rome, citer pour modèle le jugement e la conduite du pape Étienne IV, touchant les ordinations de l'usur pateur Constantin. D'un autre côté, nous avons vu le pape saint N colas et son successeur Adrien II déclarer au sujet des ordinations de Photius, ordonné lui-même par un évêque schismatique, qui Photius, n'étant que laique, n'avait pu donner aux autres ce qu' n'avait pas, et qu'ainsi ses ordinations ne pouvaient être reconnues On voit par là, que la question touchant la validité des ordination faites par des hérétiques, des schismatiques ou des intrus, n'étai pas si éclaircie alors qu'elle peut l'être aujourd'hui, si pourtant ell l'est d'une manière définitive; car tous ces faits méritent une sé rieuse attention. Toujours est-il que, pour être juste envers le pape Étienne VI, il ne faut point juger avec les idées d'aujourd'hui, mai avec celles de son époque.

Pour ce qui est en particulier de la validité des ordinations de Formose, comme il avait été reconnu Pape plusieurs années duran par toute l'Église, les sentiments furent loin d'être unanimes, comme

922 de l'ère

our les or

rité du pr

axilius, le

hit conch

é la plup

ristianisn

our les me

ière de to

ement est

our prouv

ue les ordi

Auxilius,

ur cette gr

fune perso

n forme de

isonne en

er que, bi

at illicite, à

er le Saint

té de l'Ég

a maxime

ouvait être

Eglise, des

ement inté

'était appa

our l'établ

ans celui-c

s deux po

tanslations

a preuve

le l'usage d

ape Étienr

ins ce seco

Sardique ; e

wus l'avon

ment partic

ntianisme,

i faire voir

hissent pas

térer que le

<sup>1</sup> Auxil., 1. 1. c. 11.

<sup>1</sup> Auxil., 1.

lui opposait sur sur la propositio ge à un autre, pa oir la communio parrassé de ce ca atien, sans pense e, concile d'une ne 1. Il n'est don l'Église romaine rticulièrement d une profonde ir tion d'un laïque

on y opposait c pape Constantin nulles et réitérée ce Pape avait ag al fait ne doit pa Étienne IV juge oncile, assemblé manie; que tou a sentence. Nou ès Auxilius, ave le le jugement e nations de l'usur le pape saint Ni des ordinations chismatique, qu x autres ce qu'i t être reconnues é des ordination es intrus, n'étai i, si pourtant ell méritent une sé e envers le pap ujourd'hui, mai

ordinations d rs années duran nanimes, comm

our les ordinations de l'antipape Constantin. Les uns, suivant l'aurité du pape Étienne VI, les déclaraient nulles ; les autres, comme sxilius, les soutenaient valides. Autrement, disait cet auteur, il faumit conclure que l'Italie presque tout entière, ses évêques avant la plupart ordonnés par Formose, a vécu depuis vingt ans sans ristianisme, sans sacrements, sans messe ni pour les vivants ni our les morts; et que toute l'Église, ayant consenti à la cause prejère de tout cela, z'en est rendue elle-même coupable 1. Ce raisonement est juste et solide. On n'en peut pas dire autant, lorsque, our prouver que les ordinations de Formose sont valides, il soutient me les ordinations même forcées le sont.

Auxilius, à ce que l'on présume, était Français de nation. Il fit ar cette grave question trois écrits. Le premier, composé à la prière une personne qu'il ne nous fait pas connaître, est un petit traité a forme de dialogue entre l'agresseur et le défenseur. Auxilius y sisonne en pur dialecticien. Tous ses arguments se réduisent à moner que, bien que l'ordination ou plutôt la promotion de Formose t illicite, à raison du serment qu'il avait fait de ne jamais monter r le Saint-Siége, elle n'a pas laissé d'être valable, à raison de l'utité de l'Église, qui don être préférée au serment d'un particulier. a maxime est généralement vraie ; mais l'application à Formose ouvait être contestée, puisque sa promotion lui attira, et à lui et à Exlise, des suites aussi fâcheuses. Comme Auxilius était personnelment intéressé à la validité des ordinations de Formose, et qu'il était apparemment aperçu que son premier écrit était insuffisant our l'établir, il en entreprit un autre divisé en quarante chapitres. lans celui-ci l'auteur discute en théologien, ou plutôt en canoniste. s deux points de la question. D'abord il tâche de montrer que les anslations d'un siège à un autre sont permises; mais il n'apporte preuve que l'autorité d'une fausse décrétale et des exemples pris l'usage de l'église grecque. Il aurait pu citer à propos la lettre du ape Étienne V à l'empereur Basile, touchant le pape Marin. C'est lans ce second traité que l'auteur s'objecte la décision du concile de Ardique; et, comme il s'en trouve embarrassé, il prétend, ainsi que ous l'avons dit, que c'est moins un décret du concile, que le sentiment particulier d'Osius, d'où il prend occasion de l'accuser de noatianisme, à cause de la sévérité de ce ca don. Auxilius passe ensuite ifaire voir que les ordinations faites par un évêque condamné ne aissent pas d'être valables, et qu'il n'est pas plus permis de les réiérer que le baptême. Se flattant enfin d'avoir prouvé ce qu'il avait

<sup>1</sup> Auxil., 1, 1, c 28.

entrepris d'établir, il conclut que lui et les autres ordonnés pur Pa mose doivent demeurer dans leur grade, en intendant la déclain d'un concile général, in fuentera a comine à la la cal d'attitue. Justine de second traité, il marque ainsi l'inconvénient de révouse en doute la validité des ordinations de Formose. 'Il s'ensuivra que depuis environ vingt ans, la religion chrétienne aura manque Italie; que les évêques ordonnés par Formose n'auront flen fait e dédiant des églises, en consacrant des autels, en benissant le saint chrême; que m eux ni les prêtres n'auront point sanctifié les fon pour le baptême, ni célébré validement aucune messe, ni fait d'oble tion utile aux vivants ou aux morts ; les prières des matines, de vepres et des autres heures n'auront point été exaucées ; les sous diacres et les diacres auront en vain exercé leurs fonctions; l'Églis entière sera coupable d'avoir approuvé ces ordinations dans un con vile. Si Formose a été mal ordonné, à qui doit-on l'imputer, sind au peuple romain, qui l'a choisi, au clergé et aux grands, qui, tar qu'il a vécu, ont recu de lui le corps et le sang de Notre-Seignen et assisté avec lui aux stations et aux autres selennités? Mais mi peut-on reprocher à ceux qui sont venus de loin, suivant la coutum recevoir l'ordination de saint Pierre, par les mains de son vicaire

Ces raisonnements, outro qu'ils sont justes, nous montrent encor

qu'il s'agissait réellement d'ordination proprement dite, et non pa

Le troisième écrit d'Auxilius est adressé à Léon, évêque de Nolequi, ayant été ordonné par Formose, était violemment pressé de reconnaître son ordination nulle. Il avait consulté sur ce sujet le plus habiles des Français et des habitants de Bénévent, qui lui avaier répondu par écrit qu'il se gardat bien de commettre cette faute. It prier Auxilius de répondre aux objections qu'on lui faisait; Auxilius, après lui avoir envoyé son précédent écrit, en composa u second pour le satisfaire. Il mit en tête une question générale. S'ordination reçue par force est valable; et repond que oui, pa l'exemple du baptème, donné par force à un adulte, qu'il soutier être bon; mais il se trompe en l'un et en l'autre. Également, quan on lui objecte les ordinations de l'antipape Constantin déclarés nulles et réitérées par le pape Étienne IV, il n'a d'autre réponse, sino qu'on avait mal fait 4.

Encore une fois, tout cela preuve qu'il y avait des exemples des raisons pour et contre. Ajoutez-y l'animosité qui régnait ent les partis politiques, et l'on s'expliquera sans peine ce qu'il y eut d

simplement de juridiction.

violent de victime. Il

10 200

min: Pape

dut è sa p tait sobre de la paix Dans ce pe l la réuni séges, et i Etienne' 1 Unctions. le corps d bisqu'on 1 is images me dit Lu maire, où e que le p me au pay plus tard.

Après le uns élu les uns élu les Ran e retira er bert ; puis insi Pape il célébra t l'un tenu la Comme

tenir un co quer tout douze artic rejetons ab pieuse mén rend pape terre à un jamais ouï nous défen de semblab défendre, c

cadavre. L

<sup>1</sup> Auxil. apud Mabill., Vet. Annal. inf.

Liv. LIX. — De 89

Stidonnés par Pol

ndant la décisio

11 08 | 1,410|

nient de révoque Il s'ensuivra que aura manque uront flen fait e denissant le saine sanctifie les fon sse, ni fait d'oble des matines, de ancées ; les sous onetions : l'Eglis ions dans un con l'imputer, sino grands, qui, tar Notre-Seignen ennîtés ? Mais qu ivant la coutume s de son vidaire montrent encor dite, et non pa

évêque de Nole nment pressé d é sur ce sujet k nt, qui lui avaientre cette faute. on lui faisait; , en composa u cion générale : sond que oui, pa te, qu'il soutient galement, quan stantin déclarée re réponse, sino

t des exemples qui régnait entr ce qu'il y eut d rolent de part et d'autre. Le pape Étienne VI en fut lui-même la rictime. Il fut pris par ses ennemis, chassé du Siége apostolique, mus dans u obscure prison, chargé de fers, et enfin étranglé.

n succession fut Romain, que Flodoard représente comme un sin. Pape, mais qui mourut a unt les quatre mois accomplis. On dut sa place Théodore, né à Home et fils d'un nommé Photius: Il ant sobre, chaste, liberal e est uvres, chéri du clergé et ami de la paix; mais il ne vécus, e vuigt jours depuis son ordination. Dans ce peu de temps, il ne laissa pas de travailler aptant qu'il put la réunion de l'inglise; il rappela les évêques chassés de leurs sières, et rétablit s clercs ordonnés par formose et déposés par Rienne, leur rendant leurs ornements sacrés et l'exercice de leurs factions. Il fit reporter solennellement dans la sépulture des Papes k corps de Formose, qui avait été trouvé par des pêcheurs; et bisqu'on le transporta, plusieurs personnes pieuses assuraient que ksimages des saints l'avaient den passant. C'est du moins ce me dit Luifprand; mais son autorité est peu considérable en cette maire, où il commet les plus grossières bévues ; ca , par exemple, e que le pape Étienne VI fit au cadavre du pape Formose, il l'attrihie au pape Sergius III, qui n'occupa le Saint-Siège que dix ans plus tard.

Après la mort du pape Théodore, les Romains furent partagés : les uns élurent le prêtre Sergius ; les autres Jean, natif de Tribur, ils de Rampsalde, dont le parti prévalut. Sergius, chassé de Rome, se retira en Toscane, sous la protection du marquis ou du duc Adalbert ; puis en France, et demeura sept ans en exil. Jean IX, dévenu ainsi Pape en 898, occupa le Saint-Siége deux ans, pendant lesquels l'élébra trois conciles ; mais nous n'avons les canons que de deux, l'un tenu à Rome, l'autre à Ravenne.

Comme le pape Jean était du parti de Formose, il s'empressa de tenir un concile à Rome même, pour rétablir sa mémoire et révoquer tout ce qui avait été fait contre lui. On y publia un décret en douze articles qui apprennent ce que l'on y fit et qui portent: Nous rejetons absolument le concile tenu sous lé pape Étienne VI, de pieuse mémoire, notre prédécesseur, où le vénérable corps du révérend pape Formose fut tiré de son sépulcre, profané et traîné par terre à un prétendu jugement où il fut condamné: ce qu'on n'a jamais ouï dire avoir été fait sous aucun de nos prédécesseurs; et nous défendons, par l'autorité du Saint-Esprit, de jamais rien faire de semblable. Car on n'appelle personne en jugement que pour se défendre, ou pour être convaincu: ce qui ne peut convenir à un cadavre. Les évêques, les prêtres et le reste du clergé qui assistèrent





11.25 M/4 M/6 220

IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503

STATE OF THE STATE

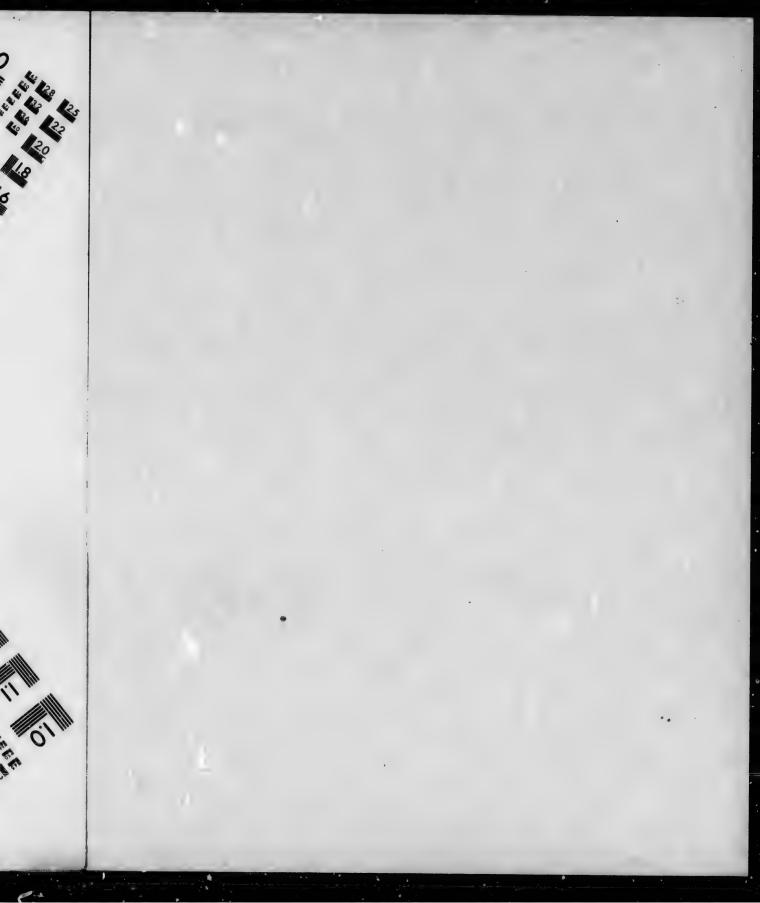

à ce concile, nous ayant demandé pardon et protesté que la seule crainte les avait forcés à s'y trouver, nous leur avons pardonné à la prière du concile, défendant à l'avenir à qui que ce soit d'empêcher la liberté des conciles, et de faire aucune violence aux évêques, de leur ôter leurs biens ou de les mettre en prison sans connaissance de cause.

Comme Formose a été transféré de l'église de Porto au Saint-Siége apostolique, par nécessité et pour son mérite, nous défendons à qui que ce soit de le prendre pour exemple, vu principalement que les canons le défendent, jusqu'à refuser aux contrevenants la communion laïque, même à la mort. Nous désendons aussi que celui qui été déposé par un concile, et n'a point été canoniquement rétabli, soit promu à un degré plus élevé, comme la faction du peuple a osé faire à l'égard de Boniface, déposé premièrement du sous-diaconat. et ensuite de la prêtrise. Si quelqu'un ose l'entreprendre, outre l'anathème du Saint-Siége, il encourra l'indignation de l'empereur. Ce Boniface est le Pape qui succéda immédiatement à Formose, et que Flodoard nous représente comme un saint. Vu l'animosité des partis à Rome, on peut croire que la déposition antérieure de Boniface en était l'effet et n'ôtait rien à son mérite. Le concile, ou plutôt Jean IX continue : Nous rétablissons dans leur rang les évêques, les prêtres et les autres clercs de l'Église romaine, ordonnés canoniquement par Formose et chassés par la témérité de quelques personnes. Suivan le concile d'Afrique, nous condamnons les réordinations, les rebaptisations, défendant d'ôter les évêques régulièrement ordonnés pour en mettre d'autres à leur place et introduire des schismes dans l'Église.

Comme le pape Formose avait couronné deux empereurs, Lambert, actuellement maître en Italie, et Arnoulfe, alors mourant et Allemagne, le pape Jean IX ajoute : Nous confirmons l'onction du saint-chrème donnée à notre fils spirituel l'empereur Lambert ; mais nous rejetons absolument l'onction barbaresque d'Arnoulfe, extorquée par artifice. Quant aux autres onctions du saint-chrème et tout ce qu'il a fait pour l'Église, nous le déclarons à jamais irrévocable. De plus, pour ce qui est des actes du concile dont nous avons parlé, nous ordonnons de les jeter au feu, comme on a brûlé ceux du concile de Rimini, du second d'Éphèse, de ce que les hérétiques ont fait contre le pape Léon, et de ce qui s'est fait à Constantinoples contre le pape Nicolas, et brûlé à Rome sous Adrien. Si quelqu'un tient pour ecclésiastiques Sergius, Benoît et Marin, ci-devant prêtres de l'Église romaine, ou Léon, Pascal et Jean, ci-devant diacres, condamnés canoniquement et chassés du sein de l'Église, ou s'il prétend

t 922 de les rétal comme glise ceu en tirer ne vienn

La sai Pape, ce ans atte ommiss roulons et de tou suite con pereur, e serments point sea Pagi, ce l'empere ouronne ontinue mort du toute la s es maiso e défend désiastiq damnons liers ou le crimes; me propi wec scan on mattr prostituer aissance. eurs dioc ières et les diences pu Après c de l'emper toù les d

1 Pagi, 898

néprise le

louis, Lo

,,, ...

testé que la seule ons pardonné à la ce soit d'empêcher aux évêques, de ns connaissance de

[Liv. LIX. - De 886

e Porto au Sainte, nous défendons rincipalement que venants la commussi que celui qui s niquement rétabli. on du peuple a osé du sous-diaconat, rendre, outre l'ade l'empereur. Ce à Formose, et que nimosité des partis re de Boniface en ou plutôt Jean IX. éques, les prêtres anoniquement par ersonnes. Suivan ations, les rebap ent ordonnés pour chismes dans l'E-

empereurs, Lamalors mourant en
mons l'onction du
ur Lambert; mais
l'Arnoulfe, extornt-chrême et tou
jamais irrévocadont nous avons
e on a brûlé ceux
que les hérétiques
à Constantinoples
ien. Si quelqu'un
ci-devant prêtres
vant diacres, conse, ou s'il prétend

les rétablir dans leur rang sans notre consentement, il sera unathème comme violateur des canons. Nous déclarons aussi séparés de l'Église ceux qui ont violé la sépulture sacrée du pape Formose, pour a tirer le trésor, et qui ont osé trainer son corps dans le Tibre, s'ils se viennent à pénitence.

La sainte Église romaine souffre de grandes violences à la mort du Pape, ce qui vient de ce qu'on le consacre à l'insu de l'empereur, ans attendre, suivant les canons et la coutume; la présence de ses ommissaires, qui empêcheraient le désordre. C'est pourquoi nous roulons que désormais le Pape soit étu dans l'assemblée des évêques et de tout le clergé, sur la demande du sénat et du peuple, et ensuite consacré solennellement en présence des commissaires de l'empereur, et que personne ne soit assez hardi pour exiger de lui des erments nouvellement inventés; le tout afin que l'Église ne soit point scandalisée, ni la dignité de l'empereur diminuée. Suivant lagi, ce règlement avait été porté par le pape Étienne VI; mais l'empereur Lambert voulait qu'il fût confirmé, ainsi que son propre ouronnement, par le pape Jean IX et son concile 1. Le pape Jean ontinue : Il s'est aussi introduit une détestable coutume : qu'à la nort du Pape on pille le palais patriarcal, et le pillage s'étend par oute la ville de Rome et ses faubourgs. On traite de même toutes es maisons épiscopales à la mort de l'évêque ; c'est pourquoi nous défendons à l'avenir, sous peine, non-seulement des censures ectésiastiques, mais encore de l'indignation de l'empereur. Nous conlamnons encore la pernicieuse coutume par laquelle les juges sécuiers ou leurs officiers vendent des commissions pour la recherche des rimes; et s'ils trouvent, par exemple, une femme adultère dans me propriété appartenant à l'église ou à un clerc, ils la prennent wec scandale et la maltraitent, jusqu'à ce qu'elle soit rachetée par on mattre ou par ses parents; après quoi elle ne craint plus de se rostituer, prétendant que l'évêque ne peut plus en prendre conlaissance. Nous voulons donc que les évêques aient la liberté, dans eurs diocèses, de rechercher et de punir selon les canons les adultres et les autres crimes, et qu'au besoin ils puissent tenir des autences publiques pour réprimer les rebelles 2.

Après ce concile de Rome, on en tint un à Ravenne, en présence de l'empereur Lambert, auquel assistèrent soixante-quatorze évêques, toù les dix articles suivants furent lus et approuvés : Si quelqu'un néprise les canons et les capitulaires des empereurs Charlemagne, louis, Lothaire et son fils Louis, touchant les décimes, tant celui

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pagi, 898, n. 6. — <sup>2</sup> Labbe, t. 0, p. 502.

ecemè

ides, la

and et

ettre sa

seigne

it; et di

L'année

mpereu

nos laqu

on parti

ites pre

anes éte

core da

Au con

yaume n fils lég

donnè

chevêqu

ces ter

La subl

ères soui

es fidèle

minatio

etre Arne

sa grac

ela mên

divine r

ppliant

baque jou

mplir cl

as savoi

sorti d

ns l'ince

près cett

ous vous

té, délier

er la terre

chef, u

unrtiers.

qui les donne, que celui qui les recoit, sera excommunié. L'empe reur ajouta : Si quelque Romain, clerc ou laïque, de quelque ran qu'il soit, veut venir à nous ou implorer notre protection, personne ne s'y opposera ou ne l'offensera en sa personne ou en ses biens, n dans le voyage, ni dans le séjour, sous peine de notre indignation Nous promettons de conserver inviolablement le privilége de la sain! Eglise romaine.

Le Pape, de son côté, dit à l'empereur : Que le concile tenu d votre temps dans l'église de Saint-Pierre principalement pour cause du pape Formose, soit appuyé de votre consentement et d celui des évêques et des seigneurs. Que vous fassicz informer exac tement de tant de crimes qui nous ont obligé de venir à vous ; de pillages, des incendies et des autres violences dans nos terres, qu nous ont affligé jusqu'à souhaiter la mort plutôt que d'en être té moin, et que vous ne laissiez pas ces crimes impunis. Que vous con firmiez le traité fait par Guy, votre père, d'heureuse mémoire, et pa vous-même, et que vous révoquiez toutes les donations de patri mojnes et d'autres hiens, faites au contraire. Que vous défendiez le assemblées illicites des Romains, des Lombards et des Francs dan les terres de Saint-Pierre, comme contraires à notre autorité et à l vôtre. Ce qui nous afflige le plus, c'est qu'à notre avénement au pon tificat, voyant l'église du Sauveur détruite, nous avons envoyé cou per du bois pour la rétablir en quelque sorte; mais nos gens en or été empêchés par des méchants. Voyez combien il est indécent qu l'Eglise romaine soit ainsi traitée. Vous devez aussi savoir qu'elle es réduite à une telle pauvreté, qu'elle n'a plus ni de quoi faire les au mônes or linaires pour la prospérité de votre règne, ni de quoi paye les gages de ses clercs et de ses serviteurs.

Après la lecture de ces articles, le Pape s'adressa aux évêques, le exhorta à faire leur devoir pour la conduite de leur troupeau, e ajouta: Quand vous serez arrivés chez vous, ordonnez un jeune e faites une procession pour demander à Dieu l'extinction des schisme et des discordes, et la conservation de l'empereur Lambert pour le protection de l'Église. La ruine de l'église de Latran, dont il es parlé dans ce concile, était arrivée sous Étienne VI; et elle tomb tout entière, depuis l'autel jusqu'à la porte.

Le pape Jean IX pouvait espérer d'être soutenu par l'empereu Lambert, lorsque ce prince, au retour du concile de Ravenne, pér à la chasse, d'une chute de cheval, dans la forêt de Marengo, ou bie y fut assassiné par le fils d'un comte qu'il avait fait mourir. Au com

oi elle éli

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Labbe, t. 9, p. 507.

ess de l'ère chr.]

ommunié. L'empe e, de quelque ran rotection, personn ou en ses biens, n e notre indignation privilége de la saint

le concile tenu d cipalement pour l consentement et d sicz informer exac lans nos terres, qu ôt que d'en être té mis. Que vous con e yous défendiez le et des Francs dan otre autorité et à l avénement au pon avons envoyé cou ais nos gens en or il est indécent qu' ssi savoir qu'elle es

sa aux évêques, le leur troupeau, lonnez un jeune nction des schisme ur Lambert pour l Latran, dont il e VI; et elle tomb

nu par l'empereu de Ravenne, pér e Marengo, ou bie it mourir. Au com

escement de la même année 898, était mort, en France, le roi des, laissant un frère, Robert, duc de France, père de Hugues le and et aïeul de Hugues Capet. A son lit de mort, au lieu de transetre sa couronne à son frère, qui était capable de la porter, il pria seigneurs de reconnaître pour roi Charles le Simple : ce qui fut it: et dès lors Charles régna seul 1.

L'année suivante 899, le 29me de novembre, mourut, en Allemagne, mpereur Arnoulfe, après avoir langui plus d'un an d'une paralysie as laquelle il était tombé à son retour d'Italie. Il avait une dévon particulière à saint Emméran de Ratisbonne, et donna, entre tres présen's, à son église, un tabernacle dont le dessus et les cole venir à vous; de manes étaient d'or, et le fatte orné de pierreries. Son tombeau se voit core dans cette église.

Au commancement de l'année suivante 900, les seigneurs de son yaume s'assemblèrent à Forchheim et reconnurent pour roi Louis. ase mémoire, et par mils légitime, âgé seulement de sept ans. Les évêques du royaume donations de patrif donnèrent avis au Pape, par une lettre écrite au nom de Hatton, donnèrent avis au Pape, par une lettre écrite au nom de Hatton, chevêque de Mayence, et de tous ses suffragants. Elle est conçue ces termes :

La sublimité de votre Sainteté saura donc que nulle unamouité de tres soumise à la puissance de la sainte Église romaine, ne se montre es fidèle, plus dévouée et plus soumise que nous, soumis à votre mination et au chef de toutes les églises, de toute la puissance de dre âme, nous réjouissant beaucoup dans le Seigneur et dans le don sa grace, de ce que, par votre sainteté et votre prudence, le Siège le quoi faire les au che même Église sè dilate magnifiquement et très-amplement dans ne, ni de quoi paye divine religion; nous faisons pour cela des prières continuelles, appliant la Clémence divine qu'elle vous accorde de vous élever aque jour à quelque chose de plus sublime, d'entreprendre et d'acamplir chaque jour quelque chose de meilleur. Au reste, nous fai-ms savoir à votre clémence que notre seigneur, l'empereur Arnoulfe, sorti de l'exil de cette vie. Mais comme en ce monde nous flottons us l'incertitude, et que nous ignorons quelle demeure reçoivent res cette vie les âmes de quelques-uns, prosternés à vos pieds, sus vous supplions de vouloir bien, par la puissance de votre autoié, délier son ame des liens du péché ; car tout ce que vous délierez r la terre sera délié dans le ciel. Ayant donc ainsi perdu'un maître, chef, un pilote pareil, le vaisseau de l'Église a vacillé dans nos partiers. Car elle est demeurée un peu de temps incertaine quel ni elle élirait ; et parce qu'il y avait beaucoup à craindre que l'en-

Sigebert, an 898, Talk and the argument of section of the section

[Liv. Lix. - De 8

semble du royaumo ne so divisât en fractions, il est arrivé, comn nous le croyons, par l'inspiration divine, que le fils de notre se gneur, quoique très-jenne, a été proclamé roi par le commun co seil des princes et le consentement de tout le peuple. Et parce que les rois des Francs étaient toujours pris dans la même race, not avons mieux aimé suivre l'ancien usage que d'innover. Mais pou quoi cela s'est fait sans vos ordres et sans votre permission, not sommes certains que votre Prudence ne l'ignore pas. Il n'y en a pe d'autre causa, sinon que les païens qui sont entre vous et nous, not coupent le chemin pour aller à notre sainte mère, la Chaire que Rome: au point que notre petitesse n'eût même pu envoyer des de putés à votre Dignité. Maintenant qu'il se trouve une occasion oprésenter nos lettres à vos regards, nous supplions votre Seigneur de vouloir bien confirmer, par sa bénédiction, ce que nous avor fait en commun.

Cette lettre est remarquable sous plus d'un rapport. Il est de mod parmi, les historiens modernes de donner, à la fin du neuvième sièce et à tout le dixième, la qualification d'âge de fer, siècles de barbari Il nous semble qu'une époque où les evêques et les principaux se gneurs d'un pays comme l'Allemagne écrivent avec cette cordialifiliale au chef de l'Église universelle, sur l'élection qu'ils viennent d'faire d'un jeune roi, qu'ils le prient de confirmer; il nous semble qu'une pareille époque n'est pas une époque désespérée, et que, à l'extérieur les mœurs y ont de la rudesse, au fond des cœurs il y le germe de grandes vertus.

Les évêques ajoutent : Nous faisons aussi connaître à votre Piés que nos frères, les évêques de Bavière, se sont plaints à nous que le Moraves, peuples révoltés contre les Francs, se vantent d'avoir rec de vous un métropolitain, quoiqu'ils aient toujours été mis à la pro vince de Bavière. Ils s'affligent aussi de ce qu'on les cuse auprè de votre altesse d'avoir fait alliance avec les païens et d'être d'intell gence avec eux. Ils nous ont demandé conseil; mais nous n'avon voulu leur en donner qu'après vous àvoir consulté par nos lettres ce qu'ils neus ont prié de faire, en attendant qu'ils le fassent eux mêmes. Nos frères de Bavière sont de bons pasteurs, qui veillent soi gneusement sur le troupeau qui leur est confié, pour que le loup ra visseur n'enlève quelque brebis. Celui qui les trouble malicieusement s'il échappe à la peine présente, n'échappera point à celle qui est venir. Nous vous écrivons toutes ces choses, à vous qui êtes le che de toute la sainte Église répandue dans l'univers, à vous, le conso lateur de vos membres affligés, afin que vous consoliez nos très-saint frères et que vous réprimiez l'insolence des Moraves, qui pourrai

ser une elque ch de vous e de la res, il fa · prince mage de Les évêc : Au s nis de l'u ge de R chevêque uld d'Ai ixen, Tu dergé et tre Sauv rnel ! D catholic atife ron e, afin q disciplin ec une so us les jou apostolio tale et la gles, mai ėques, qi que, Bene on nomr iel qu'au misme. C sont, y e ent de lou é sans ré ercé leur

> Maintena Menu à pr

que les M

ute justice

ivêque et a

es de l'ère chr.]

il est arrivé, comn e fils de notre se par le commun con euple. Et parce qu a même race, not innover. Mais pou re permission, no pas. Il n'y en a pa e vous et nous, not mère, la Chaire d pu envoyer des d e une occasion d ce que nous avoi

port. Il est de mod du neuvième sièc siècles de barbari les principaux se vec cette cordiali qu'ils viennent d er; il nous sembl sespérée, et que, nd des cœurs il y

naître à votre Piét aints à nous que le antent d'avoir rec es été mis à la pro les . . cuse auprè s et d'être d'intell mais nous n'avon é par nos lettres l'ils le fassent eux rs, qui veillentsoi our que le loup ra le malicieusement nt à celle qui est s qui êtes le che à vous, le conso liez nos très-saint aves, qui pourrai

ser une grande effusion de sang. Pour nous, quand il échappe elque chose à notre mère , la sainte Église romaine , notre devoir tde vous en avertir, afin que vous rameniez votre puissance à la e de la rectitude. Si donc votre admonition ne corrige les Mores, il faudra bien, qu'ils le veuillent ou non, qu'ils se soumettent a princes des Francs; et il pourra bien arriver alors un grand mage de part et d'autre 1.

Les évêques de Bavière écrivirent aussi au pape Jean en ces ters: Au souverain Pontife et Pape universel, non d'une seule ville, is de l'univers entier, le seigneur Jean, gouverneur magnifique du ge de Rome, les très-humbles fils de votre Paternité, Théotmar, chevêque de Juvave ou Saltzbourg, Valdo de Frisingue, Archemns votre Seigneur and d'Aichstat, Zacharie de Sebone, évêché transféré depuis à ixen, Tutto de Ratisbonne et Richard de Passau; ainsi que tout dergé et le peuple chrétien de la Bavière : heureux progrès dans re Sauveur, accroissement de la paix catholique, et le royaume anel! Par les décrets de vos prédécesseurs et les instituts des Pèacatholiques, nous sommes pleinement instruits à en appeler au utife romain dans tous les obstacles qui s'opposent à notre minise, afin que ce qui regarde l'unité de la concorde et le maintien de discipline, ne soit violé par aucune dissension, mais défini par lui e une souveraine provision : car nous ne pouvons croire, quoique us les jours nous l'entendions dire malgré nous, que, de la sainte spostolique Chaire, qui est pour nous la mère de la dignité sacertale et la source de la religion chrétienne, il émane rien contre les gles, mais la doctrine et l'autorité de la raison chrétienne. Or, trois èques, qui se sont dit envoyés de votre part, savoir : Jean, archeque, Benoît et Daniel, évêques, sont venus dans le pays des Slaves, l'on nomme Moraves, qui nous ont toujours été soumis, tant au spiuel qu'au temporel, parce que c'est de nous qu'ils ont reçu le chrismisme. C'est pourquoi l'évêque de Passau, dans le diocèse duquel sont, y est toujours entré, quand il a voulu, depuis le commenceent de leur conversion ; il y a tenu son synode et exercé son autoté sans résistance. Nos comtes mêmes y ont tenu leurs audiences, ercé leur juridiction, et levé les impôts sans opposition; jusqu'à que les Moraves ont commencé à s'éloigner du christianisme et de ute justice, et à nous faire la guerre, ôtant la liberté des chemins à réque et aux prédicateurs, et sont demeurés indépendants

Maintenant ils se vantent, ce qui nous paraît incroyable, d'avoir Menu à prix d'argent, ce que jamais nous n'avons entenda que le

<sup>1</sup> Labbe, t. 9, p. 496.

Siége apostolique ait fait, de mettre la division dans un évéché, e leur envoyant ces évêques, afin de divisez en cinq l'évêché de Pas sau; car, étant entrés en votre nom, à ce qu'ils ont dit, ils y ont or donné un archevêque et trois evêques, ses suffragants, à l'insu du vé ritable archevêque et sans le consentement de l'évêque diocéssir quoique les canons défendent d'ériger de nouveaux évêchés, sinond consentement de l'évêque et de l'autorité du concile de la province Votre prédécesseur, du temps du duc Zwentibold, consacra évégu Vichin, et ne l'envoya pas dans l'évêché de Passau, mais à un peupl nouveau, que ce due avait soumis par les armes et fait devenir chr tien. Or les Slaves, ayant l'accès entièrement libre auprès de vo légats, nous ont chargés de calomnies, parce que nous n'avions per sonne pour y répondre. Ils ont dit que nous étions en différend ave les Francs et les Allemands ; au lieu que nous sommes amis. Ils or dit que nous étions en guerre avec eux-mêmes, de quoi nous demeu rons d'accord ; mais c'est par leur insolence et non par notre faute Depuis qu'ils ont négligé les devoifs du christianisme, ils ont refus le tribut à nos rois et pris les armes contre eux ; mais, bon gré, ma gré, ils leur seront toujours soumis. C'est pourquoi vous devez bie prendre garde de ne pas appuyer le mauvais parti. Notre jeune re ne cède en rien à ses prédécesseurs, et prétend être, comme eux, protecteur de l'Église romaine.

Quant aux reproches que nous font les Slaves d'avoir traité ave les Hongrois au préjudice de la religion, d'avoir juré la paix avec eu par un chien et un loup, et d'autres cérémonies abominables, et d leur avoir donné de l'argent pour passer en Italie, si nous étions e votre présence, nous nous en justifierions devant Dieu, qui sait tou et devant vous qui tenez sa place. Il est vrai que, comme les Hongro menaçaient continuellement des Chrétiens, nos sujets éloignés d nous, et leur faisaient une rude persécution, nous leur avons donné non pas de l'argent, mais seulement du linge, pour les adoucir e nous délivrer de leur vexation. Ce sont les Slaves eux - mêmes qu ont fait longtemps ce qu'ils nous reprochent. Ils ont pris auprès d'en une grande multitude de Hongrois; ont fait raser la tête, comme eux à plusieurs des leurs, pour envoyer contre nous les uns et les autres Ils ont emmené captifs plusieurs de nos Chrétiens, tué les autres fait périr les autres de faim et de soif dans les prisons, réduit e servitude des hommes et des femmes nobles, ruiné des bâtiments e brûlé des églises, en sorte qu'on n'en voit pas une seule dans tout notre Pannonie, qui est une si grande province. Les évêques qu vous avez envoyés, s'ils veulent reconnaître la vérité, peuvent vou dire pendant combien de journées ils ont vu tout le pays désert

Quand m est térmoi prometta sous avid défendre avons p ijouter fi jusqu'à o rende cor nistrateun rous enve mais puis l'enverra Sur ce d'une obs par eux i rent par solique, conserver lisation, évêques p rière, po ques de l tout ceci d seulement politiques Les Ho mais qui Barbares nitre da bord dans quentes e vèrent da cent seize mille hon des histor

198 de l'

1 Labbe,

religion, 1

vaient d'a

vivant que

et du lait

ses de l'ére chr.]

ians un évéché, e q l'évêché de Pas nt dit, ils y ont or ants, à l'insu du vé l'évêque diocésnin x évêchés, sinon d cile de la province i, consaura évéqu ), mais à un peupl et fait devenir chr bre auprès de vo nous n'avions per s en différend ave mmes amis. Ils or e quoi nous demeu on par notre faute sme, ils ont refus mais, bon gré, m ioi vous devez bie ti. Notre jeune re

tre, comme eux

d'avoir traité ave ré la paix avec eu bominables, et d , si nous étions e Dieu, qui sait tou omine les Hongroi sujets éloignés d leur avons donné our les adoucir s eux - mêmes qu t pris auprès d'eu a tête, comme eux s uns et les autres ns, tué les autres risons, réduit e é des bâtiments e e seule dans tout Les évêques qu rité, peuvent vou ut le pays désert

quand nous avons su que tes Hongrois étalent en Italie; Dieu nous attémoin combien nous avons désiré faire la paix avec les Slaves, promottant de leur pardonner tout le passé et de leur rendre ce que sous avions à eux, pourvu qu'ils nous donnassent le temps d'aller défendre les biens de saint Pierre et le peuple chrétien; mais nous avons pu l'obtenir. C'est pourquoi nous vous prions de ne point ajeuter foi aux soupçons que l'on voudrait vous donner contre nous, asqu'à ce qu'un légat envoyé de votre part ou de la nôtre vous en ende compts. Moi Théotmar, archevêque indigne, et diligent administrateur des patrimoines de saint Pierre, je n'ai pu vous porter ni nous envoyer l'argent qui vous est dù, à cause de la fureur des patens; mais puisque, par la grâce de Dieu, l'Italie en est délivrée, je vous l'enverrai le plus tôt que je pourrai a.

Sur cette lettre des évêques de Bavière, on pourrait faire plus d'une observation. Ils y disent que les Moraves avaient été convertis par eux au christianisme; la vérité est, nous l'avons vu, qu'ils le fuent par saint Cyrille et saint Méthodius, envoyés par le Siège apostolique, et dont le second fut établi archevêque de cette nation. Pour onserver la pureté de la foi parmi les Moraves et achever leur civilisation, il était plus naturel de leur donner un archevêque et des évêques propres, que de les laisser dépendre d'un évêque de Bavière, pour des considérations politiques. Car, à vrai dire, les évêques de Bavière n'en allèguent point d'autres. Enfin l'on voit dans lout ceci que flome était dès lors le centre et l'arbitre suprême, nonsulement de toutes les affaires religieuses, mais encore des affaires politiques entre les nations chrétiennes.

Les Hongrois, ainsi appelés parce qu'ils descendaient des Huns, mais qui se nommaient eux-mêmes Magyars, étaient de nouveaux Barbares venus du fond de la Scythie, qui avaient commencé à panitre dans l'empire des Francs vers l'an 889. Ils entrèrent d'abord dans la Pannonie et le pays des Avares, firent des courses fréquentes en Carinthie, en Moravie et en Bulgarie. Quand ils arrivèrent dans le premier de ces pays, ils étaient an nombre de deux ent seize mille hommes, divisés en cent huit tribus, chacune de deux mille bonnes, sans compter les femmes et les enfants. Au rapport des historiens, nulle nation ne fot jamais plus féroce. Sans foi, sans religion, parfaitement semblables aux Huns, leurs ancêtres, ils n'avaient d'autres demeures que leurs chariots, érrant sans cesse et ne vivant que de leur chasse et de leur pêche, ou de miel, de chair crue et du lait de leurs troupeaux. Ils n'étaient vêtus que de peaux de

<sup>1</sup> Labbe, t. 9, p. 498.

ondleci

utres, il adour

emette utines (

a livres

bregu'il

estérions

darté da

in'en av

wil fais

rofesseu

ourmités

ompit ja

abbaye

mant No

dèves, q

ui promi

de ces su

torps, av

urelle, le

orie de s

régioux q

monastèr

règle de s

Ratpert,

culpteur

onnaissa

m attrait

i parfaite

charges: c

fant de l

de la matu

manière d

m ai bel

Bien le

e lui do

si zélé pou

ait rien v et de le r

qu'on le r

Tutilor

bêtes, à demi nus, quoique sous un climat rigoureux. Robustes. infatigables, inhumains, ils égorgeaient les prisonniers, huvaient leur sang et leur mangeaient le cœur, qu'ils regardaient comme un remède à plusieurs maladies. La tête toujours rasée, pour ne point donner prise à leurs ennemis, ils passaient leur vie à cheval. Ils étaient fiers, séditioux, remuants, impétueux, mais sombres et taciturnes, plus prompts à frapper qu'à parler. Les femmes, aussi féroces que leurs maris, tailladaient elles-mêmes le visage de leurs enfants dès qu'ils naissaient, avant de les allaiter, pour les accoutumer à supporter les blessures. On ne leur apprenait qu'à manier les chevaux et à tirer de l'arc; ils y devenaient fort adroits et se servaient rarement de l'épée. Ce fut le roi Arnoulfe qui, le premier, fit venir à son secours ces barbares païens, pour soumettre Zwentibold, duc de Moravie : ainsi la plainte des Moraves n'était pas sans fondement 4.

Les Hongrois passèrent bientôt en Bavière, et de là en Italie, où ils arrivèrent au mois d'août 899. Le 24me de septembre, le roi Bérenger leur livra bataille près de la Brenta, rivière qui passe auprès de Padoue. Il y eut plusieurs milliers de Chrétiens tués et noyés, entre lesquels étaient plusieurs comtes et plusieurs évêques. Luitard, évêque de Verceil, qui avait été favori de l'empereur Charles le Gros, s'enfuyant avec son trésor, tomba entre les mains des Hongrois, qui le tuèrent et pillèrent ses richesses immenses. Étant revenus à Nonantule, dans le Modenais, ils tuèrent une partie des moines, brûlèrent le monastère, avec un grand nombre de livres qui y étaient, et pillèrent tout. L'abbé, nommé Léopard, s'enfuit avec le reste des moines, et ils demeurèrent quelque temps cachés; mais ensuite ils se rassemblèrent et rebâtirent le monastère et l'église. Pendant un siècle, les Hongrois seront ainsi, dans la main de Dieu, une verge pour châtier l'Europe; après quoi il leur donnera un cœur humain et docile, avec un saint roi qui sera leur apôtre ; et cette verge de sa justice deviendra un nouvel arbre dans le paradis terrestre de son Eglise 2.

Dans les neuvième et dixième siècles, une pépinière de doctes et saints personnages fut le monastère de Saint-Gall en Suisse. On y distinguait surtout trois amis inséparables, Ratpert, Notker le Bègue et Tutilon. Ils étaient tous les trois d'une naissance distinguée. Ratpert s'étant rendu moine à Saint-Gall dès su première jeunesse, il y eut pour maître Ison et Marcel, tous deux célèbres à cette époque. Il apprit sous eux les lettres divines et humaines, en la compagnie de Notker et de Tutilon. Il se forma une si étroite amitié entre ces trois

<sup>1</sup> Hist. du Bas-Empire, 1. 72, c. 12. - 2 Baronius, Pagi, ...

gra de l'ère chr.]

pureux. Robustes.
iers, huvaient leur
ent comme un reée, pour ne point
cheval. Ils étaient
bres et taciturnes,
aussi féroces que
leurs enfants dès
coutumer à supnanier les chevaux
se servaient rareier, fit venir à son
ventibold, duc de

ventibold, duc de ns fondement 4. le in en Italie, où eptembre, le roi qui passe auprès ns tués et noyés, évêques. Luitard, r Charles le Gros, des Hongrois, qui nt revenus à Nodes moines, brûres qui y étaient. avec le reste des ; mais ensuite ils ise. Pendant un Dieu, une verge un cœur humain cette verge de sa

ère de doctes et en Suisse. On y Notker le Bègue tinguée. Ratpert eunesse, il y eut cette époque. Il la compagnie de ié entre ces trois

terrestre. de son

modisciples, que, bien que chacun ent un génie fort différent des dres, ils n'avaient néanmoins qu'un cœur et qu'une âme. Comme redeur pour l'étude était le nœud principal de cette union, on leur smettait de s'assembler dans l'intervalle qu'on mettait alors entre gatines et laudes, pour s'entretenir sur les difficultés que présentent s livres de l'Écriture. Ratpert était à peine sorti de l'adolescence. anqu'il fut chargé des écoles de la maison; il eut soin de l'école stérieure, qui était fort nombreuse. Il s'y distingua par une grande danté dans ses leçons et une bonté singulière envers les élèves ; mais in'en avait pas moins de fermeté pour le maintien du bon ordre, gu'il faisait observer à la lettre. Il était si attaché à ses fonctions de rofesseur, qu'il sortait très-rarement du cloître ; et que, malgré ses afirmités, qui le rendaient quelquefois tout languissant, il n'interompit jamais ses leçons. On a de lui, entre autres, une Histoire de labbaye de Saint-Gall. Il mourut vers l'an 890, plusieurs années mant Notker et Tutilon, ses deux amis inséparables. Quarante de ses sèves, qui étaient prêtres et chanoines, se trouvèrent à sa mort, et hi promirent chacun trente messes pour le repos de son âme. Assuré e ces suffrages, Ratpert mourut avec joie et en odeur de piété.

Tutilon, issu d'une famille noble et puissante, était bien fait de orps, avait la voix belle, beaucoup de dextérité, une éloquence naurelle, le talent de répondre sur-le-champ et à propos sur toute orie de sujets. Il était bon, officieux, et aussi agréable dans son grieux que dans son enjouement. Dès sa jeunesse, il fut élevé au nonastère de Saint-Gall, où il se consacra au service de Dieu sous la ègle de saint Benoît. Il étudia sous les mêmes maîtres que son ami latpert, et devint poëte, orateur, musicien, et aussi bon peintre et sulpteur qu'on pouvait l'être en son siècle. Il prit aussi quelque onnaissance des arts mécaniques ; mais la musique ayant pour lui n attrait particulier, il la cultiva avec un nouveau soin. It réussissait parfaitament à toucher toute sorte d'instruments, que son abbé le hargea d'y instruire les enfants nobles qu'on élevait à Saint-Gall. lant de belles qualités acquises, réunies aux dons qu'il avait reçus le la nature, faisaient dire à l'empereur Charles le Gros, suivant la manière de penser du monde : C'est bien dommage qu'on ait enseveli n si bel homme dans l'obscurité d'un clottre.

Bien'loin que tout ce brillant nuisit à la vertu de Tutilon, il ne fit we lui donner un nouvel éclat. Il était des plus assidus au chœur, et izélé pour l'observation de la règle et de la bienséance, qu'il ne pounitrien voir qui les blessât, sans qu'il se mit en devoir d'y remédier et de le reprendre hautement. Il avait la chasteté tellement à cœur, m'on le reconnaissait en cela pour un vrai disciple de Marcel, qui fermait les yeux à la vue de la moindre femme. Quoiqu'il suit obligé de sortir souvent du monastère, il n'en avait pas moins d'attrait pour la componetion accompagnée de larmes, lorsqu'il était dans le secret de sa retraite. Son habileté dans la peinture et la sculpture le misait quelquesois appeler au loin. Il travaille notamment à Metz, où il sit un tableau sameux de la sainte Vierge, qui est rappelé dans son épitaphe; mais lorsque ses ouvrages lui attiraient des louanges excessives, il aveit soin de se dérober et de sortir du lieu où cela arrivait, pour éviter les mouvements de la vaine gloire. Il avait contume d'accompagner de quelque inscription en vers ses sculptures et ses tableaux. Il mourut en odeur de sainteté, le 28me de mars, vers l'an 898, et su enterré à Saint-Gall, dans la chapelle de Sainte-Catherine, qui, dans la suite des temps, a pris, avec le cimetière qui lui est contigu, le nom de Saint-Tutilon 4.

Notker, surnommé le Bègue, parce qu'il l'était effectivement, se trouve distingué par cette qualité de deux autres savants de même nom et de même profession, Notker le Physicien ou le Médecin, et Notker-Labeo ou les grosses lèvres, l'un et l'autre moines de Saint-Gall. Notker le Bègue naquit sur la fin de Louis le Débonnaire, de parents illustres par leur noblesse. Dès sa première enfance, il fut élevé dans le monastère de Saint-Gall et y embrassa la vie monastique. Quoique d'un tempérament faible et délicat, il ne cédait à personne en zèle, en courage, en constance dans les exercices réguliers. De même, quoique naturellement un peu timide dans les occasions extraordinaires et imprévues, il était néanmoins intrépide dans la tentation et dans l'adversité. Il avait une douceur à toute épreuve, et personne ne puraissait avoir été plus favorisé de tous les autres dons de la grâce. Rigide observateur de la règle, il faisait son capital d'y être fidèle ; du reste, toujours occupé ou à prier, ou à lire, ou à enseigner.

Comme ses deux amis, Tutilon et Ratpert, il étudia les arts libéraux sous Marcel et Ison. Son goût lui fit donner une application particulière à la musique, dans laquelle il se rendit fort habile; il ne négligea pas non plus les sciences divines, et il fit presque autant de progrès dans l'une et l'autre littérature que dans la vertu. A la mort d'Ison, Ratpert le remplaça pour l'école extérieure, et Notker pour les autres, où il se trouva avoir pour collègue Marcel, qui avait été son maître. Cet emploi ne diminua rien de son zèle pour l'exacte discipline; il se servait, au contraire, de sa nouvelle autorité pour la faire observer plus ponctuellement. Le soin qu'il prenait d'enseigner

pour tr livres. quitté compte exercio vicilless ouvrage comme

1 933 de

vers l'a Salor de Sain rendit l acquit fréquen plusieu 'iveri de Sain l'oblige de la pa de l'Ép favorisa une de même a Son tale raremer coup les avec de Waldra pièces d miroir e Waldra un évêg 888 jusc

> Un au le plus p quelques étaient I qu'illusts fille de

<sup>1</sup> Hist. litt. de France, t. 5.

<sup>1</sup> Hist.

1 923 de l'ére chr.]

Quoiqu'il fit obligé noins d'attrait pour l était dans le secret la sculpture le fainment à Metz, où il 4 rappelé dans son des louanges exceseu où cela arrivait, avait coutume d'acculptures et ses tame de mars, vers pelle de Sainte-Cales le cimetière qui

t effectivement, se savants de même ou le Médecin, et moines de Saint-Débonnaire, de panfance, il fut élevé vie monastique. In cédait à per-xercices réguliers. dans les occasions intrépide dans la toute épreuve, e tous les autres il faisait son capità prier, ou à lire,

udia les arts libéune application fort habile; il ne presque autant de la vertu. A la mort e, et Notker pour reel, qui avait été tèle pour l'exacte e autorité pour la renait d'enseigner ne remplissait pas tellement ses heures, qu'il n'en trouvât encore pour travailler à des ouvrages de litté mare et à transcrire de bons livres. Il se borna à ces deux dernières occupations depuis qu'il eut quitté la direction des écoles. Entre ses principaux disciples, on compte Hartmann, qui fut le mattre de saint Udalric. Tels furent les exercices dans lesquels Notker passa toute sa vie. Il vécut jusqu'à la visillesse et mourut en odeur de sainteté, le 3 avril 912. Le principal ouvrage que nous avens de Notker est son martyrologe. Il le composa, comme il en avertit lui-même, sous le pontificat du pape Formose, vers l'an 894 1.

Salomon III, évêque de Constance, étudia également au monastère de Saint-Gall, avec les trois amis Ratpert, Tutilon et Notker. Il 🐱 rendit habile dans les sciences profanes comme dans les autres, et acquit le talent d'écrire en vers et en prose. Au sortir des écoles, il fréquenta la cour, devint chapelain du roi de Germanie, posséda plusieurs abbayes et fut ordonné évêque de Constance en 890. Il verna son église en bon pasteur et fit beaucoup de bien à l'abbaye de Saint-Gall. Il lui arriva toutefois quelques affaires fâcheuses qui l'obligèrent de faire le voyage de Rome, où il fut reçu avec honneur de la part du Pape, et d'où il apporta des reliques. Il mourut la veille de l'Épiphanie, 5<sup>me</sup> de janvier 920. Il aima toujours les lettres, et savorisait volontiers ceux qui les cultivaient ; on remarque qu'il avait une dextérité singulière à bien peindre les lettres capitales, et que même après avoir été élevé à l'épiscopat, il prenait plaisir à les dorer. Son talent pour la chaire était encore plus admirable; il y parlait rarement sans tirer des larmes de ses auditeurs. On loue aussi beaucoup les agréments de sa conversation. Il était particulièrement lié avec deux évêques de mérite et de savoir, Dadon de Verdun et Waldramne de Strasbourg. Salomon envoya au premier plusieurs pièces de vers où il le représente comme la lumière de son siècle, le miroir et le modèle des évêques, le pilote assuré des simples fidèles. Waldramne, de qui on a également quelques poésies, est loué comme un évêque de grande sainteté, et tint le siége de Strasbourg depuis 888 jusqu'en 905. · fi sille si beine bands all nouvell no

Un autre saint évêque, l'un des plus savants hommes et l'écrivain le plus poli de son temps, saint Radbod, évêque d'Utrecht, était né quelques années après le milieu du neuvième sièc. ; ses parents étaient Français du côté paternel, et aussi respectables par leur piété qu'illustres par leur noblesse. Il eut pour mère une arrière-petitefille de Radbod, duc ou roi des Frisons, dont elle lui fit donner le

<sup>1</sup> Hist. litt. de France, t. 5.

nom au baptême. Sitôt qu'il fut en âge de suivre les exercices de l'école, on l'envoya à Cologne, près de l'archevêque Gonthier, son oncle. Mais les fâcheuses affaires que s'attira ce prélat par la trop grande part qu'il prit au divorce du roi Lothaire, obligea le jeune Radbod à quitter Cologne. Sur l'avis de ses parents et de quelques amis, il alla à la cour du roi Charles le Chauve, non par un motif d'ambition, comme presque tous les autres jeunes seigneurs qui recherchaient les honneurs et les dignités du siècle, mais à dessein de s'instruire des sciences, qu'on enseignait avec grand soin à l'école du palais. Le philosophe Mannon était alors à la tête de cette école et avait plusieurs élèves de merite, entre autres Étienne et Mancion, qui furent depuis évêques, l'un de Liége, l'autre de Châlons-sur-Marne. Il régnait une noble émulation entre ses condisciples; mais Radbod, quoique plus jeune que les autres, ne leur cédait en rien pour le travail et l'assiduité à l'étude. Il fit de grands progrès dans les sciences, et n'en fit pas de moindres dans la vertu; l'on admirait dans toute sa conduite la prudence et la gravité d'un vieillard, et une modestie qui, tendar' à cacher son mérite, lui donnait un nouveau relief. Tant d'excellentes qualités attirèrent au jeune étudiant la bienveiller se du prince et la vénération de tout le monde. Après la mort de Charles le Chauve, Radbod suivit la cour de Louis le Bègue, son successeur, où Mannon continua d'enseigner. Le mérite de Radbod était si connu à Utrecht, que l'évêque Égilbald étant mort en 899, il en fut unanimement élu évêque par le clergé et le peuple, au grand contentement du roi Arnoulfe et de tout le monde. Lui seul en eut de la peine; il résista longtemps et fut ordonné malgré lui. Aussitôt il prit l'habit et la vie monastiques, à l'exemple de saint Villibrod et de saint Boniface, ses prédécesseurs, qu'il se proposait d'imiter en tout; et non-seulement il s'abstenait de chair, mais il faisait des jeunes de deux ou trois jours. Son affection pour les pauvres l'emportait sur ses autres vertus; tous les jours il leur lavait les pieds, leur donnait à manger et à s'habiller, et leur distribuait exactement tout ce qu'il pouvait avoir des biens de ce monde.

Les Danois ou Normands ayant ruiné la ville d'Utrecht, il demeurait souvent à Deventer. Comme il visitait la Frise, pour y arracher les restes d'idolâtrie, ces Barbares vinrent s'y opposer. Après les avoir exhortés à se convertir, comme ils demeuraient endurcis, il prononça anathème contre eux, et aussitôt ils furent frappes de peste, dont ils périrent presque tous. Il avait le don des miracles et de prophétie, et prédit entre autres le jour de sa mort, ainsi que le nom et les principales actions de son successeur. Étant invité par le roi à lui rendre quelque service, il répondait poliment : Il est juste d'obeir

aux production doiven peuple aux au à les peuple l'an 96

1 922 d

moire, En H vie par mémoi contre avons 1 plaigni les hon jugea q ervices Norma corder donner et il cha sent, or si l'arch où Bauc défense com.nu une lett lui repro de leurs tère, ce de Novo paternel obligé d

> Raudo ni fait au devenu la force, Foulque

1 Acta B

[Liv. LIX. - De 886 s exercices de l'érue Gonthier, son orélat par la trop obligea le jeune is et de quelques non par un motif seigneurs qui remais à dessein de l soin à l'école du de cette école et e et Mancion, qui alons-sur-Marne. es; mais Radbod, n rien pour le tradans les sciences, mirait dans toute et une modestie uveau relief. Tant bienveillenze du mort de Charles , son successeur. od était si connu , il en fut unanigrand contenteeul en eut de la ii. Aussitôt il prit t Villibrod et de d'imiter en tout; ait des joûnes de s l'emportait sur eds, leur donnait

recht, il demeuour y arracher les Après les avoir endurcis, il prorappés de peste, racles et de prosi que le nom et é par le roi à lui est juste d'obèir

ent tout ce qu'il

aux puissances supérieures; mais qui ne sait que les évêques ne deivent point s'embarrasser d'affaires séculières, eux qui sont les chefs de la milice chrétienne? Revêtus des armes spirituelles, ils doivent prier continuellement avec les leurs pour le salut du roi et du peuple, chercher à gagner les âmes, et non les biens terrestres. Quant aux autres armes, c'est aux guerriers du roi, comblés de ses bienfaits, à les porter. Ainsi répondait le saint, et jamais ni caresses ni menaces ne purent l'ébranler de cette résolution. Il mourut saintement vers l'an 918, le 29me de novembre, jour auquel l'Église honore sa mémoire, et fut enterré à Deventer 1.

En France, un autre saint évêque, Foulque de Reims, termina sa vie par le martyre, le 10 juin 900, jour auquel l'Église honore sa mémoire comme d'un saint martyr. En 891, il tint un concile à Reims contre Baudouin II, comte de Flandre. C'est le fils de celui dont nous avons parlé, qui avait enlevé la fille de Charles le Chauve. On se plaignit, dans le concile, que ce seigneur usurpait les biens et même les honneurs ecclésiastiques, jusqu'à prendre le titre d'abbé, et l'on · jugea qu'il méritait d'être excommunié. Mais, en considération des ervices qu'il avait rendus au royaume et à la religion contre les Nermands, on suspendit la fulmination des censures, pour lui accorder le temps de faire pénitence et de profiter des avis qu'on lui donnerait. Le concile adressa donc une lettre à Dodilon de Cambrai, et il chargea cet ćvêque de la lire au comte Baudouin, s'il était présent, ou de la lui envoyer et faire expliquer par son archidiacre; que, si l'archidiacre ne pouvait lui parler, de la faire lire dans un des lieux où Baudouin avait usurpé des biens ecclésiastiques. La lettre portait défense aux moines, aux chanoines et à tous les fidèles, d'avoir com...nunication avec le comte, s'il ne se corrigeait. Foulque écrivit une lettre particulière à Baudouin, sur les excès où il s'était porté. Il lui reproche d'avoir fait fouetter un prêtre, d'avoir chassé des prêtres de leurs églises, sans consulter l'évêque, d'avoir usurpé un monastère, celui de Saint Vaast, et une terre donnée par le roi à l'église de Noyon, et enfin de manquer de fidélité au roi Charles. Il l'avertit paternellement de se corriger sur ces points, afin qu'il ne soit pas obligé de l'excommunier.

Raudouin paraît n'avoir tenu aucun compte de ces avertissements, ni fait aucune satisfaction à l'Église. Mais en 898, Charles le Simple, devenu roi de toute la France par la mort du roi Eudes, employa la force, assiégea Arras, se rendit mattre de la ville, et donna à Foulque le monastère de Saint-Vaast. Celui-ci l'échangea avec un

<sup>1</sup> Acta Bened., sect. 5.

seigneur pour l'abbaye de Saint-Médard de Soissons. Baudouin en eut un vif ressentiment contre l'archevêque qui avait profité de sa dépouille; mais il dissimula et parut même se réconcilier, pour se venger plus sûrement.

Un jour que le prélat allait trouver le roi, accompagné de peu de personnes, des gens du comte, qui avaient à leur tête un nommé. Wincmare, le joignirent en chemin. Ils le félicitèrent d'abord de sa réconciliation avec Baudouin; mais après avoir marché quelque temps avec le prélat, ils se jetèrent en traîtres eur lui, le percèrent de plusieurs coups de lances, et tuèrent quelques personnes de sa suite. Les autres allèrent porter ces tristes nouvelles à Reims, où les gens de Foulque prirent aussitôt les armes et poursuivirent longtemps les assassins, sans cependant pouvoir les joindre. Le corps de l'archevêque fut porté à Reims, où il fut enterré avec les honneurs dus à son rang et à son mérite. Il avait tenu le siège dix-sept ans trois mois et dix jours. Il est honoré comme un saint martyr, et le martyrologe romain en fait mention au 10me de juin, jour de sa mort 1.

Hervée ou Hérivée, clerc du palais, fut élevé sur le siège de Reims: et, quoique dans un âge fort jeune, il se montra, par ses talents et ses vertus, digne de cette place. Il fut ordonné le 6 de juillet, qui, cette année 900, était un dimanche. Le premier usage que le nouvel archevêque fit de son autorité, le jour même de son ordination, fut de fulminer l'excommunication contre les assassins de Foulque, tant en son nom qu'au nom des évêques de la province et de quelques autres qui étaient présents. On lut publiquement, dans l'église de Notre-Dame de Reims, l'acte de cette excommunication, conçu en ces termes:

Nous Hervée, archevêque de Reims; Widon, archevêque de Rouen; Riculfe, évêque de Soissons, Heidolan de Noyon, Dodilon de Cambrai, Hériland de Térouanne, Otgaire d'Amiens, Honorat de Beauvais, Mancion de Châlons, Rodulfe de Laon, Ottfrid de Senlis, Angelram de Meaux, faisons savoir à tous les fidèles, tant clercs que laïques, que nous et nos églises sommes consternés et pénétrés de douleur au sujet d'un attentat inouï depuis les premières persécutions excitées contre les apôtres et leurs successeurs: c'est de l'assassinat de Foulque, notre père et notre pasteur, mis à mort par des scélérats, tandis qu'il travaillait jour et nuit pour le bien du royaume et de l'Église entière, et qu'il s'opposait, comme un mur de protection, pour la défense de toutes les églises du royaume.

1 922 de l Raudouis ses église eurs cor inoui dar C'est r Saint ét mus sép l'anathèn aucun se Qu'ils so soient le eurs ent troupeau la mais comme l malédict varicateu périssent toutes les hommes léges ! cs ont osé n nule sur qu'aucur célèbre la a comm piscence. etés par présentes comme I

lampe so
On voi
des lamp
ssassins
corrompi
était rong
l'approch
malheure
pays et d
Cepend

<sup>1</sup> Acta SS., 10 junii.

<sup>1</sup> Duche

[Liv. LIX. — De 886 ons. Baudouin en vait profité de sa concilier, pour se

pagné de peu de tête un nomme ent d'abord de sa marché quelque lui, le percèrent personnes de sa les à Reims, où et poursuivirent joindre. Le corps avec les honneurs iége dix-sept ans int martyr, et le juin, jour de sa

par ses talents et de juillet, qui, age que le nouvel no ordination, fut sins de Foulque, avince et de quelent, dans l'église lication, conçu en

archevêque de Noyon, Dodilon niens, Honorat de Ottfrid de Senlis, lèles, tant clercs ernés et pénétrés premières persésseurs : c'est de r, mis à mort par pour le bien du comme un mur ises du royaume. Baudouin, fils de Baudouin et de Judith, envahissait les biens de ses églises, et c'a été par ses gens, Wincmar, Éwerard, Ratfrid et leurs complices, que Foulque a été cruellement assassiné; forfait nouï dans l'Église, si ce n'est de la part des païens.

C'est pourquoi, au nom du Seigneur, par la vertu de l'Esprit-Saint et de l'autorité donnée de Dieu aux évêques per saint Pierre, pous séparons ces meurtriers du sein de l'Église et les frappons de l'anathème d'une éternelle malédiction ; en sorte qu'ils n'aient plus aucun secours de personne ni aucun commerce avec les Chrétiens. Qu'ils soient maudits à la ville, maudits à la campagne! maudits soient leurs greniers, maudit tout le reste! maudits les fruits de eurs entrailles, maudits les fruits de leurs terres ainsi que leurs roupeaux! maudits soient-ils à leur entrée et à leur sortie! maudits la maison, fugitifs dans les champs! qu'ils rendent leurs entrailles comme le perfide et malheureux Arius! Viennent sur eux toutes les nalédictions que le Seigneur a fulminées, par Moïse, contre les prévaricateurs de la loi! Qu'ils soient anathèmes, maran atha, et qu'ils périssent dans le second avénement du Seigneur! Tombent sur eux toutes les malédictions que les sacrés canons et les décrets des hommes apostoliques décernent contre les homicides et les sacriléges! car c'est du nom de sacriléges que nous flétrissons ceux qui ent osé mettre la main sur l'oint du Seigneur. Que tout cela s'accumule sur leurs têtes par la très-juste sentence de la vindicte divine! qu'aucun Chrétien ne leur dise même bonjour! qu'aucun prêtre ne célèbre la messe en leur présence, ne les confesse et ne leur donne à communion, même à l'article de la mort, s'ils ne viennent à résipiscence; mais qu'ils soient ensevelis de la sépulture des ânes et jetés parmi les immondices de la terre, afin d'être aux générations résentes et futures un exemple d'opprobre et de malédiction! Et comme nous éteignons et jetons aujourd'hui ces lampes, que leur Impe soit à jamais éteinte 1 la labour part attitue du con de la participa

On voit ici l'antiquité de la cérémonie d'éteindre des cierges ou des lampes en fulminant l'excommunication. Wincmar, le chef des assassins, fut visiblement frappé de la main de Dieu : ses chairs se corrompirent, une pourriture infecte ruisselait de tout son corps, il était rongé des vers tout vivant; et, comme personne ne pouvait l'approcher à cause de l'horrible puanteur, il finit misérablement sa malneureuse vie. C'est ainsi que parle Flodoard, qui écrivait dans le pays et dans le temps même 2.

Cependant les Normands, qui, depuis un siècle, faisaient tant de

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Duchesne, t. 2, p. 585. — <sup>2</sup> Flod., l. 4, c. 9.

mal à l'Europe et à la France en particulier; les Normands, avec qui Foulque de Reims avait détourné le roi Charles le Simple de faire alliance, à cause qu'ils étaient païens et infidèles; ces terribles Normands commençaient à s'adoucir et à se rapprocher du christianisme. Quelques-uns avaient reçu le baptême; mais légers et inconstants, comme l'étaient généralement tous les Barbares, en changeant de créance la plupart ne changèrent pas de mœurs, et, continuant à vivre de rapines, ils déshonoraient la religion qu'ils venaient d'embrasser.

Widon, autrement Gui, archevêque de Rouen, dont les Normands étaient dès lors les maîtres, avait parmi son peuple plusieurs de ces néophytes. Il était plus affligé de leur conduite qu'il n'était consolé de leur conversion à la foi; mais il craignait d'aigrir le mal en y appliquant des remèdes violents, suivant la sévérité des canons. Il consulta donc Hervée, archevêque de Reims, sur la manière dont il devait en user avec ces nouveaux Chrétiens, qui, après avoir reçu le baptême, menaient encore une vie tonte païenne, ou avec les catéchumènes de la même nation, à qui on n'avait pas encore jugé à propos de conférer le baptême.

Hervée, par sa réponse, conseilla à l'archevêque de Rouen d'user de douceur et d'apporter de grands ménagements, pour ne pas effaroucher un peuple dont la conversion pouvait procurer tant de gloire à Dieu et épargner tant de maux à l'État. Il vaut mieux laisser croître l'ivraie que de l'arracher, au danger d'arracher en même temps le froment. L'archevêque de Reims composa à ce sujet un long écrit, où il rapporte plusieurs exemples de la clémence dont les saints Pères ont usé envers les plus grands pécheurs. Il s'y trouve une histoire ou deux que les critiques modernes ont révoquées en doute 1.

Hervée travaillait lui-même avec zèle à la conversion des Normands répandus dans son diocèse. Il trouva parmi les néophytes qu'il gagna à Dieu la même inconstance dont l'archevêque de Rouen s'était plaint, et il eut là-dessus des doutes qu'il ne put résoudre, lui qui avait résolu ceux des autres. Il consulta à son tour et pria le pape Jean IX de lui faire savoir quelle pénitence il convenait d'imposer aux Normands qui, après avoir reçu le baptême, s'adonnaient encore à leurs anciennes superstitions. Le Pape lui répondit en ces termes :

La lecture de votre lettre nous a donné en même temps une vive douleur et une joie sensible. Nous avons été affligé des maux et des calamités que vous avez à souffrir dans vos provinces, non-seule-

e sage i 922 de ment de faire que vou la causée stia- après avin- Dieu et le sang e et, et, a l'auteu phytes d'Ouant

phytes d Quant ommen baptisés ué des ( des vian toute la movertis rous pot de cette : i déterm dans ces évérité a foi insi pendant, oir se so devez la Le plus u comm ni en Fra Nic. Par e regard guerre les uer les c cette for eux-mêm desaintete rie a été déposition

Gérauld 855. Géra 8 mère, d eur noble

Labbe, 1

<sup>1</sup> Labbe, t. 9, p. 484.

Normands, avec qui le Simple de faire ; ces terribles Norocher du christiamais légers et inles Barbares, en pas de mœurs, et, a Leligion qu'ils ve-

dont les Normands ple plusieurs de ces u'il n'était consolé grir le mal en y apdes canons. Il conla manière dont il après avoir reçu le , ou avec les catépas encore jugé à

e de Rouen d'user

, pour ne pas effacurer tant de gloire
ieux laisser croltre
en même temps le
sujet un long écrit,
ont les saints Pères
ave une histoire ou
a doute 4.

nversion des Norrmi les néophytes hevêque de Rouen e put résoudre, lui on tour et pria le il convenait d'imème, s'adonnaient ni répondit en ces

ne temps une vive des maux et des vinces, non-seulement de la part des païens, mais encore de celle des Chrétiens, ainsi que vous le marquez. Mais je ne puis vous exprimer la joie que nous causée la conversion de la nation normande, de cette nation qui, près avoir versé tant de sang humain, commence, par la grâce de Dieu et par vos exhortations, à reconnaître qu'elle a été rachetée par le sang de Jésus-Christ. Nous en rendons d'infinies actions de grâces i l'auteur de tout bien, et nous le conjurons de confirmer ces néo-phytes dans la foi.

Quant à la question que me propose votre fraternité, savoir : comment il convient d'en user avec les Normands qui, ayant été laptisés et rebaptisés, ont vécu en païens après leur baptême, ont né des Chrétiens, massacré des prêtres, sacrifié aux idoles et mangé les viandes immolées ; s'ils n'étaient pas néophytes, ils éprouveraient oute la sévérité des canons. Mais parce qu'ils sont nouvellement genvertis à la foi, dont ils sont encore peu instruits, et que d'ailleurs ous pouvez mieux que personne connaître les mœurs et le caractère le cette nation voisine de votre pays, nous laissons à votre prudence à déterminer ce qu'il convient de faire; car vous voyez assez que, dans ces circonstances, il ne convient pas d'user envers eux de la évérité prescrite par les canons, de peur que, trouvant le joug de a foi insupportable, ils ne retournent à leurs anciennes erreurs. Cependant, si vous en trouvez quelques-uns assez fervents pour vouoir se soumettre à toute la rigueur de la pénitence canonique, vous devez la leur imposer 1.

Le plus fâcheux pour les peuples, à la fin du neuvième siècle et me commencement du dixième, c'est qu'il n'y avait ni en Allemagne ii en France, un roi capable de rétablir ou de maintenir l'ordre public. Par suite, presque tous les ducs, marquis, comtes et seigneurs, e regardant comme indépendants dans leurs châteaux, se faisaient la guerre les uns aux autres quand il leur en prenait envie. Pour dimimer les calamités de cet état de choses et inspirer un peu d'humanité i cette foule de seigneurs turbulents, Dieu se plut à susciter parmi eux-mêmes un modèle accompli de douceur, de bonté, de justice et desainteté, savoir : saint Gérald ou Gérauld, comte d'Aurillac, dont la ile a été écrite par un saint du même temps, saint Odilon, sur les dépositions comparées de quatre témoins oculaires.

Gérauld naquit à Aurillac, ville de la haute Auvergne, vers l'an 85. Gérauld, comte d'Aurillac, son père, et la comtesse Adaltrude, a mère, étaient encore plus recommandables pa leur pitié que par aur noblesse. Ils avaient deux illustres saints de leur famille, savoir ;

<sup>1</sup> Labbe, t. 9, p. 483.

saint Césaire d'Arles, et saint Irier ou Arédius; et c'était le titre de noblesse dont ils se glorifiaient le plus. Comme le fils devait succéder à la dignité de son pèré, ils lui firent donner l'éducation accoutumés de la noblesso : c'était d'apprendre assez les lettres pour parcourir le psautier, puis de conduire les meutes des chiens à la chasse, de tire de l'arc et de lancer le faucon. Dieu voulut que, pendant longtemps il fût acsez maladif pour ne pouvoir se livrer aux exercices du siècle. mais point assez pour empécher l'étude. Son père et sa mère résolurent alors de l'appliquer plus particulièrement aux lettres, pour l'engager dans le clergé. Il apprit non-seulement le chant, mais encore la grammaire, ce qui servit beaucoup à aiguiser son esprit naturel Entré dans l'adolescence, sa santé se fortifia; il devint si agile, qu'il sautait facilement par-dessus un cheval. Il se distinguait dans les exercices militaires, mais il aimait toujours l'étude; l'Écriture saints lui devint si familière, qu'il y avait peu de cleres qu'il n'y surpassat Ses parents étant morts, il fut obligé, tout jeune, de gouverner leur domaine en qualité de comte. Il n'en devint pas plus fier, comme tant d'autres. Occupé par devoir des affaires extérieures, son attrai le ramenait toujours à la méditation des choses divines. Doux et pacifique, il aimait mieux souffrir les torts qu'on lui faisait que de s'er venger. Mais on lui représenta que sa débonnairete tournait au détriment de son peuple, qui se voyait exposé aux courses et aux pillages Il songea dès lors aux moyens de protéger les orphelins et les veuves et les habitants de la campagne. L'amour des pauvres le rendi homme de guerre. Toujours facile à pardonner et à faire la paix, i combattit plusieurs fois, et toujours avec succès, les ennemis opiniatres. Tel était le jeune comte d'Aurillac.

Jaloux de tant de vertu dans un jeune homme, mais surtout de sa crét quel de grande pureté, l'ennemi de tout bien lui tendit un piége où il failli sait régul se perdre. Le jeune comte ayant un jour arrêté ses regards sur une rès-fraga jeune esclave qui lui appartenait, il fut épris de sa rare beauté certains jeune esclave qui lui appartenait, il fut épris de sa rare beauté certains jeune esclave qui lui appartenait, il fut épris de sa rare beauté certains jeune de la maire de la bien servi fille qu'il viendrait la voir pendant la nuit. Il y alla en effet; mais esquelles tout en y allant, il priait Dieu de ne pas le laisser périr tout à fai erepas. Il dans cette tentation. La jeune fille, avec son père, se tenait auprès de sonomie feu; car c'était au fort de l'hiver. Le jeune comte la trouva si dif quand qu'il crut d'abord que c'était une autre. Ayant su du père qu'in c'était la même, il y reconnut un avertissement du ciel, remont purnée s' précipitamment à cheval, remerciant Dieu, et resta toute la nui instruire se exposé au froid rigoureux qu'il faisait, afin de punir et d'éteindre le lipenait ardeurs de la concupiscence.

Aussitôt que le jeune comte fut de retour chez lui, il prit des me

sures po jeune es lui asaig après, lo plus d'u Dieu le j file.

1922 de

Gérau appliqu Pour le d'Aquita idèle au ans cess dessein c pratique des succ rir sans e ment rec pour la c jusqu'au pour hon amais le biens à l' Ses au oauvre ; c ux distri usqu'à e jeune, il le

manche.

1922 de l'ère chr.]

et c'était le titre de fils devait succéden neation accoutumée es pour parcourir le à la chasse, de tirer pendant longtemps. exercices du siècle e et sa mère résolux lettres, pour l'enchant, mais encore son esprit naturel levint si agile, qu'il distinguait dans les le; l'Écriture sainte qu'il n'y surpassat. de gouverner leur s plus fler, comme rieures, son attrai ivines. Doux et pae tournait au détri-

ares pour s'ôter une occasion si délicate. Pour cels, il affranchit la eune esclave, ordonna à ses parents de la marier incessamment ; il ui assigna pour dot quelques terres de son domaine. Quelque temps près, le comte perdit l'usage des yeux, et demeura aveugle pendant olus d'un an. Il reçut cette affliction comme un châtiment par lequel Dieu le punissait des regards criminels qu'il avait jetés sur cette file.

Gérauld, ayant recouvré la vue, fit paraître plus de serveur et ne sappliqua plus qu'aux exercices de piété compatibles avec son état. four le détacher du roi de France, Guillaume le Débonnaire, duc l'Aquitaine, lui offrit sa sœur en mariage. Le comte d'Aurillac resta idèle au roi de France, remercia le duc de ses offres si honorables, ans cesser pour cela d'être de ses intimes amis. Il avait formé le lessein de garder le célibat, pour s'adonner avec plus de liberté à la ratique des bonnes œuvres. Comme on lui représentait qu'il devait les successeurs à son illustre famille, il disait qu'il valait mieux mouir sans enfants que d'en laisser de mauvais. Il se rendit particulièrement recommandable par sa charité pour les pauvres, par son amour our la chasteté et son zèle pour la justice, qui allait quelquefois faisait que de s'en jusqu'au scrupule. Il fit au moins sept fois le pèlerinage de Rome, our honorer les tombeaux des saints apôtres; et il ne s'y présentait rses et aux pillages, amais les mains vides; car il payait un tribut annuel de tous ses helins et les veuves biens à l'église de Saint-Pierre.

s pauvres le rendi Ses aumônes n'avaient point de bornes : il ne renvoyait aucun et à faire la paix, i pauvre ; quelquefois il leur faisait dresser des tables, et il se trouvait s, les ennemis opicuix distributions pour s'assurer de la nourriture qu'on leur donnait, usqu'à en faire lui-même l'essai. Ses officiers lui tenaient toujours mais surtout de se prét quelque mets à leur servir. Outre les survenants, il en nourrisn piége où il faille mit régulièrement un certain nombre. Cependant il vivait lui-même es regards sur une rès-fragalement. Il ne soupait jamais, se contentant, le soir, encore es sa rare beauté extains jours d'été, d'une légère collation. A dîner, sa table était ire à la mère de la sien servie, et il y conviait des personnes doctes et pieuses, avec lla en effet; mais esquelles il s'entretenait de la lecture qu'on faisait toujours pendant ser périr tout à fai le repas. Il était d'une taille moyenne, mais très-bien fait, d'une physe tenait auprès de sonomie gracieuse et d'une conversation qui ne l'était pas moins. te la trouva si dif Mand quelqu'un des convives portait la plaisanterie un peu trop ant su du père que bin, il le reprenait poliment en plaisantant lui-même. Le reste de la t du ciel, remonte burnée s'employait à régler ses affaires, à terminer des différends, resta toute la nui instruire ses domestiques, visiter des hôpitaux, lire l'Écriture sainte. nir et d'éteindre le le jeunait trois fois la semaine ; et, s'il arrivait une fête le jour deson pûne, il le transférait à un autre, et anticipait le samedi celui du dilui, il prit des me manche. Il ne portait point de soie ni d'étoffes précieuses ,en

quelque occasion que ce fût; ses habits étaient toujours simples et

Voici quelques traits détachés de sa vie. Un jour qu'il revenait de Rome, il campait près de Pavie. Des marchands de Venise vinrent lui offrir des étoffes précieuses. Il leur répondit qu'il avait déjà fait ses emplettes à Rome, mais qu'il serait bien aise de savoir d'eux s'il avait fait un bon marché. Parmi les étoffes qu'il leur montra, il s'en trouva une dont un des marchands dit qu'elle se vendrait bien plus cher à Constantinople. Aussitôt le pieux comte en eut du scrupule, et pria un de ses amis de compter au marchand de Rome le surplus du prix évalué par le marchand de Venise.

Dans le même voyage, ses gens découvrirent un de ses esclaves qui s'était enfui de son service depuis plusieurs années, et qui passait dans son nouveau pays pour un personnage considérable. Ils le lui amenèrent pâle et tremblant. Gérauld, l'ayant interrogé en particulier et su de lui qu'il tenait une position honorable, lui dit : Je ne veux pas non plus vous déshonorer; et il défendit à tous ses gens de faire connaître à qui que ce fût ce qu'il avait été dans son pays. En même temps, à la vue de tous les voisins, il lui fit quelques présents et lui donna une place distinguée à sa table.

Une autre fois, traversant la campagne, il aperçoit une femme qui conduisait la charrue. Il s'approche d'elle et lui demande pourquoi elle fait l'ouvrage d'un homme. Elle répond que c'est par nécessité, attendu que depuis longtemps son mari est malade et que le temps des semailles est passé. Aussitôt il lui donne de l'argent pour mettre un homme à sa place, jusqu'à la fin des travaux.

Ses domestiques lui préparèrent un jour son repas sous le cerisier d'un paysan. Comme les cerises étaient mûres, ils cassèrent les branches inférieures. Le paysan s'en plaignit, et le comte lui en paya le prix et au delà. Dans un autre voyage, il aperçut ses domestiques qui mangeaient des pois, après avoir traversé le champ d'un paysan qui faisait la moisson. Aussitôt il lance son cheval et demande à cet homme si ses gens lui avaient pris quelque chose. Non, seigneur, dit le paysan, c'est moi qui le leur ai donné. Que Dieu vous le rende, répliqua Gérauld. Une autre fois, il rencontra des paysans qui quittaient ses domaines pour s'en aller dans une autre province. Il leur en demanda le motif. Ils lui donnèrent pour raison qu'il leur avait fait du tort, tandis qu'il leur avait fait du bien. Les soldats de son escorte l'engageaient à les faire battre et à les renvoyer dans leurs chaumières. Mais lui, se souvenant qu'ils avaient avec lui le même maître au ciel, leur permit d'aller s'établir où ils jugeraient le plairait, mieux.

1922 de l Sa just

mrde. De assants, oldats, c mit parn eur fit Longtem as des c m'il s'éta don, avec Un jou ecusateu pieux con th bien, rant le pr woir déli

malfaiteur ait volont bon ordre générosité ustice et d qu'il n'y a æpté dans oisins. Tels éta

donna son

sine, cher

entrèrent,

a pensée

Gérauld,

du comte our Dieu oulut ren omme il s ivêque de eur dit en désirait pro guer ses do pôtres. La eprésenta inuant de v 1922 de l'ère chr.1

qu'il revenait de de Venise vinrent r'il avait déjà fait e savoir d'eux s'il ur montra, il s'en endrait bien plus ut du scrupule, et me le surplus du

n de ses esclaves es, et qui passait dérable. Ils le lui rrogé en particule, lui dit : Je ne tous ses gens de ans son pays. En

it une femme qui mande pourquoi est par nécessité. et que le temps gent pour mettre

s sous le cerisier ils cassèrent les omte lui en paya ses domestiques mp d'un paysan et demande à cet on, seigneur, dit u vous le rende, aysans qui quitprovince. Il leur

Sa justice à l'égard des coupables était accompagnée de misériorde. Des brigands infestaient une forêt, et, de là, détroussaient les nassants, les tuant même quelquefois. Gérauld envoya une troupe de oldats, qui saisirent les brigands et avec eux un paysan qui se trourait parmi eux sans le vouloir. Les soldats, craignant que Gérauld ne eur fit grâce, leur crevèrent à tous les yeux, le paysan compris. longtemps après, le comte, ayant appris que ce malheureux n'était pas des complices, eut un grand regret de son accident, et, ayant su qu'il s'était retiré au pays de Toulouse, il lui envoya demander pardon, avec cent pièces d'argent.

Un jour, on lui présenta deux criminels chargés de chaînes. Les ecusateurs demandaient qu'ils fussent pendus sur le champ. Le pieux comte, qui cherchait à leur sauver la vie, dit aux accusateurs : th bien, s'ils doivent mourir, donnons-leur d'abord à manger, suiant le proverbe. Et il leur fit donner à manger et à boire, après les voir déliés de leurs chaînes. Quand ils furent ainsi restaurés, il leur donna son couteau, en disant : Allez vous-mêmes dans la forêt voisne, cherchez les harts avec lesquelles vous devez être pendus. Ils y uelques présents autrèrent, et échappèrent ainsi à la mort; car les assistants, voyant a pensée du comte, n'osèrent les poursuivre. En général, le bon térauld, ainsi qu'on l'appelait communément, ne punissait que les nalfaiteurs d'habitude et de profession; pour les autres, il leur faisit volontiers grâce. Quant aux incursions du dehors, il y mit si on ordre par sa vigilance, par ses victoires, par sa clémence et sa générosité envers les vaincus, mais surtout par la renommée de sa ustice et de sa sainteté, que la paix régnait dans toutes ses terres, et n'il n'y avait pas même de commandants dans ses châteaux, exepté dans un qui était à l'écart des autres et entouré de mauvais wisins.

Tels étaient, dans ces siècles si décriés, la vie et le gouvernement u comte d'Aurillac. Avec tout cela, il ne croyait jamais en faire assez our Dieu, parmi le tracas des affaires que lui attirait sa charge, et oulut renoncer à tout pour embrasser la vie monastique. Mais, omme il se défiait de ses lumières, il appela son ami saint Gausbert, réque de Cahors, avec quelques autres personnages distingués, et en dit en confiance : Qu'il était dégoûté de la vie présente, qu'il qu'il leur avait désirait prendre l'habit de religion, qu'il voulait aller à Rome et léoldats de son es-voyer dans leurs spôtres. La chose ayant été mûrement examinée, saint Gausbert lui avec lui le même représenta qu'il pouvait consacrer ses biens à saint Pierre comme il ils jugeraient le plairait, mais qu'il rendrait plus de service à la religion en conmuant de vivre dans le monde de la manière édifiante dont il y vivait ; que son exemple y serait plus efficace, et qu'un seigneur qui fait un si bon usage de son autorité, mérite plus et peut procurer bien plus de gloire à Dieu que le solitaire le plus austère.

Gérauld déféra à ce sage conseil ; mais, sans quitter le monde, i trouva le moyen d'observer presque toutes les pratiques de la vie monastique, s'adonnant au jenne et à la prière, et récitant tous les jours le psautier. Il ne lui manquait que l'habit de moine : il tacha d'y suppléer. Il s'habilla modestement, et se fit faire à la tête une petite couronne, qu'il avait soin de cacher de ses autres cheveux. Pour la barbe, il ne se la rasa point entièrement comme les moines, mais j la portait moins longue que les laïques. Il ne voulut plus même porte l'épée, se contentant, quand il sortait, de la faire porter devant lui Enfin, pour se faire une retraite où il pût de temps en temps se dérober aux affaires, il fit bâtir un monastère à Aurillac. Mais il avai une si grande idée de la perfection religieuse, qu'il eut peine à trouver des moines assez fervents à son gré, pour les y mettre. Il disait qu'un moine parfait est semblable aux anges fidèles, et un mauvais moine, semblable aux anges apostats. Il fit, de son vivant e malgré lui, un grand nombre de miracles : l'eau dont il se lavait les mains, et que ses domestiques procuraient en cachette aux malades. rendit la vue entre autres à sept aveugles, dont il est parlé dans sa vie

Le comte Gérauld lui-même perdit encore l'usage des yeux plusieurs années avant sa mort, et il profita de cette affliction pour s'y préparer par un renouvellement de ferveur. Dans le cours de sa vie il avait affranchi un grand nombre de ses esclaves ; mais plusieurs aimèrent mieux rester à son service que d'accepter la liberté. Dans son testament, il donna encore la liberté à cent autres, et légua ses plus belles terres à son monastère d'Aurillac, autour duquel s'est formée depuis la ville du même nom. Dès qu'il sentit sa fin approcher, il fit prier Amblard, ou plutôt Adalard, évêque de Clermont de se rendre auprès de lui ; car Aurillac était alors du diocèse de Clermont.

Durant le cours de sa maladie, Gérauld se faisait porter tous le jours à l'église, où il entendait d'abord la messe du jour, après quo il s'en faisait dire une des morts. Le vendredi matin, 13<sup>mo</sup> d'octobre s'étant trouvé mal, il fit faire l'office d ans sa chambre par ses chape lains; quand on eut chanté complies, il fitsur lui le signe de la crois et dit ces paroles de la recommandation de l'âme, qu'il avait souven à la bouche: Subvenite, sancti Dei; puis il ferma les yeux et demeurs dans le silence: on crut qu'il allait expirer. Ainsi on appela avec empressement l'évêque Adalard pour l'assister, tandis qu'un prêtré était allé vite dire la messe, afin de le communier, ce qui marque

ga'on in du mou Quan

ouvrit de doucem rendred porté à 2 de Saint la vertu de mirauprès a de saint de Clumcomte 4. Limoges d'Aurille Nous

relache.
même d
de leurs
vingt-hu
lèbre ég
saint Od
naient o
voir, pu
aux pécl
le luxe d
fenmes

commer

Pour recours obtenir de ronne in Alphons les Norm goûté un lettre de qu'il tâd l'église;

1 Acta

qu'un seigneur qui s et peut procurer austère.

quitter le monde, il pratiques de la vie et récitant tous les le moine : il tâcha faire à la tôte une utres cheveux. Pour les moines, mais i ut plus même porter e porter devant lui. os en temps se dérillac. Mais il avait qu'il eut peine à les y mettre. Il difidèles, et un maut, de son vivant el dont il se lavait les chette aux malades. est parlé dans sa viel sage des yeux pluaffliction pour s'v le cours de sa vie es; mais plusieurs ter la liberté. Dans utres, et légua ses utour duquel s'est sentit sa fin appro eque de Clermont

isait porter tous les lu jour, après quo in, 13<sup>me</sup> d'octobre bre par ses chapele signe de la crois qu'il avait souven es yeux et demeure si on appela avec andis qu'un prêtres, ce qui marque

ors du diocèse de

gr'on ne gardait pas en ce lieu d'hosties consacrées pour le viatique du mourant, comme on l'avait ordonné tant de fois.

Quand le prêtre eut achevé la messe, on apporta le saint viatique a malade, qui paraissait déjà mort; mais dès qu'on lui en parla, il surit les yeux, le reçut avec de grands sentiments de piééé, et expiradoucement Yort peu de temps après. Il mourut ainsi à Cézenac, le rendredi 43me d'octobre, ce qui convient à l'an 909. Son corps fut reporté à Aurillac, ainsi qu'il l'avait ordonné, et enterré proche de l'autel de Saint-Pierre, dans l'église de son monastère. Dieu avait fait éclater la vertu de son serviteur, tandis qu'il vécut, par un grand nombre de miracles; ceux qui continuèrent de s'opérer par son intercession, après sa mort, rendirent son culte et son tombeau célèbres. La vie de saint Gérauld a été écrite en quatre livres par saint Odon, abbé de Cluny, sur les dépositions de ceux qui avaient vécu avec le saint comte 4. L'ouvrage est adresse à Aimon, abbé de Saint-Martial de Limoges, frère de Turpion, évêque de cette ville. Le monastère d'Aurillac a subsisté jusque dans ces derniers temps.

Nous avons vu que les Normands établis du côté de la Belgique commençaient à s'adoucir par le christianisme et par donner quelque relâche au pays qu'ils avaient si longtemps dévasté. Il n'en fut pas de même des Normands qui s'étaient établis du côté de la Loire. Deux de leurs chefs surprirent, l'an 903, la ville de Tours, et ils brûlèrent vingt-huit églises, du nombre desquelles fut la cathédrale et la célèbre église de Saint-Martin. Nous avons encore un sermon que saint Odon fit sur cet incendie, pour répondre à ceux qui en prenaient occasion de publier que saint Martin n'avait plus tant de pouvoir, puisqu'il avait laissé brûler son église. Il attribue cet incendie aux péchés des chanoines qui desservaient cette église. Il parle contre le luxe de leurs habits, et il se plaint de ce qu'ils laissent entrer les femmes dans leur clottre.

Pour rétablir leur église, les chanoines de Saint-Martin eurent recours à Alphonse, roi d'Espagne. Ils écrivirent à ce prince pour obtenir quelques secours, et lui firent proposer d'acheter une couvonne impériale enrichie de pierreries, qu'ils avaient dans leur trésor. Alphonse leur fit réponse qu'il ayait été fort affligé d'apprendre que les Normands eussent brûlé l'église de Saint-Martin; mais qu'il avait goûté une sensible joie en lisant ce qu'ils lui marquaient dans leur lettre des miracles opérés à Tours, au tombeau de ce saint évêque; qu'il tâcherait de leur fournir quelques secours pour en rebâtir l'église; que pour la couronne qu'ils avaient résolu de vendre, il

<sup>1</sup> Acta SS., 13 octob.

pouvaient la faire porter à Bordeaux, où il enverrait ses vaisseaux au mois de mai. Il ajoute qu'il les prie de lui faire tenir un recueil des miracles de saint Martin; qu'en reconnaissance, il leur enverra plusieurs vies de saints qu'ils n'ont pas; quant à ce qu'ils souhaitent savoir de quel apôtre on a le tombeau en Espagne, qu'ils peuvent être assurés que c'est celui de saint Jacques, apôtre, le fils de Zébédée, dont le corps a été apporté de Jérusalem en Espagne. C'est ainsi que, dans ces siècles barbares, les rois eux-mêmes, et les rois les plus braves, s'occupaient à recueillir les vies et les miracles des saints, ce qui certainement ne contribuait pas à les rendre plus barbares.

Il ne paraît pas que la bonne volonté du roi Alphonse ait eu son effet; car il est marqué, dans un ancien manuscrit, que l'église de Saint-Martin fut rebâtie par les libéralités de cinq seigneurs du pays, par celles des chanoines et des citoyens de Tours, qui, pour contribuer à cette bonne œuvre, se dépouillèrent volontiers du peu de biens

que les Normands leur avaient laissés <sup>1</sup>.

Alphonse, roi d'Espagne, dont il ést ici question, est Alphonse le Grand dont nous avons parlé ailleurs, et qui abdiqua l'an 908 et mourut l'an 912. Nous avons vu également que, l'an 890, mourut l'empereur Lambert en Italie, et le roi Eudes en France; que, l'année suivante 899, mourut l'empereur Arnoulfe en Allemagne. L'année d'après, savoir en 900, mourut le roi Alfred le Grand en Angleterre, laissant le royaume florissant à son fils Édouard. La même année mourut le pape Jean IX.

L'année d'avant sa mort, savoir en 899, il avait tâché de remédier à l'état déplorable de l'église de Langres. Cette église avait deux évêques et n'en avait pas un. Son évêque légitime, Teutbold, canoniquement institué par le pape Étienne V, était hors d'état de remplir ses fonctions, ayant été privé de la vue par la cruauté de trois seigneurs laïques. Son compétiteur Argrim, sacré contre les règles par l'archevêque de Lyon, n'avait point d'institution canonique. Après le malheur de Teutbold, le clergé et le peuple de Langres envoyèrent jusqu'à trois fois à Rome pour demander l'institution canonique d'Argrim. Sur quoi le pape Jean écrivit au clarge d'au peuple de Langres, que, du conseil des évêques, ses frères, il leur rend leur évêque Argrim, non pour reprendre le jugement du pape Étienne, son prédécesseur, mais pour le changer en mieux, à cause de la nécessité, comme ont fait plusieurs autres Papes. Il écrit de même au 🐃 Charles, le priant d'appuyer de son autorité le rétablissement de cet évêque 2.

Nous Stylion, dons gr imais v holique ai les art nère. J' de leurs est des i quarante mère, vo ous l'av nême rê demeure ius, Étie ent les t Église r eux qui aix et de Juant ar herché b On voi Itienne V olas touc iècle et hotiens,

1922 de

glises d'Oriarche É kylien, es et empere inople ave ui fut acc sthonoré l'eut pour ar les La au voisin ivaient res ar son pè

ouze ans,

onstantine

<sup>1</sup> Hist. de Miglise gallie., l. 18. In Biblioth. cluniac. — 2 Labbe, t. 9, p. 491 et seqq.

Labbe, t.

1922 de l'ère chr.

480

ait ses vaisseaux au enir un recueil des l leur enverra plus qu'ils souhaitent que le fils de Zébésen Espagne. C'est lémes, et les roisles miracles des saints, dre plus barbares. Iphonse ait eu son rit, que l'église de seigneurs du pays, qui, pour contri-

n, est Alphonse le liqua l'an 908 et l'an 890, mourut ance ; que, l'année lemagne. L'année nd en Angleterre, . La même année

rs du peu de biens

it tâché de remééglise avait deux. Teutbold, canors d'état de remcruauté de trois contre les règles ation canonique. uple de Langres nder l'institution t au clargé et au es frères, il leur gement du pape mieux, à cause pes. Il écrit de autorité le réta-

Labbe, t. 9, p. 494

Nous avons encore le fragment d'une lettre de ce mênie Pape à Sylien, évêque de Néocésarée, sur les affaires d'Orient. Nous renions graces à votre dilection, très-honoré frère, dit-il, de ce que amais vous n'avez voulu vous écarter de votre mère, la sainte, caholique et apostolique Église romaine. Ni les tourments, ni les exils, siles artifices des hommes adultères n'ont pu vous détacher de votre nère. J'espère cependant que, par le mérite de vos prières, la dureté é leurs cœurs s'amollira et reviendra à la paix que nous désirons. Il st des indices certains que cela sera, et que le schisme de près de parante ans reviendra à la première santé. Ce qu'a réprouvé votre mère, vous l'avez réprouvé jusqu'à présent ; ce qu'elle a approuvé, ous l'avez approuvé de même. Nous voulons donc que, suivant la nême règle, les décrets des très-saints Pontifes, nos prédécesseurs, emeurent immuables. C'est pourquoi nous mettons Ignace et Phoius, Étienne et Antoine au même rang que les ont mis jusqu'à préent les très-saints papes Nicolas, et Jean, et Étienne VI, et toute Église romaine ; et nous vous exhortons à en user de même envers eux qui restent de leur nombre ; enfin nous accordons l'unité de la aix et de la communion à ceux qui observeront la même règle. mant au billet que vous nous avez fait, quoique nous l'ayons herché beaucoup, il nous a été impossible de le retrouver 1.

On voit, par ce fragment, que le pape Jean VIII et le pape lienne VI avaient suivi et maintenu les décrets du pape saint Niolas touchant les affaires de Photius, et que, à la fin du neuvième iècle et au commencement du dixième, sauf un petit nombre de hotiens, dont encore le retour ne paraissait pas douteux, toutes les glises d'Orient étaient unies et soumises à l'Église romaine. Le paarche Étienne de Constantinople, dont parle le pape Jean IX à tylien, est le frère de l'empereur Léon le Philosophe, pour qui, et et empereur, et les patriarches de l'Orient, et le clergé de Constannople avaient demandé une dispense au pape Étienne V, dispense ui fut accordée par le pape Formose. Le patriarche Étienne, qui sthonoré comme saint le 17 mai par les Grecs, mourut en l'année 893. eut pour successeur Antoine Cauléas, qui est honoré comme saint ar les Latins et les Grecs, le 12 février. Il naquit dans un châau voisin de Constantinople, où ses parents, originaires de Phrygie, vaient retirés durant la persécution des iconoclastes. Il fut élevé r son père dans de grands sentiments de piété, et, dès l'âge de buze ans, il se consacra au service de Dieu dans un monastère de onstantinople. Il en devint abbé dans la suite. Devenu patriarche

nomm

an qui

ferme.

bon st

compi

inien .

tutions

contra

mées p

Porphy

édition

furent

auteur,

pereurs

Basile,

avait tr

posé le

naux ju

En 9

succéde

qu'il av

vécu de

892. C'

à faire

Grecs Pl

son épo

cesse pa

n'a pas

mais ser

temps. 1

Zoé, la p

d'abord

afin de r

moignait

phano, il

qui s'étai

plement

sier du p

mettait (

trésorier :

basiléopa

à la mort d'Étienne, il travailla avec zèle au rétablissement de l'unité, et présida un concile d'évêques d'Orient et d'Occident, où fut condamné 'out ce qu'avoit fait le schismatique Photius. On n'a plus les actes de ce concile. Antoine fut toujours sur le trône patriareal ce qu'il avait été dans la solitude, c'est-à-dire un homme de prière, de mortification et de pénitence. Il mourut le 12<sup>m²</sup> de févricz 895, à l'âge de soixante-sept ans <sup>4</sup>. A sa place on ordonna Nicolas, qui était mystique de l'empereur, c'est-à-dire secrétaire intime, et le nom lui en demeura. Il tint le siége de Constantinople près de douze ans, et est aussi honoré comme saint par les Grecs.

A son ordination, où assista l'empereur, le sénat, le clergé et le peuple, il récita publiquement sa profession de foi, que le cardinal Maï a retrouvée dans les archives du Vatican. Le nouveau patriarche n'y dit pas un mot de la controverse avec les Latins sur la procession du Saint-Esprit. Il y a quelque chose de plus remarquable encore. Parlant du sixièr concile général qui condamna d'hérésie les monothélites, il déclare adhérer à la condamnation de Sergius et de Pyrrhus de Constantinople, ses prédécesseurs, et de Cyrus d'Alexandrie, mais il ne fait aucune mention du pape Honorius. Or. pourquoi, dans une occasion aussi solennelle, après avoir flétri, comme hérétiques, ses deux prédécesseurs, Sorgius et Pyrrhus, passe-t-il sous silence le nom d'Honorius? N'est-ce point parce que le nom d'Honorius ne se trouvait pas dans les actes authentiques du sixième concile, que le patriarche avait devant les yeux? Ce qui le confirme, c'est que dans le livre Synodique des Grecs, composé ce pendant par un schismatique, le nom d'Honorius ne se trouve par non plus mentionné avec ceux de Sergius et de Pyrrhus 3.

L'empereur Léon le Sage, ou le Philosophe, adrassa un grand nombre de lois nouvelles à son frère, le patriarche Étienne. Ce prince acheva de plus le grand recueil des Basiliques, entrepris e commencé par son père. Depuis Justinien jusqu'à Phocas, le droi de Justinien avait été en vigueur à Constantinople, et la justice s rendait en langue latine. Depuis Phocas, elle se rendit en langue grecque; mais les lois de Justinier étaient encore en usage. Elle avaient été traduites en grec du temps même de cet empereur, o peu de temps après lui. On y joignit les constitutions des prince postérieurs. La jurisprudence comaine s'affaiblit de plus en plu jusqu'à Basile. Ce prince, jaloux peut-être de la gloire de Justinien voulut être l'auteur d'un nouveau corps de droit. Il fit compiler u abrégé des sources principales de la jurisprudence; cet ouvrage

<sup>1</sup> Acta SS., 12 febr. - 2 Mai, Spicileg. rom., t. 10, Præfat., p. 9.

chlissement de l'uet d'Occident, où fut Photius. On n'a plus r le trône patriarcal a homme de prière, 12<sup>me</sup> de févriez 895, rdonna Nicolas, qui étaire intime, et le nople près de douze

énat, le clergé et le foi, que le cardinal nouveau patriarche ns sur la procession emarquable encore. a d'hérésie les mon de Sergius et de et de Cyrus d'Aape Honorius. Or. après avoir flétri orgius et Pyrrhus ce point parce que es authentiques du les yeux? Ce qui le Grecs, composé ce us ne se trouve par yrrhus 3.

adressa un grand arche Étienne. Co l'iques, entrepris e l'à Phocas, le droi le, et la justice s se rendit en languere en usage. Elle le cet empereur, or utions des prince it de plus en plugloire de Justinien Il fit compiler un nce; cet ouvrage

nommé par les Grecs Procheiron, c'est-à-dire manuel, était dis sé m quarante titres. Léon le retoucha et le rédiges en une meilleure ferme. Il publia de plus cent treize novelles, et des abrégés en asset bon style; mais l'œuvre à laquelle il donna le plus de soin, fut la compilation des Basiliques, divisées en soixante livres. Ceux de Jusmien lui fournirent le fond et la méthode; il y ajouta les constiutions des empereurs suivants, retranchant ce qui était superflucontradictoire ou abrogé par l'usage. Ces Basiliques furent nommées premières, parce qu'il en parut d'autres ensuité. Constantin Porphyrogénète, fils de Léon, les revit et les corriges : cette seconde édition prit le nor de Basiliques postérieures. Ces soixante livres furent appelés Busiliques, soit parce que Basile en fut le premier auteur, soit plutôt encore parce qu'ils renfermaient les lois des empereurs, nommés en grec Basileis. On oublia le recueil de Justinien. Basile, Léon, Constantin traitèrent l'ouvrage de ce prince comme il avait traité les écrits des anciens jurisconsultes, dont il avait composé les Pandectes. Le nouveau corps de droit fut la loi des tribunaux jusqu'à la fin de l'empire.

En 901, l'empereur Léon n'avait point encore de fils pour lui succéder, quoiqu'il eût eu trois femmes. La première fut Théophano, qu'il avait épousée du vivant de l'empereur, son père, et qui, ayant vécu douze ans avec lui, mourut la septième année de son règne 892. C'était une très-vertueuse princesse, qui passait sa vie à prier, à faire des aumônes, et on dit même qu'elle fit des miracles : les Grecs l'honorent comme sainte le 16 no de décembre; et l'empereur, son époux, fit bâtir une église en son nom. La vertu de cette princesse parut principalement à souffrir les infidélités de Léon; car il n'a pas été nommé le Sage et le Philosophe à cause de ses mœurs, mais seulement en considération de sa science, suivant le style du temps. Dès le commencement de son règne, il se passionna pour Zoé, la plus belle, mais la plus méchante femme de la cour. Mariée d'abord au patrice Théodore, elle s'en était défaite par le poison, afin de ne laisser aucun obstacle à l'inclination que l'empereur témoignait pour elle. Dès qu'il fut empereur, et du vivant de Théophano, il la prit publiquement pour concubine. Stylien, père de Zoé, qui s'était prêté en homme de cour à la passion du prince, fut amplement récompensé de sa complaisance. Il n'était d'abord qu'huissier du palais; il fut élevé à la dignité de maître du palais, qui le mettait déjà au-dessus des patrices. Ensuite il fut nommé grand trésorier ; et cette place ne paraissant pas encore assez éminente, Léon nventa pour Stylien un titre monstrueusement pompeux, celui de basiléopator, c'est-à-dire père de l'empereur. La pieuse impératrice

fat., p. 9.

Théophano étant morte en 893, peu de jours après, Léon épousa Zoé. Ce mariage avec une femme qui avait empoisonné son premier mari fut un nouveau acandale. Il paraît que l'empereur n'osa m'me s'adresser au patriarche, son frère, pour en recevoir la béi édiction nuptiale. Il employa un clerc du palais, nommé Sinape, que le synode patriarcal eut le courage d'interdire pour s'être prêté à ce ministère. Zoé, devenue impératrice, ne jouit pas longtemps du rang qu'elle avait acheté par tant de crimes; elle mourut au bout de vingt mois. On mit son corps dans une bière, qui se rencontra par hasard, et où étaient gravées ces paroles du psaume : Malheureuse fille de Babylone!

Incapable de supporter un long veuvage, accoutumé à être gouverné par des femmes, Léon se donna bientôt à lui-même et à l'empire une souveraine. Il épousa une jeune Phrygienne et la fit aussitôt couronner, en lui donnant le nom d'Eudocie. Il la perdit encore avant l'année révolue. Elle mourut en accouchant de son premier enfant, qui ne survécut point à sa mère. C'était en 896. Léon se passionna bientôt pou. une seconde Zoé, surnommée Carbonopsine; mais il n'osa la faire couronner, ni recevoir avec elle la bénédiction nuptiale, parce que, chez les Grecs, les quatrièmes noces étaient défendues. Les secondes et les troisièmes étaient sujettes à pénitence, comme n'étant pas exemptes de faute; et, pour les quatrièmes, on les comprenait sous le nom infâme de polygamie. L'empereur Léon lui-même avait fait une constitution pour ordonner que la peine portée par les canons serait exécutée contre ceux qui contracteraient de troisièmes noces 1.

Pendant que l'empereur Léon s'abandonnait ainsi à la volupté et à la mollesse, les Sarrasins faisaient des courses continuelles sur les terres de l'empire. Ceux d'Afrique firent une descente en Sicile, et prirent Taormine, où ils firent un grand carnage. Les Sarrasins de Cilicie firent des ravages plus grands encore. Comme ils n'étaient pas cultivateurs, ils n'avaient de ressources pour vivre que dans leurs épées. Ils portaient également la guerre sur terre et sur mer. Lorsqu'ils ne faisaient pas de courses sur terre, ils montaient leurs navires et venaient infester toutes les côtes, jusqu'en Grèce et en Macédoine. Conduits par un renégat, ils prirent Séleucie, sur la mer de Cilicie, s'emparèrent de l'île de Lemnos, et vinrent attaquer Démétriade en Thessalie. Ils la prirent, passèrent tout au fil de l'épée; et, comme si le ciel eût agi de concert avec les Sarrasins pour affliger ce pays, vers ce même temps, Bérée en Macédoine fut ren-

versée p habitant ville ap siège. C achetèr mille, fu Ce fut

cubine, faire déc de bapti pereur, ( de souffr l en fit Épipha sprès, Zo impératri lous les un renve Le patria e pria de a moind m emper m tel crir donner la reux, de it venir d examiner L'empe riarche d patriarche de son m ant, l'an auptiale 1 le patriar entrée de les légats

aue l'emp

riage. C'es

en public ;

me confér

<sup>1</sup> Histoire du Bas-Empire, 1. 72.

Labbe, t

Léon épousa Zoé, son premier mari r n'osa m'/me s'aoir la béi édiction né Sinape, que le r s'être prêté à ce ongtemps du rangurut au bout de i se rencontra par me : Malheureuse

tumé à être gounême et à l'empire et la fit aussitôt erdit encore avant in premier enfant, éon se passionna onopsine; mais il bénédiction nupnoces étaient déettes à pénitence, s quatrièmes, on L'empereur Léon ner que la peine ni contracteraient

si à la volupté et ntinuelles sur les ente en Sicile, et Les Sarrasins de de ils n'étaient pas et sur mer. Lorsntaient leurs naen Grèce et en eucie, sur la mer virrent attaquer t tout au fil de es Sarrasins pour nédoîne fut renversée par un tremblement de terre qui fit périr presque tous ses habitants. Enfin les Sarrasins attaquèrent Thessalonique, la première ville après Constantinople, et la prirent après un long et meurtrier sége. Ce fut un carnage effroyable; un petit nombre d'habitants se rachetèrent au poids de l'or; le reste, au nombre de vingt-deux mille, fut emmené captif.

Ce fut en 905, après de si terribles désastres, que Zoé, sa conabine, étant accouchée d'un fils, l'empereur Léon voulut enfin la hire déclarer son épouse légitime. Et premièrement il fut question de baptiser l'enfant avec la solennité ordinaire, comme fils d'empereur, ce que le patriarche Nicolas et les autres évêques refusèrent de souffrir, à moins que l'empereur ne promît de congédier la mère. ll en fit serment, et l'enfant fut baptisé solennellement, le jour de Épiphanie, par le patriarche, et nommé Constantin. Mais trois jours près, Zoé fut introduite dans le palais avec pompe, comme une impératrice, et les noces célébrées, quoique sans ministère de prêtre. lous les évêques et tout le clergé regardèrent cette entreprise comme n renversement de la religion, et toute la ville en fat scandalisée. le patriarche Nicolas vint trouver l'empereur, se jeta à ses pieds et e pria de respecter la dignité impériale, qui est comme le visage, où a moindre tache ne peut se cacher; de songer qu'il y avait au ciel n empereur plus puissant que lui, qui ne manquerait pas de punir n tel crime; que les princes ne sont pas au-dessus des lois, pour se tonner la liberté de tout faire. Enfin il lui demandait, les larmes aux reux, de s'abstenir quelque temps de cette femme, jusqu'à ce qu'on It venir des légats de Rome et des autres chaires patriarcales, pour raminer avec les évêques, ses sujets, ce qu'il y avait à faire 1.

L'empereur Léon écrivit en effet au pape Sergius, à Michel, parriarche d'Alexandrie, à Élie, patriarche de Jérusalem, et à Siméon, patriarche d'Antioche, les priant de venir pour examiner la validité de son mariage. Ils se contentèrent d'y envoyer des légats. Cependant, l'an 906, l'empereur se fit donner, avec Zoé, la bénédiction auptiale par un prêtre nommé Thomas, et la déclara impératrice. Le patriarche Nicolas déposa le prêtre, et défendit à l'empereur lentrée de l'église, de sorte qu'il ne venait plus que dans la sacristie. Les légats de Rome étant arrivés à Constantinople, le bruit courut que l'empereur ne les avait fait venir que pour confirmer son manage. C'est pourquoi le patriarche Nicolas ne voulut point les voir a public; mais il proposa à l'empereur de leur faire tenir ensemble me conférence secrète dans le palais: ce que l'empereur refusa. Il

Labbe, t. 9, p. 1264.

1 922 de

succède

déposé

|'an 935

ies autr

es una

one sec

h Mecq

poire, e

général

En O

'an 900

race not

moignag

le bien

wec une

les orphe

tous ses

terminé

dixième:

mieux le

ettres d'

de Langr

recours i

a décisio

h change

langres,

m concil

de Langr

des Gaule

čest-à-di

eur Lam

dent était

e Benoît.

yant été

mpereur

mbitionn

aveuglé

dusieurs:

ospira de ses libéral

e sait que

Louis.

gagna, par présents et par promesses, une partie des prélats de son obéissance; puis il manda au palais le patriarche, sous prétexte du festin solennel qu'il faisait tous les ans à la fête de Saint-Thryphon, le 1<sup>est</sup> de février. C'était l'an 907, vingt-deuxième de son règne. Ce récit est tiré principalement d'une lettre du patriarche Nicolas.

: Ce prélat étant donc à ce festin, l'empereur et Samonas, Sarrasin converti en apparence, qu'il avait fait patrice parce qu'il favorisait toutes ses passions, le presserent instamment d'approuver le mariage de Zoé; et, comme il demeura ferme à le refuser, il fut aussitôt enlevé et débarqué, obligé de marcher à pied dans la neige, et envoyé en exil, sans qu'on lui laissat ni ami, ni valet, ni même un livre pour sa consolation, et on le garda étroitement. On traita de même les autres évêques qui étaient dans ses sentiments ; ils furent relégués, emprisonnés, mis aux fers. Cependant on tint un concile à Constantinople, où les légats présidèrent et où le mariage de l'empereur fut autorisé par dispense, le patriarche Nicolas déposé el Euthymius mis à sa place. Il était syncelle, pieux, vertueux et de bonne mine. On disait qu'il n'avait accepté cette dignité que par révélation, sachunt que l'empereur avait résolu de faire une lo pour permettre d'avoir trois ou quatre femmes, et que plusieurs savants hommes favorisaient ce dessein<sup>1</sup>. En Occident, où l'on avait appris de l'Église romaine à s'attacher plus au fond même de la religion qu'à des usages variables, cette affaire, qui brouilla l'empereur avec le patriarche, et l'église de Constantinople avec elle même, n'eût pas même été une difficulté.

Le patriarche Michel d'Alexandrie, à qui l'empereur Léon écrivi sur conte affaire, avait commencé à tenir le siége l'an 872, et le tin jusqu'en 907. Son successeur fut Christodule, natif d'Alep, ordonne à Jérusalem par le patriarche Élie; mais quand il fut venu à Alexandrie, les habitants ne voulurent point le reconnaître que l'on n'eù recommencé sur lui les prières de l'ordination: ce qui fut fait en le même année 907. Il tint le siége vingt-six ans. A Antioche, le patriarche catholique Théodore étant mort, Siméon, fils de Zarnac lu succèda l'an 892, et tint le siége douze ans. Son successeur fut Élie qui commença l'an 904, et tint le siége vingt-huit ans.

Quant aux Musulmans, leurs califes de Bagdad s'amollissaient de plus en plus dans les plaisirs. Le calife Motamed étant mort l'an 892 son neveu Motaded lui succéda, et mourut, en 902, d'excès avec le femmes. Son fils Moctafi lui succède, et meurt en 908. Moctade

<sup>1</sup> Baron., Pagi.

etie des prélats de rche, sous prétexte la fête de Saintt-deuxième de son ttre du patriarche ment i felo,

Samonas, Sarrasin rce qu'il favorisait approuver le mauser, il fut aussitôt ans la neige, et en-, ni même un livre On traita de même nts ; ils furent relétint un concile à e mariage de l'em-Nicolas déposé et ux, vertueux et de e dignité que par et que plusieurs ntinople avecelle-

pereur Léon écrivi Antioche, le pa fils de Zarnac lu uccesseur fut Elie ans.

s'amollissaient d

succède à son père Moctafi, est déposé une première fois en 909, déposé une seconde fois en 930, déposé une troisième fois et tué l'an 932. L'histoire des Mahométans à cette époque, comme à toutes es autres, n'est remplie que de guerres, et surtout de guerres civiles les une contre les autres. Il s'était formé entre autres, parmi eux, ane secte furieuse, sous le nom de Karmates, qui pilla le temple de a Mecque, y massacra des milliers de pèlerins, emporta la pierre soire, et remplit de cad res le puits de Zemzem. Tel était l'état général de l'Orient. .1.3.

En Occident, le pape Jean IX, étant mort le 30 novembre de 'an 900, eut pour successeur Benoît IV, Romain de naissance, de ace noble, qui tint le Saint-Siège quatre ans et demi. Suivant le ténoignage du contemporain Flodoard, ce fut un grand Pape, aimant e bien public, doux et prévenant envers tout le monde ; secourant wec une infatigable charité, comme ses propres enfants, les veuves, les orphelirs, les infortunés de toute espèce, et laissant à sa mort ous ses biens aux pauvres. Le bon pape Jean IX avait dignement erminé le neuvième siècle; Benoît IV commença dignement le dixième. Il est seulement à regretter que nous ne connaissions pas de faire une los mieux les détails de son pontificat; nous n'avons de lui que deux ettres d'un assez ben style : elles ont rapport toutes deux à l'affaire Occident, où l'on de Langres. Argrim, évêque de cette ville, fut encore obligé d'avoir au fond même de recours à Rome pour se maintenir dans son siège. Benoît confirma qui brouilla l'em-la décision du Pape Jean IX, sans révoquer celle d'Étienne V, mais a changeant en quelque chose de meilleur, pour pacifier l'église de langres, où il y avait deux partis. Le Pape prit cette décision dans m concile, et la notifia par deux lettres : l'une au clergé et au peuple l'an 872, et le tin de Langres'; l'autre aux archevêques, évêques, rois, ducs, comtes fut venu à Alexan dest-à-dire l'an 900, la seconde année depuis la mort de l'empece qui fut fait en le dent était alors vacant ; il ne le fut pas longtemps sous le pontificat e Benoît.

Louis, fils de Boson et son successeur dans le royaume d'Arles, yant été invité par les seigneurs d'Italie, alla à Rome et fut couronné mpereur par le pape Benoît. Mais cet honneur, que ce prince avait mbitionné, lui coûta cher; car, moins de deux ans après, il fut pris tant mort l'an 892 et aveuglé par Bérenger, roi d'une portion de l'Italie. Il vécut encore 2, d'excès avec le plusieurs: années, conservant la qualité d'empereur; sa disgrâce lui en 908. Moctade aspira de grands sentiments de piété, dont il donna des marques par es libéralités envers diverses églises. Il mourut après l'an 922, on 📭 sait quelle année, et avec lui finit le royaume d'Arles. Ce prince

est connu dans l'histoire sous le nom de Louis l'Aveugle, Ludovicus Orbus 1.

Pour Argrim de Langres, on ne lui disputa plus son siège; mais à peine en fut-il tranquille possesseur, qu'il sentit tout le poida d'une charge qu'il avait tant briguée. Les contradictions avaient rendu ses désirs plus vifs; dès qu'elles eurent cessé, la dignité qu'il avait obtenue n'eut plus de quoi le piquer. Il n'en sentit plus que la peine, qui te porta enfin à abdiquer l'épiscopat deux ans avant sa mort, pour embrasser la vie monastique à Saint-Bénigne de Dijon. L'épiscopat était en effet alors une charge bien pesante, la plupart des évêques étant obligés de lever des troupes, et quelquefois de les commander, pour se défendre des Normands, qui, malgré les bonnes dispositions où plusieurs paraissaient être, continuaient toujours leurs brigandages.

Francon, évêque de Tongres, ou plutôt de Liége, où le siége de Tongres avait été transféré, fut, de tous les prélats de son temps celui qui signala le mieux son courage contre ces Barbares; il les battit souvent et en tua un grand nombre. Mais quelque justes que fussent les combats qu'il avait été obligé de leur livrer, il jugea qu'in ne lui était plus permis de toucher les choses saintes avec des mains teintes du sang de ces infidèles. Ainsi, il prit le parti d'envoyer à Rome un clerc de son église et un moine de Lobbes, qu'il pria le Pape d'ordonner évêques, afin qu'ils pussent faire pour lui les fonctions épiscopales, tandis qu'il continuerait de faire celles de généra contre les Normands. Le Pape ordonna évêques ces envoyés, e Françon passa le reste de sa vie sans faire d'autres fonctions de pasteur, que de combattre pour la défense de con troupeau. Il mouru l'an 903, après cinquante ans d'épiscopat; il eut pour successeur Étienne, qui fut distingué par son érudition <sup>2</sup>.

Cependant Hervée, arche eque de Reims, qui avait eu occasion de pratiquer et de connaître les Normands, commença à les craindre moins. Les heureuses dispositions où lui parurent être ceux qui s'é taient comme fixés dans son diocèse, lui firent croire qu'il pouvait sans danger transfèrer le corps de saint Remi de la cathédrale de Reims, où il était en dépôt, au monastère de ce saint évêque, d'oi la crainte des Barbares l'avait fait enlever, parce que ce monastère était situé hors de la ville. Ce prélat fit cette translation avec un grande solennité, le 28 décembre, l'an 901. Le roi Charles Richard duc de Bourgogne, et un grand nombre de seigneurs assistèrent à le

cérémon s'opéra soupçon numents

Penda
Abrahan
se train
syant in
suivit au
teur, et
l'avons v
chant dre
historien
se mirac
croix où
subsiste

A Ron place Léc complets. eu plus. loard, qu tait enfai ionne pas iècles plu nis en p mander à les ancien ité de se nonastère e pût y m e l'abbé. 8 décemb s évêques Nous ave était part ergius ; m esortir d oscane, le ccompagn

<sup>1</sup> Flod., I. 4

revint à la

XI

<sup>1</sup> Dom Bouquet, t. 8. — 2 Folcuin., Gesta abbat. Lobb. Hist. de l'Église gallie. 1. 18.

[Liv. LIX. - De 886 veugle, Ludovicus

son siège; mais à ut le poids d'une avaient rendu se té qu'il avait obtes que la peine, qui ant sa mort, pour Dijon: L'épiscopat upart des évêques le les commander, onnes dispositions urs leurs brigan-

ge, où le siége de ats de son temps s Barbares: il le nelque justes que vrer, il jugea qu'i es avec des mains parti d'envoyer à bes, qu'il pria le pour lui les fonccelles de généra ces envoyés, e fonctions de pasupeau. Il mouru pour successeur

ait eu occasion d ça à les craindre être ceux qui s'é oire qu'il pouvai la cathédrale d aint évêque, d'oi que ce monastère slation avec un Charles Richard rs assistèrent à l

cérémonie. Dieu y glorifia saint Remi par un miracle éclatant, qui l'opéra à la vue d'un peuple infini, et dont l'incrédulité la plus soupçonneuse ne saurait contester la vérité, attestée par des monuments publics. Voici le fait.

Pendant qu'on transférait ces saintes reliques, un homme, nommé Abraham, perclus de ses membres et qui ne pouvait marcher qu'en se trainant avec peine sur ses mains, s'approcha de la châsse, et, ayant invoqué saint Remi avec confiance, il fut guéri à l'instant. Il suivit aussitôt la procession en chantant les louanges de son libéraseur, et sa guérison fut aussi constante qu'elle avait été subite. Nous l'avons vu, dit Flodoard, plusieurs années depuis sa guérison, marchant droit, et bénissant Dieu du miracle opéré en sa personne. Cet historien ajoute que, pour transmettre à la postérité la mémoire de miracle, on érigea, dans le lieu même où il s'était opéré, une goix où l'on en grava l'histoire. Cette croix, avec son inscription,

subsisté jusqu'au dix-neuvième siècle 1.

A Rome, l'a illent pape Benoît IV étant mort, on ordonna à sa place Léon V, d'Ardée, qui ne tint pas le Saint-Siége deux mois omplets. Christophe, y étant monté ensuite, le tint six mois et un eu plus. Voilà tout ce que dit de ces deux Papes le judicieux Floloard, qui écrivait dans ce temps-là. Le caustique Luitprand, qui tait enfant alors, et qui dit si volontiers du mal des Papes, ne menionne pas même ces deux. Vincent de Beauvais, qui écrivit trois iècles plus tard, est le premier qui dise que Léon V fut chassé et nis en prison par Christophe. Francon, abbé de Corbie, fit denander à ce dernier, par Otgaire, évêque d'Amiens, la confirmation es anciens priviléges de son abbaye. Et de plus, comme la nécesité de se défendre contre les Normands l'avait obligé de fortifier le nonastère et de l'entourer de bonnes murailles, il demanda qu'on epût y mettre pour commander, ni comte, ni juge, sans l'agrément e l'abbé. Le Pape lui accorda ce privilége, par un acte daté du décembre, indiction VII, c'est-à-dire l'an 903, et adressé à tous s évêques des Gaules ....

Nous avons vu qu'à l'élection du pape Jean IX, le peuple romain était partagé en deux, et que les uns avaient élu le cardinal-prêtre ergius ; mais que le parti contraire ayant pris le dessus, il fut obligé sortir de Rome, et qu'il se réfugia près d'Adalbert, marquis de oscane, le plus puissant prince du parti italien, et ensuite en France, compagné de l'archevêque Atton de Milan. Après sept ans d'exil, revint à la prière du peuple romain, comme l'attestent trois auteurs

922 de l'

iant paj

oscane,

epris à . ent il pe

jus, qu'

ment à

in vani

engeano

erti itali

ant page

Toscar

omme a

conscie

la flétris

nt d'au

simple

pendan

ontrairen

ins, que

onstre d

lire répe

ureusen

des acc

ur par u

elques a

ec le plu

eux juge

Pendant

nivers cl

ion. Les

mandère

pagation

archevêd

se y avai

ne pour

ivé à une la nouve

intes d'A

rg, que

ce que caire et ques vois

du monuments contemporains : Flodoard dans ses yers Jean, diacre, dans son livre sur l'église de Latran; et enfin, l'épitaphe du Pape en question. Ces trois monuments attestent que Sergius revint à la prière du peuple, pour succéder à Christophe. Qu'on juge maintenant de la confiance que mérite Luitprand, encore enfant alors, quand il fait auccéder Sergius III immédiatement à Formose, et qu'il lui attribue, contre le cadavre de ce dernier, les violences d'Étienne NI, oubliant ainsi huit Papes qui séparent Sergius de Formose.

Mais enfin, quelle fut la vie du nouveau Pape ? Voici ce qu'en dit son contemporain Flodoard : Sergius III, revenu aux prières du peuple, reçoit la consécration qui lui était destinée depuis longtemps : ce Pontife étant monté sur le trône sublime de Pierre, l'univers triomphant d'allégresse s'en réjouit plus de sept ans. Voils comme parle Flodoard. Son contemporain Jean, diacre, tient le même langage. Parlant de l'église de Latran, qui s'était écroulée sous Étienne VI, il dit : Après son ordination, le pape Sergius III était excessivement affligé de la désolation de cette illustre basilique. d'autant plus qu'il n'y avait aucun espoir de secours humain pour s restauration. Alors, ayant recours à la bonté divine, dans laquelle i ent toujours confiance, il entreprit de la rétablir sur ses anciennes fondations, vint à bout de son œuvre, décora la nouvelle basilique d'ornements d'or et d'argent, et il ne cessera de le faire jusqu'à sor dernier soupir. Ainsi parlait Jean, diacre, du vivant même de Ser gius. L'épitaphe de ce Pape en parle comme Jean et Flodoard. Elle dit assez clairement, aussi bien que Flodoard, qu'à la mort de Théodore, Sergius avait été élu le premier, mais que Jean IX l'emporta par la force et exila de Rome des troupes entières de fidèles que Sergius, revenu de son exil aux instantes prières du peuple, e sacré Pontife, aima comme un bon pasteur toutes les classes de sotroupeau; et que, d'après le jugement de l'Église romaine et des Pères il frappa des censures ecclésiastiques les usurpateurs. Ainsi parl cette épitaphe 1.

Voilà donc trois monuments contemporains qui nous représenter Sergius III comme un Pontife non-seulement irréprochable, mai plein de foi, de piété et de zèle: Pour révoquer en doute la déposition impartiale de ces trois témoins, ne faudrait-il pas autant d témoins également contemporains et également croyables? Et pou démentire cette déposition en faveur, ne faudrait-il pas des témoins et en plus grand nombre, et plus dignes de foi?

Or, voici un accusateur unique qui dit, en passant, que Sergius III

<sup>1</sup> Pagi, an 904 et 910.

vers | Jean, diacre oitaphe du Pape en ergius revint à la u'on juge mainteicore enfant alors. à Formose, et qu'il violences d'Étienne gius de Formose. Voici ce qu'en dit aux prières du tinée depuis longne de Pierre, l'unide sept ans. Voilà n, diacre, tient le mi s'était écroulée le pape Sergius III e illustre basilique, rs humain pour sa ne, dans laquelle i r sur ses anciennes nouvelle basilique le faire jusqu'à sor vant même de Ser et Flodoard. Ell qu'à la mort de que Jean IX l'em entières de fidèles ières du peuple, e s'les classes de so maine et des Pères teurs. Ainsi parl

nous représenten réprochable, mai en doute la dépo ait-il pas autant d royables ? Et pou il pas des témoins

nt, que Sergius III

ant pape, eut un fils de Marcaie, femme d'Albert, marquis de ecane. Cet sœusateun unique est un individu que nous avons déjà poris à connaître. Luitprand, qui n'était qu'un enfant à l'époque ont il parle : qui se tromps si gratalèrement sur l'époque de Serus, qu'il l'anticipe sur buit Papes pour le faire succéder immédiament à Formose et lui soire déterrer son cadavre; Luitprand, écriin vaniteux, synique, sindicatif, qui avoue lui-mame écrire par engeanos ; pamphlétaire passionné du parti allemand contre le rti italiens flattant bassement les chefs de l'un, déchirant et flétrisnt par des contes obscènes ceux de l'autre, qui étaient le marquis Toscane et la pape Sergius. Or, je de demande à tout honnéte mme appelé à être d'un jury : Pourries-vous jamais, en honneur conscience, dans un procès politique, condamner à la marque et la flétrissure un homme attesté vertueux par trois témoins qui ne nt d'aucun parti ; pourriez-vous, en conscience, le condamner sur simple accusation d'un individu passionné du parti contraire? pendant c'est sur la simple accusation d'un pareil individu, et ntrairement à la déposition impartiale de trois témoins contempoins, que le pape Sergius III est flétri dans l'histoire comme un onstre d'infamie! Le petit mot d'un conteur d'historiettes, à force are répété par les échos, a paru le concert de mille voix diverses. areusement nous avons vécu au milieu de révolutions politiques, des accusations de même nature, lancées et soutenues avec fur par un parti contre l'autre, ont été reconnues mensongères, elques années après, par ceux-là mêmes qui les avaient soutenues c le plus d'animosité. Nos propres emportements nous servent à eux juger ceux des autres.

Pendant les sept ans de son pontificat, Sergius III fut considéré de nivers chrétien comme un pontife digne de sa plus profonde vénément. Les nouveaux archevêques de Cologne et de Hambourg lui mandèrent humblement le pallium, et l'obtinrent. Pour faciliter la pagation de la foi chez les païens du Nord, il unit définitivement archevêché de Hambourg l'évêché de Brême, que le pape Forse y avait provisoirement uni pour le temporel, mais réuni à Come pour le spirituel. Adalgaire, archevêque de Hambourg, étant vé à une grande vieillesse et ne pouvant plus agir, fit venir Hoger la nouvelle Corbie pour le soulager. Le pape Sergius, touché des intes d'Adalgaire, renouvela les priviléges de l'église de Hamburg, que Formose avait amoindris à l'égard de Brême, et confirma les papes Grégoire et Nicolas avaient accordé à saint saire et à saint Rembert. Sergius donna de plus à Adalgaire cinques voisins pour l'aider dans les fonctions épiscopales, faire ses

122 de l'é

ous à la

oir et de śsolée, v

ous la go

emain, s

ort de s

ances pl

uitta Ror

lui avai

t alors o

s d'asr es

e sa mèr

ommande

Adalber

ait de la

onastère

l'étude d

Augsbou

niverselle

us actif

irituel,

ait pour

faires les

ecation de

issances

lèbre abb

ent si sca

eux du di

s espéran

s religieu

nce qu'il

ce prince

vous pe

autant pl

fleurir la c

monde,

s biens po

Saint Ad

ur l'abbay

visites, prêcher et consacrer des évêques. Il lui donna même le pou voir d'en établir de nouveaux. Adalgaire mourut le 9 de mai 909 après vingt ans d'épiscopat. Hoger lui succéda et tint le siège ser ans. Herman, archevêque de Cologne, l'ordonna après quelque re sistance; il recut le pallium du pape Sergius, et le bâton pastoral d roi Louis, fils d'Arnoulfe. Il était fort sévère à faire observer la dis cipline ecclésiastique, et visitait souvent les monastères de ses deu diocèses. De son temps, celui de Hambourg fut désolé par les Slaves et celui de Brême par les Hongrois. Hoger mourut l'an 9151.

Malgré les guerres particulières qui rendaient les communication peu sûres, les pèlerins affluaient à Rome de toutes les parties d monde, comme à leur patrie commune. Parmi les voyageurs de piété qui vinrent aux tombeaux des apôtres sous le pape Sergius, trouva un des saints les plus illustres, saint Udalric d'Augsbourg.

Il naguit l'an 890, d'une des plus nobles familles de la haute Alle magne, et fut élevé dans l'abbaye de Saint-Gall, où il fit ses étude Les jours de fête, il allait visiter sainte Wiborade ou Guiborat la Ri cluse, qui, lui parlant par sa fenêtre, lui donnait de saintes instru tions, particulièrement pour conserver la pureté; et, pour marque d cette vertu, elle lui donna sa ceinture, avec une partie de son cilic pour lui servir d'oreiller en dormant. L'affection pour cette saint qu'il nommait sa nourrice, lui fit prolonger ses études ; il la consul s'il devait se faire moine à Saint-Gall, comme il y était invité par le frères qui voulaient l'avoir pour abbé; mais elle lui dit qu'il était de tiné à être évêque sur un fleuve plus à l'orient, et qu'il y souffrirs de grandes peines. Udalric, ayant achevé ses études à Saint-Gall, r tourna chez ses parents, et ils le mirent au service de saint Adalbero évêque d'Augsbourg, qui lui donna, entre autres bienfaits, la char de camérier de son église : et c'était lui qui distribuait les habits à clergé et aux pauvres. Enfin, l'an 909, par conséquent sous le pa Sergius III, qui ne mourut qu'en 911, saint Udalric alla en pèlerina à Rome. Il fut reçu avec bienveillance par le Pape, que son biograp nomme, par inadvertance, Marin, mais qui ne peut être que Se gius III. Le Pape lui ayant demandé de quelle province et de que ville il était originaire, saint Udalric répondit : Je suis originaire saux droit la province d'Allemagne et de la ville d'Augsbourg, et je suis au se vice d'Adalberon, évêgue de cette ville. Ne vous troublez pas, m frère, reprit le Pape, Adalberon, votre seigneur, a quitté ce mond et, Dieu l'ordonnant, il convient que vous soyez pasteur de la mêr église. Comme Udalric s'y refusait, il ajouta : Pourquoi résist

Acta SS.,

<sup>1</sup> Adam Brem., Hist., c. 42. The Fred Fish theide I Idag one

onna même le pou sus à la destination de Dieu? Si vous refusez aujourd'hui de recede le 9 de mai 900 de tit de gouverner tranquillement cette église non ébranlée et non
de tint le siège sep
de parès quelque re
de bâton pastoral de la gouvernerez et la réédifierez avec de grands travaux. Le lende bâton pastoral de la sort de son maître et tant il craignait que le Pape ne fit des indescriptions par les Slaves de ses deu
descriptions pressantes pour lui faire accepter l'épiscopat, Udalric'
descriptions par les Slaves de la la vait prédit. C'était, comme nous avons vu, l'an 909. Hiltin
des communication de lieu le Pape de lui avait prédit. C'était, comme nous avons vu, l'an 909. Hiltin les communication et alors ordonné évêque d'Augsbourg; et Udalric, ne le trouvant sutes les parties de d'ascez grande qualité pour demeurer à son service, se retira près es voyageurs de le sa mère, devenue veuve, pour prendre soin d'elle, suivant le le pape Sergius, sommundement de Dieu 4.

Adalberon, qui a toujours été honoré comme saint en Allemagne, es de la haute Allemagne, ait de la famille des comtes de Dilingen; il fut d'abord moine au où il fit ses étude constère d'Elwangen, qu'il édifia par sa charité et son application l'étude des sciences ecclésiastiques. Il fut ensuite, l'an 887, évêque de saintes instructure de saintes instructure de l'étude des sciences ecclésiastiques. Il fut ensuite, l'an 887, évêque de saintes instructure de l'étude des sciences ecclésiastiques. Il fut ensuite, l'an 887, évêque des pour marque de la sainte de son cilie de s tudes ; il la consultait pour lui une vénération singulière, le consultait souvent sur les y était invité par la faires les plus difficiles et les plus délicates. Il lui confia même l'éui dit qu'il était de seation de son fils Louis, tant il avait une haute estime de ses conet qu'il y souffrirs sissances et de sa vertu. Ce prince le chargea aussi de réformer la des à Saint-Gall, respected de sa vertu. Ce prince le charges aussi de reformer la des à Saint-Gall, respected et de saint Adalbero ent si scandaleux, que l'empereur avait cru devoir priver les relieux du droit d'élire leur abbé. Saint Adalberon réussit au delà de ribuait les habits es espérances dans cette sainte entreprise. Il fut même si content équent sous le par la religieux, qu'il pria l'empereur Arnoulfe de révoquer l'ordonic alla en pèlerina nee qu'il avait rendue contre eux. Voici quelle fut la réponse , que son biograp ce prince , adressée à cette communauté : Adalberon nous a prié peut être que Se vous permettre d'élire votre supérieur. Nous vous l'accordons rovince et de que autant plus volontiers à sa demande, qu'il s'est acquis de noue suis originaire sux droits à notre bienveillance par les soins qu'il a pris de faire g, et je suis au se feurir la discipline dans votre monastère. Il a méprisé les biens de troublez pas, me monde, qu'il aurait pu s'approprier, et il ne pense qu'à amasser s biens pour une vie à venir.

Saint Adalberon avait encore une prédilection toute particulière

Pourquoi résiste ur l'abbaye de Saint-Gall. Il allait souvent la visiter et ne man-

1932 do 1

de Const

quelqu per. So

ichros E duit atta

a lui obt

pirituell

wasi la

ipoque s

Le pap

gu'en Or

chant le S

pas du P

bablemen

ces erreu

un concile u diocès

Hervée

fort nath

dit-il aux

piez un r

penchant

sous ne p

dans sa co

avez que

ergées, le en solitud

qu'à l'Anne

eux du pe

cruels fléa

ciel; la for

a face de

mandeme sions ; le r

comme les

petits. En

Et pour ionorés de

Hélas ! no

quait jamais de faire aux moines des présents magalfiques. La régu larité et la piété des religieux de co monastère l'édifiaient tellemen qu'on lui entendit dire un jour : Je m'étais venn les que pour y che cher un saint; et encore parmi les morts ; mais j'ai trouvé un gran nombre de religieux qui sont tous des saints par l'éminence de leur vertus. Les sayants trouvèrent dans le saint évêque d'Augsbourg protecteur échiré. Il almait à les encourager, à parler avec eux leurs ouvrages, à leur donner des conseils. Lui-même était un de hommes les plus instruits de son époque. Il était très-bon musicie pour son temps, et il domposa même des airs pour les hymnes l'Eglise. Il mourut, comme il a été dit, l'an 909 et fut enterré dat l'église de Sainte-Afre, à Augsbourg. Il a toujours été honoré comp undengut de Men !. saint 4.

Sainte Wiborade, vulgairement appelée Guiborat, qui dirigea l premiers pas d'Udalric dans les voies de la sainteté, était d'une a cienne famille de Souabe. Elle parut des ses premières affiées si gullèrement prévenue des graces du ciel. Ses parents admiraient se éminente vertu, et lui laissaient une liberté entière de vaquer à to ses exercices de religion ; ils lui accordèrent encore la permission vivre dans le célibat, qu'elle leur avait instamment demandée. Gu borat ressentit une grande joie lorsque son frère Hittone entra da l'état ecclésiastique. A peine le vit-elle prêtre qu'elle se retira ch lui, dans l'espérance qu'elle y trouverait encore plus de facilité po servir Dieu et le prochain. Rien n'était si édifiant que le zèle av lequel le frère et la sœur se portaient à la pratique de tout ce qu'il a de plus parfait. Ils firent l'un et l'autre un pèlerinage & Rome, a de visiter les tombeaux des saints apôtres.

La sainte parla si fortement à son frère des périls auxquels on exposé dans le monde, qu'il se détermina à l'abandonner pour to jours. Il alla prendre l'habit religieux dans le monastère de Sai Gall. Guilsorat resta dans le siècle, mais sans en suivre les maxim Elle y macérait son corps par le moyen des abstinences, des veilles des jeunes. Les épreuves auxquelles la calomnie mit sa fidélité, servirent qu'à purifier de plus en plus les affections de son cœ Ayant fait un voyage à l'abbaye de Saint-Gall avec Salomon, évêq de Constance, elle résolut de renoncer à son ancienne demeure. s'arrêta sur une montagne voisine de l'abbaye, let se renferma d une cellule bâtie près de l'église de Saint-Georges. Les distractions causées par les fréquentes visites que lui attirait sa vertu, lui ins rèrent le dessein d'embrasser l'institut des recluses. Ce fut l'évec plissons pa

Simil Post and

1 Acta SS.

<sup>1</sup> Acta SS., 9 octobr.

igniffquée. La régi edifiaient tellemen ci que pour y che al trouvé un gran l'éminence de leui ue d'Augsbourg parler avec eux -même était un de t très-bon musicie our les hymnes et fut enterré dat eté honore comn

rat, qui dirigea l eté, était d'une a mières années si ents admiraient s re de vaquer à to re la permission ent demandée. Gu Hitton entra da u'elle se retira ch olus de facilité por nt que le zèle av e de tout ce qu'il rinage & Rome, a za dishuun

anden.ent d.

erile auxquels on andonner pour to nonastère de Sair suivre les maxim ences, des veilles mit sa fidélité, ctions de son cœ ec Salomon, évêq ienne demeure. I et se renferma de

le Constance qui lui bénit une cellule près de l'église de Saint-Magne, avelque distance de Saint-Gall, et qui fit le cérémonie de la renferser. Ses mirecles et ses prédictions rendirent sem nom bientôt célibre, Elle 40 fit amener une filie de qualité necessé Bachilde, qui suit attaquée d'une maladie qu'on jugeait incurable; elle la consola a lui obtint de Dieu une parfaite quérison Rachilde, que sa mère pirituelle avait accoutumée aux exercices de la contemplation, mena ussi la vie d'une recluse 1. On voit, par tous ces faits, que cette spoque si décriée n'était pas indigne de Dieu et de son Église.

Le pape Sergius veillait avec zèle sur toute l'Église. Ayant appris qu'en Orient quelques-uns renouvelaient l'erreur de Photius, touchant le Suint-Esprit, à savoir, qu'il ne procédait que du Père, et non pas du Père et du Fils, il en avertit les évêques des Gaules, et prolablement ceux des autres pays, afin qu'ils s'appliquessent à réfuter. es erreurs par l'autorité des Pères. Nous en voyons la preuve dans m concile que l'archevêque Hervée de Reims tint en 909, à Trosly. u diocèse de Soissons, où assista Gui, archevêque de Rouen.

Hervée en fit l'ouverture par un discours où il expose en termes ort pathétiques les maux que souffrait l'Eglise. Il est nécessaire, it-il aux évêques, que, par vos conseils et votre autorité, vous doniez un prompt secours à la religion chrétienne, qui paraît sur le enchant de sa ruine, Le monde entier est livré au malin esprit, et sous ne pouvons plus méconnaître les fléaux dont Dieu nous frappe lans sa colère. Nous voyons tous les ans nos terres stériles, et vous avez quels ravages fait tous les jours la mortalité ; les villes sont sacegées, les monastères détruits ou pillés, et les campagnes réduites a solitude. Nous pouvons dire que le glaive vengeun a pénétré jusm'à l'âme; ne rougissons pass de l'avouer; ce sont pos péchés et eux du peuple que nous devons conduire qui attirent sur nous ces ruels fléaux. La voix de nos iniquités s'est fait entendre jutqu'au sel; la fornication, l'adultère, le sacrilége et l'homicide ont inondé a face de la terre. Au mépris des lois divines et humaines, et des nandements des évêques, chacun vit aujourd'hui au gré de ses passons; le plus puissant opprime le plus faible, et les hommes sont comme les poissons de la mer, dont les plus gros dévorent les plus etits. En un mot, tout l'ordre de l'Église est confondu et renversé. Et pour ne pas nous épargner nous-mêmes, nous qui sommes, es. Les distraction ionorés de l'épiscopat, que ne pourrait on pas nous reprocher 3 t sa vertu, lui ins délas! nous portons le glorieux nom d'évêques, et nous n'en remises. Ce fut l'évêc plissons pas les devoirs. Nous laissons par notre silence le troupeau

Acta SS., 2 maii.

du Seigneur se perdre et s'égarer. Que nous aurons un terrible compte à rendre, lorsqu'au dernier jour, tous les pasteurs comparaîtront en présence du Pasteur éternel, pour lui apporter le profit du talent, c'est-à-dire l'augmentation du troupeau qu'il a confié à leurs soins, et les gerbes de la moisson où il les a envoyés! Quells sera alors notre confusion! On nous donne ici la qualité de pasteurs, et là nous paraîtrons sans brebis que nous puissions présenter!

Hervée conclut ce discours en exhortant les évêques du concile à faire des règlements contre tant d'abus, et à frapper du glaive spirituel ceux qui se montreraient incorrigibles. Les décrets de ce concile sont distribués en quinze chapitres, qui sont plutôt de longues exhortations que des canons ; et de vrai, il s'agissait beaucoup moins de faire de nouveaux règlements que de persuader tout le monde à s'y soumettre. Voici donc la substance de ceux de Trosly:

On conservera l'honneur qui est dû aux églises, et on en respectera les priviléges, qui seront confirmés, comme il convient, par le roi. La puissance royale, l'autorité des seigneurs et des ministres de la chose publique doivent soutenir celles des évêques; car si le roi et les puissances du siècle conservent l'autorité de l'Église, Dieu augmentera la leur. S'ils méprisent Dieu, il les méprisera et renversera leur trône. Puisque nous rendons compte à Dieu, disent les évêques, de la conduite des rois, c'est à Votre Excellence, seigneur roi, que nous adressons ce discours; en quoi nous usons de l'autorité épiscopale, sans oublier que la puissance royale a été aussi établie de Dieu. En effet, comme la puissance royale se soumet par religion à l'autorité sacerdotale, les devoirs de la piété obligent aussi l'autorité sacerdotale de se soumettre à l'autorité royale; car, dit le pape Gélase en écrivant à l'empereur Anastase, il est deux puissances par lesquelles ce monde est surtout gouverné, savoir : l'autorité sacrée des Pontifes et la puissance royale. Mais le poids dont sont chargés les évêques est d'autant plus grand, qu'ils rendront compte au tribunal de Dieu de la conduite des rois mêmes. Comme donc le roi a besoin des évêques pour obtenir la vie émandle, et que les évêques ont besoin de l'autorité royale pour le temporel, le roi doit obéir aux évêques qui lui donnent des conseils sages et salutaires, et les évêques doivent à leur tour obéir au roi lorsqu'il commande selor le droit et la religion. Nous exhortons donc Votre Excellence à la piété chrétienne et à la pratique de toutes les bonnes œuvres, pour remplir ce que vous devez à Dieu en tant qu'homme et ce que vous lui devez en tant que roi. Les évêques font ensuite, d'après les saintes Écritures et les saints Pères, Augustin, Isidore, Grégoire et

Cyprie tique of Pour

centing faire, E mencé en Fran pouillés vestige gieuse : celles d maison l'abus d de ces d pour va que les C'est au lage des prédece. des moi enfants. dans le aux moi

présente lire. Le cor sisse pou gées dan et des pa eur ôter de leur fo On dé nent les ici assem tions ces que la po ou comm aux pauv les jette qu'ils ne v

dont les é

til l'exp

Liv. Lix. — Cette aurons un terrible es pasteurs compani apporter le profit au qu'il a confié à a envoyés! Quelle la qualité de pasous puissions pré-

svêques du concile pper du glaive spidécrets de ce conplutôt de longues ait beaucoup moins er tout le monde à Trosly:

et on en respectera onvient, par le roi. les ministres de la es; car si le roi et 'Église, Dieu augisera et renversera disent les évêques, seigneur roi, que e l'autorité épiscossi établie de Dieu. et par religion à ent aussi l'autorité r, dit le pape Géux puissances par ir: l'autorité sads dont sont charndront compte au . Comme donc le le, et que les éveporel, le roi doit ges et salutaires, squ'il commande Votre Excellence à bonnes œuvres. homme et ce que nsuite, d'après les

idore, Grégoire et

Cyprien, un long détail des dévoirs d'un bon roi. Cet abrégé de politique chrétienne est le sujet du second canon.

Pour ce qui concerne l'état, ou plutôt la chute des monastères, continuent les Pères du concile, nous ne savons presque ni qu'y sire, ni qu'en dire. En punition de nos péchés, le jugement a commencé par la maison de Dieu. De tant de monastères qui étaient en France, les uns ont été brûlés par les païens, les autres sont dépouillés de leurs biens et presque détruits. S'il y reste quelque vestige des anciens édifices, il n'y en reste plus de la discipline religieuse ; car toutes les communautés, tant celles de chanoines que ælles de moines et de religieuses, vivent sans règle. L'indigence des maisons, le libertinage des personnes qui y demeurent, et surtout l'abus d'y mettre des laïques pour supérieurs et abbés, sont la source de ces désordres. La pauvreté oblige les moines à sortir de leur cloitre pour vaquer malgré eux aux affaires séculières ; et nous pouvons dire que les pierres du sanctuaire sont dissipées dans toutes les rues. l'est au roi de voir quel compte il rendra à Dieu, s'il tolère davanage des abus si opposés aux canons et aux capitulaires des rois, ses prédecesseurs. On voit aujourd'hui des abbés laïques demeurer dans des monastères d'hommes ou de filles, avec leurs femmes, leurs enfants, leurs gens de guerre et leurs chiens ; il est copendant marqué dans le livre des Capitulaires que les abbés doivent expliquer la règle aux moines et l'observer avec eux. Or, comment un tel abbé pourratil l'expliquer, pourra-t-il l'entendre, ou même la lire? Si on lui résente le livre, il répondra par ces mots d'Isaïe : Je ne sais pas lire.

Le concile, après ces plaintes, défend que, dans la suite, on choisse pour abbés et pour abbesses d'autres que des personnes engages dans l'état religieux. Il défend aux moines de porter des habits et des parures qui seraient indécents à des laïques pieux ; et, pour leur ôter tout prétexte de sortir du monastère, on ordonne aux abbés de leur fournir à temps les vêtements et autres choses nécessaires.

On déclare excommuniés tous ceux qui envahissent et qui retienaent les biene des églises. Nous, continuent les évêques, qui sommes ici assemblés par le Saint-Esprit, nous frappons de quatre malédictions ces sacriléges usurpateurs. Que la porte du ciel leur soit fermée it que la porte de l'enfer leur soit ouverte ! qu'ils n'aient aucune société ou communication avec les Chrétiens! qu'on ne donne pas même aux pauvres les restes des mets qui leur ont été servis, mais qu'on les jette aux chiens! Il y a des hommes si pervers et si aveugles, qu'ils ne voient pas qu'en attaquant l'épiscopat, ils ébranlent l'Église, dont les évêques sont les colonnes. On ne fait pas réflexion que, faire outrage aux évêques, c'est le faire à Jésus-Christ, dont ils sont les vicaires. Sur quoi le concile cite plusieurs autoritée, sons dons de la concile cite plusieurs autoritée, sons dons de la concile cite plusieurs autoritée, sons de la concile cite plusieurs autoritées, sons de la concile cite plusieurs autoritées de la concile cite plus de la concile cite plusieurs autoritées de la concile cite plus de la concile ci

On défend d'exiger des prêtres aucune redevance ou corvée, et on ordonne de payer exactement la dime, même des toisons des brebis. On avertit les brigands que la pénitence est inutile, pour eux, s'ils ne restituent de qu'ils ont volé à tant de familles, et l'on rapporte les lois divines et humaines contre le vol et le rapt. Défenses aux clercs de demeurer avec des fammes. On exhorte tous les fidèles, de quelque condition qu'ils soient, d'avoir une grande horreur des péchés contre la pureté, des parjurès et des homicides. On défend de piller les biens de l'évêque après sa mort, et l'on exhorte les évêques voisins à se rendre à ses funérailles.

L'archevêque Hervée ajoute : Comme le Saint-Siège apostolique nous a fait connaître que dans les parties de l'Orient règnent encore les erreurs et les blasphèmes d'un certain Photius, blasphément que le Saint-Esprit ne procède pas du Fils, mais du Père seul, nous exhortons votre fraternité et moi-même, suivant l'admonition que nous a faite le Seigneur du Siège de Rome, à scruter chacun les sentences des Pères; afin de tirer du carquois de la sainte Écriture des flèches capables de transpercer le monstre renaissant de l'impiété 1.

Deux archevêques et dix évêques assistèrent à ce concile, savoir : Hervée, archevêque de Reims, et Gui, archevêque de Rouen ; Rodolphe, évêque de Laon, Herluin de Beauvais, Raubert de Noyon, Letolde de Châlons, Abbon de Soissons, Étienne de Cambrai, Hubert de Meaux, Otfroi de Sonlis, Étienne de Térouanne et Otgaire d'Amiens. Si les maux étaient grands, ils n'étaient pas sans remède; jamais ils ne le sont dans l'Église du Christ. Le zèle de ces évêques était à lui seul un commencement et une cause de guérison, et Dieu ne manqua pas de le bénir.

Dès l'année suivante 910, un homme suscité de Dieu pour être le restaurateur de la discipline monastique, jeta les fondements du monastère de Cluny, d'où l'esprit de la vocation religieuse qu'il y ranima se répandit ensuite dans toute l'Église. Cet homme était le bienheureux Bernon, d'une des plus nobles familles de Bourgogne. Il embrassa l'état monastique dans l'abbaye de Saint-Martin d'Autun. Il en fut tiré quelque temps après pour gouverner le monastère de la Baume en qualité d'abbé. Il y rétablit la discipline régulière suivant les maximes et les règlements de saint Benott d'Aniane. Quelques officiers de Guillaume le Débonnaire, duc d'Aquitaine, ayant logé au monastère de la Baume, furent si édifiés de la régularité des moines

or see a starrage of the principle of the principle of the see of the second

# 922 d et deil à leur lui en Berr nante de sair partieu résolui cher d les de étaient ce lieu que c'é reprit moines le mon de fon le Vou donnés ses par mes dé qui so pour l' aux sai Cluny Je fais ment p

parents
vation
unissen
pour t
suite de
saints a
Renott.
Nous
les pau

roi Eu

mon ép

aussi p

ment;

les pau bonne v

<sup>&</sup>quot; to Labbo; (1/9/p) \$214504 pal on one book and book approve 30

cloutils sont les

ou oprée, et on isons des brebis. pour eux, s'ils ne 'on rapporte les fenses aux clercs lèles, de quelque les péchés contre nd de piller les s'évêques voisins

all of atten-

iége apostolique t regnent encore plasphément que Père seul, nous 'admonition que r chaeun les senate Ecriture des t de l'impiété 1. concile, savoir : ue de Rouen ; ubert de Novon, Cambrai, Hubert anne et Otgaire as sans remède: e de ces évêgues uérisony et Dieu

deu pour être le dements du mose qu'il y ranima le était le biene Bourgogne. Il Martin d'Autun. le monastère de le régulière suimiane. Quelques le jayant logé au arité des moines

g Iraiozan

Strans Areas

the Latte

et de la charité du saint abbé, que, sur les éloges qu'ils firent de lui à leur retour, let duc prit la résolution de bâtir un monastère et de lui en donner le gouvernement 2000 : passe en auption in 2000 in

Bernonialia, pari son ordre, le trouver à Clury, terre apparte nante au duc, dans le Maconnais. Le saint abbé était accompagné de saint Huguer, alors moine de Saint-Martin d'Autun, son ami particulier. Le due les reçut avec honté, et deur ayant déclaré la résolution où il était de faire hâtir un monastère, il leur dit de chercher dans ses terres un dieu propre à ce nouvel établissement. Mais les deux saints religieux, charmés de la situation de Cluny où ils étaient, répondirent qu'ils n'en trouveraient pas de plus propre que ce lieu. Le due leur dit d'abord qu'il me fallait pas y penser, parce que c'était là qu'il tenait sa meute pour la chasse. En bien, seigneur, reprit agréablement Bernon, chassez-en les chiens et recevez-y les moines: Le dud y/consentit enfin de bonne grace, et souhaita que le monastère fût dédié à saint Pierre et à saint Paul. En voici l'acte de fondation

Voulant employer utilement pour mon amé les biens que Dieu m'a donnés, j'ai cru ne pouvoir mieux faire que de m'attirer l'amitié de ses pauvres, et, afin que cette œuvre soit perpétuelle, entretenir à mes dépens une communauté de moines: Sachent donc tous les fidèles qui sont et qui seront jusqu'à la consommation des siècles, que, pour l'amour de Dieu et de Jésus-Christ, notre Sauveur, j'ai donné aux saints apôtres Pierre et Paul, avec ses dépendances, la terre de Cluny qui m'appartient, et qui est située sur la rivière de Grone. Je fais ce don, moi Guillaume et mon épouse Engilberge, premièrement pour l'amour de Dieu, ensuite pour l'âme de mon seigneur, le roi Eudes, pour celle de mon père et de ma mère; pour moi et pour mon épouse, c'est-à-dire pour le salut de nos ames et de nos corps, aussi pour l'âme d'Avana, laquelle m'a donné cette terre par testament; pour mes frères et sœurs, pour nos neveux et pour tous nos parents, pour tous ceux qui sont à notre service, et pour la conservation de la foi catholique. Enfin, comme la charité et la foi nous unissent à tous les Chrétiens, nous offrons à Dieu cette terre de Cluny pour tous les fidèles qui ont été, qui sont et qui seront dans la suite des temps, et nous voulons qu'on y bâtisse, en l'honneur des saints apôtres Pierre et Paul, un monastère de l'institut de saint Benott. Mile Guillannen: der zu fennage Engilberge, fille Mones

Nous ordonnons que ce monastère soit à jamais un refuge pour les pauvres, qui, en sortant du siècle, n'apportent en religion que la bonne volonté; que les moines et les biens du monastère soient sous la puissance de l'abbé Bernon, qui en aura le gouvernement tant

qu'il vivra; qu'après sa mort, les moines aient le pouvoir d'élire un autre abbé de leur ordre, selon la règle de saint Benoît, sans que ni nous, ni quelque puissance, ayons le droit de les en empêcher. Nous voulons, de plus, que le monastère paye tous les cinq ans dix sous d'or à Saint-Pierre de Rome pour l'entretien du luminaire, et qu'il soit sous la spéciale protection des saints apôtres et sous celle du Pontife romain. Nous voulons que les moines exercent tous les jours les œuvres de miséricorde, selon leur pouvoir, envers les pauvres, les étrangers et les pèlerins. De ce jour, ils ne seront soumis ni à nous, ni à nos parents, ni au roi, ni à aucune puissance de la terre. Aucun prince séculier, aucun comte, aucun évêque, ni le Pape même, je les en conjure au nom de Dieu et de ses saints et du jour du jugement, ne s'emparera des biens de ces serviteurs de Dieu, ni les vendra, échangera, diminuera, ou donnera en fief à personne, et ne leur imposera point de supérieur contre leur volonté. Pour réprimer plus efficacement ces attentats des méchants, je vous conjure, ô glorieux princes de la terre, Pierre et Paul, et vous Pontife des pontifes, assis sur le Siége apostolique, de séparer de l'Église et de la vie éternelle, par l'autorité canonique et apostolique que vous avez reçue de Dieu, les usurpateurs des biens que je vous donne de grand cœur; d'être les défenseurs et les protecteurs du monastère de Cluny, aussi bien que des serviteurs de Dieu qui doivent y demeurer. Que si, ce qu'à Dieu ne plaise, aucun de mes proches ou des étrangers, de quelque condition et puissance qu'il soit, cherche par une ruse quelconque à donner atteinte à ce testament, que je fais pour l'amour de Dieu et la vénération des princes des apôtres Pierre et Paul, qu'il encoure avant tout l'indignation du Dieu toutpuissant! qu'il ait sa part avec Dathan et Abiron, engloutis vivants par la terre entr'ouverte, avec le traître Judas, avec les impies Héliodore et Antiochus! S'il ne se repent, qu'il ait pour contradicteurs, à la porte du paradis, ceux-là mêmes qu'il aurait pour intercesseurs s'il voulait, savoir : le pilote suprême de toute la monarchie des églises, et, avec lui, saint Paul. Enfin, quant à la loi de ce monde, qu'il soit contraint par la puissance judiciaire à payer cent livres d'or, et que son entreprise n'ait aucun effet; mais que ce testament demeure ferme et inviolable. To be a restrou specie to gra-

L'acte est daté de Bourges, la onzième année du règne de Charles, et signé du duc Guillaume; de sa femme Engilberge, fille du roi Boson; de Malabert, archevêque de Bourges; d'Adalard, évêque de Clermont; et de plusieurs seigneurs. Cette fondation de Cluny est de l'an 910. Le bienheureux Bernon n'y mit d'abord que douze moines; mais ils étaient d'une si grande ferveur, que la bonne odeur

4 922 d de let mettre gouve Ethice et Déo

Sain que lu avait é Sur la dillon trefois venir ( gulière temps par ses nom, à nou sa ľabbé donné une con dans u

> vril 2. Voilà régular en user faibless le clerg l'Église sogne q tiens. C qui renv sonnage c'est fin nales ; 1 du milie sort ave et il en et l'éter En Ar

d'un pèl

1 Act. E

Liv. LIX. - De 886 ouvoir d'élire un lenott, sans que es en empêcher. les cinq ans dix du luminaire, et res et sous celle xercent tous les , envers les paue seront soumis puissance de la êque, ni le Pape saints et du jour eurs de Dieu, ni ef à personne, et lonté. Pour réi, je vous conet vous Pontife er de l'Église et olique que vous vous donne de s du monastère doivent y denes proches ou il soit, cherche stament, que je ces des apôtres n du Dieu toutngloutis vivants vec les impies pour contradicrait pour interte la monarchie oi de ce monde.

gne de Charles, ge, fille du roi ard, évêque de n de Cluny est ord que douze la bonne odeur

cent livres d'or.

testament de-

de leur régularité se répandit partout. On s'empressa bientôt de mettre d'autres monastères sous la conduite du saint abbé. Il en gouverna jusqu'à sept en même temps, savoir : la Baume, Gigny, Ethice qu'on ne connaît plus, Vezelay, Cluny, Massui dans le Berri, et Déols dans la même province 1.

Saint Hugues, compagnon de Bernon, n'avait ni moins de talents que lui pour le gouvernement, ni moins d'attraits pour la piété. Il avait été offert, dès l'âge de sept ans, au monastère de Saint-Savin. Sur la fin du règne de Charles le Chauve, un seigneur nommé Badillon ayant rétabli le monastère de Saint-Martin d'Autun, bâti autrefois par la reine Brunehauld, et détruit par les Normands, y fit venir des moines de Saint-Savin, pour y remettre l'observance régulière. Hugues fut choisi pour cette colonie, et il passa quelque temps en ce monastère sous la discipline de l'abbé Arnoux. Il porta, par ses exhortations, le comte Badillon et un de ses neveux de même nom, à embrasser la vie monastique. Hugues fut employé, comme nou savons vu, à la fondation de Cluny. Après son retour à Autun, l'abbé Arnoux le nomma prieur d'Anci-le-Duc, que Léobaud avait donné au monastère de Saint-Martin d'Autun. Hugues y établit une communauté de moines et un hôpital, et y mourut saintement dans une grande vieillesse. L'Église honore sa mémoire le 20<sup>me</sup> d'avril 2. G almorbe of a

Voilà comme, après les ravages des Normands, Dieu ranimait la régularité et le zèle dans le clergé et les monastères. Nous le verrons en user de même dans la suite des siècles. Lorsque, par suite de la faiblesse humaine, le relâchement s'introduit dans les monastères et le clergé, et qu'il arrive à un point où les pasteurs les plus zélés de l'Église ne peuvent plus guère y remédier, Dieu charge de cette besogne quelque peuple barbare, ou les plus mauvais d'entre les Chrétiens. C'est une invasion étrangère, c'est une révolution intestine, qui renverse les monastères et les églises, qui en fait périr les personnages les plus recommandables. Le monde s'imagine alors que c'est fini de l'Église de Dieu, il en écrit même la date dans ses annales; mais, au grand étonnement du monde, l'Église de Dieu sort du milieu de ses ruines, comme le Christ de son sépulcre; elie en sort avec une vigueur nouvelle, elle fait des conquêtes plus étendues; et il en sera ainsi, jusqu'à ce qu'elle finisse par conquérir et le temps et l'éternité.

En Angleterre, l'archevêque Plegmond de Cantorbéry, au retour d'un pèlerinage à Rome, assembla un concile l'an 905, avec le roi-

<sup>1</sup> Act. Bened., sect. .5. - 2 Acta SS., 20 april.

Édouard, et ordonna en un seul jour sept évêques, pour remplie trois nouveaux sièges, et quatre autres qui vaquaient depuis près de sept ans, par suite des guerres t, montres de la contre del la contre de la contre de la contre del la contre de la contre de la contre de la contre del la contre de la contre del la co

Le pape Sergius III mourut au mois d'août 941, avec la reuommée d'un bon Pape, ainsi que nous l'avons vu per son épitaphe, par Flodoard, et Jean, discre, trois témoins contemporains. Il sut pour auccesseur Anastase III, Romain de paissance. Il est loué pour la douceur de son gouvernement, qui ne dura que deux ans et environ deux mois. Son successeur fut Landon, qui ne gouverna que aix mois et deux jours.

Cependant Rome et l'Italie étaient de stuation des plus facheuses. Au midi, les Sarrasins, retrande du Garilian, infestaient les patrimoines de l'Église romaine et la réduisaient à une extrême détresse; les pélerins étaient exposés à être volés et tués par ces brigands; dans le nord de l'Italie, les princes et les villes. divisés entre eux, augmentaient le mal, bien loin d'y porter remède. Pour le salut de l'Italie et de Rome, il aurait fallu un Pape qui sût réconcilier les villes et les princes, et, avec leur gide, chasser les Sarrasins d'Italie. Ce Pape, qui paraissait introuvable, se trouva cependant, et fut nommé Jean X. Il était archevêque de Ravenne depuis au mains l'année 905, c'est-à-dire depuis le commencement du pontificat de Sergius III : c'est un point d'histoire prouvé par des monuments authentiques, comme on peut le voir dans l'Histoire de Ravenne, par Rubeus. Après avoir gouverné l'église de Ravenne pendant neufans, il fut transféré et intronisé sur le Siège de saint Pierre, vers la fin d'avril 914, quelques jours après la mort du pape Landon. Flodoard, auteur, contemporain et impartial, dit que Jean X, ayant gouverné sagement l'église de Rayenne, fut appelé à gouverner l'Église principale, l'Église romaine; qu'il y brilla pendant un peu plus de quatorze ans, par son zèle à orner cette église et par la paix qu'il sut y faire régner ; qu'enfin il mérita, par sa mort, d'aller occuper un trône dans le ciel. Un autre écrivain du même temps. l'auteur du panégyrique de l'empereur Bérenger, dit, de son côté, que Jean X était un Pontife rempli de sagesse et illustre par sa fidélité à remplir ses devoirs. Voilà ce que disent deux auteurs contemporains non suspects for sold tiple to the sold to

Mais ici nous rencontrons encore sur notre chemin le conteur d'historiettes scandaleuses, Luitprand. Il raconte donc que Théodora, impudente prostituée, mère de Marozie, et aïeule maternelle d'Albéric, que nous verrons seigneur ou tyran de Rome, gouvernait la ville de roles de Ravenn - Rome é l'eng logne é sacré, i l'instiga réque de son favo Rome, il donner sucune su cune su

aucune auteurs D'apr peu de t prédéces ce que de tempi ser de li dès l'an songe ou hi, non d'un folli les plus e sonnages anecdote répandu le temps nait d'étr rite un éc point cap celles que qu'au mi es unes ( si prostitu homme a evat ni t

Rome se

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pagi, 894, n. 9, 10, etc. - <sup>2</sup> Ibid., 915, n. 5. ]

<sup>1</sup> Fleury,

a. pour remplit depuis près de

avec la renomon épitaphe, par sins. Il eut pour la st loué pour la sans et environ paverna que six

ion des plus fabords du Garit la réduisaient à être volés et noes et les villes. porter remède. n Pape qui sût ide, chasser les e. se trouva cede Ravenne denmencement du prouvé par des ns l'Histoire de le Ravenne pende saint Pierre, du pape Landit que Jean X. pelé à gouverrilla pendant un église et par la sa mort, d'aller u même temps. it, de son côté, tre par sa fidé-

min le conteur c que Théodora, sternelle d'Albéc, gouvernait la

auteurs contem-

ville de Rome en maltresse absolué. Or, pour nous servir ici des paroles de Fleury en parlant du pape Jean X, ce Jean était un clero de Ravenne, que Pierre, archevêque de cette ville, envoyait souvent à Rome vers le Pape. Il était bien fait, Théodora en devint amoureuse et l'engagea à un commerce criminel. Cependant l'évêque de Bologhe étantmort, Jean fut élu pour lui succéder; mais avant qu'il fût sacré, Pierre; archevêque de Ravenne, mourut aussi. Alors Jean, à l'instigation de Théodora, quitta Bologne et se fit ordonner archevêque de Ravenne par le pape. Landon; mais celui-ci étant mort peu de temps après, Théodora, qui craignait de voir trop rarement son favori s'ill demenrait à Ravenne, qui est à deux cente milles de Rome, lui persuada de quitter encore ce siège, et le fit élire et ordonner Papeu Tel est le récit de Luitprand, adopté par Fleury sans aucune réflexion critique, sans même faire aucune mention des deux auteurs indiqués plus haut

D'après ce récit, Jean n'ent été archevêque de Ravenne que trèspeu de temps, et n'aurait été ordonné que par le pape Landon, son prédécesseur dans le Saint-Siége, c'est-à-dire en 913 ou 914; c'est ce que dit formellement Luitprand, et il donne pour raison du peu de temps que Jean fut à Ravenne, que Théodora ne pouvait se passer de luic Or, il est constaté que Jean était archevêque de Ravenne dès l'an 905 ; l'assertion de Luitprand est donc un grossier menonge ou bien une grossière bévue; et la raison qu'il donne décèle en ui, non pas la probité impartiale de l'historien, mais le goût dépravé d'un folliculaire, qui s'en va ramassant dans les libelles diffamatoires es plus dégoûtantes ordures, pour les jeter à la tête des grands personnages. En effet, Luitprand nous apprend lui-même qu'il tire nes anecdotes d'une vie de Théodora, c'est-à-dire d'un roman ou libelle répandu parmi le peuple, au milieu des révolutions politiques et dans e temps où la puissance de la famille patricienne de Théodora venait d'être abattue par la faction contraire. Or, quelle croyance méite un écrit de cette nature, surtout quand il se rencontre, sur le point capital même qu'on en tire, des bévues aussi grossières que celles que nous avons remarquées ? Croira d'ailleurs qui pourra, qu'au milieu de la division et de la jalousie des princes: et des villes es unes contre les autres, une patricienne de Rome, si puissante et s prostituée qu'on la suppose, pût faire nommer à son gré le même omme archevêque de Bologne, de Ravenne et Pape, sans qu'il s'évât ni trouble ni schisme ; car l'élection et la translation de Jean X Rome se firent sans laisser aucune trace de division : Flodoard at-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fleury, l. 54, n. 49. Luitpr., l. 2, c. 13.

teste qu'il gouverna en paix l'Église romaine pendant plus de quatorse ans. Mais venons au gouvernement de ce Pontife, et à son ac-

tion sur toute l'Église.

A peine sur le Siège apostolique, il se montra un digne Pape, tel que le demandaient les temps et leurs besoins. A un esprit magnanime il joignait une rare pénétration politique. Il vit d'un coup d'œil l'état embrouillé et par là même très-critique de l'Italie, les moyens qu'il avait à sa disposition pour atteindre son but, et résolut de délivrer Rome et l'Italie du joug ignominieux des Sarrasins, qui avaient recommencé leurs courses avec une nouvelle audace. Sa prudence politique plus qu'ordinaire sut concilier les intérêts les plus opposés. Il invita: de venir à Rome Bérenger, roi de la haute Italie, et l'y sacra empereur à la fête de Pâques 915. Il ménagea, entre cet empereur, celui des Grecs, les princes de Capoue, de Salerne, de Bénévent et enfin même le duc de Spolète, un traité d'alliance pour l'expulsion des Sarrasins. Il prit lui-même le commandement en chef des troupes coalisées; et, par sa présence, imprima unité, énergie et promptitude à tous les mouvements. Pendant qu'une flotte grecque croisait le long des côtes pour empêcher l'envoi aux Sarrasins d'aucun renfort de Sicile, le Pape les attaqua dans leur position] extrémement forte sur le Garilian, les en chassa après une bataille longue et meurtrière, les poursuivit quelques jours de suite avec une infatigable activité, anéantit toute leur armée et délivra pour jamais Rome et le territoire romain, ainsi que les principautés circonvoisines, des Sarrasins qui leur insultaient depuis longtemps dans le voisinage, et les rançonnaient à chaque instant en brigands. Cette glorieuse victoire répandit une joie incroyable dans toute l'Italie; et ce fut au milieu des acclamations des Romains, qui le saluèrent vainqueur, et le reçurent avec des couronnes, que Jean X fit son entrée triomphale à Rome, and the continue of thereit of the contenting of the con-

Mon-seulement l'Italie méridionale, mais encore l'Italie septentrionale ou la Lombardie contemplaient avec orgueil un Pape qui avait exécuté en si peu de temps, avec le plus éclatant succès, ce qu'aucun roi, aucun des princes d'Italie n'avaient pu exécuter jusqu'alors. Encore que Jean reçut les hommages des peuples italiens avec toute la modestie possible, l'éclat de sa renommée offusqua l'œil envieux de l'époux de Marozie, le marquis Albéric de Camerino, duc de Spolète. Comme vassal du roi d'Italie, il avait commandé les troupes royales, outre les siennes propres. Il croyait donc, non à tort, qu'il devait lui revenir quelque part de la renommée. Mais enfin tout se donna au puissant génie du Pape; et, comme on le vénérait avec amour, on se plut à lui attribuer exclusivement la gloire de la déli-

vrance de dait lui é à Rome; mains rement, Al uns diser

1 922 de l'

uns diser
Penda
apostoliq
son chef
obéissanc
cause de
un nomb
plus de d
priant d'a
concile e
cane; il f
et archev
comme I
lent dans

La cin

été assem

présence Lan, afir ces contr hommes de trois assembla fort afflig Jean pro avertis, r gion de la digne, no soin et les pliquâme vangile, Nettoyez dans votr les mauva mêmes, e nous avoi

i Kerz, t.

Liv. Lix. — Desse ant plus de quatife, et à son ac-

digne Pape, tel n esprit magnad'un coup d'æil talie, les movens t résolut de désins, qui avaient ce. Sa prudence s les plus oppoaute Italie, et l'v entre cet empealerne, de Bénéliance pour l'exndement en chef unité, énergie et ne flotte grecque x Sarrasins d'auposition] extrêne bataille longue avec une infatiour jamais Rome rconvoisines, des ans le voisinage, tte glorieuse vic-; et ce fut au mient vainqueur, et ntrée triomphale

l'Italie septentrioin Pape qui avait accès, ce qu'aucuter jusqu'alors, taliens avec toute squa l'œil envieux lamerino, duc de mandé les troupes y non à tort, qu'il fais entin tout se le vénérait avec a gloire de la délié vrance de l'Italie. Albéric sentit trop vivement l'injure qu'il prétendait lui être faite. Il intrigre contre le Pape. Une insurrection éclata à Rome; mais la partie incomparablement la plus grande des Romains resta fidèle au Pape, et, pour se soustraire à leur mécontentement, Albéric fut obligé de s'enfuir de Rome au plus vite. Quelquesuns disent même qu'il fut tué dans le tumulte 1.

Pendant les quatorze ans et plus que Jean X fut assis sur la Chaire apostolique, l'Église de Dieu le reconnaissait par toute la terre pour son chef légitime. Partout ses décrets rencontraient la plus prompte obéissance. Lorsque, dans l'année 916, les évêques d'Allemagne, à cause de la fermentation qui existait en Souabe, eurent convoqué un nombreux concile national à Altheim, et cherchaient à lui donner plus de dignité et d'autorité, ils envoyèrent des députés au Pape, le priant d'envoyer un légat en Allemagne, pour diriger et présider leur concile en son nom. Jean X envoya l'évêque Pierre d'Orta en Toscane; il fut reçu par le roi Conrad Ier, ainsi que par tous les évêques et archevêques de Germanie, avec les plus grands honneurs. Voici comme les Pères de ce concile, au nombre de cent quarante, parlent dans la préface des actes.

La cinquième année du très-pieux et très-chrétien roi Conrad, a été assemblé le saint concile général à Altheim, dans la Rhétie, en présence du vénérable évêque d'Orta, apocrisiaire du seigneur pape Lan, afin d'extirper les semences diaboliques qui ont germé dans ces contrées, et d'éliminer les criminelles machinations de quelques hommes pervers. Ayant donc célébré, suivant la coutume, un jeûne de trois jours, avec les saintes litanies ou processions, nous nous assemblames dans l'église de Saint-Jean-Baptiste, et nous assimes fort affligés. Alors ledit envoyé de saint Pierre et du seigneur pape lean produisit des lettres apostoliques, par lesquelles nous étions avertis, réprimandés et instruits sur tout ce qui regarde la vraie religion de la foi chrétienne. Toutes ces choses, comme il était juste et digne, nous les reçûmes avec humilité, nous les considérâmes avec soin et les embrassames avec la plus dévote affection. Nous nous appliquâmes à nous-mêmes, d'une voix pleurante, les paroles de l'Érangile, qui sont des reproches aux pharisiens et aux scribes : Nettoyez d'abord ce qui est au dedans, ôtez d'abord la poutre qui est dans votre œil; et cette parole du prophète: La ruine du peuple sont les mauvais prêtres. Nous examinant et nous considérant donc nousmêmes, et nous jetant à terre dans le vif sentiment de notre repentir, nous avons pleuré nos innombrables négligences et nos très-graves

<sup>1</sup> Kerz; t. 18.

péchés. Ensuite, sur l'exhortation du aeigneur Pierre, et irrités contre nous-mêmes et contre les vices, nous avons, par l'aide et la misé-ricorde du Saint-Esprit, recueilli et décrété les chapitres suivants tant pour notre correction que pour celle du peuple chrétien. Telles étaient, au commencement du dixième siècle, la vénération e l'obéissance filiale es évêques de Germanie envers le Saint-Siège e le pape Jean X. Tout ce qui reste à souhaiter, c'est que de pareils sentiments persévèrent en Germanie pendant tous les siècles.

Après cette préface du concile d'Altheim venaient plusieurs chapitres ou canons, dont on ne connaît que neuf, cités dans les collections de Burchard et d'Ives de Chartres. Dans l'un, le concile défend à un homme d'épouser une veuve avec laquelle il aurait commis u adultère du vivant de son premier mari. Quant à la communication avec les excommuniés, il est dit : Nous savons qu'il est écrit que celu qui communique avec un excommunié doit l'être lui-même. Nou confessons, évêques, prêtres et clercs, qu'en ceci nous avon grièvement péché; mais, avec le secours de Dieu, nous désirons e nous ordonnons de le corriger et de l'éviter à l'avenir. Il a plu a saint concile d'écarter de l'Église cette erreur comme impie ; car nou avons reçu du Seigneur le soin des âmes et non celui de l'argent Voilà de quoi nous rendrons compte au Seigneur, pour recevoir selon sa miséricorde, une récompense éternelle ou la juste damnation Les évêques et les prêtres doivent se montrer le modèle des peuples non-seulement par les paroles, mais encore par les œuvres. C'es pourquoi nous statuons qu'à l'avenir nous ne devons plus, contrai rement aux saints canons, communiquer avec les excommuniés, ma nous juger nous-mêmes, pour n'être pas jugés par le Seigneur. Nou désirons suivre les paroles et les règles du saint pape Grégoire, nous avons voulu faire une digne pénitence, secrètement, dans u monastère, parce que nous ne le pouvons en public; et nous voulon Dieu aidant, éviter de toutes manières ces choses à l'avenir. Nou ordonnons aux prêtres, aux diacres et à tout le clergé, s'ils ne veu lent être déposés, d'observer fidèlement la même loi et de la fail observer aux autres. Quant aux laïques qui nous ont suivis, comm ils disent, et par là se sont égarés, il faut, en nous corrigeant nou mêmes par une sévère pénitence, leur prêcher et leur ouvrir chemin de la vie, afin qu'ils se retirent des piéges du diable, da lesquels, par nos mauvais exemples, ils sont ten s captifs, et qu'i reviennent par la pénitence à l'Église, leur véritable mère.

Quant à l'évêque Richvin, qui, contre les décrets des saints c nons, a envahi l'église de Strasbourg, que nous avons invité a saint concile par nos lettres, et qui, méprisant de venir, n'a pas mên

envoyé a l'autorité pelons u de Maye archevéq obéissan faire, il

Rome, il a pluqui, apprenvoyé de pourquoi au concil ils compique de diégat de sique et avenant à sainte Es

Le vin

clerc fugi

wgitif qu un de ses tient de pôtre, la refuse de qu'il est saint con à résipisc piques. S' qui l'a or dans laqu nication of un de ces Le roi ( fille de l'e descendit rérité par

1 Pagi, at

Charlema

oulfe, l'A

4 922 de l'ère chr.]

re, et irrités contre l'aide et la miséhapitres suivants. le obrétien. Telles la vénération e s le Saint-Siège et est que de pareils les siècles.

ant plusieurs chatés dans les collec-, le concile défend aurait commis ur la communication l'est écrit que celu e lui-même. Nou ceci nous avon i, nous désirons e evenir. Il a plu a ne impie ; car nou celui de l'argent ur, pour recevoir la juste damnation odèle des peuples les œuvres. C'es vons plus, contrai excommuniés, ma le Seigneur. Nou pape Grégoire, crètement, dans u c; et nous voulon es à l'avenir. Not dergé, s'ils ne veu e loi et de la fail ont suivis, comit is corrigeant nou r et leur ouvrir ges du diable, da a captifs, et qu'i

ble mère. crets des saints c us avons invité venir, n'a pas mên pagi, an 916.

envoyé un député, moi Jean, vicaire du Seigneur apostolique, par l'sutorité de saint Pierre, par l'ordre du présent concile, nous l'appelons une seconde fois, et lui ordonnons de se présenter au concile de Mayence, indiqué par son métropolitain, devant le vénicable archevêque Hériger et ses collègues, afin de rendre raison de sa désobéissance et de sa perversité. Que s'il néglige ou dédaigne de le faire, il sera suspendu de ses fonctions, jusqu'à ce que, venant à Rome, il Yende compte devant le seigneur Pape et la sainte Église.

Il a plu au saint concile de réprimander sévèrement les évêques qui, appelés de la Saxe au saint concile, ni ne sont venus, ni n'ont envoyé de députés, ainsi que l'ordonnent les saints canons. C'est pourquoi nous les invitons de nouveau, avec une charité fraternelle, au concile indiqué plus haut. Que si, ce que nous ne désirons pas, ils comptent pour rien cet avertissement et refusent de venir, ainsi que de donner une raison valable de leur non-obéissance, Pierre, légat de saint Pierre et du Pape, leur défend, par l'autorité apostolique et avec ce saint concile, de célébrer la messe, jusqu'à ce que, venant à Rome, ils en donnent une raison valable au Pape et à la sainte Eglise.

Le vingt-septième canon prononçait excommunication contre le derc fugitif qui refuse de retourner à son église, et contre l'esclave ngitif qui refusait de retourner à son maître. Si quelqu'un choisit m de ses esclaves, lui enseigne les lettres, lui donne la liberté, obient de l'évêque qu'il l'ordonne prêtre, s'il lui assure, suivant l'Apôtre, la nourriture et le vétement, mais que l'autre, enflé d'orgueil, refuse de dire la messe et les heures canoniales à son seigneur, disant m'il est libre et qu'il peut se mettre au service de qui il lui plaît, le saint concile l'anathématise et l'excommunie, jusqu'à ce qu'il vienne à résipiscence et obéisse à son seigneur selon les préceptes canonques. S'il s'opiniatre avec mépris, il sera accusé auprès de l'évêque qui l'a ordonné, pour être dégradé et réduit à la condition d'esclave, ans laquelle il était né. Le concile menace également d'excommunication quiconque, après en avoir eu connaissance, garde chez soi m de ces clercs fugitifs, et ne le rend pas à son seigneur 1.

Le roi Conrad, qui assistait à ce concile, était fils de Ghismonde, ille de l'empereur Arnoulfe. Il fut le premier roi d'Allemagne qui ne lescendit pas de Charlemagne en ligne directe ; il en descendait à la érité par les femmes, puisque sa mère était fille d'un petit-fils de harlemagne, Louis le Germanique. A la mort de Louis IV, fils d'Aroulfe, l'Allemagne était sur le point de se diviser en plusieurs sou-

yerainetés, non-seulement indépendantes, mais ennemies les une des autres. Les chefs des différentes peuplades, issus tous égalemen de Charlemagne par les femmes, paraissaient avoir des droits égaux ce qui ajoutait à la confusion. Parmi ces chefs, deux se trouvaien élevés au-dessus des autres par leur puissance: le premier étai Othon le Grand, duc de Saxe et de Thuringe; le second le duc Conrad qui gouvernait ce qu'on nommait alors la France rhénane et la Franconie. Les seigneurs d'Allemagne s'étant donc réunis à Worms, à le mort de Louis IV, offrirent la couronne royale à Othon; mais il le refusa à cause de son grand âge, et, avec une noble générosité, leur recommanda Conrad, le regardant, quoiqu'il fût son ennemi, commun prince de mérite et de capacité. Conrad fut donc élu roi d'Allemagne par le suffrage unanime de toutes les nations germaniques, i a'exception des Lorrains, qui se donnèrent à Charles le Simple. Soi élection eut lieu dans le mois de septembre 911.

Oubliant la reconnaissance qu'il devait à Othon, il voulut affaibli la puissance de Henri, son fils, connu plus tard sous le nom de Henr l'Oiseleur; et, ne lui accordant que l'investiture du duché de Saxe il lui refusa celle du duché de Thuringe, dont il devait pareillemen hériter d'Othon, son père. Cette injustice, que Conrad crut san doute de la politique tant qu'il en espéra du succès, lui fit du duc d Saxe un ennemi redoutable, qui remporta sur lui plusieurs victoires Henri, non content d'employer ses propres forces à se venger d Conrad, conclut une alliance contre lui avec le roi de France; mai Conrad combattit Charles le Simple avec plus d'avantage et parvir à s'emparer de l'Alsace. Au milieu de cette guerre, les Hongro firent une irruption dans la Germanie, pénétrèrent jusqu'au Rhin brûlèrent la ville de Bâle. Le duc de Bavière et plusieurs princes que la conduite de Conrad envers le duc de Saxe avait révoltés, liguèrent avec les Hongrois. Le roi Conrad convoqua, l'an 916. Altheim, ancien château de Souabe, une diète générale qui fut e même temps un concile présidé par le légat du pape Jean X. Cett assemblée embrassa la cause de Conrad et prononça des peines sé vères contre les princes insurgés; mais, après quelques victoires su ses adversaires, Conrad, forcé de livrer une bataille aux Hongrois, fut blessé mortellement et mourut vers la fin de l'année 918.

Jamais Conrad ne fut plus grand que dans les derniers moment de sa vie. Il n'avait point d'enfants; mais le duc Éberhard de Franconie, seigneur aussi prudent et puissant que vaillant, était so-frère. Uniquement occupé du véritable bien de l'Allemagne, Conrac se sentant près de sa fin, assembla autour de son lit de mort que quez-uns de ses conseillers les plus fidèles, et ensuite fit appeler so

tère É endres oi mo bndées duc He d'accéle 'homm dans l'.

nand limu, le nière vo nignes d le mant le Saxe

Les for rendition in a commagnes était été me étern

e ce mo

emoind s noble ourtant si seraid Le duc ands de lés, Ébe ecue ave

rancs, el hevêque rer le no mais, avec s offres

eler roi ponetion e pient rése oupçonne vait confi

mait confi maignait d ### de l'ère chr.]

is ennemies les une issus tous égalemen oir des droits éganx deux se trouvaien ce : le premier étai econd le duc Conrad e rhénane et la Fran réunis à Worms, à la à Othon; mais il la oble générosité, leur son ennemi, comme donc élu roi d'Alle tions germaniques, narles le Simple, So

on, il voulut affaibli sous le nom de Henr du duché de Saxe devait pareillemen e Conrad crut san cès, lui fit du duc d i plusieurs victoires rces à se venger d roi de France ; mai l'avantage et parvir uerre, les Hongro ent jusqu'au Rhin e et plusieurs princes e avait révoltés, voqua, l'an 916. générale qui fut e pape Jean X. Cett onça des peines sé ielques victoires su ille aux Hongrois, l'année 918.

s derniers momen Éberhard de Fran vaillant, était so Allemagne, Conrac

ère Éberhard. Il lui recommanda, avec les expressions les plus adres, de ne pas mépriser la dernière prière de son frère et de son oi mourant, de renoncer à toutes ses prétentions, quoique bien ondées, sur la couronne d'Allemagne, de les transporter plutôt au uc Henri de Saxe, de se soumettre à lui le premier, et, par là, accélérer son élection auprès des autres princes. Henri seul était homme destiné par la Providence pour ramener l'ordre et l'union ans l'Allemagne, complétement délabrée, et rendre au nom allenand la considération qu'il avait perdue au dehors. Profondément mu, le magnanime Éberhard jura d'accomplir fidèlement la derière volonté de son royal frère; sur quoi Conrad lui remit les inignes de la royauté, la couronne, le sceptre, la lance, le bracelet et emanteau, avec ordre de les porter aussitôt après sa mort au duc Saxe.

Les funérailles de Conrad à peine terminées, son frère Éberhard erendit promptement en Saxe, y apprit au duc Henri la nouvelle en inattendue des dernières dispositions de son frère mourant, lui mit tous les insignes de la dignité royale, et fut le premier qui fit ommage à Henri comme à son roi et à son souverain. Deux grandes mes étaient amicalement en présence. Avec celui qui jusqu'alors vait été son ennemi, et ennemi souvent redoutable, Henri conclut ne éternelle paix. Ils se présentèrent réciproquement la main, et, ce moment, les deux princes se lièrent d'une amitié que jamais moindre nuage ne vint à troubler tant qu'ils vécurent. Tels étaient s nobles caractères que l'on voyait dans le dixième siècle, siècle ourtant nommé barbare par d'autres siècles se prétendant civilisés, ni seraient fort en peine de montrer quelque chose de pareil.

Le duc Éberhard procura sans délai une assemblée de tous les ands de Saxe et de Franconie, à Fritzlar. Les princes étant assemés, Éberhard leur proposa Henri pour roi. Cette proposition fut que avec les mêmes acclamations et par les Saxons et par les rancs, et tous les assistants firent aussitôt hommage à Henri. L'arevêque Hériger de Mayence, successeur de Hatton, s'offrit à saer le nouvel élu, et de lui mettre la couronne royale sur la tête ; ais, avec une modestie peut-être affectée, le nouveau roi déclina s offres de l'archevêque. Il me suffit, dit Henri, d'être et de m'apeler roi par la grâce de Dieu et par votre bienveillance. Quant à metion et à la couronne, je n'en suis pas digne. Que l'une et l'autre ent réservées pour quelqu'un qui vaudra mieux que moi. — On upçonne que le nouveau roi, qui, dans les guerres précédentes, on lit de mort que rait contisqué les terres de l'archeveche de la rendre, s'il acceptait

l'offre de l'archevêque. — Quels que fussent les motifs secrets qui le faisaient ainsi parler, la manière pieuse dont il le fit, produisit une impression extrêmement favorable sur les esprits, et de longues et bruyantes acclamations remplirent la salle et le château. - Ainsi s'évanouit pour jamais l'animosité nationale qui depuis tant d'années divisait les Saxons d'avec les Francs; car les Saxons, se souvenant toujours des expéditions franques sous Charlemagne et regardant les Francs comme leurs oppresseurs, se virent alors tout à coup élevés par ces mêmes Francs au rang de la première nation, de la nation dominante parmi tovtes les nations teutoniques 1.

Henri, surnommé l'Oiseleur à cause de sa passion pour la chasse, justifia le jugement de son prédécesseur Conrad, et réalisa les grandes espérances qu'il avait fait concevoir. Nous le verrons rétablir l'ordre et la paix dans l'intérieur de l'Allemagne, vaincre et soumettre les ennemis du dehors. Du vivant de son père, il avait épousé, contre les règles de l'Église, une veuve nommée Tatburge, qui s'était retirée et avait pris le voile dans un monastère. Il s'en sépara sur les pressantes remontrances de Sigismond, évêque d'Halberstadt, qui menaçait de l'excommunier, et il épousa sainte Mathilde, fille du comte Dietrich, qui descendait du fameux Witikind, chef des Saxons sous Charlemagne.

Mathilde était une personne accomplie et pour les qualités du corps et pour celles de l'âme. Ses parents, parmi lesquels, depuis la conversion de leur ancêtre Witikind, la religion et la piété étaient comme héréditaires, la firent élever sous les yeux de son aïeule Mathilde, abbesse du monastère d'Erfort. Elle puisa dans cette école un goût extraordinaire pour l'oraison et pour la lecture des livres de piété; elle apprit aussi à travailler à tous les ouvrages convenables à son sexe, et contracta insensiblement l'habitude d'employer tous ses moments à des choses sérieuses et dignes d'une créature raisonnable. Devenue reine, sa vertu ne fit que s'accroître. Tandis que le roi, son époux, remportait des victoires sur les Hongrois et les Danois, Mathilde en remportait sur les ennemis de son salut. Elle vaquait à la prière et à la méditation, afin de s'entretenir dans la ferveur et l'humilité. Cet exercice avait pour elle tant de charmes, que, outre le temps qu'elle y donnait pendant le jour, elle y consacrait encore une bonne partie de la nuit. Souvent elle visitait les malades et les affligés, qu'elle consolait et exhortait à la patience. Elle servait les pauvres, et leur apprenait à estimer un état dont lésus-Christ a fait choix, et auquel sont promises les récompenses le roi, sur

1 922 de de la vi les dro geait at Le prin malheu nitence. dans se

entrepri En Fr Norman et de Re acharné l'an 876 ensuite i il n'avai dinaires vant la v de Dieu. Vantelm Ebole, c taille à F rendait 1 de son cl tenant d' que l'égl aussitôt s des infidè qu'à se sa C'en étai eur des paroles : sont ni le c'est la tu Le fier militaires ébranlé pa Rollon, avec lui. M

fançais, q

<sup>1</sup> Ditmar, l. 1. Réginon. Kerz.

1 922 de l'ère chr.]

motifs secrets qui fit, produisit une , et de longues et château. — Ainsi depuis tant d'ans Saxons, se souarlemagne et revirent alors tout à première nation, utoniques 1.

on pour la chasse. d, et réalisa les s le verrons rétane, vaincre et soue, il avait épousé, l'atburge, qui s'ére. Il s'en sépara , évêque d'Halpousa sainte Mafameux Witikind,

ur les qualités du esquels, depuis la et la piété étaient ux de son aïeule a dans cette école lecture des livres ouvrages convebitude d'employer es d'une créature accroître. Tandis ir les Hongrois et de son salut. Elle ntretenir dans la tant de charmes, our, elle y consaait à la patience.

de la vie future. Elle procurait la liberté aux prisonniers ; et, lorsque les droits de la justice s'opposaient à leur élargissement, elle allégeait au moins le poids de leurs chaînes par d'abondantes aumônes. le principal but qu'elle se proposait en cela, était de porter ces malheureux à expier leurs crimes par les larmes d'une sincère penitence. Elle avait la consolation de voir le roi, son mari, entrer dans ses vues, et s'empresser à la seconder dans toutes ses nieuses entreprises 1. 100000 THE ME LOCK LOUP.

En France, nous avons vu que, sous le pape Jean IX, quelques Normands commençaient à se convertir dans les dioceses de Rouen et de Reims. Mais Rollon, le plus brave de leur chefs, semblait plus acharné que jamais à la guerre. Il était venu piller la France dès l'an 876 : il avait même été quelque temps au fameux siége de Paris : ensuite il était passé en Angleterre, d'où étant revenu dans la Gaule, il n'avait point cessé d'y exercer les hostilités et les brigandages or dinaires à sa nation. Rollon avait été partout victorieux, excepté devant la ville de Chartres, qui fut délivrée par la protection de la Mère de Dieu. Dès que ce chef normand en eut formé le siège, l'évêque Vantelme demanda du secours à Richard, duc de Bourgogne, et à Ébole, comte de Poitiers. Richard arriva le premier, et livra la baaille à Rollon. On combattait de part et d'autre avec une valeur qui endait la victoire douteuse, lorsque l'évêque de Chartres, à la tête de son clergé et revêtu de ses habits pontificaux, sortit de la ville, enant d'une main la croix, et de l'autre la tunique de la sainte Vierge, que l'église de Chartres possédait dès lors. La victoire se rangea aussitôt sous cet étendard, et une terreur si subite s'empara du cœur des infidèles et même de celui de Rollon, qu'ils ne songèrent plus րւ՛à se sauver par la fuite ; ce qui fut regardé comme un miracle. l'en était un, en effet, de voir ainsi fuir Rollon, jusqu'alors la tereur des Français; sur quoi un auteur de ce siècle lui adresse ces paroles : Prince belliqueux, ne rougissez pas de votre défaite ; ce ne sont ni les Français ni les Bourguignons qui vous mettent en fuite, c'est la tunique de la Mère de Dieu et la croix de son Fils.

Le fier Normand se vengea de cet échec par de cruelles expéditions nilitaires qu'il fit ailleurs. Le roi Charles, qui voyait son trône branlé par les factions des grands, et qui était hors d'état de résister t elle visitait les i Rollon, avait pris, quelque temps auparavant, le parti de traiter wec lui. Mais la négociation avait été rompue par quelques seigneurs ner un état dont fançais, qui trouvaient leur intérêt dans la continuation des troubles. les récompenses le roi, sur les plaintes des populations désolées, résolut de renouer

<sup>1</sup> Acta SS., 14 mart.

la négociation et d'acheter la paix des Normands à quelque prix que ce fût.

Francon, archevêque de Rouen, successeur de Gui, fut chargé de la négocier, parce qu'il était connu de Rollon. Le prélat, s'étant donc rendu au camp du prince normand, lui dit avec de douces paroles: Grand capitaine, avez-vous donc résolu de faire toute votre vie la guerre aux Français? Mais si la mort venait à vous surprendre? De quoi donc êtes-vous formé? Vous croyez-vous un dieu? Pétri de limon, n'êtes-vous pas un homme? N'êtes-vous donc pas la pâture des vers? cendre et poussière? Souvenez-vous de ce que vous êtes, de ce que vous serez, et de qui le jugement vous condamnera. L'enfer, je pense, sera votre partage; là vous ne serez plus en état de faire la guerre à personne. Mais, si vous voulez devenir Chrétien, vous jouirez de la paix en ce monde et en l'autre. Le très-patient roi Charles, du conseil des siens, vous cède toute cette terre maritime que vous et Hastings avez ravagée, et il vous offre sa fille Gisèle en mariage, pour être le nœud et le gagé de la paix; par cette union, vous aurez la joie de laisser une noble postérité, et de posséder à jamais un état cousidérable.

Rollon consulta les premiers d'entre les Normands, qui furent d'avis d'accepter les conditions, disant qu'assez longtemps ils avaient fait la guerre, pour jouir enfin de quelque repos. On convint d'une seconde trêve de trois mois, pendant laquelle le roi et lui se verraient pour conclure le traité. L'entrevue se fit à Saint-Clair, sur la rivière d'Epte; et Robert, duc de France, fils de Robert le Fort et frère du roi Eudes, qui s'était offert pour être le parrain de Rollon, s'y trouva avec le roi. Le traité fut conclu ; le roi céda à Rollon tout le pays nommé depuis Normandie, comme fief de la couronne; de plus, comme ce pays était complétement ravagé, qu'on n'y voyait plus de trace de culture, et que de hautes forêts remplaçaient partout les champs abandonnés, le roi obligea Bérenger, comte de Rennes, et Alain, comte de Dol, à fournir des vivres aux Normands. Il paraît qu'il céda en même temps à ces derniers toutes les prétentions de la couronne sur toute la partie de la Bretagne qui ne reconnaissait plus l'autorité des rois français. Enfin, le roi donna sa fille en mariage à Rollon, qui promit de se faire Chrétien et de vivre en paix avec les Français. En effet, l'archevêque Francon, l'ayant instruit, le baptisa en 912; le duc Robert le leva des fonts, lui donna son nom et lui fit de grands présents. Robert de Normandie, car c'est ainsi que Rollon cut nommé depuis son baptême, fit aussi instruire ses comtes, ses chevaliers et toute son armée.

Ensuite il demanda à l'archevêque Francon quelles églises étaient

1 923 de les plus mait le eglises: Vierge mer ; a Pierre, France, église d voisinag Denis, 1 terre à Marie et dant la blanc, il dans l'o Le hi

épousa a ploya le étranger mandie mainten leurs cor quable.

mença à

Un lal champs ses bêtes une leçoi de la cha femme, maintena aboureu pièces d'a es lieux pour déc mit à la hit. Alor roleuse? u mérite de ta fem été comp

or-le-ch

quelque prix que ui, fut chargé de élat, s'étant donc douces paroles: toute votre vie la surprendre? De dieu? Pétri de onc pas la pâture ze que vous êtes, ndamnera. L'enplus en état de ir Chrétien, vous très-patient roi e terre maritime sa fille Gisèle en par cette union.

et de posséder à

inds, qui furent temps ils avaient n convint d'une et lui se verraient air, sur la rivière Fort et frère du ollon, s'y trouva lon tout le pays ronne; de plus, 'y voyait plus de aient partout les e de Rennes, et nands. Il paraît rétentions de la econnaissait plus lle en mariage à en paix avec les truit, le baptisa on nom et lui fit ainsi que Rollon ses comtes, ses

s églises étaient

les plus respectées dans son nouveau pays, et quels saints on estimait les plus puissants protecteurs. L'archevêque répondit : Les églises de Rouen, de Bayeux et d'Évreux sont dédiées à la sainte Vierge; il y a une église de saint Michel sur une montagne dans la mer; au faubourg de cette ville de Rouen est le monastère de Saint-Pierre, où repose le corps de saint Ouen, mais on l'a porté en France, par la crainte de votre arrivée; Jumiéges est encore une église de saint Pierre: voilà les principales de votre État. Et dans le voisinage, dit Robert, quel est le saint estimé le plus puissant? Saint Denis, répondit Francon. Robert reprit: Avant que de partager la terre à mes vassaux, j'en veux donner une partie à Dieu, à sainte larie et à ces autres saints, afin d'attirer leur protection. Donc, pendant la première semaine de son baptême, portant encore l'habit blanc, il donna chaque jour une terre à chacune de ces sept églises, dans l'ordre où elles viennent d'être nommées.

Le huitième jour, ayant quitté les habits baptismaux, il commença à partager les terres à ses comtes et à ses autres vassaux; épousa avec grand appareil la princesse Gisèle, fille du roi, et employa le reste de sa vie à repeupler et à rétablir ses États. Les étrangers de tous les pays furent invités à venir s'établir en Normandie; des lois rigoureuses furent promulguées et sévèrement maintenues pour la protection de la propriété; tous les voleurs et leurs complices étaient punis de mort. En voici un exemple remarquable.

Un laboureur, revenant à la maison pour dîner, laissa dans les champs sa charrue, avec tout son attirail, et même le harnais de 83 bêtes. Sa femme lui en fit de vifs reproches; et, pour lui donner me leçon, emporta secrètement les harnais, avec le soc et le coutre te la charrue. Le laboureur ne les trouvant plus , s'en plaignit à sa emme, qui l'accabla d'injures, et lui dit en se moquant: Va-t'en naintenant trouver le duc Robert, il t'apprendra bien vite à être aboureur. Il courut vers le duc, qui à l'instant lui fit donner cinq pièces d'argent pour se procurer les outils nécessaires, et envoya sur 🕾 lieux un prévôt, qui soumit à l'épreuve du feu tous les habitants our découvrir le voleur ; tous ayant été reconnus innocents , il nit à la question la femme même du laboureur , laquelle avoua le ait. Alors le duc Robert dit au mari : Savais-tu que ta femme était oleuse? Je le savais, dit le paysan. Eh bien, reprit le duc Robert, u mérites deux fois la mort : une première , parce qu'étant le chef le ta femme, tu ne l'as pas corrigée ; une seconde, parce que tu as té complice du vol, et que tu n'en as pas fait connaître l'auteur. Et, or-le-champ, il les fit pendre l'un et l'autre.

Cette sévérité à faire observer les lois fit une telle impression, qu'on n'osait même ramasser ce qu'on trouvait, dans la crainte de passer pour l'avoir volé. En effet, le duc ayant un jour suspendu un de ses bracelets aux branches d'un chêne, sous lequel il s'était reposé pendant une partie de chasse, et, l'ayant oublié, ce bracelet y demeura trois ans, sans que personne osat l'enlever; tant on était persuadé que rien ne pourrait échapper aux recherches et à la sévérité de Rollon ou Raoul. Son nom seul inspirait tant de terreur, qu'il suffisait de le réclamer, quand on souffrait quelque violence, pour obliger tous ceux qui l'entendaient de courir sus au malfaiteur.

Les Normands, convertis et gouvernés par un prince de ce caractère, parurent aussi d'autres hommes. Ils s'appliquèrent à l'agriculture; et comme ils étaient également laborieux et industrieux, et que les terres qu'on leur avait cédées étaient bonnes, ils firent de la Normandie une des provinces les plus riches et les plus fertiles de la France. Rollon ou Robert donna surtout ses soins à dédommager la religion des maux qu'ils lui avaient faits. Il fit rebâtir plusieurs des églises que lui ou les autres Normands avaient ruinées, et il rendit en peu de temps, dans son duché de Normandie, la religion aussi florissante qu'elle y avait été désolée auparavant 1. Dans le siècle suivant, ces mêmes hommes qui avaient si longtemps désolé la chrétienté, en deviendront un des plus fermes boulevards; des seigneurs normands chasseront les Sarrasins de l'Italie et feront serment de fidélité aux Papes, comme rois de Sicile et de Naples.

Combien de fois ce qui semblait devoir renverser la religion et l'Eglise de Dieu, est devenu son soutien et sa gloire! C'est que Dieu tient en sa main le cœur de tous les hommes, celui des rois comme celui des autres. Les plus farouches, il peut les adoucir; les plus méchants, il peut les faire servir au bien; les plus violents, il peut les modérer et les tourner où il veut. Ne désespérons donc jamais de rien ni de personne.

La Lorraine faisait alors partie de la France. Le roi Charles le Simple en avait investi le duc Gislebert, qui s'arrogea bientôt toute l'autorité. Hilduin, protégé par ce duc, s'empara de l'évêché de Tongres, c'est-à-dire de Liége, après la mort de l'évêque Étienne. Ensuite il se fit ordonner par Hériman de Cologne, sans demander l'agrément du roi Charles. Ce prince qui n'était pas en état de punir cet attentat, le dissimula d'abord; mus Hilduin se comporta dans l'église comme un loup dans une bergerie. Il pilla et dissipa les

biens la-Ch

Le pria le pour de Frachés, roi de comte Hérim Tongreité pa lui, il lettre

lettre, de Ric L'af riman de Die mes in compt tir vot qui n'a l'avez selon l sa cour vous a vers la nous ju crainte manqu ouvriro le plus rien pro au cont confirm due de l'autori sont re

1 Conc

<sup>1</sup> Dudo., lib. 2. Villelm. gemet., 1. 2.

1 922 de l'ère chr.]

telle impression, lans la crainte de jour suspendu un equel il s'était reblié, ce bracelet y ver, tant on était rches et à la sévétant de terreur, quelque violence, arir sus au mal-

prince de ce caliquèrent à l'agriet industrieux, et es, ils firent de la plus fertiles de la à dédommager la àtir plusieurs des nées, et il rendit religion aussi flolans le siècle suies désolé la chréles; des seigneurs pront serment de les.

er la religion et e! C'est que Dieu des rois comme adoucir; les plus violents, il peut cons donc jamais

de roi Charles le gea bientôt toute de l'évêché de l'évêque Étienne. de sans demander de nétat de punir de comporta dans a et diesipa les biens de l'évêché ; il n'épargna pas même les trésors du palais d'Aixla-Chapelle, qu'on avait mis dans un coffre et serrés auprès du tom-Leau de saint Lambert, comme dans un asile assuré.

Le clergé de Liége, voyant cette déprédation des biens de l'Église, pria le roi Charles de les délivrer de cet usurpateur, et de leur donner pour évêque Richer, abbé de Prom, qu'ils avaient élu. Le roi nomma Richer pour remplir ce siége, et écrivit une lettre à tous les évêques de France sur les excès d'Hilduin. Outre ceux que nous avons touchés, le roi Charles l'accuse de s'être déclaré pour Henri l'Oiseleur, roi de Germanie; d'avoir donné de l'argent aux évêques et aux comtes pour son ordination; de s'être parjuré en faisant serment à Hériman de Cologne que le roi Charles lui avait donné l'évêché de Tongres; d'avoir pillé les biens de ses clercs; enfin, de ce qu'étant cité par Hériman pour répondre sur les plaintes qu'on faisait contre lui, il avait refusé de se rendre au concile. Le roi, en finissant sa lettre, prie les évêques de s'unir à lui pour soutenir la nomination de Richer.

L'affaire fut portée au pape Jean X, qui écrivit une lettre à Hérri riman de Cologne, où il parle ainsi : Dans la place où la miséricorde de Dieu nous a élevé, il est de mon devoir de veiller au salut de mes inférieurs, de peur que le souverain Pasteur ne me demande compte des ouailles que l'ennemi aura égarées. Je suis obligé d'avertir votre fraternité de la faute qu'elle a faite en ordonnant Hilduin, qui n'avait pas été élu par le clergé ni approuvé par les laïques. Yous l'avez fait par la crainte du duc Gislebert; mais ignoriez-vous que, selon l'ancienne coutume, il n'appartient qu'au roi, qui tient de Dieu sa couronne, de donner des évêchés ?... Corrigez au plus tôt ce que vous avez fait contre les canons, et cependant rendez-vous à Rome, vers la mi-octobre, avec Richer et Hilduin, afin qu'avec nos évêques nous jugions le différend qui est entre ces deux prétendants. Si la crainte des païens vous empêche de vous y rendre cette automne, ne manquez pas d'y venir pour le commencement d'avril suivant. Nous ouvrirons la porte de la bergerie à celui des deux qui nous paraîtra le plus digne. Nous déclarons par avance que nous ne voulons en rien préjudicier aux droits du roi Charles; et que nous nous faisons, au contraire, un plaisir de maintenir l'éclat de sa couronne, et de confirmer l'usage où il est de nommer des évêques dans toute l'étendue de ses États, comme ont fait les rois, ses prédécesseurs, par l'autorité des Papes qui nous ont précédés 1. Ces dernières paroles sont remarquables,

<sup>1</sup> Conc. gall., t. 3, p. 575.

Le Pape écrivit dans le même sens au roi Charles. Ce qu'on nous rapporte, lui dit-il, de votre bonté et de votre parfaite douceur, nous engage de rendre à Dieu d'infinies actions de grâces. Cependant nous prenons la liberté de vous avertir de ne pas souffrir que vos sujets manquent davantage au respect et à l'obéissance qu'ils vous doivent; car vous ne pouvez soutenir la gloire de votre royaume qu'en travaillant à réprimer les entreprises illicites. Quant à ce qu'a osé le duc Gislebert contre votre autorité royale, nous en avons été sensiblement affligés, parce que l'ancienne coutume et la noblesse du royaume veut qu'aucun évêque ne soit ordonné sans un ordre du roi 1.

Hériman, archevêque de Cologne, ayant reçu la lettre du Pape, en envoya une copie à Hilduin et à Richer, pour leur notifier les ordres de Sa Sainteté. Une maladie empêcha Hériman d'aller à Rome, Les deux compétiteurs s'y rendirent; mais Hilduin déclina le jugement, et le Pape décida en faveur de Richer, auquel il donna même le pallium, qu'aucun de ses prédécesseurs n'avait porté. Richer, qui était en même temps abbé de Lobes et évêque de Liége, fut meilleur évêque qu'abbé, car il gouverna bien son église; mais il rendit vénales toutes les charges de son monastère : ce qui parut d'autant plus étrange, qu'il avait été, depuis sa jeunesse, élevé sous la discipline monastique. Il avait succédé, dans le gouvernement de Prom. à l'abbé Réginon, qui fut obligé d'abdiquer ou même qui fut déposé par quelque intrigue monastique, dont il n'a pas jugé à propos de nous conserver la mémoire dans sa chronique. Il se contente de dire à l'année 899 : Richer fut établi abbé de Prom. Je n'ai pas voulu rapporter la manière dont on en a usé avec moi, de peur que les injures que j'ai reçues ne me portassent à exagérer la persécution qui m'a été suscitée, et à m'écarter de la modération que doit inspirer la patience chrétienne. Nous avons aussi de Régmon un recueil de canons en deux livres sur la discipline de l'Église 3.

Hilduin, se voyant exclu de l'évêché de Liége, se retira auprès de Hugues, roi d'Italie, avec un moine de Lobes, nommé Rathier, qui s'était attaché à son parti. Hugues donna à Hilduin l'évêché de Vérone, avec promesse que, quand l'occasion s'en présenterait, il le placerait sur un plus grand siége et donnerait Vérone à Rathier : ce qu'il exécuta peu de temps après ; car Hilduin fut pourvu de l'archevêché de Milan, et Rathier de l'évêché de Vérone, où il donna et reçut bien des chagrins. Rathier était savant et homme d'esprit, mais bizarre et inconstant. Son zèle trop âcre le fit chasser de plu-

sieur Le

devo riger Ce p conc coup ainsi Nant mais

main Anas fut co

H y tion o assen àlaı de cet Gérar peupl et pri rard. ·don n Rome qu'ap mont de l'é il le fi évêqu de ces ment : ne cor décide étaien recon envoya

pape

lettre.

France

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Conc. gall., t. 3, p. 577. — <sup>2</sup> Folcuin.

à 922 de l'ère chr.]

de douceur, nous de douceur, nous des. Cependant souffrir que vos ance qu'ils vous votre royaume Quant à ce qu'a pus en avons été de et la noblesse sans un ordre

ttre du Pape, en otifier les ordres ler à Rome. Les na le jugement, donna même le rté. Richer, qui ege, fut meilleur ais il rendit véparut d'autant vé sous la disciement de Prom. e qui fut déposé gé à propos de contente de dire e n'ai pas voulu de peur que les la persécution n que doit inspimon un recueil 9

se retira auprès ommé Rathier, duin l'évêché de résenterait, il le rone à Rathier : pourvu de l'are, où il donna et domme d'esprit, chasser de plusieurs siéges qu'il occupa successivement, comme nous le verrons. Les prélats qui, dans ces temps de licence, voulaient faire leur devoir, étaient exposés aux violences de ceux qu'ils voulaient corriger. Arnuste, archevêque de Narbonne, en est un trista exemple. Ce prélat, qui avait du zèle, étant en chemin pour se rendre à un concile, fut attaqué par ses ennemis, qui lui crevèrent les yeux, lui coupèrent la langue, le mutilèrent honteusement et le laissèrent ainsi couvert de son sang. Deux évêques, Réginard de Béziers et Nantigise d'Urgel, le trouvèrent sur le chemin en ce pitoyable état; mais comme ils s'empressaient de le soulager, il mourut entre leurs mains. Les évêques de la province de Narbonne mandèrent au pape Anastase la mort cruelle d'Arnuste : ce qui marque que cet attentat fut commis avant l'an 915. Mais on ne sait pas quelle vengeance on en tira.

Il y eut de grands troubles dans l'église de Narbonne pour l'élection d'un successeur. Les évêques de la province appelèrent à leur assemblée Rostaing, archevêque d'Arles, qui, au lieu de concourir à la paix, cause le schisme. Il s'arrêta à Uzès avec Ancelin, évêque de cette ville, et ils élurent ensemble, pour archevêque de Narbonne, Gérard, neveu d'Ancelin. Les autres évêques, avec le clergé et le peuple de Narbonne, élurent Agius, abbé du monastère de Vabre, et prièrent le pape Anastase de casser l'élection irrégulière de Gérard. Le Pape étant mort sur ces entrefaites, et son successeur Landon n'ayant tenu le Saint-Siége que quelques mois, Gérard alla à Rome pour tâcher de surprendre Jean X, qui ne voulut rien décider qu'après qu'il aurait été mieux informé. Gérard, à son retour, montra de fausses lettres du Pape, en vertu desquelles il s'empara de l'évêché de Narbonne; et, pour empêcher Agius d'aller à Rome, il le fit prendre prisonnier et lui fit faire plusieurs outrages. Les évêques de la province de Narbonne donnèrent avis au pape Jean de ces nouvelles violences. Il leur répondit qu'il avait été sensiblement affligé des mauvais traitements faits à Agius; que, quoiqu'il ne connût pas toutes les fourberies de Gérard, il n'avait rien voulu décider en sa faveur ; que, par conséquent, les lettres qu'il montrait étaient supposées, et que, pour ces raisons, il leur défendait de le reconnaître pour évêque ; qu'il confirmait l'élection d'Agius, et lui envoyait le pallium par l'archevêque Éminius, porteur de cette lettre. Agius demeura archevêque de Narbonne. C'est ainsi que, de France comme d'Allemagne, les rois et les évêques recouraient au pape Jean X, et recevaient avec soumission ses décrets 1.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Labbe, t. 9, p. 576.

En Espagne, le roi Garcia, qui avait succédé, en 910, à Alphonse le Grand, ne régna guère que trois ans ; et, étant mort en 914, il eut pour successeur son frère, Ordogne II, qui régnait déjà en Galice, et qui établit son siège à Léon, ancienne colonie romaine et ville épiscopale, dont la cathédrale était dédiée à saint Pierre et saint Paul ; mais pour la rendre plus auguste, le roi Ordogne donna trois maisons, qui, du temps des païens, avaient été des thermes, et sous les Chrétiens étaient devenues les palais des rois. Il ordonna donc à l'évêque Frommius d'y transférer son siège, et la dédicace s'en fit solennellement avec les autres évêques de la province. Le roi donna de son trésor des ornements d'or et d'argent pour l'autel; et, de son domaine, il donna plusieurs églises et plusieurs terres à cette cathédrale. Depuis ce temps les rois de cette partie d'Espagne prirent le titre de rois de Léon.

Pendant ce règne, le pape Jean X envoya à Compostelle un légat. pour faire ses dévotions au corps de saint Jacques, avec des lettres au saint évêque Sisenand, afin qu'il fit continuellement des prières pour lui auprès du saint apôtre. A cette occasion, l'évêque envoya un prêtre à Rome, que le roi Ordogne chargea aussi de ses lettres et de riches présents pour le Pape. Ce député fut bien reçu et traité avec honneur. Il y demeura un an, pendant lequel il eut quelque discussion avec les Romains, touchant le rite mozarabique usité en Espagne. Il rapporta de Rome plusieurs livres, et rendit compte à l'évêque Sisenand de ce qu'il avait vu et appris. La chose étant examinée en concile par les évêques d'Espagne, ils reconnurent avec joie que le fond était le même de part et d'autre, et trouvèrent que leur rite n'avait rien de contraire à la foi catholique : toutefois, en laissant comme elle était la partie de la messe qui se disait tout haut et à laquelle le peuple était habitué, ils résolurent de se conformer au rite romain pour la partie secrète. L'évêque mourut peu de temps après, en 920, consumé de vieillesse 4.

Vers le même temps mourut aussi saint Gennade, évêque d'Astorga. Il fut ordonné abbé de Vierzo, autrement Saint-Pierre-des-Montagnes, l'an 898, par Ranulfe, évêque d'Astorga. C'est le monastère que saint Fructueux de Brague avait fondé dans son patrimoine, vers le milieu du septième siècle. Il avait été tellement négligé, que le lieu était devenu tout sauvage. Gennade, avec ses moines, le défricha, le rebâtit, y planta des vignes et des arbres fruitiers, et le rendit habitable. Il succéda à Ranulfe dans le siége d'Astorga, dès le temps du roi Alphonse le Grand. Et, l'an 915, il fit un

4 922 testan tères. noit; leur é à la c nés. l Vade passic en ch à-dire Ruth Prosp Trini les É recuei de l'E tout r rares Rome

laissa
Ver
Sarrae
manq
donne
son, e
dit qu
pour e
homm
de jui
C'ee

l'an 9

prései et de la Or, no Angle rillac, en Fr renvoy nous couroi

1 40

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ambr. Mor., l. 15, c. 47.

n 910, à Alphonse et mort en 914, il i régnait déjà en colonie romaine et aint Pierre et saint dogne donna trois i des thermes, et is rois. Il ordonna ge, et la dédicace e la province. Le argent pour l'autel; plusieurs terres à e partie d'Espagne

|Liv. LIX. - De 886

npostelle un légat, s, avec des lettres ement des prières i, l'évêque envoya aussi de ses lettres bien recu et traité uel il ent quelque zarabique usité en et rendit compte à a chose étant exaconnurent avec joie rouvèrent que leur outefois, en laissant t tout haut et à laconformer au rite eu de temps après,

ade, évêque d'As-Saint-Pierre-des-Astorga. C'est le ondé dans son pat été tellement né-Gennade, avec ses et des arbres fruidans le siége d'As-, l'an 915, il fit un

testament par lequel on apprend qu'il avait rétabli plusieurs monastères ruinés par les Sarrasins, les mettant sous la règle de saint Benoît; et que plusieurs monastères se servaient des mêmes livres, qui leur étaient communs et qu'ils se prétaient les uns aux autres, mais à la charge qu'ils reviendraient au monastère auquel ils étaient donnés. Les livres nommés dans cet acte sont : le psautier, le Comes ou Vade mecum, l'antiphonier, le manuel des oraisons; le manuel des passions, c'est-à-dire des actes des martyrs : ceux-là se trouvaient en chaque église. Ceux que l'on prétait, sont : la Bibliothèque, c'està-dire la Bible entière; les morales sur Job, le Pentateuque avec Ruth en un volume, les Vies des Pères, les morales sur Ezéchiel. Prosper; les offices, peut-être de saint Ambroise; les livres De la Trinité, apparemment de saint Augustin ; les lettres de saint Jérôme, les Étymologies, les gloses, le Livre des Règles, qui semble être le recueil de saint Benoît d'Aniane. Quand on se rappelle qu'il s'agit de l'Espagne, où tout avait été ruiné par les Sarrasins, où il fallait tout rétablir, où ne s'étonne plus que les livres fussent d'abord si rares dans les nouveaux monastères. Alors, comme toujours, c'est Rome qui leur en procure. Saint Gennade renonça à l'épiscopat avant l'an 920, se retira à un monastère nommé le mont du Silence, et laissa son siége au moine Fortis, son disciple 1.

Vers la fin du règne d'Ordogne II, il y eut un combat contre les Sarrasins, où deux évêques furent pris, savoir : Dulcidius de Salamanque et Ermogius de Tui. On les mena à Cordoue; et Ermogius donna pour otage à sa place son neveu Pélage, qui fut mis en prison, et depuis souffrit le martyre sous le roi Abderame, l'an 925. On dit qu'il n'avait que treize ans, et que le roi le fit couper par pièces, pour avoir résisté courageusement à sa passion brutale; car le jeune homme était d'une rare beauté. L'Église honore saint Pélage le 26me

de juin, jour de son martyre 2, time ans lieutet e mete un ed a n

C'est la coutume, quand il est question du dixième siècle, de représenter les rois et les peuples de l'Occident comme des barbares, et de ne voir de civilisation que parmi les Grecs et à Constantinople. Or, nous avons vu quels hommes c'étaient qu'Alfred le Grand, en Angleterre; Alphonse le Grand, en Espagne; le comte Gérauld d'Aurillac, le duc Guillaume d'Aquitaine, le roi Eudes et le duc Rollon, en France; nous avons vu, en Allemagne, le duc Othon de Saxe renvoyant la couronne royale à son rival, Conrad de Franconie; nous avons vu ce roi Conrad, au lit de la mort, envoyer la même couronne, par les mains de son frère, à leur ennemi commun, le duc

<sup>1</sup> Acta SS., 25 maii. - 2 Ibid., 26 junii.

Henri de Saxe; nous avons vu les Saxons et les Francs, électrisés par cette magnanimité de leurs chefs, oublier leur vieille antipathie nationale, unir leurs cœurs et leurs bras pour la défense commune de l'Allemagne. Voilà ce que nous avons vu parmi les Barbares de l'Occident. Voyons maintenant ce qui se passait parmi les Grecs et à Constantinople.

Léon, à qui les Grecs ont donné le surnom de Sage que pourtant il ne méritait guère, était tourmenté depuis assez longtemps d'une dyssenterie. C'était l'usage qu'au commencemer du carême, les empereurs fissent une exhortation chrétienne au sénat et à leur cour assemblée; ces princes, quoique déréglés dans leur conduite, étaient grands prédicateurs. L'année 911, Léon, atténué par sa maladie, n'eut de force que pour dire ces paroles : Vous voyez l'état d'anéantissement auquel je me trouve réduit. Je ne puis me flatter de vivre encore longtemps avec vous, et peut-être ne verrai-je pas le jour de la résurrection du Seigneur. Voici le dernier service que je vous demande : souvenez - vous d'un prince qui vous a gouvernés avec douceur, et témoignez-en votre reconnaissance à mon fils et à ma femme. Le fils dont il parle était Constantin Porphyrogénète, âgé de six ans; sa femme, Zoé Carbonopsine, qu'il avait épousée en quatrièmes noces : ce qui, étant contraire aux usages des Grecs, lui attira les reproches et les censures du patriarche Nicolas, que, de son côté, il envoya en exil et remplaça par le patriarche Euthymius. Cependant, dans sa dernière maladie, il rappela le patriarche exilé, se confessa devant lui de ses égarements, et se recommanda à ses prières. Le 11 de mai, se voyant près de mourir, il fit venir son frère Alexandre; le déclara empereur, avec son fils Constantin, qu'il avait fait couronner l'année précédente, et qu'il lui recommanda avec instance. Léon expira le même jour.

On a de ce prince plusieurs écrits, entre autres des sermons pour différentes fêtes, parmi lesquels on en marque trois pour le premier jour du carême. Ces discours ne sont que des déclamations de sophiste, qui montrent plus de vanité que de piété : aussi nous avons vu quelles étaient les mœurs de ce prince. On lui attribue de prétendus oracles accompagnés de figures extravagantes, pour marquer, à ce que l'on dit, les empereur, ses successeurs; et il est vrai que, tout philosophe qu'on le nomme, il croyait, comme les autres Grecs de son temps, aux prédictions des devins et des astrologues. Il a cependant laissé un ouvrage estimable, c'est sa Tactique ou son traité des ordres de bataille, dans laquelle il donne de bons préceptes sur l'art militaire tel qu'il était de son temps. Ce traité nous apprend plusieurs usages qu'on ne trouverait pas ailleurs. On y voit que tous les qui est à

joure, toute l un pré y voit ce tem

chez le

Nou

à Oma l'Isauri Quoi. choses d'Aaro qui est sible? après l mère d la tribu a fami qu'il en apparu pas, Mo lumière quoi no

> Verbe d Dieu, qu mandé i l'arche n aussi ne deux. Vo anges d' qui est a omme chose de

même c

tins, qu

Omar

Allogei males, le maient A et partic rancs, électrisés par eille antipathie naéfense commune de s Barbares de l'Ocarmi les Grecs et à

Sage que pourtant z longtemps d'une du carême, les emsénat et à leur cour ur conduite, étaient ué par sa maladie, us voyez l'état d'ae puis me flatter de ne verrai-je pas le rnier service que je vous a gouvernés nce à mon fils et à n Porphyrogénète, 'il avait épousée en ages des Grecs, lui e Nicolas, que, de iarche Euthymius. le patriarche exilé, recommanda à ses rir, il fit venir son ls Constantin, qu'il recommanda avec

des sermons pour ois pour le premier éclamations de so-: aussi nous avons ui attribue de prétes, pour marquer, et il est vrai que, ne les autres Grecs strologues. Il a ce-

jours, soir et matin, on faisait dans le camp une prière commune, où oute l'armée chantait le Trisagion; et que, la veille d'une hataille, un prêtre faisuit sur toutes les troupes une aspersion d'eau bénite. On y voit aussi que l'usage des flèches empoisonnées était ordinaire en ce temps-là, et Léon ne le blame pas; on ne voit rien de semblable chez les Barbares de l'Occident.

Nous avons encore, sous le nom de ce prince, une lettre ou réponse Omar, roi des Sarrasins; mais on croit qu'elle est plutôt de Léon l'isaurien, qui régnait en même temps que le calife Omar, en 717. Quoi qu'il en soit de l'auteur de cette pièce, on y trouve plusieurs choses remarquables. Omar avait dit dans sa lettre que Marie, sœur d'Aaron et de Moise, avait enfanté le Christ. A cette grossière bévue, qui est dans l'Alcoran, l'empereur répond : Comment cela est-il possible? Marie, sœur d'Aaron et de Moïse, étant morte dans le désert, après la sortie d'Égypte, bien longtemps avant que naquit Marie, mère du Christ, et son père Joachim. Marie, fille d'Amram, était de la tribu de Lévi ; Marie, mère du Christ et fille de Joachim, était de la famille de David et de la tribu de Juda. Si vous voulez savoir ce qu'il en est du Christ, scrutez l'Ancien et le Nouveau Testament. Dieu apparut à Moïse dans le feu sur le mont Sinaï, et lui dit : Ne crainpas, Moïse : je suis le Seigneur, ton Dieu, ton Créateur, lumière de umière, Verbe du Père, desquels procède le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous disons Père, Fils et Saint-Esprit, parce qu'ils sont une même chose. On voit qu'alors les Grecs confessaient, comme les Latins, que le Saint-Esprit procède du Fils, ainsi que du Père.

Omar demandait encore pourquoi les Chrétiens adoraient le Christ, Verbe de Dieu. Léon répond : Ne trouve-t-on pas, dans la loi de Dieu, que les enfants d'Israël adoraient l'arche que Dieu avait comnandé à Moïse de faire? Cependant ils n'adoraient ni ne servaient ni arche ni le bois, mais la loi et le Verbe de Dieu qui était dans l'arche; ussi ne passaient-ils point pour s'éloigner de Dieu, ni pour en servir deux. Vous dites qu'on trouve dans votre loi que Dieu ordonna à ses anges d'adorer Adam. Si cela est vrai, que pensez-vous du Verbe. qui est appelé Messie? Ne vaut-il pas mieux l'adorer, que d'adorer, comme vous faites, une pierre brute où nous savons qu'il reste quelque chose de l'idolâtrie par laquelle on adorait Jaoh, Jaoc, Nazara, Allac, Allogei et Mena, dont les uns étaient représentés comme des dieux mâles, les autres comme des dieux femelles? Les principaux se nomctique ou son traité maient Aleubre, et on leur immole encore parmi vous des animaux bons préceptes sur et particulièrement des chameaux, un certain jour, pour toute l'annous apprend pluy voit que tous les qui est à la Mecque, dans l'angle de la maison de l'idolâtrie, pierre

à laquelle l'antiquité palenne rendait un culte et immolait des victimes <sup>1</sup>.

Ces paroles sont d'autant plus remarquables qu'elles sont plus vraies; elles nous font voir que, quand les écrivains du moyen age accusaient les Mahométans d'idolatrie, ils les connaissaient peut-être mieux que ceux qui, plus tard, ont accusé ces écrivains d'ignorance.

Après la mort de Léon, son frère Alexandre eut seul tout le pouvoir, Constantan, qui partageait avec lui le titre d'empereur, n'étant agé que de six ans. Alexandre était dans sa quarante-deuxième arnée; mais sa vie, passée tout entière dans la débauche, ne lui avait laissé acquérir nulle expérience. Libertin, ivrogne, ignorant, ne conpaissant d'occupation sérieuse que la chasse, il avait, autant que son neveu, besoin de gouverneur. Il en prit de conformes à son caractère : c'étaient les compagnons et les ministres de ses plaisirs. Il mit à la tête du clergé du palais un clerc de mœurs dépravées, qui mourut peu de temps après lui, en jouant à la paume dans l'hebdomon. Il prodigua les trésors de l'empire à deux scélérats, et les fit patrices. Il fut même tenté d'en nommer un des deux son successeur, et de rendre son neveu incapable de régner, en le faisant eunuque. Les serviteurs fidèles du jeune prince ne le détournèrent de cet infâme dessein qu'en lui faisant espérer que cet enfant ne vivrait pas. Son conseil n'était composé que de charlatans et d'astrologues. Ils lui persuadèrent qu'une vicille figure de sanglier, qui se voyait dans un coin du cirque, était son talisman, que sa fortune y était attachée, et que la vertu secrète de cet animal mystérieux l'avait défendu contre les mauvais desseins de son frère Léon. Capable de tout croire, il adopta cette idée extravagante, fit réparer la figure à demi mutilée, et voulut l'honorer d'une dédicace solennelle. Il la fit placer au milieu du cirque, qu'il orna des plus riches tapisseries, des lampes et des chandeliers de la grande église de Sainte-Sophie, et, au milieu de ce magnifique appareil, il fit célébrer des jeux équestres. Cette profanation des ornements d'une église ajouta le scandale au ridicule d'une telle cérémonie 3.

Dès les premiers jours de son règne, Alexandre chassa l'impératrice Zoé du palais. Le patriarche Euthymius, qui n'avait accepté le patriarcat qu'à regret et pour éviter de plus grands maux, s'était retiré dans le monastère d'Agathus, lorsque Nicolas eut été rappelé sur le siége par l'empereur Léon. Ce ne fut point assez pour Alexandre. Il tint, dans le palais de Magnaure, une assemblée où il présida avec

e patriament dépose lui arrad souffrit par monastèment par monastèment par le monastème de la conneur de la conneu

Syméo paix depr lui env ntelligen capable, dant que guerre, le étant le sommeil, rême do endemai n et vins eu, parn Commo ables, et acapital epuis tro enir l'ef invitèrer mpereur assurer, me d'al

iteurs on
is, sans
ir leurs in
ne ville p
ombe, les
eux aux ;
ateurs, d
tleurs cas

age le pl

rrivé à (

u peuple

Post Th

principa

t Bibl. PP., t. 17, p. 45-17. — 2 Cedr., Zon., Leo, Manass., etc., Hist. du Bas-Empire, 1. 73.

Liv. LIX. — De 106 mmolait des vic-

n'elles sont plus s du moyen age issaient peut-être ains d'ignorance. seul tout le poumpereur, n'étant nte-deuxième anche, ne lui avait ignorant, ne cont, autant que son s à son caractère : aisirs. Il mit à la vées, qui mourut as l'hebdomon. Il t les fit patrices. successeur, et de nt eunuque. Les nt de cet infâme vivrait pas. Son trologues. Ils lui se voyait dans un était attachée, et it défendu contre de tout croire, il e à demi mutilée; t placer au milieu les lampes et des et, au milieu de ce stres. Cette profaau ridicule d'une

chassa l'impéran'avait accepté le inds maux, s'était as eut été rappelé ez pour Alexandre. où il présida avec e patriarche Nicolas. On amena Euthymius de son monastère, et il fut déposé dans cette assemblée. Aussitôt on le chassa par les épaules, jui arrachant la barbe et l'appelant usurpateur et adultère : ce qu'il suffrit patiemment et sans rien répondre. On le renvoya dans son monastère d'Agathus, où il termina sa vie. Un pareil traitement fait honneur à qui le souffre, mais non à qui le fait souffrir <sup>4</sup>.

Syméon, roi des Bulgares, et fils de Bogoris ou Michel, vivait en paix depuis dix ans. Dès qu'il sut qu'Alexandre succédait à son frère, i lui envoya demander si c'était son intention d'entretenir la bonne itelligence, lui offrant son amitié. Alexandre, aussi fier qu'il était insapable, reçut les ambassadeurs avec hauteur et mépris, ne répondant que par des menaces. Le roi bulgare, irrité, se préparait à la guerre, lorsqu'il apprit la mort d'Alexandre. Le 6 juin 912, ce prince sétant levé de table, ivre à son ordinaire, après avoir pris quelque sommeil, s'en alla jouer à la paume ; et, saisi tout à coup d'une exrème douleur d'entrailles, il se fit rapporter au palais, où il expira le sademain, rendant le sang par le nez et par l'urètre. Il avait régné un net vingt-sept jours. Il nomma, en mourant, sept tuteurs à son ne-

Comme, d'un côté, la plupart des tuteurs étaient indignes ou incaables, et que, de l'autre, le roi des Bulgares menaçait l'empire et capitale, le péuple se mit à réclamer Constantin Ducas, employé epuis trois ans en Asie contre les Sarrasins. Les tuteurs, pour préenir l'effervescence du peuple, écrivirent eux-mêmes à Ducas, et invitèrent à venir soutenir la couronne en la partageant avec le jeune mpereur. Ducas refusa d'abord, y soupçonnant un piége. Pour le assurer, les tuteurs lui envoyèrent leur serment, et, selon la coume d'alors, la croix que chacun d'eux portait à son cou. C'était le ge le plus inviolable de la foi donnée. Et pourtant c'était un piége. rrivé à Constantinople, Ducas voit une grande partie du sénat et peuple se déclarer pour lui et le proclamer empereur; mais les teurs ont fait fermer tous les lieux publics et se tiennent dans le pais, sans envoyer ni officier ni parole à celui qui n'était venu que r leurs instances. Une guerre civile éclate; Constantinople est comme ne ville prise d'assaut; Ducas est tué dans la mêlée, son parti sucombe, les tuteurs exercent de cruelles vengeances, on arrache les eux aux principaux personnages de l'empire; des patrices, des séteurs, des généraux d'armée furent pendus le long du Bosphore, leurs cadavres jetés à la mer. Une conduite pareille n'honore guère principal des tuteurs, le patriarche Nicolas 2.

ass., etc., Hist. du

Post Theoph., p. 233. - 2 Pagi, an 927, n. 6.

Le rei Syméon des Bulgares vint en 912 assiéger Constantinople, d'où les tuteurs l'éloignèrent à force de présents; il prit Andrinople en 914, mais le rendit pour de l'argent à l'impératrice Zoé. En 917, les Grecs, ayant rassemblé toutes leurs forces, se flattèrent d'anéantir les Bulgares. Mais Syméon leur fit éprouver une défaite si désastreuse, que, suivant les historiens de Byzance, jamais il n'y en eut de pareille. Il assiégea et prit de nouveau Andrinople. Enfin, après avoir ravagé la Macédoine et la Thrace, il vint avec son armée victorieuse assieger Constantinople en 923. Ce roi Syméon de Bulgarie était un pieux catholique, et avait reçu de l'Église romaine la couronne et la bénédiction royales. En 919, Léon Phocas, général en chef de l'armée qui avait été battue par le roi Syméon, et Romain Lecapène, commandant de la flotte, aspirent tous deux à l'empire. Romain, plus habile et plus entreprenant, l'emporte. Le 24 septembre de la même année, Constantin Porphyrogenète le nomme césar, et le 17 décembre suivant, le patriarche Nicolas le couronne empereur. Toutes ces intrigues étaient accompagnées de conspirations sans cesse renaissantes.

Pour se frayer le chemin au trône, Romain avait fait épouser à Constantin sa fille Hélène; pour s'affermir sur le trône, il donna le nom d'auguste ou d'impératrice à sa femme Théodora, le 6 janvier 920, et, le jour de la Pentecôte, il fit couronner son fils aîné Christophe. Celui des trois empereurs qui gouvernait réellement, était Romain Lecapène: Constantin Porphyrogenète, d'un caractère doux et paisible, se montra toute sa vie plus homme de lettres qu'empereur, plus propre à faire une classe de rhétorique qu'à gouverner un empire 1.

Au mois de juillet de la même année 920, Romain procura la réunion de l'église de Constantinople, c'est-à-dire des métropolitains des évêques et des clercs divisés entre eux, au sujet des patriarches Nicolas et Euthymius; et, comme ce dernier était mort en exil, sor corps fut rapporté solennellement à Constantinople.

La source du schisme furent les quatrièmes noces de l'empereu Léon. En Occident, ce n'eût pas même été une difficulté; parmi le Grecs, où les quatrièmes noces étaient regardées généralement commillicites, ce fut une affaire qui brouilla le sacerdoce et l'empire. Li patriarche Nicolas refusa obstinément d'user, à cet égard, d'aucun dispense envers l'empereur, et lui défendit l'entrée de l'église. Léot en appela au pape Sergius et aux patriarches d'Alexandrie, d'An tioche et de Jérusalem. Les légats du Pape, arrivés à Constantinople

déclarère pense de piqué; é exil et r vengea a nous ave blement pape Ser point ap confirmé j'appren

vait viole Ces pa un patri lier, d'ui pas viole toriser le pense to que l'É noces, n vaut mie Nicolas s mariage. la permi enfin sor pape sai condami de chale

Il fait
n'ont po
ché; pui
ner la m
sont tou
du souve
faut pun
si grand
vous voi
règne à
envoie,

Quand

<sup>1</sup> Hist. du Bas-Empire, 1. 73.

Liv. LIX. - De 886 Constantinople, prit Andrinople ice Zoé. En 917, attèrent d'anéandéfaite si désasis il n'y en eut de Enfin, après avoir armée victorieuse Bulgarie était un la couronne et la l en chef de l'aromain Lecapène, empire. Romain, septembre de la ne cesar, et le 17 empereur. Toutes ns sans cesse re-

vait fait épouser à trône, il donna le dora, le 6 janvier on fils aîné Christréellement, était un caractère doux e lettres qu'empequ'à gouverner un

ain procura la réules métropolitains njet des patriarches t mort en exil, sor le.

oces de l'empereu difficulté; parmi le énéralement comm loce et l'empire. L cet égard, d'aucun ée de l'église. Léo d'Alexandrie, d'An és à Constantinople déclarèrent valide le mariage de l'empereur, ne fût-ce que par dispense de la coutume de l'Orient. Le patriarche Nicolas en fut trèspiqué; et, comme il persistait dans son opposition, il fut envoyé en exil et remplacé par Euthymius. Rappelé par Léon mourant, il se vengea sur Euthymius, et le déposa de la manière ignominieuse que nous avons vue. Il écrivit en même temps au Pape, qui était probablement Anastase III, pour se plaindre de la dureté des légats du pape Sergius; mais il paraît que toute leur dureté consistait à ne point approuver la sienne; car il reconnaît que les évêques d'Occident confirmèrent la sentence des légats. Il ajoute : On se sert, à ce que j'apprends, du prétexte de dispense, comme si, par dispense, on pouvait violer les canons et autoriser la débauche.

Ces paroles décèlent une confusion d'idées bien surprenante dans un patriarche; dispenser, c'est-à-dire exempter, dans un cas particulier, d'une loi générale, d'une coutume générale de l'Église, ce n'est pas violer cette loi, car l'exception confirme la règle; ce n'est pas autoriser le péché, c'est faire qu'il n'y en ait point. Pour justifier la dispense touchant les quatrièmes noces de l'empereur Léon, on disait que l'Eglise d'Occident permettait non-seulement les quatrièmes noces, mais encore les suivantes, d'après ces paroles de l'Apôtre : Il vaut mieux se marier que de brûler. Malgré tout cela, le patriarche Nicolas s'obstine à soutenir que les quatrièmes noces ne sont pas un mariage, mais un concubinage; il prétend que saint Paul n'a donné la permission de se remarier qu'aux femmes, et non pas aux hommes; enfin son principal argument est un passage apocryphe, attribué au pape saint Clément, dans lequel les quatrièmes noces se trouvent condamnées. En général, ce patriarche montre, dans tout cela, plus de chaleur et de subtilité que de profondeur et d'exactitude.

Il fait voir ensuite, ce qui n'était point la question, que les princes n'ont point de privilége au-dessus des particuliers en matière de péché; puis il ajoute : Je ne dis pas ceci pour vous obliger à condamner la mémoire de l'empereur ou de votre prédécesseur Sergius. Ils sont tous deux sortis de ce monde pour être présentés au tribunal du souverain Juge. Ce sont ceux qui restent, très-saint Père, qu'il faut punir; ceux qui, par leurs calomnies, ont excité contre moi de si grands troubles. C'est votre devoir, c'est ce que demandent de vous votre dignité et l'honneur du Siége de Rome. L'empereur qui règne à présent vous en prie par le maître de son palais, qu'il vous envoie, et nous vous en conjurons tous 4.

Quand nous rapprochons ces dernières paroles du patriarche Nico-

<sup>1</sup> Labbe, t. 9, p. 1264. Mansi, t. 18.

4 922

lacte

avec

une

guer

roi S

Nicol

l'entr

naiss

en o

cent :

y dor

éloge

grand

rature

tout c

avec ]

des B

parric

nous i

en ma

direct

religie

offrait

d'arge

un ma

pereur

devait

pereur

s'il ne

archev

Pontife

et la b

l'autre

gares i

paix. I

de Con

la paix

et les E

Bulgar

légats d

avons r

las de la conduite qu'il tint à l'égard du patriarche Euthymius, nous sommes porté à conclure que le principal auteur des troubles touchant les quatrièmes noces de l'empereur Léon fut le patriarche Nicolas lui-même, tant par sa dureté inflexible que par son ignorance du véritable esprit de l'Église et de ses lois. Nous en voyons la preuve dans une autre lettre qu'il écrivit au pape Jean X, lorsque la réunion eut été faite en 920.

Vous savez, dit-il, les afflictions que nous avons souffertes depuis environ quinze ans; mais, lorsque nous l'espérions le moins, Jésus-Christ a calmé la tempête, et nous sommes tous heureusement réunis. C'est pourquoi nous vous écrivons pour renouer le commerce interrompu par la difficulté des temps, afin qu'envoyant des légats de part et d'autre, nous conveniors tous que le quatrième mariage, qui a causé tant de scandale, n'a pas été permis à cause de la chose, mais de la personne. les circonstances conseillant envers le prince une douceur et une affection plus indulgentes, de peur que sa colère n'attirât de plus grands maux. Ce qui veut dire en d'autres termes : Les légats ont eu raison d'user de dispense envers l'empereur, Euthymius a eu raison de suivre l'exemple des légats, et Nicolas a eu tort de ne pas faire comme eux. Il conclut en disant au pape Jean X: Ainsi on recommencera, à Constantinople, à lire votre nom avec le nôtre dans les sacrés diptyques, comme on avait accoutumé, et nous jouirons d'une paix parfaite. L'empereur vous en prie instamment par Basile, protospathaire, qu'il vous envoie, et à qui nous avons adjoint le prêtre Euloge. Vous les recevrez avec bonté, très-saint Père. j'en ai la confiance, et vous nous enverrez à votre tour des légats, le vénérable évêque Jean, que nous connaissons déjà, ou d'autres qui lui ressemblent, afin de régler avec nous ce qui pourrait avoir besoin de correction 1. an leang at hang that a high an adamage glos but P

Avec la déclaration que le quatrième mariage de l'empereur Léon n'avait été permis que par dispense pour le prince, on publia un édit impérial à Constantinople, qui réglait la discipline grecque au sujet des mariages. On en faisait tous les ans une lecture publique sur l'ambon de Sainte-Sophie. Cet édit portait qu'à commencer de la présente année 920, les quatrièmes noces ne seraient plus permises, sous peine d'exclusion de l'entrée de l'église, tant qu'elles subsisteraient. Les troisièmes noces ne se permettaient même qu'avec certaines restrictions.

Suivant la demande des empereurs et du patriarche, le Pape envoya deux légats à Constantinople : c'étaient les deux évêques Théophy-

i Labbe, t. 9, p. 1267.

4 922 de l'ère chri]

che Euthymius, nous ur des troubles toufut le patriarche Nipar son ignorance du en voyons la preuve L. lorsque la réunion

ns souffertes depuis ons le moins, Jésusheureusement réuuer le commerce invoyant des légats de trième mariage, qui cause de la chose, int envers le prince e peur que sa colère en d'autres termes : ers l'empereur, Eugats, et Nicolas a eu ant au pape Jean X: votre nom avec le accoutumé, et nous en prie instamment qui nous avons adté, très-saint Père. tour des légats, le éjà, ou d'autres qui ourrait avoir besoin

de l'empereur Léon ince, on publia un scipline grecque au ne lecture publique qu'à commencer de seraient plus perglise, tant qu'elles nient même qu'avec

che, le Pape envoya évêques Théophy-

lacte et Carus. Outre la pacification de l'église de Constantinople avec elle-même, ils étaient demandés et envoyés pour traiter encore une autre affaire de pacification. Depuis le commencement de la guerre, les empereurs et les généraux grees, ne pouvant vaincre le roi Syméon sur le champ de bataille, avaient recours au patriarche Nicolas. Le roi des Bulgares était sincèrement chrétien. Le patriarche l'entreprit de ce côté. Il lui écrivit vingt-six lettres dont on ne connaissait qu'une seule, mais que le cardinal Maï a retrouvées toutes en original, avec un grand nombre à d'autres personnages, en tout cent soixante-trois lettres d'une élégante rhétorique. Le patriarche y donne au roi des Bulgares le titre de fils bien-aimé, lui parle avec éloge de sa foi, de sa piété, de ses vertus, de ses talents, de sa grande pénétration. Syméon avait dans sa jeunesse étudié la littérature grecque à Constantinople même. Nicolas lui représente surtout que la foi chrétienne, qui fait des Bulgares une même famille avec les Grecs, leur est venue de Constantinople; qu'einsi la guerre des Bulgares est une guerre des enfants contre leurs pères, une guerre parricide. Le roi Syméon répondait quelquefois par des lettres que nous n'avons pas, mais le plus souvent par des victoires. Il agissait en maître. Au lieu de répondre aux lettres des empereurs, il écrivait directement au sénat. Le patriarche redoublait d'instances; aux motifs religieux, il en joignait d'autres. S'il vouleit faire la paix, on lui offrait les conditions les plus avantageuses : de grandes sommes d'argent, des vêtements magnifiques, une cession de territoire, même un mariage de son fils ou de sa fille avec la fille ou le fils de l'empereur Romain Lecapène. Il n'y avait que deux choses dont il ne devait plus parler : d'être reconnu maître de Constantinople et empereur. Le patriarche alla même jusqu'à l'excommunier deux fois, s'il ne voulait accorder la paix aux Grecs. Mais les Bulgares avaient un archevêque à eux, et de plus ils dépendaient immédiatement du Pontife romain, de qui même le roi Syméon avait reçu la couronne et la bénédiction royales. Le patriarche s'adressa donc à l'un et à l'autre, mais avec une immense différence. A l'archevêque des Bulgares il écrivit jusqu'à deux fois, pour le prier de contribuer à la paix. Mais au Pontife romain, et le patriarche et les deux empereurs de Constantinople demandèrent des légats pour rétablir avec autorité la paix, d'abord entre les Grecs eux-mêmes, ensuite entre les Grecs et les Bulgares, en excommuniant au nom de saint Pierre le roi des Bulgares en ous de refus. Le patriarche notifie au roi l'arrivée de ces légats dans la lettre suivante. Section of the second

En comparant cette lettre avec les autres du même patriarche, nous avons remarque un trait de naturalité byzantine qu'on ne soupçon-

nerait guère, surtout dans un patriarche qui passe pour saint. Tout le monde sait que le chef de l'Église universelle, le Pontife romain. quand il écrit à des évêques, n'importe de quelle ville ou même sans ville ni demeure fixe, toujours il les appelle ses frères. En cela, d'ailleurs, il ne fait que suivre l'exemple de Celui dont il est le vicaire, qui donne le nom de frères d tous ses apôtres, et cela dans la gloire de sa résurrection. Allez vers mes frères, dit-il à Madeleine et aux saintes femmes; allex, dites à mes frères qu'ils se rendent en Galilée; c'est là qu'ils me verront. Or, le patriarche byzantin, Nicolas le Mystique, sait mieux garder sa dignité que le Pontife éternel et son vicaire. Dans une foule de lettres à des évêques, des archevêques, même à ce qu'on appelle des primats, comme l'archevêque d'Ephèse. jamais il ne les appelle ses frères, mais simplement ses fils spirituels. Il ne donne le titre de frères qu'aux autres patriarches. Le nom incommunicable de Pape, c'est-à-dire de Père ou de Prêtre par excellence, qu'il donne au Pontife romain et à lui seul, est d'autant plus significatif. Il le lui donne jusqu'à quatre ou cinq fois dans la lettre suivante; lettre remarquable, publiée par Baronius en grec et en latir et dont nous ne sachions pas qu'aucun historien moderne ait profité:

A Syméon, prince de Bulgarie. Vous êtes toujours pour nous un fils chéri, bien-aimé prince, quoique vous n'ayez pas pour nous les sentiments d'un fils; toutefois nous vous écrivons, moins attentifs à ce qui est passé qu'à l'amour réciproque que se doivent les pères et les enfants. C'est cette affection qui nous y détermine, et aussi le très-saint Pape de Rome, auquel nous regardons comme un crime de désobéir. Dès qu'il eut appris nos calamités, comme il est plein de compassion pour le troupeau racheté du sang précieux de Jésus-Christ, et qu'il sent vivement les blessures qui nous sont faites, voulant empêcher que le mal ne s'étende plus loin, il a envoyé des légats, Théophylacte, le premier de ses évêques, et un autre évêque nommé Carus, deux hommes qui surpassent les autres en vertu. Il les envoie ers vous, afin d'être les arbitres de la paix avec nous, ou bien vous lier, au nom de l'Esprit-Saint, d'un lien indissoluble. Ces légats, envoyés vers vous pour ce sujet, nous voulions aussi vous les envoyer; car, à nous aussi, le très-saint Pape a écrit de les envoyer en Bulgarie avec toute la sollicitude possible et des guides fidèles. Ce qui nous en a détournés, c'est une fâcheuse renommée que vous avez, je ne sais pourquoi, depuis longtemps. On assure, très-cher fils, que vous retenez dans les fers les ambassadeurs qu'on vous envoie: chose inouïe chez les autres nations, même chez les infidèles. Nous avons donc craint que, après avoir enduré les fatigues d'un si long

VOV votr sain et n à œ votr pris com adre les r rega sent man Paul à cor les a nous saint

à 92

excit nous les tr Consi de pa écrive siez l unive le par gares

point

voya

Ils

magn l'ordr comm pape la pai amis e trône pelle a

<sup>1</sup> Bar

e pour saint. Tout le Pontife romain. ille ou même sans res. En cela, d'ailnt il est le vicaire. cela dans la gloire Madeleine et aux endent en Galilée; yzantin, Nicolas le ntife éternel et son des archevêques, hevêque d'Ephèse. ses fils spirituels. riarches. Le nom ou de Prêtre par seul, est d'autant cinq fois dans la aronius en grec et nistorien moderne

urs pour nous un pas pour nous les s, moins attentifs doivent les pères rmine, et aussi le comme un crime comme il est plein récieux de Jésusont faites, voulant nvoyé des légats, re évêque nommé ertu. Il les envoie ous, ou bien vous luble. Ces légats, ussi vous les ende les envoyer en des fidèles. Ce qui que vous avez, je très-cher fils, que on vous envoie: es infidèles. Nous gues d'un si long

voyage, ces hommes n'éprouvassent encore cette autre calamité de votre part. En conséquence, nous vous envoyons les lettres du trèssaint Pape, mais nous avons détourné les légats d'aller jusqu'à vous, et nous les avons suppliés de demeurer ici. Vous serez donc docile à ces lettres, si vous nous écoutez et si vous avez quelque soin de votre salut. Ne veuillez pas, comme vous nous avez méprisés, mépriser de même le Pontife romain qui vous écrit; si vous nous avez comptés pour rien, respectez au moins la remontrance que lui vous adresse, de peur que, si vous l'outragez, les princes des apôtres, sur les reliques desquels il offre tous les jours le redoutable sacrifice, ne regardent cet outrage comme fait à eux-mêmes, et ne vous en punissent sévèrement. Rappelez-vous comme Pierre, par une seule réprimande, livra à la mort Ananie et sa femme ; rappelez-vous comment Paul frappa d'aveuglement le magicien Élymas, parce qu'il s'attachait à contredire l'Apôtre. Réfléchissez à tout cela, et tremblez de mépriser les avertissements du bienheureux Pape; d'autant plus que, comme nous l'avons appris, vous avez fort à cœur d'honorer ces princes des saints : si donc vous les horrez véritablement, vous ne déshonorerez point celui qui est assis sur leur trône. Voilà pour ce qui regarde le voyage des légats.

Ils ont fait quelque chose de plus; ils ont apaisé les scandales excités par les quatrièmes noces, ils ont rendu la paix au clergé; nous avons célébre ensemble, avec une concorde inspirée de Dieu, les très-saints mystères; en un mot, l'Eglise romaine et celle de Constantinople sont tellement unies, que rien ne nous empêche plus de participer à leur sanctification et à leur communion. Nous vous écrivons ceci, afin que, quoique par l'instigation du diable vous fassiez la guerre aux Chrétiens, vous vous réjouissiez de l'allégresse universelle, comme adcrateur du Christ 1. Voilà ce que disait, en 920, le patriarche Nicolas de Constantinople, à Syméon, roi des Bulgares.

Ainsi, de la capitale de l'empire grec, comme du fond de l'Allemagne et de la France, on recourait au pape Jean X pour rétablir l'ordre et l'union dans les églises; de la capitale de l'empire grec, comme du fond de l'Allemagne et de la France, on demandait au pape Jean X de vouloir bien, par son autorité apostolique, ménager la paix entre les rois et les rois, entre les peuples et les peuples : amis et ennemis reconnaissaient en lui le très-saint Père assis sur le trône du prince des apôtres ; et un patriarche de Constantinople rappelle au roi des Bulgares que mépriser les avertissements du Pontife

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Baron., t. 11, a. dit., p. 740. - Mal, Spicileg. rom., t. 10, p. 188-440.

romain, c'est s'exposer à être frappé de mort comme Ananie et Saphire, ou d'aveuglement comme Élymas; paroles prophétiques, qui s'accomplissent depuis des siècles dans les Grecs, frappés d'aveuglement et de mort. Voilà ce que l'univers voyait dans le pape Jean X; et le pape Jean X répondait dignement à cette confiance et à ce respect de l'univers.

FIN DU DOUZIÈME VOLUME.

DE LA I

R. omip staye intel days

Cha Consé position Fonte

Entra Germa Strasb gue fr Part frères Regitage...

Incu Mori gius... Arriv Lothair l'emper ment of mains Sain Ebbo

dans sereprocl
Posit

État tion du Jean Lé Élect

dius... Saint Élect L'imp JX .- De 686 à 922.1 mme Ananie et s prophétiques, frappes d'aveuit dans le pape ette confiance et

# TABLE ET SOMMAIRES

DU DOUBLÈME VOLUME. 

## LIVRE CINQUANTE-SIXIÈME.

----. .

DE LA MORT DE LOUIS LE DÉBORNAIRE, 840, A LA MORT BY L'SUPERBUR LOTHAIRE ET DU PAPE SAINT LEON IV, SN 855.

L'empire des Frances se décunit en plunieure régrammes. L'Algière cente maintient l'unité juréficiendle, et aprinie dans l'Occident et dans, le recte du mande.

Charte constitutionnelle des Francs. Conséquence qu'en tire Lothaire. Opposition de ses deux frères. Bataille de Fontenay, ses suites et son caractère.

Regrets du diacre Florus sur ce par-Invasions et ravages des Normands. 9-14.

Incursions des Sarrasins ..... Mort de Grégoire IV. Élection de Ser-Arrivée à Rome de Louis, fils de Lothaire. Discussion sur la part de l'empereur à l'élection du Pape. Ser-

Ebbon, archevêque de Reims, rentre dans son église, et ne mérite pas les reproches que généralement on lui fait.

Position des évêques parmi les Francs. 24 et 25 Conciles de Thionville et de Verneuil.

État de l'Orient. Fourberie et déposition du patriarche de Constantinople, Jean Lécanomante...... 28 et 29 Élection et conduite de saint Métho-

32 et 33

L'impératrice sainte Théodora con-

tribue à la conversion des Bulgares et des Khazars. Commencement des deux saints frères Méthodius et Cyrille.

the second of the second of the second of

and the second section is

Les Manichéens en Arménie... 34 Martyre de quarante généraux grecs ches les Mahométans Christianisme et martyrs en Espagne, sous les Musulmans...... 39-56

Saint Anscaire continue son apostolat dans le nord de l'Europe. Il envoie des prêtres en Suède, prêche lui-même 

particulièrement envers le duc Bernard.

Aux autres incursions se joint une 

Conduite des évêques français à l'é-

assemblée des seigneurs & Epernay 73 et 74

Plaintes et histoire de Loup de Fer-Vie et écrits du bienheureux Raban Maur, archevêque de Mayence. Son Walafride Strabon et ses ouvrages.

Saint Pascase Radbert et ses écrits. 82 et 83

Ratramne, et mérite de ses ouvrages. ll y est d'accord avec saint Pascase Radbert. .... 83-87 Caractère et erreurs de Gothescalc.

Raban écrit contre Gothescale, mais il se méprend sur un point..... 88-90 Idée qu'il donne des erreurs de Go-thescale, après l'avoir interrogé 90 Ratramne traite la matière avec profondeur et exactitude...... 94 et 95 Scot Erigène l'embrouille. Caractère de cet auteur...... 95 et 96 Saint Prudence de Troyes le réfute. 96 et 97

Le diacre Florus, au nom de l'égliso de Lyon, combat et condamne le jansénisme de Gothescalc....... 97 et 98
Exceliente lettre d'Amolon, archevêque de Lyon, qui citeles paroles mêmes de Gothescalc et le réfute solidement.

Concile de Valence. Difficulté particulière aux évêques de s'entendre. 108-

Mort de Sergius II. Election de aant Léon IV. Dans ces circonstances critiques, le nouveau Pape suffit à tout. 121-125

Saint Léon IV fait la dédicace de la cité Léonine, repeuple la ville de Porto, et en restaure d'autres.... 127 et 128

Il tient un concile à Rome et bâtit une nouvelle ville pour y réfugier les habitants de Centumcelles..... 128-130 Saint Swithin, évêque de Winchester.

Fable de la papesse Jeanne... 136 Mort de l'empereur Lothaire. Son ca-

## LIVRE CINQUANTE-SEPTIÈME.

DE LA MORT DU PAPE SAINT LÉON IV, 855, A LA PIR DU HUITIÈME CONCILE ORCUMÉNIQUE, 870,

En Cerident, princes médicores; en Orient, princes détentables. — Co qu'il y a de faux chon les Green se personniée dans Photos en qu'il y a de ben, dans uniet liguates...Les papes soint Riccian ler et Adrien II soutienment partons ce qu'il y a de hen et rembatient es qu'il y a de mauvais. — Civilienties shrétienne des Esandianves, des Eniganes et des Riaves. — Martyrs en Espagne. — Au huitéme cousile semménique. d'avance luy schisme à venir, dans celui de Photius.

Unité toujours vivante de l'Eglise, au milieu de la division des royaumes qui naissent et qui meurent... 187 et 188 Benoit III consulté de l'Orient et de l'Orient et de l'Orient, 138 et 139 nome, centre de la littérature aussi

Persécution et conciliabule de Photius contre saint Ignace, qui en appelle au Pape. Les légats trahissent leur devoir. 154-161

Saint Nicolas Studite.... 161 et 162 Le pape saint Nicolas, déclare nul ce qu'on a fait contre saint Ignace. Ses lettres à l'empereur et à Photius. 162-167 Touffonnerier sacriléges de l'empereur. Fourberie insigne de Photius. 167

Le pape saint Nicolas, ayant appris commetout s'était passé, condamne ses légats et excommunie Photius. 168-170 Utilité et opportunité de sa démarche.

Lettre inconvenante de l'empereur. Réponse apostolique du saint Pape. 170-

Content le et des leur c gats.

veaux

nouve tres per archer cessed Dive

du fég du Paj Aut moral prince Affa duite peu se aposto Affa

pas m Hinen Fin tinatio État le Ch prince Exp troisio

Man par sa Rel portée Ain Sali

Les vers t Ma

Musu

For que d postu partic

Let ques Rév l'Ivro règne fourb saint Mo

éloge

#### TE-SEPTIEME.

RT LÉON IV, 855, A LA R ORCUMENIQUE, 870.

téleoren; en Orient; Co qu'il y a de faux ennite dans l'hatins ns saint Ignace,...t.co et Adries II soution. a de bon et rombaj. uvais. ... Civiliantian maves, des Bulgares ra on Kapagne, -- Au sónique, dernier d'O. mment d'avance leur pelui de l'hotius.

nte de l'Église, au des royaumes qui ent. : 187 et 188 é de l'Orient et de ... 138 et 139 a littérature aussi 189 et 140 uccède à Benoît III. mpereur Louis II et retraite de l'impéra. Conduite extra-Michel l'Ivrogne. cruelle du césar 148-148

son inceste public availle à le perdre, régoire, évêque démais surtout Photère de ce dernier. remières fourberies 148-152 fait écrire au pape éponses et légats du 152-154 citiabule de Photius qui en appelle au hissent leur devoir. 154-161

ite.... 161 et 162 olas, déclare nul ce aint Ignace. Ses letà Photius. 162-167 criléges de l'empe-gne de Photius. 167 icolas, ayant appris

passé, condamne ses ie Photius. 168-170 nité de sa démarche. nte de l'empereur.

du saint Pape. 170otienne que cathosujet..... l'excommunication r Bardas. 176 et 177 tius contre ceux qui

Conversion des Bulgares. Ils consultent le Pape, lui demandent des évêques et des prêtres. Le saint Pape répond à leur consultation et leur envoie des lé-

Le pape saint Nicolas envoie de nou-veaux légats à Constantinople, avec de nouvelles lettres à l'empereur et à d'au-

cesseur saint Rembert..... 189-192 Divorce du roi Lothaire. Faiblesse des évêques de son royaume. Prévarication du légat Rodoalde. Fermeté apostolique du Pape dans toute cette affaire. 192-202 Autres faits où le Pape soutient la morale publique contre les scandales des

...... 202 et 208 Affaire de Rothade de Soissons. Conduite peu loyale de Hincmar. Réflexion peu sensée de Fleury. Conduite toujours apostolique du Pape..... 203-210

Affaire des clercs d'Ebbon, qui ne fait oas moins d'honneur au Pape ni plus à Hincmar..... 210-213 Fin de la controverse sur la prédes-

tination..... 213-215 Etat politique de la France sous Charles le Chauve. Divisions et incapacité des princes. Ravages des Normands. 215-223

Exploits de Robert le Fort, tige de la troisième dynastie de France. 223 et 224 Martyrs en Espagne. Leur justification

par saint Euloge......... 224-227 Reliques de martyrs d'Espagne transportées en France ..... 228 et 229 Aimein et Usuard .....

Saint Adon de Vienne et ses écrits. 229 et 230 Le moine Wandalbert et ses ouvrages. 231 et 232

Le moine Otfrid traduit l'Évangile en 

Etat des Chrétiens d'Orient sous les Musulmans... Progrès de la religion en Bulgarie.

Fourberie de Photius, peut être unique dans l'histoire. Lettres pleines d'impostures qu'il écrit contre les Latins, en particulier pour pervertir les Bulgares. 237-241

Lettres du pape saint Nicolas aux évêques d'Occident sur ce sujet, 241 et 242 Révolution à Constantinople. Michel l'Ivrogne est tué. Basile le Macédonien règne seul. On découvre une nouvelle fourberie de Photius. Il est chassé et 

eloge..... 245-247

Adrien II lui succède..... 247-249 Ce qu'en écrit Anastase le Bibliothécaire à saint Adon de Vienne. 249 et 250
Zèle des catholiques et d'Adrien II pour
la mémoire de Nicolas I<sup>er</sup>... 250 et 251
Affaire de Vulfade de Bourges. 252

Affaire et mort du roi Lothaire. 253-

Écrit d'Enée de Parla touchant les 

Ignace et Photius même envoient et écrivent au Pape pour la décision finale de leur affaire. Lettre remarquable de saint Ignace....

Concile de Rome sur l'affaire de Pho-

Adrien II envoie de nouveaux légats à Constantinople, avec des lettres et le formulaire du pape saint Hormisda. 266-268

Huitième concile général... 268-285 Canons remarquables de ce concile, surtout le vingt-sixième, omis par Figury ..... Fin du concile et souscription des tes..... 289 et 290

Supercheries des Grecs et quant à la rédaction des actes, et quant à la soustraction des formulaires souscrits. 290-

Lettres du concile au Pape, aux pa-triarches età tous les fidèles. 292 et 293 Conséquence mémorable du huitième concile général.....

## LIVRE CINQUANTE-HUITIÈME.

DE LA FIN DU HUITIÈME CONCILE OECUMÉNIQUE, 870. A LA SECONDE ET DERNIÈRE EXPULSION DE PHOTIUS ET SON REMPLACEMENT PAR LE PATRIARCHE STIRNNE, EN 886.

Orize de l'hamanité, pour aboutir, en Occident, à l'age virit en Orient, à la décrépttude. — Despotisme de Hinemar de ReimaBayens des Normands. — Empreurs
d'Occident meurent les uns sur les autres.
— Alphonse le Girand en Espagae. — Alfred
le Girand en Angieterre. — Rome, contre et
remède unique du monde obrétien. — Esclavons continuent, Russes commencent à
couveritr. — L'Orient, troublé par les impaitures et le sabiame de Phetius, obserbe et
trouve le remède à ses manx dans la seumaission à l'Église romaine.

Crise de l'humanité...... 294 État de l'Italie..... 294 et 295 Charles le Chauve usurpe le royaume de Lorraine sur son neveu l'empereur Louis. Conduite artificieuse de Hincmar

Charles le Chauve ne sait pas gouverner sa propre famille. Le Pape seul se

Conduite tyrannique de Hinemar de Reims envers son neveu Hinemar de Laon. Observation à cet égard. 303-307 Suites du huitième concilo général. Prétentions des Grees sur la juvidiction de la Bulgarie. Décision témeraire des légats d'Orient à ce sujet. Conduite peu impériale de l'empereur Basile envers les légats du Pape. Lettres et plaintes de colui-cl.... Histoire des manichéens d'Arménie. 815-817 Commencement de la conversion de 317 et 318 Incroyable chicane de l'empereur Ba-sile à l'empereur Louis II. Réponse mémorable de ce dernier, omise par Fleury. 318-321 Saint Athanase, évêque de Naples. 321-323 Mort d'Adrien II. Il a pour successeur Jean VIII. Jugement que Muratori porte de ce dernier.... Mort de Louis II. Jean VIII nomme Charles le Chauve, plus occupé à faire la guerre à ses neveux qu'aux Normands et aux Sarrasina. Il meurt en fuyant. Louis le Bègue, roi de France. Sur sa demande, Hincmar de Reims lui adresse un mémoire où il n'est pas question de droit héréditaire, mais d'élection à la royaute..... 835-337 Prétentions de Hugues, bâtard du roi Lothaire.... Position difficile du pape Jean VIII. Sea lettres à Constantinople. 337-343 Jean VIII, tracassé à Rome par Lambert, duc de Spolète, vient en France. Concile de Troyes. Requête de Hincmar de Laon. Le Pape y supplée à la législa-tion des Goths. Il refuse de couronner la seconde femme de Louis le Bègue. 343-352 Jean VIII reçoit une lettre des princes de Servie et de Moravie. Il y répond, fait venir à Rome leur apôtre saint Méthodius, et le renvoie avec honneur. 352-355 Conversion de Borzivoy, duc des Bo-

Constantinople, pour le rétablissement de Photius, après la mort de Saint Ignace.

Histoires, intrigues et artifices de Pho-

355 et 356 Jean VIII recoit une ambassade de

tius depuis sa condamnation par le huitième concile général...... dique sur l'appel au Pape. Il prouve maigré lui que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Éloge qu'il fait de plusieurs Papes, notamment de Jean VIII. De concert avec l'empereur Basile, il Effronterie avec laquelle Photius abuse des légats et des lettres du Pape. 871-375 Informé des prévarications de ses légats et des fourberies de Photius, le pape Jean VIII les condamne publiquement et à Constantinople et à Rome. Injustice de Fleury à son égard..... Le pape Jean VIII fait tout ce qu'il peut pour trouver à l'Occident un empereur convenable. Difficultés de sa posi-375-379 Ravages des Normands.. 379 et 380 Mort de Hincmar de Reims. Jugement de son caractère et de ses écrits. Fausse application qu'il fait et qu'on peut faire de certains canons des églises d'Afrique. Concile de Fismes, qu'il préside avant 382 et 388 Lettres de Hincmar à Louis III sur l'élection des évêques et des rois et leur autorité comparée. 383-385 Liberté des élections épiscopales. Mémoire de Hincmar pour le roi Car-Les Normands continuent leurs ravages. Paris défeudu par son comte et

885 et 386 on reporte d'Auxerre à Tours les reliques de saint Martin. Miracles qui s'o-Ravages des Danois en Angieterre. 388-390 Martyre du roi saint Edmond. Massacre des moines de Croyland..... 390-393 Saint Neot..... Le rol Alfred le Grand, parent de saint Néot. Son enfance. Se néglige au com-rencement de son règne. Disgrace que lui prédit saint Néot avant de mourir.

393-396 Comment la prédiction de saint Néot s'accomplit. Alfred profite de son malheur, regagne son royaume sur les Danois et se montre un autre homme. sa lé Son par s Us

et sa

Alg

No Adrie Sai Ver prédic Let la pro qu'il d

Pères

Espri

Dig une le sile, d Rev Consta Léo sile, s Ltienr потпол lui la Pape, Dun

L DE LA CONTAI BÉUNI AVEC Co qu

gnale

Si le livre n Etat de D'où Vale Cara

Déco nco mer les Papes : quante. Erect

Eude France Simple les seis royaum nands... 379 et 380 de Reims. Jugement e ses écrits. Fausse et qu'on peut faire es églises d'Afrique. 380-382

qu'il préside avant
382 et 383
ar à Louis III sur
s et des rois et leur
383-385
tions épiscopales.

385 et 386
nar pour le roi Car386 et 387
ntinuent leurs ra1 par son comte et
387 et 388
erre à Tours les ren. Miracles qui s'olation... \$88-390
ols en Angieterre.
Edmond. Massacre
and.... 390-393

and, parent de saint se néglige au comègne. Disgrâce que avant de mourir. 393-396 ction de saint Néot profite de son malbyaume sur les Daun autre homme. 396-399 Merveilles de son gouvernement et de sa législation. Quelle en est la source. 309-401

Mort des papes Jean VIII, Marin et Adrien III. 410 et 441
Saint Foulque de Relms. 410 et 441
Vertus du pape Étienne V. Une deses prédications. 412-416
Lettre sophiatique de Photius contre la procession de l'Esprit-Saint. Maigré qu'il en ait, il convient que dix à vingt Pères de l'Église enseignent que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. 416-

Léon le Philosophe, succédant à Basile, son père, chasse Photius. Le diacre Etlenne, frère du nouvel empereur, est nomme patriarche. On demande pour lui la dispense et la communion du lui la dispense et la communion du Papz, qui les accorde. . . . 422-426 Dans le schisme de Photius, tout signale la suprématie du Pontife romain.

# LIVIE CINQUANTE-NEUVIÈME.

426 et 427

DE LA PIN DU SCHISKE DE PROTIUS, 885 . LA CONVERSION DES NORMANDS, 922, ET DE LA RÉUNION DE L'ÉGLISE DE CONSTANTINOPLE AVEC ELLE-MÊME PAR LES LÉGATS DE JEAN X. Ce que l'en appelle le alécie de fer, et ce

qu'il en est.

 Sage gouvernement du pape Étienne V au milieu de tant de royaumes. 438-

Divers conciles tenus su milieu de ces révolutions. 440-444 Instructions de Riculfe de Solssons à acc curés. 444-448

aca curés. 444-448. Mort d'Étienne V, après avoir couronne empereur Gui, duc de Spolète.

modernes. 452-456
Décision conciliante du pape Formose touchant l'archevéché de Hambourg. 456

Invasion des Hongrois. 471 et 472 Monastère de Saint-Gall, pépinière de saints et savants personnages : Ratpert, Tutilon et Notker. 472-475 Mérite de Salomon, évêque de Con-

Martyre de saint Foulque de Reims. Excommunication de ses meurtriers.

Son successeur Hervée, consulté sur | la conversion des Normands, consulte à son tour le Pape...... 480 et 481 à son tour le Pape...... 480 et 481 Vie de saint Gerzuid, comte d'Aurillac. Correspondance d'Alphonse le Grand avec les chanoines de Saint-Martin de Tours, pour rebâtir l'église du saint brûlée par les Normands... 487 et 488 Mort de Jean IX. Ses derniers actes. Le patriarche Étienne de Constantinople et ses deux successeurs, Antoine Cauléas et Nicolas le Mystique. 489 et Législation de Léon le Philosophe. 490 et 491 Ses divers mariages. Affaire de ses quatrièmes noces..... Succession et conduite des califes mu-....... 494 et 495 Le pape Benoît IV. Il couronne empereur Louis, fils de Boson. 495 et 496 Francon, évêque de Liége, occupé à battre les Normands, demande au Pape deux coadjuteurs pour remplir à sa place les fonctions épiscopales..... 496 Translation des reliques de saint Remi. Courts pontificats de Léon V et de Christophe. Ce qu'en dit Flodoard. 497 Sergius III. Ce qu'en disent Flodoard, le diacre Jean et son épitaphe. Si l'assertion inconsistante de Luitprand peut l'emporter sur ces trois témoins. 497-Sollicitude du pape Sergius pour la prversion du Nord...... 499 et 500 conversion du Nord...... Pélerinage de saint Udalric à Rome. Ses entretiens avec le Pape. 500 et 501 Saint Adalbéron, évêque d'Augabourg. 501 et 502 Sainte Viborade ..... 502 et 503 Concile de Trosly, diocèse de Sois-503-506 ...... Le bienheureux Bernon, premier abbé de Cluny, fondé par Guillaume le Dé-bonnaire, duc d'Aquitaine... 506-509 Landon .. Le pape Jean X. Son éloge par Flodoard et un autre contemporain. Quelle foi peut mériter Luitprand, qui dit le contraire..... Il sacre empereur le roi Bérenger, et chasse en peu de temps les Sarrasins d'Italie..... 512 et 513 Les évêques d'Allemagne lui deman-

Anniell libra

Election, règne et mort du roi Conrad, qui désigne pour son successour Henri de Saxe, son ennemi. 515-518 Sainte Mathilde, épouse de Henri de Saxe ou l'Oiseleur ..... 518 et 519 Conversion de Rollon, chef des Normands, qui devient le gendre du roi de France Charles le Simple. Ordre mer-veilleux qu'il établit parmi les Nor-Jean X termine le trouble de l'église de Liége. Il déclare que le roi de France nomme des évêques par l'autorité des 522-524 ble dans cette église. Jean X l'apaise. Etat de l'Espagne. Relation de Jean X avec saint Sisenand de Compostelle. Saint Gennade d'Astorga. 526 et 527 Saint Pélage, martyr de Cordoue. 527 Paralièle entre l'Occident et l'Orient. Derniers moments de l'empereur Léon le Philosophe. Ecrits de lui ou qu'on lui 528 et 529 Lettre remarquable à Omar, roi des Sarrasins. On y voit que les Grees re-connaissalent alors que le Saint-Esprit procède du Fils comme du Père, et que les Mahométans adoraient encore de puis tué.... Syméon, roi des Bulgares. 531 et 532 Léon Phocas et Romain Lecapène. 532 Ignorance et inconséquence du pa-triarche Nicolas le Mystique. 532-534 Lettres de ce patriarche et des em-pereurs au pape Jean X, lui demandant des légats pour pacifier l'église de Con-stantinople et obliger le roi des Bul-gares à faire la paix avec les Grecs. Le Pape l'accorde. Correspondance du pa-triarche Nicolas avec le roi des Rultriarche Nicolas avec le roi des Bulgares. Singularité de style dans les lettres de ce patriarche.......... 534-536 Lettre mémorable, mais négligée jusqu'à présent, du patriarche Nicolas de Constantinopie, à Syméon, roi des Bulgares, sur l'autorité du Pontife romain. 536 et 537 Le pape Jean X, respecté et obéi de dent un légat pour présider leur contout l'univers..... 537 et 538

cile d'Altheim. Canons de ce concile.

UME.

ions de ce concile. t mort du roi Conennemi. 515-518 épouse de Henri de 518 et 519 blion, chef des Nor-le gendre du roi de Simple. Ordre mer-it parmi les Nor-519-522 e trouble de l'église que le roi de France s par l'autorité des 522-524 et Rathler, depuis de Narbonne. Trou-e. Jean X l'apaise. . Relation de Jean X d de Compostelle. 'Astorga. 526 et 527 tyr de Cordoue. 527 Occident et l'Orient. 527 et 528 s de l'empereur Léon ts de lui ou qu'on lui 528 et 529 be a Omar, roi des it que les Grecs re-que le Saint-Esprit nme du Père, et que doralent encore de 529 et 530 l'empereur Alexan-530 et 531 s appelé par les tu-Porphyrogenète, et Bulgares, 531 et 532 omain Lecapène. 532 onséquence du pa-Mystique. 582-534 triarche et des emnn X, lui demandant ister l'église de Con-ger le roi des Bul-Lavec les Grecs. Le rrespondance du pavec le roi des Bulstyle dans les lettres , mais négligée jus-atriarche Nicolas de yméon, roi des Bul-é du Pontife romain. respecté et obéi de

25 194pms

